













# ŒUVRES COMPLÈTES

DE

CHRISTIAAN HUYGENS

# EXEMPLAIRE

offert par les Directeurs de la

# SOCIÉTÉ HOLLANDAISE DES SCIENCES

à



# ŒUVRES COMPLÈTES

DE

# **CHRISTIAAN HUYGENS**

PUBLIÉES PAR LA

# SOCIÉTÉ HOLLANDAISE DES SCIENCES

TOME DEUXIÈME

CORRESPONDANCE

1657-1659



LA HAYE
MARTINUS NIJHOFF
1889





## № 366.

#### CL. MyLON à CHRISTIAAN HUVGENS.

5 JANVIER 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 357. Chr. Huygens y répondit par le No. 370.

A paris ce 5e Janr. 1657.

## MONSIEUR

Je n'estois pas en cette ville quand Monsieur De Carcaui receut vostre regle pour la Solution generale de la question de la chance 1), et lorsque je reuins de vendanges il estoit allé a La Rocheguyon dont il n'est de retour que depuis trois jours, je ne l'av donc pû voir qu'hier matin. Il me pria de vous faire ses baisemains et ses excuses. La quantité d'affaires qui l'occupent ne luy permettent pas de disposer de fon temps comme il desireroit pour vous faire response. Il me dit que vostre Methode estoit admirable, que Monsieur Paschal en auoit jugé comme luy, qu'il ne l'auoit pas encore enuoyée a Monfieur Defermat parce qu'il n'eftoit pas alors a Thouloufe mais a Castres dont a present il le croyoit de retour, qu'il ne manqueroit pas de le faire au 1er ordinaire. Il m'e l'a promise lors que ses hardes de campagne. ou elle est, seront depaquetées. Je ne puis attendre ce temps la pour vous remercier de toutes vos bontez, me faifant part de tant de belles choses. J'ay communique vos observations a tous nos messieurs et particulierement a Monsieur Bouillaut que j'ay jnuité de vostre part d'observer la figure qui luy paroift des anses de Saturne. Il est vn peu desoriente depuis la mort de Monsieur Dupuy 2), et demeure auec Monsieur le president de Thou 3) qui est destinè Ambassadeur en vos Estats, vous aurez auec

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 342.

Jacques Dupuy, Garde de la Bibliothèque du Roi à Paris, mourut le 17 novembre 1656. (Voir la Lettre N°. 230, note 9). Boulliau demeurait auprès de lui.

<sup>3)</sup> Jacques Auguste de Thou, troisième fils du grand historien de même nom et de Gasparde de la Chastre, naquit à Paris vers 1610. Il fut comte de Meslay, Conseiller du Roi, et président

qui communiquer lorsque Monsieur Bouillaut fera en vostre pays dans l'employ de secretaire de l'Ambassade. Il ne sera pas tant attaché aux affaires qu'il n'ait la curio-sité de reconnoistre aucc vos grandes lunettes le fatellite et la figure des Anses qu'il

ne peut voir auec les fiennes.

Monsieur Frenicle de Becis que vous connoissez par reputation pour estre extremement sçauant dans les nombres m'a prié de scauoir de vous qu'elle portion du Ciel ou de la Lune vous voyez tout a la fois par vos lunettes de 12. et de 23 pieds, de quelle grosseur vous paroissent deux petites jsles qui sont au bas de la grande tache occidentale de la Lune que l'on nomme la mer Caspienne, ou La palu meotide, par la lunette de 5. pieds du Pere Mersenne, jl les a veues de la grosseur d'un grain de Cheneuis. Je vous supplie de prendre la peine de lire celle que j'adresse a Monsieur Schooten 4), Lors que je luy ay fait reponse 5) touchant la Methode de Monsieur Le pailleur, je ne me suis pas souuenu de luy ouurir vn moyen qui suppleera peut estre au dessaut que vous auez remarqué en la conjonction de la parabole et du cercle; si cela ne reussit pas nous n'aurons plus de scrupule et nous condamnerons plus hardiment cette Methode. Je suis de tout mon coeur

MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeifsant seruiteur,

A Monfieur Monfieur DE ZULICHOM.

Nº 367.

CL. Mylon à Fr. van Schooten.

5 JANVIFR 1657.

Appendice au No. 366.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A paris ce 5e Januier 1657.

## Monsieur

Lorsque j'estudiois l'Analyse je sis la combination des sections coniques, pour voir les Equations qui se pourroient resoudre par jcelles; 1°. Je joignis la parabole

de la chambre des Requêtes. Nommé ambassadeur dans les Pays-Bas, il partit de Paris à la fin de mars 1657. Boulliau lui servit de secrétaire.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 367.5) Voir la Lettre N°. 351.

et le Cercle, mettant le Centre du Cercle dans l'Axe de la parabole tant du costé du concaue que du conuexe, et fis paffer la circonference par le fommet et hors du fommet, toutes ces conjonctions ne donnoient que des Equations planes, mais placeant le Centre du cercle hors de l'Axe fi la Circonference paffoit au fommet j'auois toutes les Equations Cubiques, fi hors du fommet j'auois toutes les guarrequarrées, purgées en ces deux derniers cas de leur plus haut degré, 2°. Je joignis deux paraboles mettant leurs axes reciproquement parallels a leurs ordonnées, fi vne des deux paffoit au fommet de l'autre i'auois toutes les Equations Cubiques purgées de leur plus haut degré, si la seconde parabole ne passoit par le sommet de l'autre j'auois toutes les quarréquarrées aussi purgées, 3°, vnissant l'Axe d'vne parabole auec vne des Afymptotes d'une hyperbole, cela me donnoit des Equations Cubiques purgées. Je ne joignis pas ces deux courbes d'aurre manière. ne doutant point qu'estant jointes autrement elles ne donnassent des Equations quarrequarrées. 4°. Le Cercle passant par le sommet de l'hyperbole et le centre de ce cercle estant hors de l'Axe, me donnoit des Equations Cubiques affectées du plus haut degrè. Je me contentav aussi de croire, si la Circonference du cercle ne paffoit par le fommet de l'hyperbole, que l'on auroit toutes les Equations quarréquarrées fans estre purgées. 5°. Enfin l'Ellipse et le Cercle passant par son sommet, et dont le Centre estoit hors l'Axe de l'Ellipse, me donnoient des Equations Cubiques non purgées, et fans difficulté fi ce cercle ne paffe par aucun des fommets de l'Ellipfe, il donnera des quarrequarrées auffi affectées du plus haut degrè, comme en l'hyperbole. Je trouuois aussi que l'Ellipse estoit vn lieu fort determiné et qu'il estoit beaucoup plus limité que l'hyperbole laquelle auec son opposée et ses deux conjuguées ne passoit que pour yn lieu. Monsieur De Roberual me fatiffit de cette difficulte, et me dit que l'Ellipse estoit accompagnée de ses 4. hyperboles qu'elle touchoit aux 4. fommets de leurs axes, et que ces 5. fections pouuoient estre prises pour vn lieu, qu'il falloit considerer six cones rectangles contre-

pointez a vn mesme sommet, qui sont trois couples de Cones e opposez comme Abc, Ade; Acd, Aeb, Les deux autres Cones ont le mesme sommet A, et touchent les autres, comme celuy de deuant touche les autres par les costez Ai, Af, Ag, Ah, de Le sixieme Cone est contrepointe à celuy cy; vn plan pourra couper cinq de ces Cones en sorte que les sections soient deux

hyperboles opposées, deux conjuguées, et l'Ellipse qui les touchera toutes 4. aux fommets de leurs axes. Donc si on ne peut resoudre quelques Equations Cubiques par l'jntersection d'vne Ellipse et d'vn Cercle, faut auoir recours a ses 4. hyperboles qui suppléront a son desfaut. Maintenant je considere que l'on peut au trauers de ces 6. cones mener vn plan comme  $g \, K \, h$ , qui fera pour sections dans les deux cones contigus  $c \, A \, d$ ,  $e \, A \, d$  deux paraboles egales qui estant opposées s'entretoucheront au sommet commun K, ce mesme plan dans deux autres cones pourra faire deux hyperboles ou d'autres sections; si donc toutes ces

dernieres Conifections de ce plan  $g\,k\,h$  ne font contées que pour vn lieu, ne suppléeront elle pas au deffaut de la seule parabole dans les cas des Equations ou elle est descetueuse, Je vous prie monsieur de prendre la peine de l'examiner pendant que vous estes dans cette estude, et d'esprouuer premierement si deux paraboles egales contrepointées au mesme sommet de leurs axes, ne sont point l'este entier estant coupées par le Cercle de Monsieur Lepailleur, l'Exemple de l'Ellipse me persuade fort, La parabole sera peut estre de mesme, voyez donc si elle ne demande point le secours de sa compagne, et de ses hyperboles, Jl y a grande liaison entre les Equations et ces sections coniques, aprez cet examen je donne les mains a ce que vous et Monsieur de Zulichom aurez arrestè, Je Luy fais la mesme priere et Luy enuoye celle cy toute ouuerte. Je ne croy pas que vous le trouuiez mauuais, et que vous soyez faschè qu'il lise que je suis

Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant serviteur Mylon.

Messieurs De Carcaui et Bosse 1) vous baisent les mains.

A Monfieur Monfieur De Schooten,

professeur demeurant rue heerestede 2)

A Leyden En hollande.

Nº 368.

CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

12 JANVIER 1657.

La lettre, la minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Fr. van Schooten y répondit par le No. 369.

Sommaire: De Bullialdo cum Thuano redituro.

Clariffimo Viro Domino Fr. Schotenio Chr. Hugenius S. D.

Literas tibi mitto à Domino Milon <sup>1</sup>) quas heri fub vesperam accepi meis inclufas. Nescio equidem quid sibi velit, cum omnimodis à nobis suppleri postulat quae

<sup>1)</sup> Abraham Bosse, né en 1611 à Tours où il mourut en 1678, était graveur et fort lié avec des Argues, dont il édita les ouvrages. Il fut reçu membre de l'Académie, mais ayant pris le parti de des Argues, il en fut exclu plus tard, à cause de sa violente opposition contre Lebrun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lisez: Heerensteeg.

<sup>1)</sup> C'est la Lettre Nº. 367.

desunt methodo Palierij; quae sane plura sunt et difficiliora ijs quae ille tradidit. Nam fi tu vel ego reliqua adinvenimus, non jam Palierii libellus erit nifi ex parte dimidia. Cum autem ex tuis inventis ejufmodi constructionis methodum omnibus numeris absolutum sis pollicitus hoc minus à te petere debuit ut alienis inventis perficiundis orium impenderes. De binis Parabolis fimul adhibendis quod fcribit, non puro huic negotio accommodatum fore, quoniam unius ope omnes aequationes expediri posse constat. Nam secundo ablato termino quomodo id siat Cartessus oftendit; à te vero etiam absque hac praeparatione docebitur; hoc enim, ni fallor, promififti. Si tamen Milonio morem gerere decrevifti, denuoque Pallierij scriptum expendere, ecce una id tibi mitto; fin minus, ut ipfi remittas. Alteram huic infertam epiffolam Cognata Zueria à fratre suo 2) accepit, rogata nuper à charissima uxore rua 3) ut quoquomodo infignia Trouquetij 4) fibi exquireret. Ea funt quibus haec obfignata fuit epistola, in quibus quid sit expressum propter exilitatem nimiam difficile sane dignoscitur. Gemmarii fortasse iuvabunt, qui hisce sculpendis victum quaerunt. Veruntamen colores desiderantur neque scimus unde peti debeant.

Scribit mihi inter alia Milonius, 5) brevi hic adfore Bullialdum; legationi nempe ei a fecretis venturum in quam Dominus Thuanus deputatus est, quocum nunc habitat.

Inveni hifce diebus <sup>6</sup>) novam horologij fabricam, tam accurate tempora dimetientis, ut non parva fpes fit longitudines ejus ope definire poffe utique fi per mare vehi patiatur. Vale.

Dat. Hagae Com. 12 Jan. 1657.

<sup>2)</sup> Jacob Suerius, voyez la Lettre No. 78, note 1.

Margaritgen Wijnants Jansdochter, née à Meppen, épousa en août 1652 le professeur Frans van Schooten.

<sup>4)</sup> Probablement François Trouquet, qui, le 5 juillet 1626, avait épousé à Delft Marie Foucart.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre N°. 366.

<sup>6)</sup> Les Adversaria démontrent que l'invention de l'horloge à pendule eut lieu dans les derniers jours de décembre 1656.

# Nº 369.

## Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

28 JANVIER 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 368. Chr. Huygens y répondit par le No. 375.

# Clariffimo Viro Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. D. P.

Refponfum ¹) ad Milonij litteras ²) ecce tibi, Vir Clarissime, sisto, quò videas utrum haec quae ipsi mittere destinavi rectè se habeant: quandoquidem in locum eorum, quae à nobis suppleri estlagitavit (ut desiderio ejus satisfacere operam darem) mittere visum fuit. Quibus à Te examinatis, rogo supplex ut simul omnia per bibliopolam aliquem, Vlacquium puta, aliumve tibi notissimum aut etiam mercatorem Hagiensem, ad ipsium amandari curare velis. Maximas enim ut tibi in illis recipiendis gratias habeo, sic infinitas reddes si operam hanc dessectere haud graveris. Porrò pro epistola, quam Nobilissima tua Cognata à fratre suo acceperat, tuque etiam mittendi eam nobis copiam seceras uxor summas item utrique vestrum grates agit, quam epistolam ubi cum sigillo Domino Dragonio ³), postquam Leidam venerit, ostendit, remittere pollicita est. Remitto autem Milonij litteras quò tibi omnino constet quid à nobis sieri postulat, ut si ipsi super hac re rescribere non molestè feras, tu rem ab ipso et tibi et mihi delatam fuisse ex ijs intelligas.

Caeterum gaudeo plurimum Horologij novam fabricam à te inventam, teque indies in novis excogitandis ingentes progreffus facere, jucundissimâque frui quotidie speculatione, quod utinam et si mihi absque multa interpellatione liceret, felicem

me hercle haud illibenter depraedicarem. Vale. Dabam Lugd. Bat. 28 Januarij 1657.

A Monfieur Monfieur, Christianus Hugenius, gelogeert ten huijfe van de Heer van Zuijlechem.

Cito Cito in

S'Graven-hage

port

op t' pleijn.

met een packjen.

2) C'est la Lettre N°. 367.

r) Nous n'avons pu trouver cette lettre.

<sup>3)</sup> Isaacq Dragon, fils de Jacques Dragon et de Maria Sohier, fut baptisé dans l'Eglise Wallonne d'Amsterdam le 22 août 1618; il était orfèvre et graveur en métaux précieux et épousa, le 17 janvier 1638, Maria Hubert de Leiden.

## Nº 370.

### CHRISTIAAN HUYGENS à CL. MYLON.

## i février 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 366. Cl. Mylon y répondit par le No. 371.

le 1 Febr. 1657.

## A Monfieur MyLON

### MONSIEUR

J'ay effè bien aife d'apprendre par celle qu'il vous a plu m'escrire du 5e Janvier que Monsieur de Carcavy a recu ma longue lettre 1), et que luy et Monsieur Pascal ont approuue la regle que j'avois trouuee. Si l'on ne m'eust affeurè lors que j'estois à Paris que ce dernier avoit entierement abandonnè l'estude de mathematiques j'aurois taschè par touts moyens de faire connoissance avec luy.

Je vous envoye la response de Monsieur Schoten et sa construction <sup>2</sup>) des Aequations cubiques par le moyen d'une parabole, laquelle est fort belle, si elle est bonne, ce que je ne voudrois pas asseurer, n'ayant pas eu le temps de la mettre à l'espreuve. Ce qu'il dit, Oportet in ea assumere HI pq, je croy qu'il a voulu mettre  $\sqrt{pq}$ . Si vous trouuez qu'elle n'est pas juste je vous prie de me le faire scavoir et vous promets de faire de mesme si je m'en appercoy le premier. Il y a quelque chose qui me la rend suspecte.

La nouvelle que vous m'apprenez touchant la venue de Monsieur Bulliaut en ces pais me rejouit beaucoup, car outre ce que j'ay a luy montrer en matiere d'optique j'ay grande envie de conferer avec luy touchant quelques opinions particulieres en Astronomie que je trouue dans son oeuure 3), nommement sur l'aequation des jours; je luy seray aussi part d'une miene invention nouvelle, qui doit estre de tresgrande utilité dans l'astronomie, et que j'espere bien d'appliquer avec succes a la recherche des longitudes. Vous en entendrez peutestre parler dans peu.

A Monsieur Frenicle vous direz que avec ma lunette de 12 pieds je voy la lune toute entiere a la fois et encore quelque peu d'avantage. Mais avec la grande de 23 pieds, rien que la moytie du diametre, c'est a dire le quart du 4) sa superficie. Quant à l'autre question qu'il fait, à scavoir de quelle grandeur me paroissent les petites isses au bas de la Palus meotide, comme la nomme Hevelius, je ne scay comme ie luy pourray satisfaire. Je puis dire toutesois que puisque ma grande lu-

<sup>1)</sup> C'est la Lettre Nº. 342.

On trouve cette construction dans la Geometria Ren. des Cartes Ed. Fr. van Schooten, 2e Ed. 1659, aux Commentarii in Librum III. pag. 328.

<sup>3)</sup> Chr. Huygens désigne l'ouvrage de Boulliau, Aftronomia Philolaica. Voir la Lettre N°. 156, note 7.

<sup>4)</sup> Lisez: de.

nette augmente la lune ratione diametri presque cent fois, et que le diametre de ces isles fait plus qu'une centiefme de celuy de la lune, il s'enfuit que chafcune des dites isles m'est representee plus grande que toute la lune, ce qui semble estrange, et est vray pourtant selon l'axiome de l'optique que chasque chose paroit d'autant plus grande que l'angle est grand sous lequel on la voit. Mais il est vray aussi que les objects en s'augmentants par la lunette d'approche, semblent en mesme temps s'approcher de nous, ce qui nous fait juger tout autrement de la grandeur apparente. En forte que i'ay trouuè des perfonnes qui regardant la lune par cette grande lunette disovent qu'elle ne leur paroissoit pas plus grande qu'a l'ordinaire, mais qu'elle effoit extremement proche, le rond de Saturne femble de la grandeur de vos escus d'argent, et toutefois s'appercoit sous un mesme angle que toute la lune estant veue sans telescope. C'est pourquoy quand on veut comparer l'effect de diverses lunettes il faut avoir efgard a la vraye augmentation qui se conte felon les angles et qui d'autant quelle est plus grande nous fait descouurir plus de particularitez dans les objects, et non pas a l'estimation qui depend encore d'autre chose

# Nº 371.

CL. Mylon à Christiaan Huygens.

2 MARS 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 370.

A Paris ce 2e. mars 1657.

## Monsieur

Quoy qu'il foit tres difficile d'aborder Monsieur Paschal, et qu'il soit tout a fait retiré pour se donner entierement a la deuotion, jl n'a pas perdu de veuë les mathematiques, Lorsque Monsieur De Carcaui le peut rencontrer et qu'il luy propose quelque question, jl ne luy en resuse pas la solution et principalement dans le sujet des Jeux de hazards qu'il a le premier mis sur le tapis. n'estant pas si bon que ces deux messieurs, j'ai toutes les peines du monde a les voir, car leurs habitudes sont dans les Religions et dans les affaires, et je ne visite ces lieux la que fort rarement. Je n'ay pû encor aprendre le sentiment de Monsieur de Fermat touchant vostre façon de resoudre la question de la Chanse, pour moy je la trouue fort belle et fort simple, Elle reuient a la raison composèe, car multiplier douze sois chacun des termes 27, et 15. ou 9. et 5. c'est auoir vne raison dodecuplèe de 27 a 15. et je trouue fort

raifonable puisque au premier Coup, les auantages des deux Joueurs (qui tirent l'un a 11. et l'autre à 14) sont comme 9 a 5. que l'on multiplie ces auantages 12. fois quand on joüe en 12 coups francs. pour ce qui est de la methode de Monsieur de Schooten pour resoudre les Equations Cubiques sans les purger, je suis de mesme opinion que vous qu'il ne se soit mesconte, Je vous enuoye le Calcul que j'en ay sait sur vn des cas, que vous aurez sans doute fait vous mesme, Je trouue que l'Equation monte au quarréquarré, purgé de l'affection sous le Cube, ce qui respond a ce que je Luy auois mandè par ma derniere, J'ay aussi fait les Calculs sur les deux autres sigures, qui me donnent toujours des Equations de mesme Espece je veux dire quarréquarrées sans le plus haut degré, Je ne voy point a quoy Luy

fert la ligne HI qu'il fait egale à pq, et qui doit plustost estre  $\frac{pq}{a}$ , car a est  $\infty$  1.

faites moy la grace de Luy enuoyer ce que j'ay escrit de Monsieur de Fermar aprez ce Calcul, et ce que aurez trouué plus precisement. Ce que vous m'escriuez d'optique est tres veritable quoy que Messieurs Frenicle et Bouillaut foient en peine de la facon dont vous pouuez mesurer les angles de vos lunettes. Je ne concoy pas cela fort malaife, J'espere de vostre bonté que vous me ferez la grace de me communiquer vostre inuention nouuelle pour l'Equation du temps, et la maniere dont vous l'appliquez aux Longitudes, Je ne fuis pas tout a fait sçauant dans ces matieres et presentement j'en fais mon Estude, pour vous le temoigner voicy ce que Monfieur Frenicle escrit dans sa Theorie des planetes 1) sur l'Equation du temps qui peut estre vous satisfera. Aprez auoir dit que Monsieur Bouillaut reprend la methode de Ptolomeè, il refout fon objection, et en suitte donne la methode de Monfieur Bouillaut; aprez quoy il dit que: on pourroit accorder l'une et l'autre methode en prenant vne Epoque telle que la façon d'egaler le temps soit la mesme pource qui regarde l'inegalité qui prouient de l'excentricité et de l'obliquité du Zodiaque soit qu'on suiue en cela Ptolomée ou Bouillaut, ce qui arriveroit si on prenoit pour Epoque le temps auquel le moyen mouuement du o et l'ascension droite du vray, sont egalement distans des Equinoxes; car alors les causes qui font l'inegalité du temps, cessent entierement, et la brieueté des courts jours à recompenfé entierement l'excez des plus longs pardessus le moyen. Ce temps est celuy auquel la terre estoit en Aphelie, ou perihelie, et en l'un des solstices tout ensemble,

Or pource qu'alors le ⊙ est en son perigeè jl n'y a point d'Equation, et partant son Lieu apparent sera aussi au commencement de 2e, et c'est le temps auquel le jour naturel estoit le plus long qu'il puisse estre puis que les deux causes de l'Excentricitè et de l'obliquitè du Zodiaque y concouroient ensemble, toutes sois si on supposoit outre cela que l'excentricitè deuint plus grande comme sait Lansberg, et aussi que

<sup>1)</sup> Nous n'avons pu trouver aucune indication de cet ouvrage sur les planètes; il n'est pas inséré dans la collection de Mémoires de l'Académie Royale des Sciences depuis 1666 jusqu'à 1699, Tome V, qui contient les œuvres de Frenicle de Bessy.

l'obliquité fust la plus grande qu'elle puisse estre, cela augmenteroit encore les jours naturels pourveuqu'en messme temps l'Aphelie fust a l'un des folstices. Or en l'année sustint 1246. l'obliquitè estoit enuiron comme elle est a present, et partant le jour naturel estoit de 31″. plus long que le moyen, mais pource qu'il est plus commode de prendre l'Epoque a Midy du 1er jour de l'an, on adjoustera au lieu du ⊙ son moyen mouuement en 18. jours. o. h. 47′. 52″. sçauoir 17d. 46′. 28″, et on aura le moyen lieu du ⊙ à 9 signes 17d. 46′. 28″ a midy du 1er Januier 1247, temps moyen au meridien d'Vranibourg & caet.

moyen au meridien d'Vranibourg & caet.

Car alors le moven et le vray lieu du o et son ascension droite estant en mesme point de distance des Equipoxes, il ne se trouvera aucune diversité qui puisse causer de l'inegalitè au temps, et mesme la 3me cause que produit Bouillaut, scauoir celle qui proujent de l'inegalité des revolutions journalieres de la terre, cesse pareillement. Or on trouuera ce temps en calculant le moven lieu du o pour le temps auquel on aura le vray lieu du o par observation, on prendra jey celle de Ticho Brahè, dont Bouillaut se sert pour auoir la movenne Longitude du 🔿 a l'epoque de Chrift, fcauoir l'observation de l'Equinoxe du printemps de l'an 1588, qui arriva à Vranibourg le 0e mars à 20 heures 45', stile ancien, et posant l'Aphelie de la Terre à 5 degrez. 23'. 29". de 26 on trouuera par la methode de Bouillaut le moyen lieu du 🕤 à 27d, 57', 37", de )-(, or l'an 1247 vers le commencement de l'année, selon le mesme Bouillaut, l'Aphelie de la Terre effoit au 1er point de 2e. on prendra donc pour Epoque le temps auquel la terre estoit en son perihelie, scauoir au 1er point de 2e. qui est l'an 1246 le 13, decembre à 23, heures 12', 8", ou le 14eme a 11, heures 12', 8". auant midy au meridien d'Vranibourg, comme appert par le Calcul qui fuit & caet.

Je finis jcy auec Monsieur Frenicle et vous supplie de me croire toujours

## Monfieur

# Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Mylon.

Les lettres de Monsieur Descartes <sup>2</sup>) font acheuées, vn des Libraires qui les a fait jmprimer en enuoye 200. Exemplaires en hollande, celles qui sont plus remplies de geometrie sont reserves pour vn second volume.

Obligez moy de me mander la premiere fois que vous me ferez cet honneur, quels font les diametres de vos verres de vos deux grandes Lunettes, Je scay bien desja qu'ils sont conuexes et qu'il n'y en a que deux en chacune, c'est pour en conclure l'angle visuel.

Si Monsieur Bartholin fait jmprimer les traittez de Monsieur De Beaune jl

<sup>2)</sup> Sur ce premier Tome des Lettres de des Cartes voyez la Lettre N°. 351, note 1.

n'est pas besoin que vous renuoyez celuy de Monsieur de Carcaui, Il vous prie de le garder, car jl ne vaudra les frais du port. Monsieur Auzout voudroit bien voir ce que vous auez respondu au Père Ainscom. 3)

A Monfieur Monfieur DE ZULICHEM.

# Nº 372.

#### P. DE FERMAT à B. DEFRENICLE DE BESSY.

Appendice I au No. 371.

La copie 1) se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Depuis peu Monfieur Defermat a escrit cecy a Monfieur Defrenicle.

Tout nombre non quarrè est de telle nature, qu'on peut trouuer jnfinis quarrez, par lesquels si vous multipliez le nombre donnè, et si vous adjoustez l'vnitè au produit vienne yn quarrè.

Exemple. 3 est vn nombre non quarrè, lequel multiplié par 1. qui est quarrè fait 3. et en prenant l'vnité fait 4. qui est quarrè.

Le mesme 3. multipliè par 16. qui est quarrè fait 48. et en prenant l'vnité fait 49 qui est quarrè.

Il y en a jnfinis qui multipliant 3. en prenant l'vnité font pareillement vn nombre quarrè.

Je vous demande vne regle generale pour estant donnè vn nombre non quarrè, trouuer des quarrez qui multipliez par ledit nombre donnè en adjoustant l'vnitè fassent des quarrez.

Quel est par exemple le plus petit quarrè qui multipliant 61. en prenant l'vnitè fasse vn quarrè.

Item quel est le plus petit quarrè qui multipliant 109, et prenant l'vnitè fasse vn quarrè.

Si vous ne m'enuoyez pas la Solution generale enuoyez moy la particuliere de ces deux nombres que j'ay choifis du plus petis pour ne vous donner pas trop de peine,

Aprez que j'auray receu vostre response je vous proposeray quelqu'autre chose. Il paroist sans le dire que ma proposition n'est que pour trouuer des nombres entiers qui fatisfassent a la question, car en cas de fractions le moindre Arithmeticien en viendroit a bout.

A quoy Monsieur Defrenicle a enuoyè l'ordre qu'il tient pour resoudre ces questions dont le calcul est extremement long.

<sup>3)</sup> C'est l'ouvrage de Chr. Huygens, contenu dans la Lettre N°. 338.

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de Mylon.

# Nº 373.

## CL. Mylon à Christiaan Huygens.

Appendice II au No. 371. 1)

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huvgens.



AC vel BD  $\alpha$  p. BE  $\alpha$  a vel 1. Ef  $\alpha$  q. gh  $\alpha$  r. h  $\alpha$   $\frac{pq}{a}$  vel pq.

Lm esto ce z.

Summa quadratorum Kx, xm jd eft mq  $^{1}$ ). aequabitur fummae quadratorum Ky, yD, jd eft KDq.  $^{2}$ )

Sed 
$$mx$$
 eft  $ce z - \frac{1}{2}r + \frac{1}{2}\frac{pq}{a}$ .

$$Kx \text{ eft } ce_{\frac{1}{2}} \frac{a}{p^2} + \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}q - \frac{z^2}{a}$$

Jgitur ductae quadraticè, adficientur terminis z4. z². et z. talis autem est aequatio nifi errauerim jn calculo

$$z^4 - p^2z^2 + pqaz + pra^2 - qaz^2 - ra^2z$$

# Nº 374.

## P. DE FERMAT à CL. MYLON.

Appendice III au No. 371. La copie 1) se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Propofuit Dominus Defermat omnibus Arithmeticis per Dominum Digby <sup>2</sup>).

Propodut Dominus Defermat omnibus Arithmeticis per Dominum Digby ).

Inuenire Cubum qui additus omnibus fuis partibus aliquotis conficiat quadratum.

Il y a beaucoup de fautes d'écriture dans cette pièce, et il est difficile de la rétablir sans entrer dans trop de détails. Nous renvoyons ceux qui voudraient connaître la construction de van Schooten à l'ouvrage cité dans la note 2 de la Lettre N°. 370.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ce signe q indique le carré: ainsi KD q désigne le carré sur KD.

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de Mylon.

Kenelm Digby, chevalier, fils du conspirateur Everard Digby, naquit en 1603 à Londres, où il mourut le 11 juillet 1665. Il était homme politique remuant et vécut tantôt à Londres,

Vt numerus 343 est Cubns a latere 7. omnes ejus partes aliquotes sunt 1. 7. 49. quae adjunctae jpsi 343. conficiunt numerum 400. qui est quadratus a latere 20.

Quaeritur alius Cubus ejusdem naturae.

Quaeritur etiam numerus quadratus, qui additus omnibus fuis partibus aliquotis conficiat numerum Cubum.

Monsieur Defrenicle a resolu ces questions, et Monsieur Martin 3) qui en a les solutions les fait imprimer a ce qu'on m'a dit.

## Nº 375.

### CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

9 MARS 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 369. Fr. van Schooten y répondit par le No. 376.

# Viro Clariffimo Domino Fr. Schotenio Christianus Hugenius S. D.

Ecce tibi à Milonio nostro literas  $^1$ ), itemque pagellam  $^2$ ) quam me quoque infipicere voluit quam ubi commodum erit remittere te mihi velim, propter quaesita Domini Fermat. Ego cum nuper Constructionem tuam universalem Milonio mitterem subdubitabam an rectè se haberet, atque illi autor sui ut ad examen revocaret, quod et fecisse videbis. Verum non tu sed ille deceptus est, quod non animadverterit aequationem quadratoquadraticam quam invenit divisionem recipere, sive tua illa cubica  $z^3 + pzz - aqz - aar$  pro divisore capiatur sive z - p. Omnino igitur sibi constat constructio tua, et prosecto pulcherrima est et Cartesiana melior

tantôt, étant en disgrâce ou en exil, en France, où il devint adhérent de des Cartes. En 1636 de protestant il devint catholique, et peu de temps après étant mis en prison, il s'y occupa de l'étude de la philosophie. Il devint plus tard alchimiste.

<sup>3)</sup> Peut-être s'agit-il ici d'André Martin, né en 1621 à Bressuire (Poitou), mort à Poitiers le 26 septembre 1695. Il enseigna la philosophie à Angers, puis à Saumur. Adhérent des idées de des Cartes, il fut destitué sur l'accusation d'être janséniste.

<sup>1)</sup> C'est la Lettre Nº. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ce papier contenait les pièces Nos. 372, 373 et 374.

neque id inficiari potes. Epiftolarum Cartefij volumen alterum indies expectare nos Milonius jubet fed in quo pauca quae ad Mathematicas. Vale.

Hagae Com. 9 Mart 1657.

Aen Mijn Heer Myn Heer Fr. van Schooten Professor der Mathematycken inde Universiteyt

Tot

inde Heeresteegh.

Leyden.

# Nº 376.

FR. VAN SCHOOTEN à CHRISTIAAN HUYGENS.

13 MARS 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 375. Chr. Huygens y répondit par le No. 386.

# Clariffimo Viro Juveni Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. D. P.

Gratias tibi ago, Vir Clarissime, pro epistola à Milonio ad me missa, quam tuâ curâ abfaue ullo vectigali accepi, in qua deprehendo eum Constructionem meam examini fuo fubjecisse, de quo gaudeo plurimum quò ipsi etiam ratio constet, cur in perficiundis reliquis cafibus Methodi Domini de Pailleur utrumque nostrum minus propenfum invenerit. Scrupulum fuum mihi objectum à te rectè exemi deprehendo, quandoquidem non folum aequatio quadrato-quadrata à Mylonio allata per z - p dividi potest, sed etiam illae omnes, quae à constructione mea dependent per  $z + \text{vel} - p \infty$  o dividi queunt. Conftructionem autem ipfam quòd eam fupra Cartefij constructionem extollas, non video, cum illius in genere tam aequationibus quadrato-quadratis, quam cubicis inferviat, postquam 2dus terminus est sublatus; haecque mea non nisi in construendis cubicis solis locum habeat, atque insuper haec mea cum illa fua tantum unam fimul conftructionem facere videatur, propter affinitatem quam inter fe habere perspexi. Porrò litteras quas Mylonio destinavi ubi perlexeris, rogo eas claufas ad ipfum tranfmitti curare velis, unà cum responso meo ad Fermatij quaestiones de partibus aliquotis, si illud videre desideret, aut tibi id vifum fuerit. Vale.

Lugd. Bat. 13 Martij 1657.

## Nº 377.

Fr. van Schooten à P. de Fermat.

17 FÉVRIER 1657.

Appendice I au Nº. 376.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Responsum ad Questiones, à Domino de Fermat, in Parlamento Tolosano Consiliario Regio, totius Europae Mathematicis ad solvendum propositas.

Igitur ad folvendam 1<sup>mam</sup> Quaestionem, in qua Numerus Cubus est inveniendus, qui additus omnibus suis partibus aliquotis conficiat Quadratum, quaero ab unitate 4,7, 10 aut 13, pluresve numeros deinceps proportionales (augendo scilicet illorum numerum continuè per 3), qui simul additi conficiant quadratum numerum. eritque ultimus proportionalium Cubus quaestius. Pro secundo autem proportionalium sumo semper alium atque alium primum numerum, incipiendo ab omnium minimis.

Sic quoniam proportionales 1. 2. 4. 8/ 1. 3. 9. 27/ 1. 5. 25. 125 additi faciunt numeros 15, 40, 156, qui quadrati non funt: hinc, prout pro 2<sup>dis</sup> cujufque harum ferierum affumpfi primos numeros 2, 3 et 5, affumo jam pro 2<sup>do</sup> primum numerum 7, habeoque proportionales 1. 7. 49. 343, qui additi faciunt 400, quadratum numerum, cujus latus eft 20. Atque fic invenio 343 effe omnium minimum cubum numerum, qui quaefito fatiffacit ac ipfiffimus eft, qui à Domino de Fermat eft allatus. Quoniam autem affumendo femper alios atque alios 40° proportionales, utendo ad hoc ordine omnibus primis numeris à 2 ufque ad 97, alium nullum praeter jam oftenfum offendi, laborem illos ulterius explorandi fubterfugi: quandoquidem compendiofiorem viam eos certò inveniendi agnoscere haud potui.

Eodem modo, cum utendo 7 proportionalibus 1. 2. 4. 8. 16. 32. 64/1. 3. 9. 27. 81. 243. 729/ &c. fummae 127, 1093, &c. non fint quadrati nec id ulterius, ob laboris moleftiam in 7 proportionalibus inquirere animus fuerit, declinavi fimul operam idem in 10, 13, 16 pluribuíve proportionalibus experiri. Ita ut hinc judicare aufus fim quòd, licèt hujuímodi numeri (ut fanè confido) fint infiniti, non tamen quis eos ultra certam multitudinem, ut puta 5 aut 6 numero, facilè fit inven-

turus, ex ingenti illorum à se invicem distantia.

Ratio autem eosdem numeros sic infallibiliter inventum iri Dominum de Fermat latêre non poterit, ubi intelliget me ad praedictos proportionales investigandos uti hujusmodi terminis Analijticis  $a^3$ ,  $a^6$ ,  $a^9$ ,  $a^{12}$  &c. aut etiam ad inveniendos numeros, habentes 15, 27, 39, 48, 51, 63, 69 aut 75 &c. partes aliquotas, me praeter illos, praecedenti modo notatos, uti his  $a^3b^3$ ,  $a^6b^3$ ,  $a^9b^3$ ,  $a^6b^6$ ,  $a^{12}b^3$ ,  $a^3b^3c^3$  vel  $a^{15}b^3$ ,  $a^9b^6$ , aut  $a^{18}b^3$ , &c, quippe qui huic negotio, ut scilicet cubis numeris inveniendis inserviant, utiles esse possibility.

Sed cum ad inveniendos quaesitos numeros hi termini non nisi operosiores vias eosdem quaerendi significent, haud facilè crediderim, ut quis illas ingressus eos felicius sit obtenturus. Caeterum nihil hìc addo, cum praeter jam indicatos modos investigandi hosce numeros nulli existant, quibus ipsi certa ratione inveniri queunt; nisi fortè Dominus de Fermat compendia nonnulla in faciendis adaequationibus (quae certè mihi neutiquam succedere voluerunt) excogitaverit, quae molestiam hujus examinis non parum sublevent: quae si communicaverit, rem sanè gratissimam sacturus est.

Atque cum hi omnes modi exiftant, quibus quaesitos numeros certò obtineri posse evidenter perspexi, modò quis ad hoc laborem examinando, ut supra, ordine omnes primos numeros (incipiendo ab omnium minimis) non defugiat, sperare volo hìc à me Clarissimi Fermatij desiderio penitus suisse satisfactum.

Haec ego

Franciscus à Schooten, in Academia Lugd. Bat. Matheseos professor.

Dabam Lugd. Bat. die 17 Febr. Anno 1657.

3

## Nº 378.

### FR. VAN SCHOOTEN à P. DE FERMAT.

Appendice II au No. 376.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens,

Sequuntur duo Problemata Domino De Fermat rurfus propofita ejufdem argumenti.

## 1 mum Problema.

Invenire duos Cubos numeros, qui fimul additi conficiant Cubum, vel, fi eofdem reperiri non obtingat, oftendere Problema effe impossibile.

### 2dum Problema.

Offendere, utrum perfecti numeri aliâ ratione quàm ab Euclide traditur propofitione ultima libri 9<sup>ni</sup> Elementorum, hoc est, absque progressione dupla, sint inveniendi, nec ne.

# Nº 379.

### R. PAGET à CHRISTIAAN HUYGENS.

16 MARS 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 322.

### S. P. D.

# Nobiliffime & doctiffime itidemque amiciffime Domine Hugeni,

Si ex filentio diuturno & fane pudendo beneficii collati aestimatio reputanda sit; hominis ingratissimi notam declinare nequeo, qui munificentiae tuae specimen eximium expertus, nihil hactenus gratiarum reposui. Longum esset per omnes morarum ambages discurrere, quibus enarratis sateor me non posse memet ipsum pror-

Oeuvres. T. II.

fus à culpa immunem praestare : ut satius sit ingenuâ delicti agnitione apud aequum & benignum judicem veniam deprecari, quam frigidarum excufationum patrocinio innocentiam praetendere. Quod dudum factum oportuit, nunc adfum rationem redditurus corum quae cum lentibus liberalitate non vulgari mihi donatis acta funt. Artificem nactus in opificio proprio non infcitum, in Opticis verò nimis praefractè sciolum, vix frequenter iteratis instructionibus, & identidem ejus quod factum erat mutationibus, obtinere potui ut ad leges praescriptas mihi tubum fabricaret. Eum ex laminis ferreis stanno incrustatis constructum ita partiti sumus, ut pars longior quae lenrem majorem habet, quafi undecim pedes Rhynlandicos aequet; altera pedalis & exemtilis leviore negotio tubo vel protrahendo vel contrahendo inferviat. Longiorem, ut rectitudini confulerem, atque ut adversus contusiones munitior esfet, trabeculae ligneae ejusdem fere longitudinis, sed crassitiei ferme duorum digitorum, ur commodè manibus tractari & transferri queat, affixi. Fulcrum ex Calthovii praeferipto concinnavit faber ferrarius, ut ad fitum quemlibet haud difficulter difponatur. Adminiculis iftis accinctus quid partim fupra, partim infra fpem conceptam observarim, nunc habeto. Lunae phases distincte admodum & dilucide, particulaeque illuminatae in fegmento obscuro, jucundo sane spectaculo repraesentantur. Quaecunque in tabulis fuis Selenographicis delineavit Hevelius, mihi fatis exactè conspicari videor, exceptis minutioribus quibusdam, ut Insula Alopecia in palude Maentide, &c: Iovem acronychum cum fatellitibus, illum tam latâ & determinatâ diametro, hos aliquoties omnes, ita perspicuè intuebar, ut abundè mihi & supra vorum fatiffactum putarem. Nec quicquam magis in eo genere defiderabam, quam ut planetas reliquos Saturnum imprimis, per eundem tubum spectandi occasio daretur. Illum horis matutinis faepiufculè telescopio meo excepi: verum quae mea erat άβλεψία, etsi subinde forma oblongiore se visendum daret, & stellulam aliquam adesse suspicarer; tamen nec de brachiis aut ansis appositis, nec de satellite à te primum deprehenfo, ceu mihi vifo, certi quicquam pronunciare aufim. Hinc & observandi ardor defervescere, & rescribendi propositum, ne vel imperitiam vel infelicitatem meam proderem, ulterius differri; donec quod maximè quaerebam, necdum enim de inventione prorsus desperabam, assecutus essem. Interim occupationes graviores, & folito frequentiores conciones circa festum Nativitatis & deinceps, hebdomadum aliquot invaletudo inde nata, & fubsecutae curae & molestiae domesticae ex morbo & morte ancillae, inter me & telescopium meum ferè mensium duorum divortium fecerunt. Nunc mihimet adeoque & contemplationibus iftis restitutus, Hesperum subinde salutavi, spe non levi fore ut crescente diametro ejus, et circa elongationem maximam bifectus, & postmodum falcatus & cornutus nobis appareat. Saturnum etiam ortui acronycho approximantem, & ipfum & quicquid fecum habet exfartè appariturum spero: aut saltem quando novâ tuâ & exactiore Astronomiâ Saturnicâ adjuti & animati alacriore & certiore studio observationibus istis incumbemus. Interim dum & coelum ferenius commodo observandi tempore & adminicula quae dixi opperior, nolui committere ut hoc qualecunque non prorfus apud

nos intermortuae gratitudinis testimonium diutius desideretur. Quod ut aequi bonique consulas

Nobilissime & Doctissime Domine Hugeni obnixè rogo,

Tibi jure merito obstrictissimus

Robertus Pagetius.

Dordr. Mart. 16. 1657.

A Monfieur Monfieur Christiaen Huyghens, ten huyfe van Syn E. Vader, Myn Heer van Zuylichem

in S'Graven-Haghe.

# Nº 380.

FR. VAN SCHOOTEN à CHRISTIAAN HUYGENS.

18 MARS 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 386.

## Clariffimo Viro Christiano Hugenio Fr. a Schooten. S. D.

Ecce tibi, Vir Clarissime, tractatum tuum de Ratiocinijs in aleae ludo, à me Latinè versum, quem tibi remitto ut eum accuratè perlegere digneris. Cum enim impraesentiarum tractatum ultimum mearum exercitationum praelo subjicere inceperint, cui hìc tuus Appendicis loco eleganter est accessiurus, quò omnigena in Mathematicis exercendi materia cuivis constet, permittes consido, ut versionem hanc meam illius, à te diligenter examinatam, coronidis loco operi meo subjungam. Quocirca rogo, ut ea, quae praesationis loco praemittere te velle antea dixissi, supplere non desistas, eaque porrò adjungere, quae tibi visa sunt, quò simul omnia post 3 aut 4 septimanas, ubi ad sinem operis mei perventum surit, typographo tradantur. Belgicam descriptionem tuam, ubi similiter à te revisa ac ad umbilicum perducta erit, rogo ut perinde transmittere non grave ducas, ut illa non minus ornamento operi accedat. Caeterum responsum meum ad Fermatij

quaeftiones et Mylonij epiftolam credo à te acceptum, et jam jam ad ipfum tranfmiffum. Vale.

Dabam Lugd. Bat. 18 Martii, 1657.

A Monfieur Monfieur, Christianus Hugenius, ten huijfe van de Heer van Zuijlichem

cito port op 't pleijn in S'Graven-Hage.

## Nº 381.

# LADY NEWCASTLE à [CHRISTIAAN HUYGENS]. 1)

30 MARS 1657.

La lettre se trouve à Londres, British Museum.

I have received your fecond letter <sup>2</sup>) by Mr. Dewerts <sup>3</sup>) wherin I find: your diffatiffaction of ye opinion of those little glasses, truly Arts are as obscure and hard to finde out by those yt are unlerned in them, as Natures Workes; but to cleer my Opinion, or rather to answer yours desires I shall Argue something more of them: though my Arguments may be as weake as my Opinions, & my opinions as weake as my Judgement, & my Judgement as weake as want of Knowlledge can make itt.

As for your Liquor you fay in your Letter that if itt were a Sulphurous

2) Lettre, que nous ne possédons pas.

Il est douteux, si cette lettre a été adressée à Chr. Huygens ou bien à son père. Dans les minutes des lettres de ce dernier nous n'avons pu trouver aucune indication de quelque correspondance qu'il aurait eue à cette époque avec Lady Newcastle.

<sup>5)</sup> Probablement Jacques ou Gaspard Duarte, dont le père Gaspard était né en 1582. Juifs portugais, nobles d'origine, les Duarte habitaient à Anvers un hôtel somptueux sur la place de Meir; ils étaient des gens riches, possédant beaucoup d'objets d'art et faisant le commerce de pierres précieuses, probablement aussi des affaires de banque; ils voyagèrent beaucoup et étaient très-liés avec Constantyn Huygens, père, qui logeait souvent chez eux; tous les membres de la famille étaient bons musiciens, surtout la fille Francisca, qui vécut à Alkmaar et qui eut le surnom de Rossignol Anversois.

Liquor, or a Liquid gunpowder (as I faid) I thought it might bee, doubtlesse it would be active by ye help of fire; I answer for that, fire hath severall Active Effects both in itt felfe and uppon other Substances; or subjects wherfore if ye Liquor had ben dry powder it might be subject to yt effect of fire, as to flash, flame, or bounce, but if ye powder were wett the fire could worke noe fuch effects, but as ye fubstance is A Liquor fire is as subject to yt Substance, or matter as that substance or matter is to fire, for all Liquors allthough firong with Spirritts and hott in operation will quench fire as fudenly as fire shall enapporate Liquor take quantity for quantity and it is probable yt the high fire you did Applye to ye glaffe, did eueporat out ye Licquor in the glaffe which might be ye weakening & changing or altering the former effects. Alsoe you say you cannot perceive ye buble to be a Licquor. I answer that it is probable the Licquor, if any be therin was enaporated out either by ye fire, you applyed or by ye vent of paffage, which may foone turne itt into vapor by reason of ve litle quantitye yt is in a glasse, thus it might be wasted before ye truth could possible be found out: for certainly to my sense, as alfoe to my reason A Licquor Apeared to be in those glasses, you sent me; but if there be noe Licquor in those glasses, then it is probable it might be pent [?] up ayre enclosed therin, which having vent was ye cause of the found, or report which those glasses gaue.

Thus Sir you may perceiue by my Argueings, I striue to make my former opinion, or sense good. Allthough I doe not binde my selfe to opinions, but truth; and ye truth is that though I cannot finde out ye truth of ye glasses; yet

In-truth I am

Sir

Your humble Sarvant

Antwerp 30th March 1657.

AL. NEWCASTLE.

Sir I would have writt my leters to you in my own hand but be refon my hand written is not legabell I thingk you might rather have geft up at what j would fay then had read what I had writt, this is the reson they wer writt by an other hand.

A Monfieur Monfieur Huygens de Zulichem

Α

la Haghue.

# Nº 382.

#### CL. Mylon à Christiaan Huygens.

12 AVRIL 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A paris ce 12 Avril 1657.

### MONSIEUR

Pour refpondre a vos ciuilitez et aux obligations que je vous ay je deurois vous faire de grands difcours, mais cela effant contraire a la franchife Geometrique, je vous fupplie de vous contenter du reffentiment que j'en ay. Je ne doute plus a prefent de la Methode de Monfieur Schooten puifque les Equations quarréquarrées fe reduifent a des Cubiques par le diuifeur z+ ou -p, comme jl m'a efcrit par fa derniere, car les 3 figures de fa methode m'ayant donne ces trois Equations quarréquarrées

Je n'ay pas fait le calcul dans les autres cas estant asseure par la nature de ces Equations que cette diuision sera toujours possible car elles sont veritablement Cubiques, ayant vne de leur 4. racines connüe. Les diuisions que vous auez fait par la Cubique de Monsieur Schooten vous auront donnè le mesme diuiseur z + ou - p. ce qui me consirme d'auantage dans mon opinion. Vostre jnuention d'horloge ²) est trouue tres belle par tous ceux a qui j'en ay parlè, Elle le sera encor plus si vous la rendez jnalterable tant par les poids que par le ressort; auec elle si on auoit la vraye Equation du temps , jl n'y auroit plus rien a demander pour les Longitudes.

Pour ce qui est de la methode dont je conçoy que l'on pourroit faire vne Lunette pareille a la vostre, assauoir dont les deux verres soient conuexes. Je ferois vn verre

Probablement il faut lire  $+ qaz^2$  et dans le quotient + qaz.

<sup>2)</sup> Nous ne possédons aucune lettre de Chr. Huygens à Cl. Mylon à ce sujet.



spherique a b c dont le diametre seroit de 23. pieds, pour auoir fon point d'inversion d. (car vne fishere fera fenfiblement le mesme effect. que l'hyperbole de Monfieur Des Cartes qui feroit la plus petite de toutes celles qui toucheroient exterieurement cette sphere, c'est a dire comme vous fcauez, l'hyperbole dont le costé droit est egal au diametre de cette sphere). puis tirant l'axe fb d. je ferois du point donné d, les trois points h, I, K, en forte qu'ils feroient harmoniquement proportionaux, et que la distance IK seroit donnée comme de 3 poulces. ce qui est facile, puis du diametre h K ainsi trouuè de position je ferois la sphere m k n, qui a la propriete de rompre en I, les Rayons amd. c n d &c. Et ainfi ma lunette feroit acheuee.

Pour en scauoir l'effect, jl faut trouuer l'angle m I n. Je n'en ay pas encor fait le calcul, estant presse de m'en aller aux champs. Je le remets a mon retour, pour vostre construction si elle est meilleure que cellecy je prendray la libertè de vous la demander, pourueu que vous n'ayez pas resolu de la tenir secrette. J'escris de l'autre part ce que j'ay pû tirer sur le champ de Monsieur Defrenicle touchant les propositions numeriques de Monsieur Defermat. Je vous supplie d'en faire part a Monsieur Schoten et de me tenir pour

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur Mylon.

## Nº 383.

#### CL. Mylon à Christiaan Huygens.

Appendice I au Nº. 382.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

180°)

Voicy la Solution 1) de Monfieur Defrenicle pour les nombres fuiuants

|     | pour   | 13  | c'est | le o  | quarrè | de de | 649.                      |
|-----|--------|-----|-------|-------|--------|-------|---------------------------|
|     | "      | 19  | ,,    | "     | 99     | "     | 170.                      |
|     | "      | 17  | "     | ,,    | "      | "     | 33-                       |
|     | "      | 2 I | 99    | 99    | 99     | "     | 55-                       |
|     | "      | 23  |       | "     | "      | 99    | 24.                       |
|     | ,,     | 29  | c'ef  | le le | qre. q | re. d | le 99.                    |
|     | "      | 31  | c'eff | le    | quarr  | è de  | 1520.                     |
|     | "      | 33  | 99    | 99    | 99     | ,,    | 0.3)                      |
|     | ,,     | 37  | ,,    | 99    | "      | 99    | 73.                       |
|     | "      | 41  | 29    | 22    | "      |       | 2049.                     |
|     | "      | 43  | 22    | ,,    | 99     | 99    | 3482.                     |
|     | ••     | 47  | 99    | 99    | 29     | "     | 48.                       |
|     | ••     | 53  | 29    | "     | 99     | "     | 66249.                    |
|     | ,,     | 59  | 99    | ,,    | 29     |       |                           |
|     | ,,     | 61  | 22    | 99    | ,,     | ,,    | 1766319049. lequel        |
| di  | minu   | è d | e 1 ( | don   | nè le  | qua   | rrè de 226153980. or le   |
| tif | fait à | 61  | i. à  | 19    | lettre | s. q  | uoy qu'il n'estoit besoin |
|     |        | 9   | -     | -     |        | -     |                           |

quarrè effant diminuè de 1 donnè le quarrè de 226153980. or le quarrè qui fatiffait à 61. à 19 lettres. quoy qu'il n'estoit besoin pour le trouuer par la methode de Monsseur Frenicle que de 5418. 11418. 23718 et 29718.

pour 109 jl n'y en a point au dessous de 25 lettres. pour 127 — c'est le quarrè de 4730624.

Monsieur Frenicle trouue que c'est plustost fait d'examiner tous les Cubes de suitte pour voir ceux qui satisfont; qui est la question proposée par Monsieur Desermat, que de seruir de la methode de Monsieur Schoten. Neantmoins pour s'en seruir jl donne ce Theoreme.

Il n'y a aucune puiffance dont la racine foit vn nombre premier, et l'expofant vn nombre jmpairement pair, qui puiffe auoir vn quarrè pour la fomme de fes parties. Donc Monsieur Schoten doit exclure ces nombres de fa methode.

$$13 \times 180^2 + 1 = 649^2$$
 (1)  
 $19 \times 39^2 + 1 = 170^2$   
 $17 \times 8^2 + 1 = 33^2$ , etc.

<sup>1)</sup> C'est-à-dire la solution de la question proposée dans la Lettre N°. 372. Par exemple on a

<sup>2)</sup> On trouve au bout de cette ligne le nombre 180, écrite de la main de Chr. Huygens; c'est le nombre qu'on trouve dans l'équation 1 de la note 1.

<sup>3)</sup> Ce chiffre doit être 23; voir la Lettre N°. 388.

4

Il en peut encor exclure beaucoup d'autres sçauoir ceux ou les proportionelles sont en multitude jmpaire, car leur somme ne sera point vn quarré, et n'a pas besoin d'estre examinée. Si le nombre de la proportion n'est pareil à 79. 199. et autres dont il se trouue fort peu, se trouuant plusieurs milliers de nombres ou jl n'y en a que 5. ou 6.

D'auantage le fecond nombre de la proportion continuelle, doit eftre vn de ceux de cette progression, et entre ceux la jl n'y aura que ceux qui auront ces deux proprietez.

La 1ere que ce foit vn nombre premier.

La 2de qu'il foit moindre de l'vnité qu'un double quarrè.

Or par les lettres finales et autres proprietez des doublequarrez on peut voir aisément qu'il n'y en a aucune qui puisse fatiffaire outre 7. si le Cube n'a plus de 60. Lettres

Il fe trouue par ces deux proprietez qu'il n'y a que deux nombres a examiner s'ils font doublesquarrez pour aller jusques a la racine de ce Cube de 60. Lettres. Et ce Examen est d'ajouster 1. et prendre la racine quarreè de la moitiè, car les autres ou sont composes, ou leurs finales monstrent qu'ils ne sont pas doublequarrez—1.

Monfieur Frenicle propose ce probleme. Trouuer vn nombre triangulaire dont le sexuple + 1 soit nombre Cube.

En cette progression fix fois a-1. aequatur b.

7. a.
6 b-a aequatur c.
41. b.
6 c-b aequatur d.
239. c.
\$\text{ \text{\$\chi}\$ act.}\$
\$\text{\$\chi\$ act.}\$
\$\t

Les nombres de la precedente progression se trouuent encor autrement par la seule addition comme en celle qui suit, en laquelle jl n'y aura que ceux de la colonne h qui sont vis a vis des jmpairs de la colonne g qui soient vtiles.

| g.    | h.    | La construction de cette table est aiseè par addi- |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| I.    | I.    | tion car I + I font 2. en g.                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.    | 3.    | 2 + 1 font $3.$ en $h$ .                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.    | 7.    | 3 + 2 font 5. en g.                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.   | 17.   | 5+2 font 7. en $h$ .                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.   | 41.   | 7 + 5 font 12. en g.                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.   | 99.   | 12 + 5 font 17. en $h$ &caet.                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 169.  | 239.  |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 408.  | 577•  |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 985.  | 1393. |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2378. | 3363. |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 5741. | 8119. |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|       |       |                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

Oeuvres. T. II.

## Nº 384.

#### B. DE FRENICLE DE BESSY à CL. MYLON.

Appendice II au Nº. 382.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huvgens 1).

### Des nombres Amiables par Monsieur Defrenicle.

On a donnè le nom d'Amiable a certains nombres dont le 1er. est la somme des parties du 20nd. Et le 20nd est la somme des parties du premier. Ainsi 284, est la somme des parties de 284. Voicy comme on trouve ces nombres.

Il faut choifir vn nombre de l'Analogie de 2. [tels que font 2. 4. 8. 16. 32. &caet.] dont le triple moins 1. foit nombre premier, le double plus 1 de celuy cy foit auffi nombre premier, et le produit de ces deux, plus leur fomme foit encor nombre premier. 2)

Si on multiplie ce dernier par le double du nombre de l'Analogie de 2. on aura vn des Cherchez; et le produit des deux moindres nombres premiers multipliè par le mesme nombre de l'Analogie de 2. donne l'autre nombre.

Je prens par Exemple 8. son triple +3) 1. est 23. Le double + 1. de 23 est 47. Le produit de 23. par 47. est 1081. auquel joignant 70. qui est la somme de 23. et 47. on aura 1151. qui est encor nombre premier.

Si on multiplie 1151. par 16. double de 8. on aura 18416. qui est vn des nombres. L'autre se fait multipliant le produit susdit 1081. par le mesme 16. et on aura 17296.

Si on prend 2. on aura 284. 220. De 8. on aura 18416. 17206.

de 64. on aura 9437056. 9363584.

<sup>1)</sup> Cette pièce est copiée de la main de Mylon.

<sup>2)</sup> Voir encore la Lettre No. 283.

<sup>3)</sup> Lisez: -

### Nº 385.

Constantyn Huygens, père, à Christiaan Huygens.

14 AVRIL 1657.

La pièce se trouye à Amsterdam, Acad. Roy. des Sciences, coli. Huygens. Elle a été imprimée Versl. en Meded. Kon. Akad. van Wet. Afd. Letterkunde, 3e Reeks, Deel II, blz. 106.

> Quam Christianam, Christiane, gratiam Patri rependis! qui semel vitam tibi Casu caducam contulit, sluxam, brevem, Huic arte longam prorogas et perpetem, Et alterum sic te Patris praestas Patrem.

> > 14 Apr. 1657.

# Nº 386.

CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

21 AVRIL 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse aux Nos. 376 et 380.

#### Clarissimo Viro Domino Fr. Schotenio Chr. Hugenius S. D.

Literas hasce binas Milonij ¹) ipse ad te deserre in animo habebam, sed ob negotia quaedam propositum mutare coactus nolui id tibi fraudi esse. De constructione tua Cubicarum aequationum, falso suspecta, habes consitentem reum. Quae vero ex mente De Frenicle de quaestione à Fermatio proposita in meis literis adscripsit examinanda tibi relinquo. Magna quaedam compendia in inveniendis cubicis istis numeris videtur adserre, quantaque fortasse non putâras inveniri posse. Sed quibus rationibus nitantur inquirere operaepretium est. Alteram quaestionem quam Fermatius proposuerat de inveniendo quadrato qui in datum numerum ductus adhoct tradito: Atque existimo eodem usum esse solveram, Canone quodam adhoct tradito: Atque existimo eodem usum esse se solveram quaestionem quaestionem quaestionem quos mihi Milonius mittit, sed immensi fuit laboris, quemque ego nequaquam suscipere vellem. Quae de inveniendis telescopij lentibus addit plane erronea sunt, videoque male ipsum retinuisse quae quondam à Robervallio didicerat. Tractatum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Avec la variante: En alterum natura Patri Natum Patrem.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ce sont la Lettre N°. 382 et les Appendices N°. 383 et 384.

de Alea in quo nonnulla immutavi, pauca vero addidi, fequenti hebdomade tibi mittam vel ipfe adferam potius. Interea Vale.

Hagae. 21 Apr. 1657.

Myn Heer Myn Heer Fr. van Schooten, Professor der Mathematiquen inde Universiteyt

Tot

inde Heeresteegh.

Leyden.

Nº 387.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

27 AVRIL [1657].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye le 27 Auril au foir.

#### Monsieur

Vous excuferez je m'affeure les occupations dans lesquelles je me trouue, qui m'ont empesché d'aller vous rendre en personne les ciuilitez que je vous doibs. & vous donner des tesmoignages du ressentiment que je conserue de l'honneur que vous m'auez faict pendant vostre sejour a Paris, ou vous m'auez faict la faueur de me voir quelques sois. en attendant que je m'acquite de ce deuoir je vous escris ce billet, & je vous enuoye vn exemplaire de mon liure de spiralibus 1). vous le receurez comme vne marque de l'estime que je sais de vous & de l'honneur de vostre amitié, je vous supplie aussi de me croire

### Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur

BOULLIAU.

a)

A Monfieur Monfieur Hugens.

a) 1657. [Chr. Huygens].

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 258.

### Nº 388.

#### CL. Mylon à Christiaan Huygens.

18 MAI 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### MONSIEUR

A paris ce 18e may 1657.

Ie vous escriuis la dernière fois 1) auec affez de precipitation pour oublier ce que Monfieur Frenicle m'auoit dit du nombre 33, aprez la premiere penfèe qu'il auoit eu que ce nombre ne pouvoit pas satisfaire au probleme de Monsieur Defermat parce qu'il manquoit d'yne proprieté par laquelle il auoit trouuè les autres. Je vous ennove vne table plus ample 2) jusques a 86. qu'il a continue à jusques à prez de 150, ou vous vovez que 33, multipliè par le quarre de 4, fait le quarre de 23, moins 1. Je pouvois bien oublier pour les autres puisque pour moymesme sur le sujet de vostre Lunette de 23 dont je voulois deuiner vostre construction, jl m'eschappa d'employer la raison de la refraction que je mettois sur mon brouillon comme de 100000. à 75471. La proprieté du Cercle que vous et Monfieur De Roberual auiez trouuée separement ne m'estoit pas inconnuë, je vous la dis lorsque vous estiez en cette ville, et crovois que ce fust le fondement de vostre methode. Je vous remercie de celle que vous m'auiez enuoyeè 3) que je trouue fort belle. Je voudrois auoir le bonheur d'en voir l'Effect comme le peut a present Monsieur Bouillaut, ou bien d'aprendre que vous destinez au public vostre dioptrique et vos autres belles inuentions, Je suis bien aife que vous perfectionniez de plus en plus vostre nouvelle horloge et ne desespere que vous ne la rendiez aussi bonne sur la mer que dans vostre chambre, et que les changemens du fec a l'humide, ne l'alteront pas plus que le changement des poids: on veut icy faire imprimer le deffi 4) de Monsieur Defermat auec la solution de Monsieur Defrenicle 5) et y joindre celle de Monsieur De Schooten 6) auec les abregez, Exclusions, et Theoremes que Monsieur Defrenicle y a trouuez. J'ay priè que l'on ne le fist pas auant que j'aye sceu la volonte de Monsieur De Schooten ce qui m'oblige a Luy en escrire et a vous supplier de Luy faire tenir ma Lettre auec la table que je vous enuoye, si vous le jugez a propos. Je suis de tout mon Coeur

Monsieur,

Vostre tres humble et tresobeissant seruiteur Mylon.

2) Voyez l'Appendice No. 389.

Nous n'ayons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à Cl. Mylon.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 382 et l'Appendice N°. 383.

<sup>4)</sup> On trouve ce défi (Voir l'Appendice N°. 374) dans les "Varia opera Mathematica D. P. de Fermat" (voir la Lettre N°. 7), page 190 "Problema propositum à D. de Fermat."

<sup>5)</sup> Voir la Lettre N°. 383.6) Voir la Lettre N°. 377.

# Nº 389.

### B. DE FRENICLE DE BESSY à CL. MYLON.

Appendice au No. 388.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens. 1)

# Table de Monfieur Defrenicle.

|     |     |        |      |       | _   |         |    |          |         |
|-----|-----|--------|------|-------|-----|---------|----|----------|---------|
| 2.  | par | quarre | è de | 2. f  | ait | quarrè  | de | 31.      |         |
| 3.  | 99  | ,,     | 99   | I.    | ,,  | 99      | 99 | 2 I.     |         |
| 5.  | ,,  | 99     | 29   | 4.    | ,,  | ,,      | 29 | 9.—1.    |         |
| 6.  | "   | "      | ,,   | 2.    | ,,  | "       | ,, | 5.—1.    | 2. 3.   |
| 7.  | "   | "      | 99   | 3.    | 99  | 29      | "  | 8.—1.    |         |
| 8.  | ,,  | "      | >>   | I.    | "   | "       | ,, | 31.      |         |
| 10. | "   | 99     | 95   | 6.    | 99  | "       | 99 | 19.—1.   | 9. 10.  |
| II. | ,,  | "      | 99   | 3.    | "   | "       | "  | 101.     |         |
| 12. | ,,  | >>     | 29   | 2.    | "   | 99      | 75 | 71.      |         |
| 13. | 99  | 79     | ,,   | 180.  | "   | ,,      | ,, | 649.—1.  |         |
| 14. | ,,, | ,,     | 99   | 4.    | ,,  | ,,      | 99 | 15.—1.   | 7.8.    |
| 15. | "   | ,,     | ,,   | Ι.    | 99  | 99      | 99 | 41.      |         |
| 17. | ,,  | "      | 29   | 8.    | 29  | "       | ,, | 331.     |         |
| 18. | ,,  | "      | ,,   | 4.    | ,,  | ,,      | 99 | 17.—1.   | 8. 9.   |
| 19. | 99  | 19     | ,,   | 39.   | 99  | "       | ,, | 1701.    |         |
| 20. | 99  | 99     | 99   | 2.    | ,,  | ,,      | 99 | 91.      |         |
| 21. | 29  | ,,     | ,,   | I 2.  | ,,  | ,,      | ,, | 551.     | 26. 27. |
| 22. | ,,  | ,,     | ,,   | 42.   | ,,  | ,,      | ,, | 197.—1.  | 98.99.  |
| 23. | "   | ,,     | 99   | 5.    | 99  | 99      | 99 | 241.     |         |
| 24. | ,,  | ,,     | 99   | I.    | ,,  | "       | "  | 5.—1.    |         |
| 26. | ,,  | 99     | "    | 10.   | ,,  | ,,      | ,, | 511.     | 25. 26. |
| 27. | ,,  | ,,     | 99   | 5.    | ,,  | 99      | "  | 261.     |         |
| 28. | ,,  | ,,     | 99   | 24.   | "   | ,,,     | ,, | 127.—1.  | 63. 64. |
| 29. | ,,  | ,,     | ,,   | 1820. | ,,  | qrè qrè | ,, | 99.—1.   |         |
| 30. | ,,  | ,,     | 99   | 2.    | ,,  | quarrè  | "  | 111.     | 5. 6.   |
| 31. | 99  | ,,     | 99   | 273.  | 99  | 29      | ,, | 1520.—1. |         |
| 32. | ,,  | 99     | 99   | 3.    | ,,  | 99      | ,, | 171.     |         |
| 33. | ,,  | ,,,    | ,,   | 4.    | ,,  | ,,      | 99 | 231.     |         |
| 34. | ,,  | ,,     | "    | 6.    | 99  | ,,      | ,, | 35.—1.   | 17. 18. |
| 35. | "   | "      | ,,   | I.    | ,,  | "       | ,, | 6.—1,    | _       |
| 37- | ,,  | ,,     | "    | I 2.  | ,,  | ,,      | ,, | 73 1.    |         |
| 38. | 99  | ,,,    | ,,   | 6.    | ,,  | 22      | ,, | 37.—1.   | 18. 19. |
| 39. | ,,  | ,,     | ,,   | 4.    | ,,  | 99      | ,, | 251.     |         |
|     |     |        |      |       | - 1 |         |    |          |         |

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de Cl. Mylon.

|     |     |        |      |            | c .  |        | ,  |                         |
|-----|-----|--------|------|------------|------|--------|----|-------------------------|
|     | par | quarrè | e de | _          |      | quarrè | de |                         |
| 41. | "   | 99     | 29   | 320.       | "    | "      | 99 | 2049.—1.                |
| 42. | 99  | 99     | 99   | 52.        | "    | "      | "  | 337.—1. 168. 169.       |
|     |     |        |      | 2.         |      |        |    | 13.—1. 6. 7.            |
| 43. | 99  | "      | 99   | 531.       | "    | "      | "  | 3482.—1.                |
| 44- | "   | 99     | "    | 30.        | ,,   | "      | "  | 199.—1. 99. 100.        |
| 45. | 99  | "      | "    | 24.        | 99   | "      | "  | 161.—1. 80.81.          |
| 46. | 99  | 99     | "    | 3588.      | >>   | ,,,    | "  | 24335.—1./239.23./29.78 |
| 47. | 99  | 99     | 99   | 7.         | "    | 29     | "  | 48.—1.                  |
| 48. | 99  | ,,,    | ,,   | I.         | "    | 99     | "  | 7.—1.                   |
| 50. | 99  | 99     | 99   | . 14.      | "    | "      | "  | 991. 49. 50.            |
| 51. | "   | 99     | >>   | 7.         | ,,   | ,,     | "  | 50.—1.                  |
| 52. | ,,  | "      | ,,   | 90.        | 99   | "      | ,, | 649.—-1.                |
| 53∙ | ,,  | 99     | 99   | 4550.      | 99   | ,,     | "  | 66249.—1.               |
| 54. | ,,  | "      | 99   | 66.        | 99   | ,,     | ,, | 4851.3)/27./2q.11.      |
| 55. | ,,  | ,,     | 99   | I 2.       | 99   | 99     | "  | 89.—1.                  |
| 56. | 99  | 99     | "    | 2.         | "    | ,,     | "  | 15.—1.                  |
| 57- | ,,  | ,,,    | ,,   | 20.        | ,,   | ,,     | "  | 1511.                   |
| 58. | ,,  | "      | "    | 2574-      | "    | ,,,    | ,, | 19603.—1.               |
| 59. | "   | 99     | 99   | 69.        | ,,   | ,,,    | "  | 53° — I.                |
| 60. | ,,  | "      | ,,   | 4.         | ,,   | 99     | "  | 31.—1.                  |
| 61. | "   | 99     | ,,   | 226153980. | . 99 | 99     | 99 | 176631949.—1.           |
| 62. | 99  | ,,,    | 99   | 8.         | ,,   | 99     | 99 | 63.—1.                  |
| 63. | "   | "      | 99   | I.         | 99   | ,,     | 99 | 8.—1.                   |
| 65. | ,   | "      | 22   | 16.        | 99   | ,,     | ,, | 1291.                   |
| 66. | ,,  | ,,     | 99   | 8.         | "    | 99     | ,, | 65.—1.                  |
| 67. | 99  | ,,     | 22   | 5967.      | 99   | ,,     | ,, | 48842.—1.               |
| 68. | 99  | ,,,    | ,,   | 4.         | 99   | "      | "  | 33.—1.                  |
| 69. | 99  | ,,     | 99   | 936.       | ,,   | 99     | ,, | 7775.—1.                |
| 70. | 99  | ,,,    | 99   | 90.        | 99   | "      | 99 | 251.—1.                 |
| 71. | 99  | ,,     | ,,   | 413.       | 99   | "      | ,, | 3480.—1.                |
| 72. | 99  | 99     | ,,   | 2.         | 99   | 99     | ,, | 171.                    |
| 73. | ,,  | 99     | ,,   | 267000.    | 99   | 99     | 99 | 2281249.—1.             |
| 74. | 29  | ,,     | 99   | 430.       | 99   | 99     | ,, | 3699.—1.                |
| 75. | 99  | "      | 99   | 3.         | 99   | 29     | ,, | 26.—1.                  |
| 76. | ,,  | ,,     | ,,   | 6630.      |      | ,,     | ,, | 57799·—·I.              |
| 77. | 99  | "      | ,,   | 40.        | 99   | ,,     | ,, | 3511.                   |
| 78. | "   | "      | "    | 6.         | ,,   | "      | ,, | 531.                    |
| •   | "   |        | -,   |            |      |        |    |                         |

<sup>2)</sup> C'est à dire: 23 fois le carré de 23; carré de 78, multiplié par 2.
3) Lisez: q. 27, c'est à dire, carré de 27.

| 79.  | par | quarrè | e de | 9.      | fait | quarrè | de | 80.—1.      |  |
|------|-----|--------|------|---------|------|--------|----|-------------|--|
| 80.  | "   | "      | 99   | I.      | "    | "      | ,, | 91.         |  |
| 82.  | ,,  | "      | 99   | 18.     | ,,   | 99     | ,, | 1631.       |  |
| 83.  | ,,  | "      | 99   | 9.      | 99   | » 99   | ,, | 82.—1.      |  |
| 84.  | 99  | "      | 99   | 6.      | ,,   | 99     | 99 | 55.—1.      |  |
| 85.  | "   | ,,     | 99   | 30996.  | 99   | "      | "  | 285769.—1.  |  |
| 86.  | "   | "      | "    | 1122.   | "    | "      | "  | 104051.     |  |
| 119. | 99  | ,,     | ,,   | и.      | ,,   | ,,     | ,, | 120.—1.     |  |
| 127. | ,,  | ,,     | ,,   | 419775. | ,,   | "      | "  | 4730624.—1. |  |

Response de Mr. de Frenicle sur la 2de question de Mr. Schooten.

Pour les nombres pairs parfaits, jl n'y en a aucun que ceux qui se trouuent par la methode donnee par Euclide.

Pour les jmpairs, s'il y en a aucun, jl doit estre multiple d'un quarrè par vn nombre pairement pair plus 1.

Theoreme.

Jl n'y a aucun quarrè qui multipliè par 19. furpasse de l'vnité vn quarrè multiple de 7. ")

a) In literis ad Schotenium erat multiple par 7. voluit puto, multipliè par 7. [Chr. Huygens].

# Nº 390.

CHRISTIAAN HUYGENS à D. VAN BAERLE 1).

29 MAI 1657.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Oom VAN BAERLE.

29 Maj. 1657.

### Mijn Heer ende Oom

Eergifteren is ons de droeve tydinghe toegekomen, hoe dat onsen lieven Broer Philips die met de Heeren Ambassadeurs tot noch toe in Pruyssen geweest was

David van Baerle, fils de Jan van Baerle en Jacomina Hoon, naquit en 1595 et mourut le 1er septembre 1671. Il épousa en mai 1625 Sara van Erp (qui mourut le 14 octobre 1627) et le 17 octobre 1628 Rachel Godin. Il était le frère de Susanna van Baerle, mère de Christiaan Huygens.

binnen Marienburgh den 14<sup>en</sup> deser is komen te overlijden, het welck wij niet hebben konnen naerlaeten VE mids desen bekent te maecken, naerdemael dit onverwachte verlies naest ons niemandt naeder is betreffende. Men schryft ons dat syn sieckte is geweest een bloedighe loop benevens eene continueele koortse die hem in den tydt van 7 daeghen hebben weghgeruckt, niets anders beklagende als dat hij sijn Vader en naeste vrunden niet soude moghen den lesten adieu seggen. VE kan ewel dencken hoe seer ons dese tydinghe verslaegen heeft, hebbende te vooren niet in 't minste van sijn indispositie geweten; en wat een groote affliche myn Vader aenstaende is, die over eenighe daeghen ter oorsaeck van Syn Hoogheyts affairen naer Luyck <sup>2</sup>) is verreyst. Doch wy hoopen dat den Goeden God die het belieft heeft hem ende ons dese droesheyt te laeten overkomen ons mede de sterckte sal geven om die metter tijdt te versetten ende ons bewaeren van verder ongeluck. Ick bevele VE met syne gansche familie in sijn heilighe bescherminghe ende blyve

Myn Heer ende Oom

VE onderdaenighen dienaer ende neeve Chr. Huygens van Zuylichem.

### Nº 391.

CHRISTIAAN HUYGENS à Mlle. VAN RENESSE.

[JUIN 1657.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huvgens.

Joffrouw Renesse. 1)

Me Joffrouw en Nichte

Op heden hebben wy eerst kennisse gekregen van het droevighe verlies  $^i$ ) VE overgekomen het welck ons ten hooghsten leet is, ende konnen te beter oordeelen van

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Constantyn Huygens, père, partit le 24 mai pour Herstal, accompagné de son fils Lode-wijk, et fit le voyage par Maastricht, Liège, Spa, Zeelhem, et Anvers: il ne revint à la Haye que le 23 juillet. [Dagboek].

<sup>1)</sup> Nous n'avons point réussi à déterminer qui était cette demoiselle Renesse, ni de quelle perte il s'agit ici. Peut-être était-elle une fille de L. G. van Renesse. Voir la Lettre N. 15 note 1.

VE afflictie, dewijl feer onlanghs²) ons diergelycke is wedervaeren door het onverwachte overlyden van onfen jonghften Broeder Philips die met de Heeren Ambaffadeurs van defen Staet naer Pruyffen was vertrocken ende tot noch toe haer vergefelfchapt hadde. De reden waerom ons de tydinghe van VE rouw niet eerder is toegekomen, is dat, myn Vader naer Luyck vertrocken fynde ter oorfaeck van eenighe affairen van S. Hoogheyt wij genootfaeckt fyn geweeft VE brief hem toe te fenden; dewelcke hij ons nu wederom fendt³), met bevel om VE van fynentweghen te verfeeckeren hoe feer hij aen defe VE droefheyt deelachtigh is, als mede fijne excufen te doen, ofte liever de redenen te fchrijven, waerom noch hy felfs noch iemandt van ons fich ter begraeffeniffe heeft konnen laeten vinden, welcke reden VE uyt het voorgaende fult hebben bemerckt. Eyndelyck aengaende het oproepen van fyne en onfe naemen, fchryft hy in alle manieren hem te fullen laeten welgevallen, het gheene VE daer van hadde voorgenomen te doen. Ick blyve

Mejoffrouw ende Nichte

VE feer geaffectionneerde dienaer ende Neef, Chr. Huygens van Zuylichem.

## Nº 392.

Christiaan Huygens à [S. C. Kechelius à Hollenstein?].  $^1$ )

[JUIN 1657].

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Sommaire: Horologiën.

### CHRISTIANUS HUGENIUS S. D.

Clariffime Vir

Heri me Bullialdus convenir, petijtque enixe ut si qua fieri posset deliquium lunae quod in 25 hujus mensis 2) scis incidere, non inobservatum transire sineremus.

3) Constantyn Huygens, père, resta à Liège du 8 jusqu'au 19 juin 1657 [Dagboek].

1) Nous avons mis cette adresse parce que, en ce temps-là, Kechelius semble avoir été le seul, à Leiden, qui s'occupât d'observations astronomiques.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ce renseignement nous a servi à déterminer la date approximative de cette lettre.

<sup>2)</sup> Cette date "le 25" de l'éclipse de lune, nous donnait le choix entre les 25 avril 1641, 25 mars 1652, 25 juin 1657, 25 avril 1660, 25 mars 1671 et 25 avril 1679. Mais, comme Christiaan Huygens décrit ici l'action du "pendulum" et que par conséquent l'invention des horloges était encore bien récente, nous avons conclu qu'il s'agit de l'éclipse du 25 juin 1657: or, à cette époque, M. Boulliau se trouvait à la Haye.

Cum inopiam inftrumentorum caufarem quibus fane prorfus destituor, non destitit tamen ille urgere, jussitique ut amicos omnes notosque circumspicerem, an in his nemo esset a quo commodato sumere liceret. Quod et sacturum me recepi facioque eo libentius, quod nunquam antehac ejusmodi observationibus intersui, ideoque tali magistro complura addiscere spero quae fortasse olim mihi usui sutura sint. Cum autem nemo exactam temporis mensuram quanti intersit ope horologiorum quae automata vocant expendi posse nemo, credo Vir Clarissime, te melius novit. liquet enim ex scrupulosissimis tuis Eclipsium et aliorum caeli phaenomenorum observationibus 3) quas pridem magno Astronomorum applaussu in lucem emissiti, quantopere circa minimas quasque horarum particulas solicitus sis, quamque diversa explorandi vias secteris ut omnium collatione tanto certius de veris temporum articulis statuas.

Quamobrem non dubito etiam quin acceptissima tibi futura sit nuperi inventi nostri descriptio, quo rem istam tamdiu à summis Astronomiae magistris exoptatam ac perquifitam ex voto confeciffe arbitramur. Occasionem inventionis, pendula ista, quae jam ab annis aliquot usurpari vobis caepta sunt, praebuere. quae cum viderem mira vibrationum fuarum aequabilitate distinguendo tempori cumprimis apta esse, coepi exquirere mecum an non ratione aliqua continuus illorum motus fieri posset simulaue numerandi taedium tolli, ex variis quibus id efficeretur modis fimplicissimus tandem occurrit, ut sumpto horologio, qualibus uti solemus, dentatis rotis coaptato, parti illi quae totius cursum moderatur ultro citroque oberrando, nostrates Onrust vocant, quasi ἄπαυςον dicas, ut illi inquam non horizontaliter jacenti, fed perpendiculariter constituto pendulum affigerem, ex virgula ferrea non flexili dependens. Quod cum fecissem, ac porro pondus suum horologio appendissem, evenit planè ficut mente perceperam, ut nimirum penduli oscillationes fingulae eoufque vi horologii adjuvarentur, ut nequaquam paulatim deficiendo angustiores evaderent, sed in certa quadam latitudine continuè perstarent. Aequalibus autem vibrationibus hisce existentibus omnis quoque horologij motus aequabilis efficiebatur.

<sup>3)</sup> Kechelius à Hollenstein avait publié entre autres:

Eygentliche afbeeldinge der Drie Sonnen, de welcke verschenen zijn Anno 1653 den 14/24 Januarij alhier binnen Leyden, ende op den Toren van de Academie waergenomen, door Sam. Car. Kechel van Hollenstein [1653]. 3 feuilles in-plano.

## Nº 393.

### R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

### 11 JUILLET 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 395. Elle a été publiée par C. le Paige. dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilis et Clarissime Domine.

Geometricos hosce flosculos ²) quos Tibi non ingratos fore spem fecit Illustrissimus Parens tuus ³), eo libentius misi, quod ex ijs abunde perspecturum cognoui quantum ex librorum tuorum lectione prosecerim. Eâ se commendatione iactant quod recentes sunt, et quod in hortis tuis natj ex Jurisconsultorum sententiâ tui censeri debeant. Perge igitur, cum bono Deo, beare nos sublimibus illis tuis inuentis, sed Dioptricis maximé, quibus subuectus senis illius Deorum parentis cum Lunulâ suâ amores primus obseruasti. Absconditos hactenus, vt arbitror, quia seniles; sed γέροντα νεανιεύεσ. Θαι impune non es passus: arctis enim compedibus innexum mortalibus indicasti; et quod olim Marti ac Veneri Phoebus et Mulciber, id Saturno ciusque Lunulae vnus Hugenius fuit. μήνυτρον Tibi debet posteritas, et grato animo soluet pro indicinâ gloriam immortalem. Tantum nos doce quibus machinis coelo te admoueris, vt quod autoritate persuades, id nostris etiam sensibus hauriamus.

Clarissimum Scotenium, quem merito suo magnisacio, meo nomine, nj graue est, salutatum velim, ac monitum vt non temere Clarissimo Gusscouio sidem habeat cum de amicis scribit. Solet enim plusculum indulgere assectuj, et cetera perspicax καὶ ἄμεμπτος in hac vnâ re, honestissimo licet errore, παραλογίζεται. Decet interim cum omnes homines tum vel maximé Geometricis sacris imbutos προτιμῶν τὴν ἀλήθειαν vt ait ille. Ego meo me modulo ac pede metiri didici: maxime cum si quam habuj hactenus in rebus mathematicis facultatem (quae quam exigua sit vnus omnium optime nouj,) quotidie sieri minorem experiar. Sum enim in eâ ciuitate, in quâ librorum qui Geometrica tractent, rarus, pene nullus virorum qui ea curent, prouentus est. Accedunt alia studia quibus inuoluj me opus est vel τὰ καθήκοντα

r) René François de Sluse, fils du notaire Renard de Sluse et de Catharine Walteri, naquit à Visé le 2 juillet 1623 et mourut à Liège le 19 mars 1685. Ayant fait ses études à Louvain de 1638 à 1642, il devint docteur en droit à Rome en 1643 et resta quelques années en Italie; il fut reçu chanoine de St. Lambert le 1er avril 1651, et en 1666 abbé d'Amay.

En 1674 il devint membre de la Société Royale.

2) Ils contenaient le problème du N°. 393, ainsi que des solutions du problème Déliaque (Voir la Lettre N°. 395). A cette époque, de Sluse n'avait encore rien publié.

<sup>3)</sup> Constantyn Huygens avait fait son voyage diplomatique en Belgique avec son fils Lodewijk: il partit le 24 mai et revint le 23 juillet 1657: le 8 juin il vint à Liège, y fit quelques excursions et s'en éloigna le 10 juillet [Dagboek].

προδιδόναι. Itaque me non in Geometrarum censu reponas velim, sed eum existimes qui ex animo εὐχεται εἶναι

Tuus et Virtutj Tuae deuotus RENATUS FRANCISCUS SLUSIUS.

Dabam Leodij iiij Non. Iulias MDCLVIJ.

### Nº 394.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

Appendice au No. 393.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Problema.

Datis quotlibet punctis, in quotlibet planis, aliud reperire a quo fi ad data puncta ducantur lineae rectae, illarum quadrata fimul fumpta fint omnium poffibilium minima.

## Nº 395.

### CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

16 JUILLET 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 393. R. F. de Sluse y répondit par le No. 396.

Nobiliffimo Eruditiffimoque Viro Domino Renato Francisco Slusio Canonico Sti Lamberti à Liege.

16 Jul. 1657.

### Nobilissime Domine.

Magno atque infperato gaudio me cumularunt literae tuae, cum totus in ea effem cogitatione, quo pacto potiffimum tecum feribendi mutuum commercium amicitiamque necterem. Ecce vero curam hanc eximere mihi occupafti ex improvifo me compellans eosque et ingenij et eruditionis tuae flosculos impertiens quibus nihil mihi mitti suavius poterat. Non illi in hortis nostris, quod ais, crevisse mihi videntur, verum in communi potius Geometriae sundo, ubi primus tu illos decerpseris. Enimvero missa allegoria, prior illa tua Deliaci problematis

κατασκευη nostrae longè dissimilis est; altera vero licet aliquatenus cum posteriore mea congruat dum scilicet in obtuso angulo molitur quod ego in acuto perfeceram. De integro novo tamen calculo indagare eam necesse habuisti. quod ut faceres venire tibi in mentem non potuisset nisi multo me melius subtiliusque totum hoc aequationum negotium perpendiffes, ad elegantiffimum illud alterum problema de inveniendo puncto a quo &c. Hoc tantum in praesens quod respondeam habeo, nempe me cum locos Planos Apollonij fingulos ad analyfin exigerem, illum quoque locum de punctis quotlibet, verum eodem in plano datis examinasse, ubi punctum illud minimi determinationem habens femper erat gravitatis centrum punctorum omnium datorum. Neque dubito quin idem obtineat in tuo Problemate 1); quod tamen an ita repereris libenter ex te intellexero.

Ob Saturni affeciam coelo in hominum notitiam deductum prolixè mihi nimifque luculenter encomio ut in re tam exigua gratularis. quaenam enim hic laus mea nifi inventis, quod facile ajunt, addidiffe aliquid; dum majore cura lentes expolio atque inter se coapto quam fortasse ante hac alijs usu venerit. Neque enim nisi duobus vel fummum tribus vitris convexis tubi nostri instructi sunt, cujusmodi cum apud multos jam diu in usu fuerint ac Romae imprimis ubi Daedalum artificem 2) nacti feruntur, miror non ante me novum planetam illic animadversum esse. In Anglia nunc certe eumdem observari Professor Oxoniensis J. Wallissus mihi scripsit 3), eadem affignata periodo dierum 16; ne mihi folum fidendum putes. Ego autem plurimis hic spectandum prebui in quibus Clarissimo Bullialdo quoque qui nunc in hac urbe commoratur. Utinam vero et Tibi, quo et nobis fimul tui videndi copia fiat.

Quae Schotenio me dicere volueras, ea nudiustertius ex epistola tua ipsi praelegi, cum vifendi novi horologij nostri, penduli perpetui causa huc advenisset. Eum vero nequaquam poenitet Clariffimo Gutschovio sidem adhibuisse, ac praefertim, postquam ea quae mihi miseras ostendi, ut scias te frustra elevare nobis conatum egregium qua praeditus es Geometriae peritiae. Novimus autem non hanc folam tibi adesse, sed cum eruditione multa omnique politiori humanitate conjunctam. Vale vir Eximie, quaque cepisti benevolentia prosequere merito tuo

Tibi addictiffimum.

Voir la Lettre N°. 394.
 De la Lettre N°. 396 il résulte que Huygens désigne ici : Eustachio Divini (de Divinis), qui naquit à San Severino yers 1620, et habita Rome, où il vivait encore en 1663. Emule de Campani, il excellait à faire des télescopes. Nous le rencontrerons dans une polémique avec Chr. Huygens en 1660.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre No. 277.

# Nº 396. ¹

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

#### 20 JUILLET 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 395. Chr. Huygens y répondit par le No. 397. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine.

Humanitatem et doctrinam tuam abunde testatus es ijs literis quas a Te heri accepi: et illam quidem, cum videri voluisti meas esse aliquid putare nugas; hanc vero, cum tibi olim perspectam fuisse Problematis non contemnendi naturam oftendistj. Mirificè itaque gauisus sum, quod in easdem tecum cogitationes incidissem ex eadem locorum planorum contemplatione, quos dum ad calculos reuocarem vidi fic vniuerfaliter Problema proponi posse et solui, vt et alia multa, quae ad vnum genus, vt Geometris familiare est, reuocantur. Vnum mihi mirum accidit, te femper illam centri grauitatis et puncti quaesiti ταυτότητα in eodem plano obferuaffe, quod quomodo accipiendum fit, ignoro. Constat enim mihi illud centrorum grauitatis leges non fequi; fiue plani centrum intelligas quod lineae datae puncta connectentes includunt, fiue ipfarummet linearum. Paucos omnino cafus excipio, qui vná breuique regulâ comprehendi possíunt, et in quos cum ab initio incidissem, in spem magnam adductus sum reperiendae methodi quae centra grauitatis planorum omnium palam faceret; fed δευτέραι Φροντίδες et repetiti calculi docuerunt quam vanum effet, quod inani fiducia praefumpferam. Tu igitur faculam tenebris meis alluce, et simul aliquid mitte ex tuo vel Clarissimi Schotenij penu depromptum, in quo ἀνάλυσιν meam exerceam, aut cuius folutionem faltem ingenuâ ignorantiae confessione a vobis exprimam. Feriarum nunc apud nos tempus est, quo solemus curas omnes Spadanis aquis ex animo eluere, fac itaque vt aliqua otij mej ratio constet, ne videatur, vt ille ait, transactum sine literis mors esse et viui hominis sepultura. Vtinam aliqua tecum conferendi nasceretur occasio, multa enim funt quae epiftolarum angustijs satis explicari non possunt. Inuiderem, fi id liceret, Clarissimo et celeberrimo Bullialdo hanc felicitatem, qui accuratum illud tuum Horologium et tubos illos lynceos, vt mihi perfuadeo fatis admirari non potest. Romanus ille artifex quem praedicas, Eustachius est cognomento Diuinus; quod a Majoribus accepit quamuis ob artis praestantiam primus obtinuisse mereatur. Illius tubos nullis alijs cedere expertus fum, licet duabus tantum lentibus inftructos. Arbitror autem tanto tuis posthabendos esse quanto ipsum Θεωρία praecellis; est enim plane ἀγεωμέτρητος. Vale Vir Nobilissime et quâ caepisti beneuolentia me

porro profequi perge: animum addes, vt fchedas meas Geometricas recolligam et vna tecum fi quid fortaffis aptius exciderit, recognofcam.

Iterum vale a

Tuo et Tibi Addictissimo RENATO FRANCISCO SLUSIO.

Dabam Leodij 20 Julij 1657.

Nobiliffimo Domino D. Christiano Hugenio de Zulichem Viro Clariffimo etc.

VI 1)

Hagam-comitis.

## Nº 397.

CHRISTIAAN HUYGENS à [R. F. DE SLUSE].

27 JUILLET 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 396. R. F. de Sluse y répondit par le No. 398.

Sommaire: De centro gravitatis - quaestiones. - liber Schotenii - Experientia Magiotti.

27 Jul. 1657.

#### Nobilissime Domine.

Debueram equidem apertius declarasse qua ratione punctorum gravitatis centrum idem cum quaesito puncto asseruerim. Punctorum nulla est gravitas, sed neque linearum aut superficierum. Veruntamen his cogitatione gravitas tribuitur, veluti cum parabolae centrum gravitatis definimus, atque item periferiae semicirculi, quod Guldinus 1) alijque considerarunt. Punctis autem pluribus positione datis sic gravitas assingi potest, ut singulis eadem statuatur, vel si hoc mavis, ut unicuique tanquam centro sphaera ejustem ponderis circumposita intelligatur. Datis itaque



verbi gratia positione punctis A, B, D, F: duorum quidem A, B, centrum gravitatis erit C mediam dividens A B. Hinc rursus si ducatur CD, eaque sectur in E, ut DE sit dupla ad EC, erit ipsum E punctum centri gravitatis punctorum trium A, B, D. Ex E ducatur ad F recta, et sectur in G ut sit FG tripla ad GE. Erit jam G centrum gravitatis punctorum quatuor A, B, D, F. A quo si ad quatuor haec puncta

<sup>1)</sup> Ce chiffre désigne: six sous de port de lettre.

 $<sup>^{\</sup>rm I})~$  Dans son ouvrage de Centro Gravitatis; voyez la Lettre N°. 101, Note 3.

rectae ducantur, earum quadrata erunt omnium minima. Quod si centro G quaelibet circumferentia describatur, à quolibet ejus puncto eductae ad puncta A, B, D, F,



quaterna femper quadrata ejufdem fimul magnitudinis efficient. Hic enim egregius ille eft Apollonij quem novifti locus planus. Determinatio vero minimi vel maximi jucundam contemplationem in alijs quoque problematibus femper mihi praebere vifa eft, cumque infignis fit ejus inquirendae methodus quam tibi notam effe ex eo quod mihi propofuifti fatis apparet, proponam ejufdem generis problema unum arque alterum, quoniam petijfti tibi mitti quo calculum exerceres.



Datis itaque positione rectis BA, AC angulum comprehendentibus, punctoque intra angulum dato D, oporteat per ipsum ducere rectam BDC, ita ut triangulum BAC sit omnium quae ita abscindi possum immum. Hoc autem satis facile est. Illud difficilius: posito nimirum angulo BAC recto ducere per punctum D intra ipsum dato rectam BDC omnium brevissimam.

Eadem methodo de maximis et minimis inveni olim²) quomodo data refractionis proportione liquoris cujuslibet diaphani, continuo inveniri positi angulus sub quo Iris videri debeat, absque tabulae compositi-

one qualem Cartesius in Meteoris dedit. Refractionis autem leges guttamque sphaericam eodem modo atque ille considero.

Magiotti <sup>3</sup>) feriptum de Renixu aquae <sup>4</sup>) pater meus nunc tandem domum reverfus <sup>5</sup>) mihi attulit, idque protinus perlegi, et perplacet sane experimentum novum causaque ejus quam reddidit verissima est. Illud vero alterum cujus occasione in haec incidit plane  $\pi \alpha \rho \Delta \delta \delta \xi \sigma \nu$  videtur priusque an revera ita se habeat inquirere constitui quam de causa dispicere. liquidi natura ac proprietates variam speculandi materiam praebent. Ego de ijs quae innatant post Archimedem et Galileum non pauca

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 153.

<sup>3)</sup> Raffaello Magiotti, disciple de Galilei, né à Montevarchi, mourut de la peste à Rome en 1656. Il était docteur en droit et prêtre de l'ordre de Sta. Lucia della Chiavica.

<sup>4)</sup> Renitenza certissima dell'acqua alle compressione, dichiarata con vari scherzi in occasione di altri problemi curiofi. Per R. Magiotti. Roma. 1648.

<sup>5)</sup> Constantyn Huygens était revenu le 23 juillet de son voyage à Herstal et Liège. Voir la Lettre N°. 300.

pridem commentatus fum 6), in quibus haec Problemata occurrere memini. Data nimirum materiae folidae ad liquidum fecundum gravitatem proportione, Conum efficere qui demerfo vertice innatans rectus confiftat. Rurfus qui demerfa base rectus confistat. Eadem data proportione, cylindrum facere qui demersa basi rectus confistat. Item cylindrum determinare qui quamlibet proportionem ad liquidum habens fecundum gravitatem semper rectus innates.

fecundum gravitatem femper rectus innatet.

Et femper quidem illa maximè contemplatione digna exiftimavi in quibus non nuda ac fimplex figurarum Geometricarum confideratio locum haberet, fed harum vis atque efficacia ad veritates quasidam in re Physica aliave eruendas traduceretur. Quanquam et ipsa mera Geometria non exiguam voluptatem cultoribus suis adferat. Schotenij librum recens editum quam primum potero tibi mittam, in quo multa subtiliter demonstrata reperies, ac praesertim circa locos Planos, quos omnes restituit. Brevem quoque tractatum meum de Ratiocinijs in ludo Aleae, adjunctum videbis, sed non satis commode è lingua Belgica, qua fuerat à me conscriptus in latinam conversum. Vale Vir Nobilissime et Spadanis aquis utere feliciter: ita tibi optat

Tui observantissimus
Chr. Hugenius de Z.

## Nº 398.

### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

31 JUILLET 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 397. Chr. Huygens y répondit par le No. 399. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine.

Eo mihi gratiores fuerunt tuae litterae, quo benigne redarguerunt  $\lambda \beta \lambda \epsilon \psi i \omega v$  in quam praecipiti festinatione incideram. Equidem repetitâ priorum tuarum lectione iam animaduerteram, quo nunc explicas modo intelligi posse, imo debere, quod scripscras, sed earum quae ad Te perscripsi cogitationum praeiuditijs abreptus, ad centra grauitatis planorum vel linearum facile deslexeram; praesertim cum centrum illud punctorum, cum quaesito puncto ex mea methodo nihil habere commercij videretur. Nunc vero quoniam idem esse pronuntias cum centro circulj Apolloniani,

<sup>6)</sup> Voir les Lettres N°. 85, 89 et 100.

feriò Tibi gratulor Problematis in vno plano folutionem. Cum autem non ad quod-



libet plana eam extenderis, arbitror Te methodum a meâ diuersam sequi; cuius vt periculum faciam, in eodem plano, imo in eâdem rectâ, rogo vt ad calculos reuocare velis sequens eiusdem generis problema.

Datis in eadem recta quotlibet punctis A, B,

C, D, E, F, G, H. aliud vt I, reperire, a quo fi ad puncta data ducantur rectae AI &c. illarum fimul quadrata, ad triangulum factum ab extremis AI, HI, et rectâ interceptâ AH, habeant minimam rationem.



Venio nunc ad ea quae mihi foluenda propofuiftj. Ac primum quidem, quod facile etiam effe fateris, nullo negotio conftruitur: ductâ enim DE parallelâ AB et pofitâ EC aequalj BE, recta CDA abfeindet triangulum ABC, omnium quae per D abfeindj poffunt minimum.

Secundum, vt videtur, ea ratione difficilius effe censuisti, quod per plana solutionem non admittat. Arbitror autem Te ideo mihi propositum voluisse, vt periculum faceres num Problema de duabus medijs aliâ quam hactenus factum est, effectione construerem. Quod Tibi polliceri audeo, Vir Clarissime, imo non tot a me κατασκευὰς exiges, quin plures semper praestare possim. Boni



confules pro tua humanitate hanc ἀλαξονείαν, et methodo imputabis, quam reperisse mihi videor celebre illud Problema indefinitis modis construendj. Redeo nunc ad tui effectionem. Ex puncto D dato cadant in latera normales DF DE facientes rectangulum DB, cuius centrum G; et per D transeat recta ADC ea conditione vt rectae GA, GC, sint aequales. Aio illam esse omnium quae per idem punctum transeuntes ad datas rectas terminantur, mini-

mam. Vides me Heronis κατασκευὴν fecutum, vt huic Problemati aptiorem, in quam recidere Philonis et Apollonij rationes imo etiam Nicomedis non ignoras. Gratiffimum mihi accidit quod Maggiotti τε μακαρίτε ορυιξulum Tibi placere intelligam, quocum faepe περὶ τῶν ὀχεμένων ex Archimedis et Galilaei principijs philofophari Romae mihi contigit. fuerat enim huius vt τυμπατριώτης, ita amicus ex intimis. Itaque non potuit non iucundum effe quod fcribis, Te in ijfdem olim rebus calculos tuos exercuiffe. Eramus autem in eadem tecum fententiâ Geometriam ad alias fcientias referri debere vt iucundior evadat et vtilior. Eius interim fines quantum fieri poteft promouendos; cum multâ nobis eâque fubtilj Geometriae cognitione opus fit, vt illius opera fcrutemur, quem ἀεὶ γεωμετρεῖν aiebat Plato. Ac cum infinita propemodum Theorematum et Problematum feges fit, in methodos incumbendum effe, quibus plurima generis eiufdem foluuntur, fed nae ego ineptus fum qui haec Tibi γεωμετρικωτάτω edixeram. Nihil igitur addam amplius, nifi quod Te vnicè

rogatum velim, vt Illustrissimum Dominum Parentem tuum quem saluum ac sospitem ad vos redijsse gaudeo, plurima a me salute impertias, et amare pergas

Tuum ex affe Renatum Franciscum Slusium.

Dabam Leodij vlto. Julij 1657.

Nobilissimo Clarissimoque Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI

A la Have.

# Nº 399.

CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

13 AOÛT 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Lu lettre est la réponse au No. 398. R. F. de Sluse y répondit par le No. 401.

# Nobilifimo Domino Domino Ren. Fr Slusio Christianus Hugenius S. D.

Demiratum te credo, cum tam facilia tibi a me problemata propofita cerneres, quae fane nullo labore confecisti, quando quidem methodum universalem in his exploratam habes. quam an haberes periculum facere volueram. Tu vero contra dubitas et scire cupis an eadem tecum ego utar, quoniam problema de punctis datis tantum in eodem plano resolvi. Ecce autem ad quodlibet plana idem nunc extendo, punctumque quaesitum dico idem esse quod centrum gravitatis punctorum omnium datorum. Porro in eo quod mihi construendum dedisti, etiam illic centri gravitatis proprietas quaedam occurrit. Efficitur enim hoc modo. composita ex lineis omnibus



AB, AC, AD, AE &c. dividatur in tot partes quot funt puncta data A, B, C, &c. Earum partium una fit AK. Et ex K perpendicularis excitetur KI. fit autempunctum K centrum gravitatis punctorum omnium datorum. Similiter quadratorum fumma omnium AB, AC, AD, AE &c. in tot partes

dividatur quot funt puncta data A, B, C, &c., earumque partium una aequetur quadrato rectae AI, quae inclinetur ad KI. dico, eam determinare punctum I, à quo ductis rectis IA, IB, &c. harum fimul quadrata ad triangulum AIH habeant quam minimam poffunt rationem. Duplici via ad hanc conftructionem perveni, quarum



Caeterum nunc aliud tibi investigandum proponam liceat, non quod difficile existimem, sed ejusinodi tamen ut si recte resolveris, aliquid te amplius vidisse quam Cartesium constet. Quatuor lineae rectae positione datae sunt quarum tres AB, AG,

AH in eodem puncto A fefe interfecant; idque ita ut AB bifariam dividat angulum GAH. Quarta vero HE ipfi AB parallela eft. Oportet invenire punctum C, à quo fi in datas lineas ducantur perpendiculares CK, CL, CB, CD, fiat rectangulum fub CB et CL aequale rectangulo fub CK, CD. Lineas ita difpofui, quo et fupputatio brevior et expeditior constructio prodiret, neque enim libenter ea propono quibus fatigatur magis calculus quam exercetur. Quod si tamen longioris operae problema

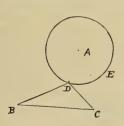

defideras, fequens examines quaefo. Dato fpeculo fphaerico convexo ADE, et punctis extra ipfum, B, C, quorum hoc vifibile reprefentet, illud oculum, invenire punctum reflexionis D. Mihi in toto Alhafenis opere nihil memorabile praeter hoc unum occurrit, femperque miratus fum illum abíque Algebrae auxilio id conftruere potuisfe.

Ad quadratoquadraticam aequationem quomodo reducatur inveni neque tamen fine longiufcula meditatione.

Ecce tibi epistolam Geometricis tricis refertam qualemque nemo assis faciat nisi qui facris hisce pridem imbutus sit atque unicè delectetur. Eum vero Te esse Vir

Par "sepulcrum Glauci" l'auteur indique le problème Déliaque de la duplication du cube. Le roi Minos, ayant fait bâtir pour son fils Glaucus un tombeau en forme de cube de 100 pieds, le trouva trop petit, et ordonna d'en construire un autre, de volume double.

Praestantissimè omnino persuasum habeo summisque in hac arte Magistris adnumero. Vale. Pater meus plurimam tibi salutem rescribi jussit.

Tui observantissimus atque admirator summus Chr. Hugenius de Zulichem.

13 Aug. 1657.

Nobiliffimo Domino Domino REN. FR. SLUSIO.

# Nº 400.

CHRISTIAAN HUYGENS à ? 1).

Appendice au No. 399.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Ratio quaedam exquisita ac simplex, temporum dimetiendorum ratio astronomis ab annis plus minus 27 usurpari coepta est, etenim qui pondere ex filo appenso et vibrationes reciprocas edente aequalia temporis momenta illius itu redituque colligunt. Cujus sane inventi author Galileus Galilei habendus est, cum primus omnium de aequalitate ejusmodi oscillationum mentionem fecisse comperiatur. Cum autem saepe eo cogitationem intendissem, quo pacto continua sieri posset penduli agitatio illa, simulque auserri numerandi labor, ut ita quamlibet longo tempori dimetiendo sufficeret tandem, ineunte hoc anno 1657 utrumque assecutus sum nova horologij inventione reperta, cujus et fabricationem et usum hic describam.

# Nº 401.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

14 AOÛT 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 399. Chr. Huygens y répondit par le No. 403. Elle a été publiée par C. Le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine.

Noua ingenij et doctrinae Tuae  $\tau$ ex $\mu$ n $\rho$  $\mu$ a vna cum litteris tuis nudiustertius  $^{t}$ ) accepi. Macte hac animi virtute quâ tam feliciter methodum tuam ad vtriusque Proble-

Cette pièce non achevée est écrite sur le revers de la minute de la Lettre précédente.

<sup>1)</sup> De ce renseignement il résulte que Huygens dans la lettre N°, 399, ou bien de Sluse dans celle-ci, s'est trompé de date.

matis a me propositi solutionem promouisti: laudes, quibus nimium liberali manu me cumulas, Tibi totae debentur; quas interim quoniam a Te proficiscuntur laudato viro et harum artium peritissimo, magni facio. Atque vt exploratum habeas, quam prompto animo haec fortasse non aequis viribus Tibi satisfacere cupiam, Problema tuum statim aggressius sum. quo successiu Tu censebis. Sic igitur construo.

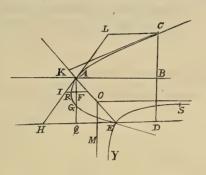

Ex puncto A cadat normalis AQ cuius dimidia pars fit AG quarta AF. Tum erecta normalis FI fecetur bifariam in R, et vertice R axe RF defcripta intelligatur parabola ARG, quae per punctum E transibit vt demonstrare non esse to perosium. Hoc perfecit Cartesius, inquies. Ego vt quod res est fateor, licet Cartesij methodum omnibus alijs praeserendam esse viri incomparabilis autoritas mihi

perfuadeat, tamen illâ non vter, quoniam cum eius fcripta ad manus meas peruenerunt, iam alterj mihi peculiarj affueueram. Ex meâ autem hoc vlterius fequitur. Diuidatur AE bifariam in O, et ducatur ON parallela HE, et OM parallela AQ, circa quas tanquam afymptotes defcribatur per punctum E Hyperbole YES. Dico curfus quodlibet eius punctum fatiffacere propofito. Atque hoc ipfum effe arbitror quod Cartefium non vidiffe ais, et quod mihi inueftigandum proponere voluifti. Alhazeni Problema non attigj tum quod veteribus et iam folutis minus, vt fcis, afficiatur animus, tum quod calculus fortaffis operofior foret et longioris, vt fcribis, operae: eum tamen datâ occafione examinabo. Jnterim eft quod mihj gratuler eximiam Tibj viderj Problematis delphicj conftructionem per circulum et Ellipfim; Ego enim non vnâ fed plurimis fpecie differentibus hoc olim effecj. Et quoniam Te in omni Geometriae parte maxime verfatum intelligo, extremum hunc, vir magne, mihj concede laborem, hoc tamen pacto ne in tua, vel publica potius, quibus defudas, commoda, vllo modo peccare videar. Figura curuilinea eft, cuius axis AB omnes in angulo



recto applicatas bifariam diuidit: Eius autem hec eft proprietas, quod applicatis quibufliber CID, EVF, eam habeat rationem CD ad EF, quam folidum ex quadrato AI in IB, ad folidum ex quadrato AV in VB. Hic tria a Te peto, τετραγωνισμον, tangentem, centrum grauitatis. quae, fcio, pro tuâ humanitate et doctrinâ facile prae-

fortasse utraque diversa est ab stabis. Auide expecto Clarissimi Scotenij librum, et Tua de aleae ludo ratiocinia, in quibus argumenta reperturum me confido doctrinae non vulgaris. Siquid aliud in Geometricis vel philosophicis in Galliâ vel alibi prodeat in lucem, id mihi notum facere, quaeso ne graueris, et magnopere obligabis

> Virtutum tuarum cultorum fummum RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Leodij 14 Augusti 1657.



Nobilissimo et Clarissimo Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI.

A la Have.

# Nº 402.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

24 AOÛT 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 406. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

### Nobiliffime Domine

Observationem deliquij lunaris vltimj 1), Româ heri ad me allatam mitto ecce 2) ad Te, quam pro eo quo praeclaras hasce disciplinas prosequeris affectu non inuitus, fcio, videbis. Nobis hic nullam τήρησιν facere licuit, ita caelum vnâ perpetuâque nube obductum conatus nostros elusit. Si Vraniam magis fauentem expertus es, observationem tuam, quaeso, cum hac vna remitte, vt Clarissimo Gutiscouio, quem hic propediem expectamus, vtramque comunicare valeam. Misit eam ad me Clariffimus Vir Michael Angelus Riccius 3) cui parem in Mathematicis Romae non

2) Nous n'avons pas trouvé cet Appendice.

<sup>1)</sup> Cette éclipse de lune avait eu lieu le 25 juin. Voir la Lettre N°. 392, note 2.

<sup>3)</sup> Michel Angiolo Ricci naquit à Rome le 30 janvier 1619 et y mourut le 12 mai 1692. D'abord mathématicien, il se voua depuis 1666 à la théologie, rassembla une grande bibliothèque et devint en 1681 Cardinal. Il était membre de l'Académie del Cimento.

inuenj; cuiusque mentionem fieri meminj in opusculo Maggiotti\*): eo enim conciliante eiusdemque scriptj occasione quo donatum me voluerat, aliquot ab eius editione annis mihi Magiottus innotuit. Eidem Riccio transmiseram ante annum tuam Lunulae Saturniae  $\tau$ ηρησευ, a Clarissimo Gutiscouio acceptam; vt famam tuam vna cum naturae rerum notitià, quantum in me esset promouerem: cum ecce monuit me hesternis litteris multas eiusdem lunulae  $\tau$ ηρήσεις Romae factas quarum seriem proximà occasione se missiurum pollicetur. Eas cum accepero, statim ad Te abunt s), vir praestantissime, vt hoc qualecunque officio testari valeam, quantus sim hactenus et esse porro velim

Virtutum tuarum Cultor
RENATUS FRANCISCUS SLUSIUS.

Dabam Leodij xxIII Augusti

# Nº 403.

CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

3 SEPTEMBRE 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 401. R. F. de Sluse y répondit par le No. 404.

Sommaire: Ellipsis conftructio — libros mitto — quis lineae inventor.

SLUSIO S. D

3 Sept. 1657.

#### Nobilissime Domine

Equidem indies magis magisque suspicio eximiam illam ingenij tui aciem, qua tam celeriter atque accurate reconditissimos quosque mathematum recessus perlustras ut nihil te essugiat. Erat nempe hoc ipsum quod Cartesium latuerat quod jam animadvertisti. neque ego fortasse unquam reperissem. Sed primus mihi indicavit doctissimus Robervallius, acerrimus Cartesij scriptorum examinator ut qui non aemulus solum sed et inimicus esset capitalis. Is igitur monuit me semper binos locos integros esse in quos caderet punctum quaesitum in Pappi problemate isto; loci integri appellatione designans, lineam rectam, circulum, vel coni sectionem, inter quas hyperbolae binae oppositae, unum locum efficerent. Eaque ita se habere inveni. Quare et opposita hijperbolae isti quam descripsisti, proposito satisfacit.

De quaesitis circa lineam curvam quam proposuisti priusquam respondeam,

<sup>4)</sup> Sur cet auteur et son ouvrage voyez la Lettre N°. 397.

<sup>5)</sup> Lisez: abibunt.

interrogare libet quis primus eam excogitaverit; videtur enim non temere fed infigni artificio inventa, quae et quadrari fe patiatur, et gravitatis fuae centrum determinari.

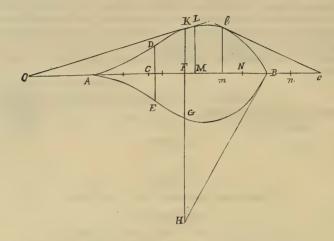

Vera ejus figura est hic adscripta, quanquam circa eandem diametrum AB, innumerae, ut scis, describi possint. Si sumatur AC aequalis  $\frac{1}{3}$  AB, et ducatur DCE ad angulos rectos, invenio partes AD, AE, extrorsum curvari, DB vero et EB introrsum. Divisa item AB bisariam in F, et ducta normali KFG, si ejus dupla statuatur FH, et jungatur HB, ea continget lineam in B. Ut autem tangens ducatur ad quodlibet datum curvae punctum, ut L, cadat LM perpendicularis in AB: et sumatur dimidiae AM aequalis MN. Et ut BN ad NM ita sit BM ad MO, et jungatur OL; ea erit tangens in puncto L quaesita.



Quadraturam fpatij linea tua comprehenfi, fic expedio.

Ducta KFG quae fecet AB bifariam et ad rectos angulos in F, curvae autem utrinque occurrat in K et G, junguntur AK, KB, AG, GB. Dico fpatium curva inclufum effe fefquitertium rhombi AKBG.

Centrum gravitatis denique ut inveniatur, fumatur AQ aequalis

tribus quintis totius  $\Lambda I^{\, {\rm \scriptscriptstyle I}}$ ). Eritque  $\, Q \,$  centrum gravitatis plani à curva comprehenfi.

Itaque jam praestiti quae tria postulaveras, τετρωγονισμον, centrum gravitatis et tangentem. quorum priora duo cum satis difficilia sint repertu, ego bonae fortunae acceptum fero, quod tam cito consecutus sim, utrumque enim eodem die quo tuae mihi redditae sunt perspexi. Certa autem methodus ad hujusmodi problemata non videtur mihi ulla esse cum praeter analyticam scientiam, peculiari insuper inventione aliqua opus sit. Caeterum ad hujus lineae quadraturam quadraturae ²) parabolae mihi utilis suit. ad gravitatis vero centrum indagandum, theorema quoddam quod apud Guldinum reperi ἀναπόδεικτον, sed tamen verissimum.

Duplicationem cubi per Ellipseos et circuli intersectionem absolvi posse paulo ante quam haec scriberem, deprehendi sed nequaquam compendiosa constructione. Scribe mihi quaeso numquid commoda satis tibi evenerit, et sinito me quaerere.

Librum Schotenij<sup>3</sup>), et Poemata Patris mei <sup>4</sup>), una cum his accipies. nefcio an videris quae de quadratura circuli tradidit J. Wallifius Oxonienfis profeffor in libro de Arithmetica infinitorum infcripto. Ex Gallia aliquamdiu nihil literarum accepi, in quibus Geometricum quid ineffet. quod fane mea culpa accidit. Sum enim indiligens fi quifquam alius literarij commercij cultor, nifi ubi cum tui fimilibus intercefferit. Vale et me ama

Tui studiosissimum atque amantissimum Chr. Hugenium de Z.

# Nº 404.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

4 SEPTEMBRE 1657.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 403. Chr. Huygens y répondit par le No. 406. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

### Nobilissime Domine

Poemata Illustrissimi virj Parentis Tuj, vna cum Clarissimi Scotenij Libris vt accepi, statim in ratiocinia tua de aleae ludo inuolauj, docta, acuta, Te digna. Voluj

<sup>1)</sup> Lisez: AB.

<sup>2)</sup> Lisez: quadratura.

<sup>3)</sup> C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 282, note 1.

<sup>4)</sup> C'est l'ouvrage de la Lettre N°. 3d, note 1. Voir le supplément du Tome 1.

etiam obiter libare Clarissimi Scotenij opuscula, ac sectiones miscellaneas imprimis, quas felectioribus inuentis refertas exiftimabam; fed fermonem integrum, vt vocant, deesse animaduertj. Cum enim vltimum folium operis de descriptione sectionum Conicarum, prenotetur charactere Zz, primum eorum quae habeo de sectionibus miscellaneis praesert characterem Mmm, ex quo deesse patet 11 vel 12 solia, famuli vt arbitror incuriâ qui fasciculum compegit, quod an ita se habeat vt me certiorem reddere velis etiam atque etiam rogo. Interim gratias Tibi ajo, finon quas debeo, faltem quas possum maximas, idemque Epistolio hic adjuncto<sup>1</sup>) facere conatus sum, quod vt ad Illustrissimi parentis Tuj manus perueniat, pro tua humanitate, curabis. Abunde mihi satisfactum profiteor in eo Problemate quod proposueram. Itaque nil aliud fuperest quam vt admirer et summopere laudem acutum illud ingenium tuum, Igneus est olli vigor et caelestis origo. Lineam illam, quando id scire desideras, vna cum plurimis alijs iam a multo tempore conftruxi et contemplatus fum, earumque faepe aream, faepe folidum aliquando vtrumque demonstrauj. Non raro etiam (quod Tu in Hyperbolâ circulo et Ellipsi) ex areâ centrum grauitatis vel vice versâ reperire docui. sed quoniam haec ἀνεμώλια funt et veteribus fortasse magis delectaris, contemplare hanc quam ex vltimae antiquitatis tenebris in lucem produco. Esto Hyperbola aequalium laterum EBD, cuius applicata ECD, vertex B, axis CB, in quo producto sumatur quodlibet punctum O, ductâque KM parallela ED, perficia-

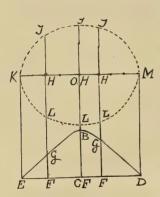

tur rectangulum KD, Tum ductâ quâlibet HF, fecante Hyperbolen in G, erigantur normales HI HL aequales, quarum vnaquaeque possit rectangulum FGH, et sic semper fiat, donec per puncta K I I M L L K describj possit curua vt folet. Hanc multâ varietate iucundam pro diuers punctorum O & B distantiâ, ac veterum contemplatione olim celebrem, posterorum incuria neglexit. An autem eam alicubi videris, scire cuperem, arbitror enim me primum eam ex antiquitatis situ eruisse.

Contemplatione tuâ dignae funt etiam Parabolae virtuales Patris Gregorij à St. Vincentio quarum naturam nullo modo vidit autor: quod monuisse fussiciat, nam caetera calculus ostendet. Rem gratam mihi facies, si me certiorem red-

dideris, an aliquid hactenus ediderit Roberuallius, cuius aemulationem laude ἀγαθή δ'ἔρις ἡδὲ βρότοισιν ντ ait Hefiodus, quâ scientiarum fines promouentur, dum ne tandem in inimicitias erumpat, absit enim ντ pro inanj saepe gloriolâ humanitatis

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans notre collection.

leges vnquam violarj contingat.  $\Delta \iota \pi \lambda \omega \sigma \iota \omega \sigma \mu \delta_{\mathcal{S}} \approx \nu \beta \omega$  per ellipsim et circulum (quando hoc etiam postulas) satis commodà constructione mihi obtigit. Vale interim vir praestantissime et scito me esse, sed peculiarj affectu

Tuj observantissimum

Leodij 4 7bris 1657.

RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

### Nº 405.

CHRISTIAAN HUYGENS à Mlle? 1)

4 SEPTEMBRE 1657.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

4 Sept. 1657.

#### MADEMOISELLE.

Ce ne m'est pas chose indifferente, que d'estre bien ou mal avecq la plus belle et plus aimable personne du monde. Et d'ailleurs je suis homme de parole quovque vous vous foyez peutestre desia imaginè le contraire. C'est pourquoij, estant prest a m'en aller a Zulichem avec tous ceux de nostre famille i'aij voulu m'acquiter auparavant d'une vielle debte en vous envoyant ce pourfil de ma foeura). Quoy qu'il y paroissent a cest heure deux yeux, ne vous imaginez pas pour cela que ce soit quelque autre que ce mesme pourfil que vous vistes icy, et que je vous promis d'envoyer: mais aussi croyez moij que ce changement luy est arrivè de ce que peu a peu et insensiblement il est venu a se tourner, tellement qu'avecq le temps vous devez attendre qu'il vous regardera tout droit et peut estre commencera a remuer les levres; car vous voyez bien que la couleur luy est dejà devenue beaucoup plus vive qu'elle n'a estè. Et toutefois quand cecy n'arriveroit pas j'espere que vous aurez assez de bontè pour le garder comme il est. Je ne demande pour toute recompenfe, que feulement que vous revoquiez toutes les injures que vous m'avez dit en mon absence, et que, si peut estre j'ay ce bonheur de vous veoir l'un de ces jours a Bolducq, je ne me verray pas exposè a vos reproches.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dans la Lettre N°. 314 nous lisons que Susanna Huygens avait beaucoup de jeunes amies à Bois-le-Duc: c'est à l'une d'elles que cette lettre est adressée.

Il n'y a rien au monde que j'apprehende d'avantage, comme il n'y a rien que je cherisse tant que l'honneur de vos bonnes graces et d'estre

#### MADEMOISELLE

Vostre treshumble et tresobeissant serviteur

Chr. Huygens de Zulichem.

Ma foeur vous baife les mains.

Sur la marge Chr. Huygens avait remanié cette phrase ainsi: C'est cettuy la mesme que vous vistes icy et que je vous promis d'envoyer mais estant venu insensiblement à se tourner vous y trouverez ce changement qu'il y paroissent deux yeux au lieu qu'il n'y en avoit auparavant qu'un seul, vous verrez bientost qu'il vous regardera tout droit et peutestre il commencera a remuer les levres, car desia aussi la couleur &c., du reste j'espere qu'en le recevant vous revoquerez toutes &c.

## Nº 406.

### CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

7 SEPTEMBRE 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux Nos. 402, 404. R. F. de Sluse y répondit par les Nos. 407 et 412.

7 Sept. 1657.

#### SLUSIO.

#### Nobilissime Domine.

Quas ad me 24º Augusti dedisti quibus Eclipsis Observatio addita erat, Zulichemi accepi, alteras hic Hagae offendi. Illis primum respondebo, quod essi maxime cupiebam, mihi deliquium lunare videre non contigit, quod coelum nubibus prorsus tectum esset. Alioqui libentissimè collata opera cum Bullialdo observassem. Nihil

aptius in tali negotio horologijs meis. Opticos tubos Eustachij Divini vehementer commendari video à Dominico Plato <sup>1</sup>), quos utinam liceret cum nostris conferre. Gaudeo tamen eo perductos ut Saturni lunula Romae quoque jam conspiciatur, et Τηρήσεις quas inde promittis cupidè expecto. Illam vero et Hevelius se jam animadvertisse feribit, cum prius ob tuborum inopiam nequivisset.

Venio nunc ad posteriores literas tuas, in quibus illud gratissimum mihi, quod probas ea quae de alea edidimus, quanquam fateor non uno nomine displicere potuisse. Patri meo quas ad ipsum dederas tradidi, in quibus elegantissimos utraque lingua versus tuos reperimus, quos evolvimus non simplici vice. O te felicem ingenio isto ad seria juxta atque ameniora studia accommodato habili promtoque. Ast ego nequicquam divas Helicones colentes semper invocavi licet carmine mirisse delector.

Schotenij opus mutilum te accepisse mea quam deprecor culpa et praecipiti festinatione accidit, cum eo ipso quo ad te scribebam die Haga discedendum²) esset. Folia autem quae deerant eadem via qua caetera ad te perferri curabo.

In contemplatione lineae curvae quam antiquis notam fuisse afferis frustra aliquantum temporis infumpfi, neque adhuc ullam infignem ejus proprietatem deprehendere potui, nisi quod uno casu in circulum perfectum evadit. itaque fummopere ex te intelligere cupio, quo fuo merito à veteribus olim et rurfus a te nunc celebretur. Equidem nufquam ullam hujus lineae mentionem factam inveni, fed multa intercidisse scio veterum scripta multaque in Bibliothecis etiamnum latere, unde fortaffis illam produxeris. Gregorij à Sto Vincentio liber nunc ad manum non est quem amico utendum concessi; quaenam vero sint ipsius Parabolae quas dicis Virtuales, non fatis recordor, fed primo quoque tempore perquiram. Quod quaeris de Robervallio num quid hactenus ediderit, non aliud puto edidiffe, quam, fub Aristarchi Samij nomine, librum de Mundi Systemate<sup>3</sup>). Ipfe enim non folum annotationum quas fuas profitetur fed totius libri autor eft. Puto autem non pauca editione digna ipsum asservare in quibus est et de Refractionibus tractatus. E quo problema quoddam mihi oftendit, quod ego me folum invenisse existimabam. Quomodo nimirum radii ad punctum certum tendentes, in alio puncto dato congregari possint accurate, ope lentis quae non nisi sphaericas superficies habeat. Experire quaeso an invenire ejusmodi lentem possis posito eo quod Cartesio debemus refractionum principio, ne nihil tibi investigandum in-

Dominicus Platt était médecin et homme de lettres à Rome. Il a laissé beaucoup d'ouvrages.
 Le 4 septembre Chr. Huygens était parti pour Zuylichem; voir la Lettre N°. 405.

<sup>3)</sup> Aristarchi Samii de Mvndi Systemate, partibus & motibus ejusidem, Liber Singvlaris. Adiectae sunt Æ. P. de Roberval Mathem. Scient. in Collegio Regio Franciae Professoris, Notae in eundem libellum.

La première édition est de Paris, 1644, in 12°; dans ses "Novarvm Observationvm Physico-Mathematicarvm Tomvs III, à Paris en 1647. in-4°," Mersenne en donna une "Editio Secvnda correctior."

vicem proponam, pro tot Archimedeis Tuis problematibus quibus me continue exerces. Caeterum Vale, Vir fumme et me ama

Tui observantissimum Christianum Hugenium.

# Nº 407.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

27 SEPTEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 406. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Accepi litteras tuas datas 6ta 1) 7bris, et paucis post diebus residua operum Clariffimi Scotenij folia, pro quibus rurfus gratias ago, quas poffum, gratiffimas. Clariffimus Gutifcouius varijs, vt feribit, negotijs implicitus, aduentum fuum in menfem proximum reiecit: Itaque non est quod moram excuses quam apud Te fecit Romana deliquij Lunaris Observatio. Vtinam et tuam habere licuisset ad accurata illa Horologia exactam, vt vtrâque collatâ, recte de totâ re censere possemus. Quod versiculos meos laudas, benigne facis; satis interim bene cum illis agitur si in reprehensionem non incurrunt. Sed nae Tu suauis es, qui Te frustra inuocare Diuas Helicona colentes versu me admoneas, et verbis adstruas, quod factis inficiaris. Itaque quod ais, ita mihi interpretandum esse persuasi. Te studijs altioribus immersum, has ingeniorum amoenitates infra Te ducere. Ariftarchum Samium ὑποβολιμαιον ab aliquot annis, edente, ni fallor, Mersennio, vidj, eiusque autorem Roberuallium iam tum agnouj. Theorema ipfius 2) de triangulorum fphaericorum fuperficie idem esse arbitror cum eo quod a pluribus annis publici iuris fecit celeberrimus Caualerius, in libro quem inscripsit Directorium generale Vranometricum<sup>3</sup>), Estque huiusmodj. Superficies sphaerae ad superficiem cuiuscumque triangulj sphaericj in eadem descripti eandem habet rationem quam quatuor recti ad dimidium excessus summae angulorum eiusdem trianguli supra duos rectos. Aliud autem Savuactor de lente fphaerica quae radios ad certum punctum tendentes in alio accurate colligat nullibi me vidisse fateor, Imo nec vnquam a me quaesitum quippe qui Cartesij autoritate persuasus, eum hanc omnem materiam exhausisse crederem. Sed a Te admonitus quaerere incipiam, et Mathematico indignum arbitrabor in his rebus posthac cui-

<sup>1)</sup> Lisez: 7ta. Voir la Lettre N°. 406.

<sup>2)</sup> Voir la pièce N°. 355.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre N°. 354, note 3.

quam fine ἀποδείξει fidem habere. Vidi enim cum aduerfaria mea cum Cartefianis inuentis, occasione alterius Problematis localis conferrem, esse et alia quae virum alioqui oculatissimum latuerunt. Quaeram igitur vt dixi, atque vtinam ea mihi mens ante duos menses, cum omnino vacaret: Nunc inter varias et ingratas yt plurimum curas dies exigendi funt, quorum postremos bene multos contriui audiendis publicis, et privatis etiam Collegii nostri rationibus, non sine aliquo Matheseos fubfidio quae pro fubtiliore illa analyfi vulgarem Arithmeticam mihj fuppeditauit. Nocturnis interim horis pleraque notauj mihj non ante animaduerfa, et fi non rem ipsam, plurima saltem hac occasione, non contemnenda reperturum me consido. Lineam meam non ex Bibliothecis, vt existimas, in quibus multa Veterum sed Arabum prefertim Mathematicorum monumenta delitefcunt, fed ex impressis Grecé & latiné, quorum non multos habemus, libris accepj. Habet autem geminas forores quas si vacaret peritius exponerem, sed nec liber est ad manum vnde eas desumpsi, et haec arbitror subtilissimo ingenio tuo sufficere. Româ necdum quidquam accepi. Sed auidé expecto quid censeas de Virtualibus Patris Gregorij a St. Vincentio parabolis quas ex male cohaerentibus diuerfarum curuarum partibus compactas deprehendj. Vale interim Vir Praestantissime, et quo soles affectu prosequi perge

> Tuj observantissimum Renatum Franciscum Slusium.

Dabam Leodij 27a 7bris 1657.

Nobiliffimo et Clariffimo Viro Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI

A la Haye.

# Nº 408.

CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

28 SEPTEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Fr. van Schooten y répondit par le No. 411.

# Clariffimo Viro Francisco Schotenio Chr. Hugenius S.

Petijt à me tuo nomine Duquius, ut primo quoque tempore literas iftas <sup>1</sup>) in vernaculam linguam conversas <sup>2</sup>) mitterem tibi. Itaque id amplius differre nolui, et

<sup>1)</sup> Voir l'Appendice N°. 409.
2) Voir l'Appendice N°. 410.

gaudeo tandem aliquando procedere alteram tuorum editionem ³) nomen meumquod prius epistolae Romano more praemittebatur, subscribere nunc visum est, quod si alio pacto tibi poni posse videbitur tui arbitrij facio. De caetero si nihil immutaveris, gratissimum erit, saltem non me inscio. Illud vero quaeso ut in editione belgica corrigatur quod pagina 525 habetur propositio IV, ante ea verba ut igitur aa &c. cum debuerit poni ante illa, sumpto itaque; Et haec majusculis literis imprimi, illa vero minoribus. In latinis autem exemplaribus si quae adhuc distribuenda asservas, pagina 527 linea 21, pro Horum scribe Hae. Referebat mihi Ducquius in editione Geometriae Cartessi jam ad commentaria tua perventum quae multis in locis auctiora essentiale Cartessi jam ad commentaria tua perventum quae multis in locis auctiora essentiale. Nam et conicarum sectionum proprietates praecipuas te addere constituisse, et alia quaedam quae noviter repereras circa gravitatis centra. Ita quidem tu Spartam illam quotidie magis ornas. A me vero si rationem exigas temporis, fatebor non multum egisse, neque tamen nihil.

Nuper 4) a Domino Slusio hujusmodi mihi linea proposita fuit. Axis ejus est AB,

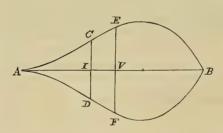

qui omnes in angulo recto applicatas bifariam dividit. Proprietas autem haec, quod applicatis quibuflibet CID, EVF, eam habeat rationem CD ad EF, quam folidum ex quadrato AI in IB, ad folidum ex quadrato AV in VB. Circa hanc tria à me petijt, quadraturam fcilicet, tangentem et centrum gravitatis. Quae quidem omnia

inveni, ipfique edidi. Tu vero Geometris quos ifthic nosti proponas velim. Inveni item quomodo duae mediae proportionales inter duas datas constituantur per intersectionem circuli et Ellipsis cujuslibet datae, satis commoda constructione; sed tunc commodissima cum latus transversum triplum est recti lateris. Vale et si quid habes novi vicissim me imperties.

Hagae Com. 28 Sept. 1657.

<sup>3)</sup> Fr. van Schooten s'occupait alors de la publication de ses Exercitationes Mathematicae (Voir la Lettre N°. 128) et préparait celle de la traduction hollandaise "Mathematische oeseningen" (Voir la Lettre N°. 282). Cette dernière cependant ne sut terminée qu'en 1660. Dans ces deux éditions on trouve le traité de Chr. Huygens sur le calcul des jeux.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 401.

### Nº 409.

CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

27 AVRIL 1657 1).

Appendice I au No. 408.

La lettre et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

### Christianus Hugenius Clariffimo Viro Domino Francisco Schotenio S. D.

Cum in editione elegantiffimorum ingenij tui monumentorum, quam prac manibus nunc habes, Vir Clariffime, id inter caetera te fpectare fciam, ut varietate rerum, quarum tractationem inftituifti, oftendas quàm latè fe protendat divina Analytices fcientia, facilè intelligo etiam illa plurimum propofito tuo infervire poffe, quae de aleae ratiocinijs conferipfimus; quanto enim minus rationis terminis comprehendi poffe videbantur, quae fortuita funt atque incerta, tantò admirabilior ars cenfebitur, cui ifta quoque fubjacent.

Quare cum in tui gratiam primum illa exponenda fusceperim, tuque digna existimes, quae simul cum subtilissimis tuis inventis in lucem exeant, adeò tibi non refragabor, ut etiam è re mea esse existimem hâc potissimum ratione ipsa in manus hominum pervenire. Quippe cum in re levi ac frivola operam collocasse videri alioqui possem, non tamen prorsus utilitatis expers ac nullius pretij censebitur, quod tu veluti inter tua adoptaveris, nec fine multo labore è vernacula lingua nostra in Latinam converteris. Quanquam, fiquis penitius ea quae tradimus examinare coeperit non dubito quin continuò reperturus sit rem non ut videtur ludicram agi, sed pulchrae subtilissimaeque contemplationis fundamenta explicari. Et Problemata quidem quae in hoc genere proponuntur, nihilo minus profundae indaginis vifum iri confido, quàm quae Diophanti libris continentur, voluptatis autem aliquanto plus habitura, cum non, ficut illa, in nuda numerorum confideratione terminentur. Sciendum verò, quod jam pridem inter praestantissimos totà Gallià Geometras calculus hic agitatus fuerit, ne quis indebitam mihi primae inventionis gloriam hac in re tribuat. Caeterum illi, difficillimis quibufque quaestionibus se invicem exercere soliti, methodum fuam quifque occultam retinuêre, adeò ut à primis elementis univerfam hanc materiam evolvere mihi neceffe fuerit. Quamobrem ignoro etiamnum an eodem mecum principio illi utantur; at in refolvendis Problematis pulchrè nobis convenire faepenumero expertus fum. Horum Problematum nonnulla in fine operis addidiffe me invenies, omissa tamen analysi, cum quòd prolixam nimis operam poscebant,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) C'est la préface de son ouvrage "De ratiociniis in ludo aleae".

si perspicuè omnia exequi voluissem, tum quòd relinquendum aliquid videbatur exercitationi nostrorum, si qui erunt, Lectorum. Vale.

Dat. Hagae Com. 27 Apr. 1657.

### Nº 410.

CHRISTIAAN HUYGENS & FR. VAN SCHOOTEN.

27 AVRIL 1657.

Appendice II au N°. 408. 1)

La lettre, la minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

Aen Myn Heer Franciscus van Schooten.

Myn Heer

Naer dien ick weet dat VE. de loffelijcke vruchten van fijn vernuft ende arbeyt a) in 't licht gevende, onder anderen dit ooghmerck heeft, namentlijck om door de verscheydenheyt der verhandelde stoffen te bethoonen hoe wijt onse uytnemende Konst van Algebra sich uytstreckt; soo en twijsfele ick oock niet, of het geene ick van de Rekeningh in Spelen van geluck beschreven heb, sal tot VE. opset niet ondienstigh zijn. Want soo veel te swaerder b) als het scheen, door reden te konnen bepalen het geene onseker is ende het geval onderworpen, soo veel te meer verwonderinghs waerdigh fal die wetenschap schijnen, waer door sulcx kan werden te weeghe gebracht. Dewijl ick dan op VE. versoeck ende aenmaeninghe, dese Rekeningh eerst heb beginnen bij geschrift te stellen, ende VE deselve waerdigh acht om te gelijck met sijne diepsinnighe vonden in 't licht te komen; soo en sal ick niet alleen het felve geeren toeftaen, maer oock tot mijn voordeel duyden, dat die op defe maniere te voorschijn werde gebracht. Want of sommighe mochten dencken c) dat ick ontrent geringhe dingen en van weynigh gewichte mijn moeyte besteedt hadde, foo en fullen fij nochtans niet t'eenemael voor onnut ende onprijfelyck houden, het geene VE. in dier voegen als voor het fijne is aennemende, en niet fonder arbeyt uyt onse spraeck inde Latijnsche heest overgeset. Alhoewel ick wil gelooven, soo iemandt dese dinghen wat naerder begint in te sien, dat hij haest sal bevinden, geen

<sup>1)</sup> C'est la préface de son ouvrage "Van rekeningh in fpelen van geluck", telle qu'elle a été imprimée.

enckel spel te sijn het geene hier wert verhandelt, maer datter de beginselen en gronden geleijt werden van een feer aerdighe en diepe speculatie. Soo fullen oock, meijne ick, de Voorstellen die in dese materie voorvallen, geensins lichter als die van Diophantus geacht werden, doch wel vermaeckelijcker misschien, door diense iets meer inhouden als bloote eygenschappen der getallen. Voorts is te weten dat al over eenighen tijdt, fommighe vande vermaertste Wiskonstenaers van geheel Vranckrijck<sup>2</sup>) met dese soorte van Rekeningh sijn besigh geweest, op dat niemandt hier in, de eer vande eerste Inventie die de mijne niet en is, mij toe en schrijve. Doch sij luyden, offe wel sich onder malkanderen met vele swaere questien ter proeve stelden, soo hebbense nochtans elck sijn maniere van uytvindingh bedeckt gehouden. Soo dat ick van noode gehad heb, alles van vooren aen felfs te onderfoecken en te doorgronden: Ende daerom oock noch niet verfeeckert en ben, of wij hier in een selfde eerste beginsel getroffen hebben. Maer de uytkomste belangende, heb ick in vele questien ondervonden dat de mijne vande haere geensins en verscheelt. VE. sal vinden dat ick in 't eynde van dit Tractaet, noch eenighe van die questien bijgevoeght hebbe, achterlaetende nochtans de werckinghe; eensdeels om dat ick te veel moeyte te gemoet fagh, indien ick alles nae behooren wilde afdoen d); ten anderen om dat mij raetfaem dacht, iets overigh te laeten, 't welck onfe lesers (fooder eenighe sijn sullen) mochte dienen tot oesseningh en tijdtverdrijf <sup>e</sup>).

> VE. dienstwilligen Dienaar Chr. Huygens van Zuylichem.

In 's Gravenhage den 27. Apr. 1657.

a) Dans la minute: seer diepsinnige inventien.

b) Dans la minute: te min moeyelyck.

Au lieu de cette phrase on lit dans la minute: want daer ick anders mochte geoordeelt werden.

d) Dans la minute: uytleggen.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>) Dans la minute: zal blyven. Myn Heer.

<sup>2)</sup> C'est à dire Pascal et de Fermat.

# Nº 411.

#### Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

I остовке 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 408.

1 Oct. 1657.

### Clarissimo Viro Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. P.

Literas tuas in vernaculam linguam, Nobiliffime Hugeni, à te converfas rectè nudius tertius accepimus, pro quibus, uti et adjunctis, hactenus nobis commodatis, maximas tibi habemus gratias. Quòd autem diutius hafce retinuerimus, est quòd huc usque Dominum Dragon Leydae exspectaverimus, quò ipsi insigne Domini de Trouquer¹) piae memoriae ostenderemus; licet eum hic nondum osfenderimus. Quòd utique mirum nobis visum, cum se aliàs in his fat curiosum indicaverit, pollicitus rem gratam ei nos facturos, si hanc curam in nos recipere non dedignaremur. Quocirca postquam hujus insignis aliqua tandem adumbratio à me facta esset, literas istas remittere cum gratiarum actione aequum duximus. Dolet utique, monimentum hoc adeò parvum aut lubricum extare, sic ut difficile planè sit quicquam accuratè dignoscere. tua sortè, quae parasti tibi, microscopia, si adhiberentur, aliquid suggerere possente adjumenti; meum certè parum aut nihil ad id subministrare valuit.

Editio Belgica utrum brevi suscipietur nescio, cum Elsevirius, qui eam utrâque linguâ susceperat, nondum Francosurto, quòd sciam, sit reversus; illeque paulò ante ejus discessium difficultatem mihi Belgica exemplaria distribuendi objecerit, quandoquidem ipfi, uti ajebat, cum bibliopolis, non nifi vernacula distribuentibus, nullum erat commercium. Cujus quidem cuncta in utraque lingua confcribendi labori supersedere potuissem, si mentem suam initio exponere mihi dignatus fuisset. Certè planè me illius poeniteret, si ita incassum hac in parte operam collocassem, cum eam alibi longè utilius impendere potuissem. Porrò, quae pagina 525 Propofitione IV perperam collocata monuisti, illico à me etiam in autographo sunt emendata, ficut etiam error paginae 527, qui Ducquio me tuo nomine illius monente protinus fuit castigatus, ita ut nunc omnia vernacula quoque lingua parata sint, illaque non nifi praelo fint committenda. Caeterum egregia funt, quae te invenisse scribis de Curva, à Domino de Sluze proposità, ut et de duabus medijs proportionalibus, ope Ellipfis. Impraefentiarum mihi ob privatas institutiones parum ocij ad ipsa investiganda relinquitur, attamen conabor alios ad ea quaerenda instigare, cum pulchra omnino nec minimè vulgaris fit haec contemplatio. Augmentum Commentariorum meorum, quod tibi examinandum atque perspiciendum mittere decreveram, Amstelodamum ut imprimeretur transmiss, prout per 4 aut 5 septimanas

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 368.

impreffionem eorum diffuleram, quò omnia prius reviderem atque digererem. Quocirca cum typographus ulteriorem moram vix tulerit, fit ut omnibus quafi jam deftitutus haud fecus ac nudus aut veste spoliatus ad te accedam. Vale.

Dabam Lugd. Bat. 1 Octob. 1657.

Aen Monsieur Monsieur, Christianus Hugenius, ten huijse van Mijn Heer, Mijn Heer van Zuijlechem

cito

port

in

S'Graven-Hage op t' pleijn.

# Nº 412.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 OCTOBRE 1657.

La lettre se troure à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 406. Chr. Huygens y répondit par le No. 414. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Fidem meam ecce libero, et Problematis Dioptricj mitto quam inuestigaturum me receperam, solutionem. Postera die quam ad Te scripferam 1), si hoc scire tanti est, eam reperi: cum enim meditationes meas in chartam coniecissem, vidj Corollarij vice non difficulter deduci posse. Distulj autem ad Te mittere, quod suturum sperarem vt interea temporis aliquid a Clarissimo Riccio acciperem: sed silet hactenus, vel negotijs occupatus, vel quod meas, vt potius arbitror, expectet.

Κατασκευην interim geminam inueni, iuxta duos casus in quos Problema dis-

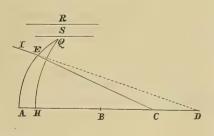

pescitur. Vel enim punctum in quo colligendi sunt radij est inter lentem quaesitam et punctum ad quod tendunt, vel vltra. Vtrumque casum sic expedio.

Sit ratio quae refractiones metitur eadem quae R ad S, fintque radij (quorum axis AD) tendentes ad punctum D, colligendi in puncto C per lentem fphaericam, cui vicinior fit punctum C ipío puncto D. Juncta DC et producta, fiat vt

Voir la Lettre N°. 407.

quadratum R ad quadratum S, ita DB ad BC, et ipfarum BD BC media, fit BA, ac centro B interuallo BA feribatur circulus AEQ. Tum centro C interuallo quolibet minori ipfo CA, vt CH. feribatur circulus HQ. Dico lentem genitam ex reuolutione figurae AEQH, cuius denfitas refractionum legem fequatur iuxta rationem R ad S, fatiffacere propofito, et quemlibet radium vt IE, ad D tendentem, ab eâ in C deflecti.

Sint rursus eadem quae prius, sed punctum C sit vltra D. Fiant rursus CB, BA,

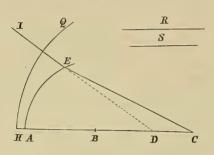

BD proportionales in ratione R ad S, et ex B centro, interuallo BA circulus AE. Tum centro D, interuallo quolibet maiori ipfo DA, vt DH, describatur circulus HQ. Dico genitâ vt prius lente per reuolutionem figurae QHAE (terminatae ybi lubet) quemlibet radium vt IE tendentem ad D deslecti ad C. Quae omnia an ita inueneris scire aueo, et Tibi plurimum debere prositeor quod ad has contem-

plationes me vocaueris, in quibus etiam post aliorum labores, quod minime credideram, aliquid inuestigandum superesse inuenj. Auctarij loco addo Problema non iniucundum quod olim ad calculos reuocaui, et cuius mihi memoriam renouauit Clarissimus Scotenius, cum in eius Sectionem Miscellaneam xij, quam a Cartesso accepit, incidissem. Est autem huiusmodj. Legeram olim apud Plutarchum a Pythagoricis aliquo in pretio habitos hos numeros 16 et 18, quod ille ex omnibus quadratis hic ex alijs planis ambitum haberet areae aequalem 1. Hinc occasionem accepi inuestigandi num vnus tantum esse tareae aequalem 1. Hinc occasionem accepi inuestigandi num vnus tantum esse tareae aequalem 1. Hinc occasionem accepi inuestigandi num vnus tantum esse tareae aequalem 1. Hinc occasionem accepi inuestigandi num vnus tantum esse quadratus vel altera parte longior, cuius ambitus ad aream esse in qualibet ratione data. Et res pro voto successit, vnica enim nec dissicil Regula, totam complexus sum. Eam hic adscriberem lubens nisticirem non dissiculter et maiori cum voluptate (si operaepretium esse existimes) a Te reperiendam. Vale Vir Clarissime, meque tuis vel quaestis vel inuentis Mathematicis physicisue saepe exerce, ijs enim vel noctes (si dies non liceat) impendam, et multis nominibus Tibj deuinctum arctius obligabis

Leodij 4<sup>ta</sup> 8bris 1657.

Tuj observantissimum Renatum Franciscum Slusium.

Nobilissimo et Clarissimo Viro Domino Christiano Hugenio de Zulichem &c.

VI

A la Haye.

<sup>1)</sup> Il s'agit du carré au côté 4, et du rectangle aux côtés 3 et 6.

# Nº 413.

### CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

11 OCTOBRE 1657.

La lettre se trouve à Amsterdam, Acad. Roy. des Sciences, coll. Huygens.

11 Oct. 1657.

### Mon frère,

Depuis vostre depart mon Pere a tousjours continuè à dormir jusques a un heure apres midy. Maintenant qu'il est eveille il semble qu'il se porte mieux, par ce que le hocquet ne l'incommode plus, et qu'il se trouve moins assoupi que cy devant. Pourtant les medecins dirent ce matin que la fievre s'estoit augmentée, ce qui donna une fausse a ma Cousine qui creut qu'il ne se reveilleroit jamais de ce profond sommeil. Mais il s'en rit a cet heure luy mesme, et dit qu'il s'est fort bien apperceu de tout ce qui s'est passè au tour de son lict, et qu'il prenoit plaisir à les laisser faire et dire. Dieu veuille qu'il soit en si bon estat qu'il pense l'estre '). Nous ne manquerons pas de vous en informer si souvent qu'il sera possible.

Adieu.

Vostre tresaffectioné frere

CHR. HUYGENS.

A Monfieur Monfieur L. Huygens.

# Nº 414.

CHRISTIAAN HUYGENS à [R. F. DE SLUSE].

12 OCTOBRE 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 412. R. F. de Sluse y répondit par le No. 416.

12 Oct. 1657.

Patris mei valetudo adverfa, quae menfem penè integrum ipfum affligit, ita ut jam non fine periculo decumbat haud parum fludia mea interturbat. Efficere tamen non potuit, quin plurimum gavifus fim acceptis hodie literis tuis, quibus folutio Dioptrici problematis continetur τε θαυμαςε ut ais; qua tam cito reperta, praeclarum pro-

Lette maladie de Constantyn Huygens, père, commença le 15 septembre 1657. Ce fut le 16 décembre qu'il put écrire "coepi post trimestrem morbum domo exire". [Dagboek.]

fecto ingenij specimen edidisse mihi visus es. Equidem memini magnam voluptatem me cepisse cum primum in id incidissem, eaque potissimum de causa quod sicut Tu quoque à Cartefio perfuafus eram nullam sphaericam superficiem ei rei aptam esse. at postea inveni hoc tantum ipsum non animadvertisse, quod curva linea quam excogitayerat, uno casu circulus fieret, ea scilicet quam secundam Ovalium posuit. Quandoquidem autem hucusque jam materiam hanc penetrasti, non pauca scitu digna fi perrexeris offendes. Nam licet perfecta refractio ad punctum unum nulla in lentibus fohaericis detur praeter hanc quam invenimus, egregia nihilominus et necessaria est ipsarum contemplatio, quoniam solae hactenus mirabiles nobis effectus praebent, neque de hyperbolicis ellipticifve confequendis spes ulla reliqua esse videtur. mihi certè: nam scio quam difficile vel sphaerica paretur, longioribus tubis. De socis quarumlibet lentium determinandis quaeque eo spectant omnia te pervidisse non dubito. Hinc vero si duas pluresve lentes in tubum compositas contemplatus fueris, rationemque augmenti certam inire didiceris, intelliges continuò, nihil hic vidisse Cartefium, magni licet ingenij virum, frustraque perperamque explicasse telescopij effectus. Inveni ego datis politione quotcunque lentibus ad axem eundem inter oculum et rem vifam et fingularum lentium figura quomodo definiri possit ratio apparentis magnitudinis ad veram, hoc est ad eam quae nudis oculis percipitur. Praeterea vero hoc dignum est quod tibi proponas problema. Datis positione oculo et visibili, et figura lentis cavae vel convexae invenire quo loco inter utrumque constituta minimam vel maximam rei imaginem efficiat. Sed et alia plurima hujus generis referre possem, ex libro 1) quem de materia hac ante quadriennium dicavi, Demonstrationibus omnibus Euclidea methodo elaboratis, nifi sponte tibi obventura scirem.

Circa curvam tuam ex hyperbola genitam nihil hucufque egregium animadvertere quivi, neque lucem ullam attulit quod forores geminas ipfam habere fignificafti. Itaque ne quaefo a me poftulare pergas rem divinationi proximam. Vix enim fpero quidquam me hic inventurum ubi quid quaeram nefcio. Saltem apud quem veterem authorem repereris lineam illam fac ut fciam nifi vis, ut temet ipfum autorem fuiffe fufpicer, contrariumque feciffe, quam quod plagiarij folent. Caeterum infinitus est linearum quae effingi posfunt numerus et in fingulis quod subtiliter inquiratur inest. Verum quae circa primas illas et maxime notas nova proferuntur circulum puta, et Coni fectiones, ea prae reliquis semper eximia mihi visa sunt. In Arithmetico problemate, cujus tibi Plutarchus occasionem praebuit non video quaenam sit difficultas, si tantum numerus quadratus quaeritur qui ad quadruplum vel triplum lateris sui datam habeat rationem; quae ratio tamen ejusmodi dari potest ut problema fiat impossibile.

Temporis fallendi gratia longius hasce protraho. ago enim noctem hanc insomnem, patri aegrotanti adsidens, necessariaque ministrans, quo sit ut crebro interpeller. Ne tamen nimis prolixus siam dimittam jam te ubi Problematis Deliaci constructionem addidero olim ut scis mihi quaesitam et nuper nunc repertam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ce traité de dioptrique n'a été publié qu'après la mort de Chr. Huygens.



Sint datae AB et AC quibus duas medias invenire oporteat. minor autem duarum fit AB. Sumatur BD aequalis  $\frac{1}{3}$  BC, et AE dupla ipfius AB. Diametroque DE ellipfis describatur DKE cujus latus rectum fit aequale trienti lateris transversi DE. Et sumatur EF aequalis semissi lateris recti, FG vero aequalis ipsi AB, uti et GH quae per-

pendicularis erigatur ad DE. centro autem H describatur quae transeat per punctum E circumferentia EK, secans iterum Ellipsin in K. unde cadet in diametrum



perpendicularis KL. Dico AL effe minorem duarum proportionalium unam quas invenire propofitum erat. Hanc constructionem pervelim scire an similiter inveneris. Novi autem et aliam universalem datâ Ellipsi qualibet; quae fatis quoque commoda est, attamen non aeque atque haec. Ad lentes sphaericas de quibus fupra, conflituendas, parum quidem aliter fe habet quam vettra fed eodem plane recidit. Nimirum datis punctis A, B, quorum ad A tendentes radios in B colligere velim, divido primum AB in C, ut sit ratio AC ad CB eadem illi quae refractiones metitur. Tum productâ CB facio ut eandem quoque rationem habeat CD ad DB. centroque D radio DC circumferentiam describo EFG. Caetera à tuis non discrepant. Demonstrationem vero brevisfimam habeo, quam lubens quoque cum tua contenderem.

De Parabolis virtualibus Patris Gregorij nihilo magis hucufque quam de altera curva illa perfpicere valui cur dignas contemplatione cenfeas. Primam certe perpendi, quae fi ex diversis curvis lineis compacta est, eae faltem alterius generis sunt quam fectiones conicae. Sed finiat tandem somniculosa epistola. Vale.

# Nº 415.

[J. CHAPELAIN] à CHRISTIAAN HUYGENS.

19 остовке 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monsieur

De Paris ce 19e Octobre 1657.

La visite que j'ay receüe de Monsieur Boüillauld à son retour de Hollande m'a esté dautant plus agreable qu'elle m'a donné lieu de m'enquerir de vos nouuelles,

et d'en apprendre d'aussi bonnes que je les souhaittois, soit pour vostre santé, soit pour vos estudes, et entre vos estudes pour ce qui regarde le Systeme de vostre Saturne. Car pour ce dernier, ayant veu passer le mois d'Auril que vous auiés pris pour terme, fans que vous m'eussies fait scauoir si le Ciel vous auoit confirmé dans l'opinion qu'il y auoit vne Lune qui tournoit autour de cette Planette si esloignée de nous; je vous auoue que je commençois à me desfier de l'observation que vous en auiés faitte, et que j'auois regret à vous auoir confeillé d'en publier la descouverte dans la crainte que le Monde, n'y trouuant pas la realité qu'il s'en estoit promise, ne vous blafmast d'auoir esté trop leger à la croire, et à l'assurer. Mais l'entretien que j'ay eu auec nostre Amy sur cette matiere a dissipé toutes mes apprehensions, et m'a donné vne joye extreme de voir que vostre Telescope ne vous auoit point trompé, et qu'il vous auoit fourny de quoy accroistre si notablement la science des Aftres. Il m'a rauy en m'affurant que non feulement vous auiés retrouué vostre Lune, mais que vous en auiés encore obserué le cours, et que vous auiés marqué au juste le temps de sa reuolution autour de sa Planette. Il m'a dit que vous la luy auiés fait voir plus d'vne fois tres distinctement, et que c'estoit desormais vne chose constante, et hors de tout foupçon d'erreur: C'est, Monsieur, de quoy je n'ay peu m'empescher de me resjouir auec vous, pour la part que je prens à vostre gloire, aussi bien que pour l'ytilité que l'Astronomie receura d'yn trauail aussi heureux que celuy là. Je vous en ay voulu encore feliciter, pour l'esperance qu'vn si bel essay me donne, que vous n'en demeurerés pas en si beau chemin, toute sorte de raisons voulant que la plante qui a peu si jeune porter vn si rare fruit, ne le portera pas seul, et que quand elle fera venüe à fa grandeur naturelle, elle en produira de plus excellens encore, et remplira toute la Terre de sa bonne odeur. Je vous augure cet auantage par cet Apollon, auec qui vous croyés que j'ay quelque familiarité, et cependant je vous demande vn esclaircissement plus net et plus estendu de ce que m'a dit succintement Monsieur Boüillauld, sur la verité et la reuolution de cette Lune, afin que je le face valoir auprès de nos curieux, et que partout ce que je pourray contribüer à l'affermissement de vostre belle reputation, je vous face connoistre que je fuis veritablement 1)

# Nº 416.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

19 OCTOBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 414. Chr. Huygens y répondit par le No. 424.

Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Voluptatem, quam ex litteris tuis cepi maximam, hoc vnum turbat, quod ex ijfdem aduerfam fummi Virj parentis tui valetudinem intellexj.

<sup>1)</sup> La lettre n'est pas signée.

Interest nedum Reipublicae vestrae sed litterati orbis vniuersi eum cito restitui. Itaque quam iam adeptum esse spero, precor eidem ex animo prosperam et constantem valetudinem: Tibique animum quietiorem quo studijs incumbere valeas, quae tam feliciter hactenus promouisti. Interim nihil mihi iucundius accidit, quam quod de Cartefianis circa corporum repercussionem regulis mentem tuam aperuisti 1). Eas cum hic et alibi faepe acriter impeterem, ablegatus fum ad Lipstorpium qui nedum tueri fed, si dijs placet, demonstrare dicebatur. Verum magno conatu nihil agere deprehendi. Nec felicior illo mihi Cartesius ipse visus est Epistolarum editarum ante penultimâ 2), dum omnes huic fundamento superstruj asserit, scilicet, cum duo modi in diuerfis substantijs non se compatiuntur, mutationem aliquam sieri debere, fed a naturâ semper omnium possibilium minimam fieri; quod alijs verbis efferunt scholae, naturam segui compendia. Nam praeterguam quod axiomatis sic vniverfim prolati veritas, faepe in cafibus particularibus ob circumstantiarum varietatem mutat (vt me oftendisse meminj) etiam ad illud expensae Cartesij Regulae falsitatis argui possunt. Sextam considero in quâ ait corpus motum aequali corpori quiescenti occurrens, illud mouere tribuendo ei quartam fui motus partem, et cum tribus reliquis reflecti. An non axiomati convenientius effet, si inuiolatà determinatione motus integer in corpus quiescens transferretur? Tunc enim vnum ex modis tantum et non vtrumque mutari contingeret, mitto quod nulla de caufa videatur quartam et non aliam motus partem velle transferri. Nam quod affert Lipstorpius vt vel integrum vel eius partem dimidiam transferri non posse probet, Φλυαρίαι funt. Accedit etiam experientia, ex qua fola vt pronuntiandum non existimo, ita contemnendam non censeo cum rationi adstipulatur. Satis intelligere Te arbitror quibus principijs nixus ad aliarum regularum inuestigationem processerim; quae si a tuis non abeant, magnum veritatis argumentum apud me habiturae funt. Sed vt quod res est dicam, in Physicis conuellere facilius est quam stabilire: et cum in omnes partes nos verfauimus, faepe adhuc ad prudentem illam Exorphy recurrendum est. Curuam meam Hyperbolae, vt ais, filiam ne quid diffimulem, scias esse Persej Spiricarum primam: eam scilicet quae oritur cum sectionis axis est axi spirae parallelus. Habere autem geminas forores Tibi probabunt veteres hi verficuli

τρεῖς γράμμαι ἐν πέντε τομαῖς εὐρων ἕλικωδεις περσεὺς, τῶν δ'ἕνεκα δαίμονας ίλάσατο

Mentionem earum videre me memini apud Proclum in librum jum Euclidis cuius Graecum textum <sup>3</sup>) olim habuj, fed nunc non eft ad manum. Itaque nec illarum nomina recenfere posium, quae mihi, vt memoria labilis est, exciderunt. Extat et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dans les lettres précédentes de Chr. Huygens à de Sluse, il n'est nulle part question du choc des corps.

Voyez les Lettres de Descartes (voir Lettre N°. 351, note, 1) à la page 650, lettre CXVII.
 ΕΥΚΛΕΙΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΒΑ, ΙΕ. ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΟΝΟΣ ΣΥΝΟΥΣΙΩΝ 'λυτουκαι πρώτυ αγγημαιων προκλου βιβλ. Adiecta praefatiuncula in qua de disciplinis Mathematicis nonnihil. Basileae apvd Joan. Hervagium. Anno M.D.XXXIII. Mense Septembri. in-folio.

latina versio <sup>4</sup>) Fed <sup>5</sup>) Barocij <sup>6</sup>) sed inuentu difficilis; alterutram tamen vel graecam vel latinam editionem apud vos reperiri non dubito. Hinc occasionem sumpsi spiricas illas sectiones contemplandj, et rem aliquousque produxeram sed vlterius progredj non est tantj. Parabolas virtuales Patris a Sto Vincentio recte censes esse altioris gradus quam sint Conicae sectiones. Cum eius librum Hyeme proxime elapsa commodato accepissem, observaueram quod ad Te scripsi; et nunc quid in Aduer-

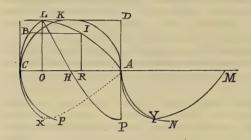

faria mea retulerim Tibj exponam. Confiderauj primam eius parabolen <sup>7</sup>) CKA, cuius omnia puncta aio referri ad rectam CA hac ratione, vt ductis quibuflibet normalibus LO, IR, eadem fit ratio quadratj LO ad quadratum IR, quae planoplanj exdifferentia quadratorum CA, AO, in quadratum

AO, ad planoplanum ex differentia quadratorum CA AR in quadratum AR. Oftendi autem parallelogrammum circumfcriptum ad illam effe in ratione fefquialtera,

Porro parabola PHL omnes illius ordinatas vt BI, CA bifariam diuidit. At fi virtualem vlterius producas eâ lege quam in earum descriptione praescribit Pater Gregorius, eiusdem lineae partes replicabis hac ratione quod a parte C curua CX futura sit similis et aequalis curuae CL. A parte vero A curua AY sit pariter eidem similis et aequalis. Et si vtraque ex natura sua produceretur CX in A terminum habere, AY vero in M ita vt AM sieret aequalis CA. Ex quo intulj curuam XCKAY non magis esse vnam lineam quam curua PCKAN quae ex inuersis circulj segmen-

Procli Diadochi Lycii philosophi Platonici ac mathematici probatissimi in Primvm Evclidis Elementorum librum Commentariorvm ad vniversam mathematicam disciplinam principivm ervditionis tradentivm Libri IIII. A Francisco Barocio Patritio Veneto summa opera, cura, ac diligentia cunctis mendis expurgati: Scholiis, & Figuris, quae in graeco codice omnes desiderabantur aucti: primum iam Romanae linguae venustate donati, & nunc recens editi. Cum Catalogo Deorum, & Virorum Illustrium, atque Autorum: Elencho librorum, qui vel ab Autore, vel ab Interprete citati sunt: & Indice locupleti notabilium omnium in opere contentorum. Cvm Privilegio. Patavii, Excudebat Gratiosus Perchacinus. 1560. in-folio.

<sup>5)</sup> De Sluse s'est trompé en citant le prénom, Federicus".

<sup>6)</sup> Francesco Barozzi naquit en 1538 à Venise et mourut après 1587. Il était noble, s'appliqua aux langues latine et grecque, mais surtout aux études mathématiques. Il fut condamné par l'Inquisition pour cause de magie. Sa bibliothèque considérable, augmentée encore par son neveu Giacomo Barozzi, fut vendue en 1617 à l'Earl of Arundel, qui, en 1629, en dota l'Université d'Oxford.

<sup>7)</sup> Voir la Lettre N°. 417 pour une erreur dans cette figure indiquée par de Sluse lui-même.

tis compacta est. Vnde mihi satis constitit haec omnia a Patre Gregorio ἀναλυτικῶς expensa non fuisse, vt et plura alia magni operis quae si ad ἀνάλυσιν reuocasset, librum mole minorem sed virtute fortasse maiorem scribere potuisset. Idem et de Patre Aynscom dictum puta, vt hoc obiter innuam, quem non satis ad Problematis quod pagina 150 proponit, analysin attendisse ostendj dum Z & V (in ipsius sigura) diuersas putat, quae tamen eadem linea sunt, vt Tibj calculj ostendent si tantj existimes illos adhibere, quemadmodum et alia quae accuratius quam ego observaturum vel iamobservassenon dubito. Gratulor Tibj tandem innotuisse κατασκευψι Διπλασιασμε τε κύβε per circulum et Ellipsim. Est et alia facilior nec minus vniuersalis. Sed iam epistolae modum excessi. Itaque plura non addam et materiam Dioptricam quam examinandam mihi seposuj, in aliam occasionem s) reservabo. Vale, Vir praestantissime, et hanc calamj mej intemperantiam bonj consule.

Tuj observantissimus Renatus Franciscus Slusius.

Dabam Leodij XIX Octobris MDCLVIJ.

# Nº 417.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

23 OCTOBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 424. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Accepi nuper Parifijs a Nobilj Italo ¹) quocum mihi familiaritas intercedit, et qui ab aliquot menfibus in Gallijs agit, haec Problemata ²). Eorum folutionem frustra tentatam scribit a pluribus Mathematicis, proponente viro, vt ait, ingeniosissimo Domino Pascal quem fortasse noueris. Ego primum vidj statim solui poste per locum solidum, intersectione scilicet duarum Hyperbolarum: sed cum casum vnum ad analysin reuocarem, reperj planum este, nec difficilis solutionis, licet κατασκευὴν ostendat paulo intricatiorem.

Secundum arbitror originem fuam debere quinque planis conum vel conos oppo-

<sup>8)</sup> Nous n'avons pu trouver aucune lettre où ce sujet de dioptrique a été traité par de Sluse.

Probablement (voir la Lettre de de Sluse du 7 juin 1658) il s'agit de: Cosmo Brunetti, né à Florence, abbé, qui a longtemps séjourné à Rome, en France, en Hollande et en Pologne, où il mourut vers 1680; en 1657 il était à Louvain, où il jouissait de l'intimité de Sluse.

<sup>2)</sup> Voir l'Appendice N°. 418.

fitos tangentibus: fed vlterius in illa inquirere nec vacat nec libet. Mitto <sup>3</sup>) autem ad Te vt intelligam, num quid de illis hactenus inaudiueris.

Est et aliud de quo datà occasione Te moneam: Διάγραμμα ψευδες in mensà relictum, cui simile in litteras nuper ad Te datas transtulj 4), vereri me cogit ne sidem eius secutus aliquid erroris admiserim in Exetasi Parabolarum Patris a Sto Vincentio. Res ita se habet. Est quidem CX aequalis et similis CL, sed AY non sit eidem aequalis vt diagramma indicat sed ips AL. Corrige itaque et excusa si quid peccatum est. Quot et Te secisse iam scio. Nam nimium et doctrinam et humanitatem tuam nouj, quam vt vel Te non animaduertisse suspicarj possim, vel non excusasse, calamj inconsultà mente sestimantis errorem. Vale Vir Clarissime meque pari semper affectu prosequere

Leodij 23 8bris 1657.

Tuj observantissimum Renatum Franciscum Slusium.

Nobiliffimo Clariffimoque Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI.

A la Haye.

# Nº 418.

### R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS.]

Appendice au N°. 417.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

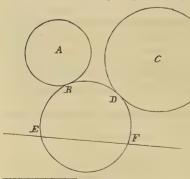

### Problema 2dum.

cem anguli dati.

fuper datâ rectâ arcum EBDF capa-

Problema jum.

Datis duobus circulis A, C, et recta EF inuenire circulum EBDF qui tangens datos circulos relinquat

Datis quinque rectis AG, BF, CK, DL, EH inuenire coni-fectionem quae datas quinque rectas contingat. Oppositas autem Hyperbolas pro vnâ coni-fectione accipio.

3) Voir l'Appendice N°. 418.

<sup>4)</sup> Voir la figure dans la Lettre N°. 416.

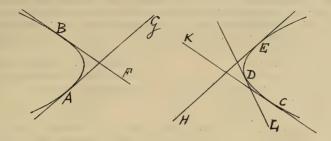

Oportet autem tres ex ipsis non esse inter se parallelas aut ad idem punctum coalescentes.

# Nº 419.

Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

29 остовке 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 431.

Clarissimo Viro, Domino Christiano Hugenio, Fr. a Schooten S. D.

Clarissime Vir,

Solutionem quaestionis à Domino de Sluze propositae '), cujus tangentem, gravitatis centrum, et quadraturam te invenisse mihi scripsisti, atque etiam Geometris, quos hic novi proponi voluisti, praeteritâ hebdomade ab ijsdem accepi. Duobus ego illam proposueram, subindicando ijs ipsam à te jam solutam; sed gratulari candem quoque ab alijs quaeri. Cujus quidem quaestionis (quam sanè ingeniosam quisque

<sup>&#</sup>x27;) Voir la Lettre Nº. 401.

judicavit) tangentem, quam unicè per ocium mihi quaerere atque invenire datum fuit, cum tangentibus aliorum duorum consentire deprehendi; et quod ad ejusõdem quadraturam ac gravitatis centrum attinet, deprehendi simul eos in eandem solutionem incidisse, quamvis diversis vijs illam quaesivisse mihi visi sint. Adeò ut minimè dubitare queam, quin omnia etiam inventis tuis sint responsura.



Quae igitur ad tangentem hujus curvae spectant, illa sic se habent.

Suppositâ AB  $\infty$  a QL  $\infty$  b QA  $\infty$  c PA  $\infty$  d AI  $\infty$  x

et IC \sim y: erit aequatio,

exhibens quo pacto tangens PC sit ducenda, quando punctum Cest datum,

 $d \propto \frac{2xx - ax}{2a - 3x}$ . At fi ipfa ex puncto P in producto axe prodire debeat, erit aequatio  $xx \propto \frac{1}{2}ax + ad$ . Ac denique fi ipfa ex L, puncto extra axem dato, fit ducenda,  $-\frac{1}{2}d$ 

aequatio erit  $x^3 - \frac{1}{2} axx - acx - abb \infty$  o. Quae quidem construi potest,  $+ 1\frac{1}{2} c$ 

utendo tantum rectis lineis et circulis.

### Corollaria, [ex praece] dentibus <sup>1</sup>) aequationibus refultantia.

- 1. Cum x est  $\infty \stackrel{?}{=} \alpha$ , erit punctum C supremum punctum curvae, et CI maxima ejus latitudo; ita ut recta eandem ibidem tangens ipsi AB sit sutura parallela.
- 2. Cum 2x est  $\infty$  a, cadet punctum P in punctum A; sed quando 2x est minor quam a, tum punctum P cadet inter A et B; at 2x existente majore quam a cadet P in productum axem.
- 3. Cum punctum P est ipsi B proximum, erit C punctum slexus, distinguens ejus portionem concavam à convexa, et sit  $x \infty \frac{1}{3} \alpha$ .
  - 4. Ex collatione aequationis  $xx \propto \frac{1}{2} ax + ad$  cum 2do Corollario fequitur ex  $\frac{1}{2} d$

puncto quolibet, in producto axe dato, unam duntaxat tangentem duci posse; sed ex puncto quocunque in axe usque ad extremum punctum, è quo tangentem ducere licet, duas semper diversas duci posse, quarum una concavam et altera convexam portionem contingat. Ubi simul liquet, à parte maximae latitudinis hujus curvae non praeter unum punctum flexus reperiri. Atque haec quidem, quae à sinistra

<sup>1)</sup> Ici la lettre est déchirée.

parte maximae latitudinis fiunt; quae verò ad dextram hujus contingunt, ubi linea aliter est flexa, et tangentes facilius duci queunt, ipsa fic se habent.



Suppositâ AB  $\infty$  *a* BS  $\infty$  *d* 

 $VB \propto x$ 

et VE  $\infty$  y: erit aequatio, exhibens quo pacto tangens SE duci possit, puncto E

existente dato,  $d \propto \frac{2xx}{a - 3x}$ .

Sed, quando punctum S datum est, aequatio erit  $xx+1\frac{1}{2}$   $dx-\frac{1}{2}$   $ad \infty$  o. Quod verò aequationem concernit, quâ tangentem hanc, è puncto, extra axem dato, ducere licet, ipsius quidem atque superioris par ratio est.

### Hinc fequentia Corollaria emergunt.

- 1. Cum  $\alpha$  est  $\infty$  3x, seu  $x \infty \frac{\pi}{3} \alpha$ , erit tangens (ut supra) axi parallela.
- 2.  $\alpha$  nunquam minor esse potest quam 3x, atque ideireo punctum S in axem cadere unquam potest.
  - 3. Ab hac parte nullum est flexus punctum.

Rel[iqua ad] 2) quadraturam et gravitatis centrum hujus curvae fpectantia, funt hujufmodi.

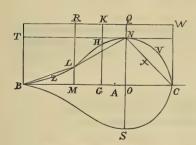

Fiat BG  $\infty$  GC; BM  $\infty$  MO  $\infty$  OC; ducanturque perpendiculares MR, GK, et OQ, fecantes curvam in L, H, et N. Deinde, affumptâ HK  $\infty$   $\frac{1}{3}$  HG, vel NQ  $\infty$   $\frac{1}{8}$  NO, vel LR  $\infty$  1 $\frac{1}{4}$  LM, erit  $\square$  BW  $\infty$  datae figurae BZLHNVCSB.

2do. Ducendo NT parallelam BO, erit  $\square$  BN  $\infty$  portioni BZL HNOSB, adeoque  $\square$  TQ +  $\square$  OW  $\infty$  reliquae portioni NVCSN; et  $\square$  TK  $\infty$  portioni NVCXN.

3tio. NOS erit maxima latitudo cur-

vae; L punctum flexus; et portio BZL ∞ portioni LHN.

4<sup>to</sup>. Sumendo CA  $\infty$   $\frac{2}{5}$  BC, erit A centrum gravitatis datae figurae BZLHNVCSB.

Quibus cum abundè quaesitis tuis satisfactum putent, rogarunt ut vicissim tibi, in

<sup>2)</sup> Ici la lettre est déchirée.

gratiarum actionem, tangentes, quadraturas, atque gravitatis centra trium fequentium figurarum invenienda proponerem.

Esto AG diameter; FD semi-ordinata; AD  $\infty$  x; DF  $\infty$  y: sitque AG cognita et  $\infty$  a.

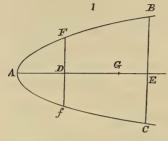

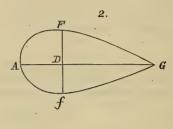

### Proprietates.

$$1^{\text{mae}}$$
 figurae.  
 $aax \propto y^3 + 2ayy + aay$ .  
 $2^{\text{dae}}$  figurae.  
 $y^6 \times -3axy^4 - 2aaxy^3 + 3aaxxyy - 6a^3xxy + a^4xx \propto 0$ .  
 $3^{\text{tiae}}$  figurae.  $-a^3x^3$   
 $x + y \propto V ax^3$ .

Quantum ad conftructionem centri gravitatis atque quadraturae harum trium figurarum fpectat, afferunt illam omnino facilem effe; et quantum ad inveniendas tangentes, modum eafdem è vestigio investigandi extare in Cartesio. His vale ac me amare perge.

Lugd. Bat. 29 Octobris, 1657.

A Monfieur Monfieur, Christianus Hugenius, ten huijfe van Mijn Heer van Zuijlechem.

cito in S' Graven-hage. port. op t' pleijn.

## Nº 420.

Constantyn Huygens, père, à Christiaan Huygens.

остовке 1657.

La pièce se trouve à Amsterdam, Acad. Royale des Sciences, coll. Huygens. In effigiem meam à Filio Chriano delineatam.

Vitam à Parente Filius leuem, breuem, Fluxam, caducam cepit et fumo parem. Vitam Parenti Filius non reddidit, Sed cum papijro perpetem artifici manu Ipfique fecit faeculo conterminam. Malè funt repenfae, Lector, alternae vices?

Octob. 1657. aeger.

# Nº 421.

CHRISTIAAN HUYGENS à H. BRUNO.

[OCTOBRE 1657.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

### CHRISTIANUS HUGENIUS BRUNONI S. D.

#### HEROS.

Patris Poemata <sup>†</sup>) cum jam pene ad umbilicum perducta fint, neque quidquam fuperfit excudendum praeter ClarorumVirorum epigrammata<sup>2</sup>) quibus frontem operis fui exornari cupit. Te quoque opera mea monitum voluit ut fi quid in eam rem vel jam nunc hujufcemodo meditatus es, vel acceptis hifce etiamnum inchoaturus, id primo quoque tempore nobis mittas obiter infpiciendum. Volumen integrum ad vander Burgium <sup>3</sup>) deferri curavi, quo te fi Amftelodami effes ablegarem. Nunc revoca tibi in mentem quibus ex partibus illud conflatum fit. nofti enim quae Otiorum titulo <sup>4</sup>), quaeque feorfim postca Pater ediderit. Totum vero opus Corebloemen infcribere ei placuit, quasi inter aristas utiles (quotidiana negotia intellige) veluti inutiles slosculi succreverint, nec tamen plane invenusti. Vale.

Voir la Lettre Nº. 362, note 3.

<sup>2)</sup> Ils sont au nombre de 14, ce qui peut avoir été la cause du retard de la publication qui eut lieu vers la fin d'août 1658; voir la lettre de Constantyn Huygens, frère, du 25 août 1658.

<sup>3)</sup> Jacob van der Burgh, né à Amsterdam, où il mourut le 25 décembre 1659. Il remplit diverses missions diplomatiques, savant et poète il était intime ami de Constantyn Huygens, père.

<sup>4)</sup> Constantini Hygenii Equitis Otiorvin Libri Sex.Poëmata varij fermonis, stili, argumenti. Hagae-Comitis, Typis Arnoldi Meuris. Ciolocxxv. in-4°.

# Nº 422.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à H. BRUNO.

[OCTOBRE 1657.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. H. Bruno y répondit par le No. 425.

### CHR. HUGENIUS BRUNONI HEROI. S.

Petij a te superioribus literis ') versus praesigendos Patris Poematibus, quae mox in lucem exeunt. Eae literae si ad te perlatae suere, non dubito quin jam operi manum admoveris, rogo autem ut quidquid paratum habes quamprimum nobis mittas. At si forte interciderunt 10 dierum tempus te habere scito, intra quos si nihil miseris, sine Brunonianis versibus Hugenij Poemata prodibunt. Indignum profecto facinus. at tu  $\delta$  ποιεξε, ποίησον τάχιον, καὶ εξέωσο.

# Nº 423.

### CHRISTIAAN HUYGENS à son Coufin ?

[OCTOBRE 1657.] 1)

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

### MIJN HEER EN NEEF

Aengaende het Utrechtse water dacht ik dat Neef UE soon UE soude gerapporteert hebben het geene ick hem daer van geseydt hadde, te weten dat het water beyde seer schoon was gevonden <sup>2</sup>).

<sup>&#</sup>x27;) Voir la Lettre N°. 421.

<sup>1)</sup> Cette minute se trouve au revers de la minute de la Lettre Nº. 422.

<sup>2)</sup> Au bas Christiaan Huygens a noté, probablement d'une commission pour une vente de livres, les titres suivants:

Opere di Galileo Galilei, Italicé fol. Sheinerij Rofa urfina. fol. Bullialdus. Oeuvres de la Motte Vayer fol. Tichonis Brahe Opera. 4°. 2. vol. J. Regiomontani opera. Pauli Guldini Centrobarica fol. Gaffendi Philofophia Epicuri. 3 vol. fol. Apollonij Pergaei Conica cum Comm. Cl. Richardi. fol. Bonaventurae Cavalerij directorium uranometricum. Emmanuel Maignan, Perspectiva horaria. fol. Kepleri Tabulae Rudolphinae. Ephemerides Eichstadij.

# Nº 424.

# CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE. 2 NOVEMBRE 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 417. R. F. de Sluse y répondit par le No. 430.

Sommaire: Virtuales. Spiricae. ipfius problema. Schotenii problema. Frenicle. nova inventa mea.

vrijdag 2 Nov. 1657.

#### SLUSIO.

#### Nobilissime Domine

De Cartefianis regulis circa corporum occurfus, deque Lipstorpij demonstrationibus prorsus te mecum sentire agnosco et gaudeo. Mihi primum suspectae esse caeperunt quod experimentis omnibus repugnarent. Deinde 5tam regulam secundâ adversari animadverti. Statuit enim secunda si corpora B et C pari velocitate mota fibi mutuo occurrant, fitque B majus quam C, tunc folum C reflecti, et utrumque deinceps conjunctum ferri aequali celeritate, quae proinde in utroque eadem erit illi quam prius habebant, quia quantitati motus alioqui aliquid decessisset. Quinta autem ait, si corpus B majus occurrat C minori quiescenti, tunc aliquam fui motus partem amittere corpus B. Itaque ex duabus hisce sequeretur motum corporis B magis impeditum iri a corpore C minore quiescente quam in contrariam partem moto, quod omnino abfurdum puto. Mearum vero Regularum ut ut res Physica videatur. Certas tamen demonstrationes habeo, neque ullo invento magis mihi placui, nam et Experientiae exquisite consentiunt. Ostendi autem corpus quantumvis magnum quiescens à quamlibet exiguo sibi impacto moveri. An autem cum tuis eaedem fint, uno hoc exemplo sciemus. Dico enim si A sit triplum B et aequali celeritate fibi mutuo fiant obviam, restare A immotum, B autem duplo celerius quam advenerat retro flecti.

Curvam tuam ab Hyperbola factam, cum Perfei Spiricarum unam intellexissem, diu tamen haesi animo, quod neque quid spira esset compertum habebam. Tandem vero de annulis incidit cujusmodi Tacquetus contemplatus est statimque inveni quomodo clausi annuli sectio axi parallela curvâ tua exhiberi possit. Theonem quoque inspexi, qui tertiam spiricarum ponere videtur hujuscemodi lineam; ait enim circa medium arctiorem esse quam ab utroque latere. Credo autem et reliquas in Spira demonstrari posse, sed quae sint ai πέντε τομα) nondum satis perspicio, tibique Epigrammatis illius ') graeci explicationem debere vellem. Et quamobrem usque adeo harum linearum inventione Perseus laetatus sit. In parabolae virtualis descriptione tua ita ut admonuisti emendandum esse jam ante animadverteram. Sed cum Pater Gregorius nihil dicat de continuanda curva, non video cur ipsum incufes quasi ex partibus malè cohaerentibus illam compegerit. De ratione autem quam

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 416.

fervat ad parallelogrammum circumscriptum manifestum est ex generatione curvae,

idque et Pater Gregorius verbo tetigit in fine libri 5i.

È problematis Domini Pascalij primum examinavi; quod planum esse calculus continuo evincit, neque ullam difficultatem in eo reperio. at neque in altero illo de coni sectione, quinque datas positione lineas contingente difficile est ostendere quomodo ad acquationem perveniatur, sed calculus nimij prosecto laboris. Miseram ad Schotenium Problemata tua circa curvam illam priorem, ut Geometris qui Leidae



funt proponeret. Ille duobus proposuit qui utrique ea invenerunt, atque insuper hoc animadversione dignum. quam nimirum rationem habeant inter se fegmenta curvae divisae rectà AB quae maximam ejus latitudinem determinat.

Ipsi vero tres hasce lineas invicem nobis examinandas tradidere quarum item Quadraturam centrum gravitatis et tangentes postulant.

Proprietates habent ejulmodi.

Esto AE <sup>1</sup>) diameter, DF semiordinata, dataque AG  $\infty$  a. AD vero  $\infty$  x. DF  $\infty$  y.



In prima est. In secunda

 $aax \propto y^3 + 2ayy + aay \mid y^6 - 3axy^4 - 2aaxy^3 + 3aaxxyy - 6a^3xxy + a^4xx \propto 0$ In tertia  $-a^3x^3$   $x + y \propto \sqrt{\sqrt{ax^3}}.$ 

mihi in haec inquirere nondum vacavit, et fi quando aggrediar primam ut opinor eligam caeteris omiffis quoniam prolixam ufque adeo fupputationem eas exigere praevideo. Amo autem ea problemata in quibus inventio praecipua calculus vero facilis. Circa parabolam ante paucos dies duobus novis, ut mihi quidem videntur ac praeclaris inventis potitus fum, quibus conferibendis fummo studio nunc incumbo. Vale vir summe et me ama.

Tui observantissimum Chr. Hugenium de Zulichem.

<sup>1)</sup> Lisez: AG.

# Nº 425.

#### H. BRUNO à CHRISTIAAN HUYGENS.

12 NOVEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens, Elle est la réponse au No. 422. Chr. Huygens y répondit par le No. 427.

> Nobilissimo inter doctos, Doctissimo inter nobiles, Batavorum Archimedi,

Iuveni verè fupra laudem pariter atque invidiam evecto, Domino Christiano Hugenio, ac ne nihil, ut omnia dicam, Conftantini magni filio, per omnia Patriffanti, S. P. D. Henricus Bruno.

Noli, quaefo, flomachari, quod facere jamdudum arbitrarer, nisi facilitatem tibi innatam, jam inde à teneris tuis perspectam haberem, multo minus inauditum indicta caufa vel neglecti officij, vel nimium procrastinati properabis damnare. Neque lentum, mihi crede, nomen fui, cum hasce in titulum Belgicorum Poëmatum generalem meditationes statim ab acceptis tuis litteris, tantum non uno calore, sicut meus est mos, effuderim; neque malum, quod in liberali aliquot dies custodia domi eas habuerim, et jam demum carceres, quos mordebant, atque cancellos, patiar perfringere. Nimirum, cum volumen totius operis integrum penes amplissimum, ingeniofissimum, amicissimumque vander Burgium esse scripsisses, 1) cupido incesserat fingulas partes, quà Belgicas, quà Latinas, Epigrammate brevi decorandas, perlustrandi. Sed neque per litteras, quas binas nescio, an ternas dedi neque per amicos, qui mihi, ex eo tempore frequentes adfuere Amftelodamenfes, quibufque in mandatis dederam, ut ipfum meo nomine Heroa Van der Burgium compellarent, volumen illud, vel in dieculam aut alteram admodum commodato, uti petieram, hactenus impetravi. cum tamen expectaverim indies, imò in horas. Est et altera caussa morae, cujus si penes alium culpa est, penes me poena, vel te ipso aequissimo judice, esse non debeat. Est mihi longe amicissimus, patrisque vestri, ut par est, dignitatisque ejus ac famae studiosissimus, poëta et vir magnus, Janus Cools 2); qui cum, quod doleo, jam a mensibus aliquot hinc abfuerit, individuus aliàs meus Achates, vifus est mihi per litteras monendus, ut et ipse aliquid ad ornandum, quamvis omni praedicatione majorem parentem, ne ἀσύμβολος effet, conferre anniteretur. Sed neque carmen, neque responsum saltem, quod demiror, hactenus fum nactus. Si adfuissem ipsi praesens, me vide, gestijsset promittere, utrumne

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 421.

<sup>2)</sup> Joannes Cools, né à Hoorn en 1611 et mort à Enkhuizen, était avocat et poète. En 1648 il demeura à Munster comme historiographe de la ville, et prit part aux négociations de la paix.

morbus, quod abominor, an alia eum detineant aut remorentur, me latet. Accipe interim et mea ³) haec qualiacunque, et fummae fpei adolescentis H. Niropij ⁴), discipuli nuper mei, quem ut aliquid pangeret et ipse, fueram hortatus, epigrammata, vestrique sit judicij pariter atque arbitrij, et quantum nova illa Musarum gloria Hornanarum sub me magistro profecerit, et utrumne agmen eum inter clarorum virorum nomina, sub umbra praeceptoris claudere velitis ⁵). Vale, et ama qui te colit,

Tuum non Heroä,
(Non fum qualis eram boni fub regno Hugenij)
fed

Hornae 12 Novembr. 1657.

BRUNONEM.

Mijn Heer Mijn Heer Christ. Huygens, ten Huijfe van fijn Heer Vader de Heer van Zuylichem etc.

Haghe. Port van Amsteldam.

# Nº 426.

CHRISTIAAN HUYGENS à J. VAN DER BURGH.

14 NOVEMBRE 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

a VANDER BURGH.

#### Monsieur

Je receus hier celle <sup>1</sup>) dont il vous a pleu accompagner les beaux vers de Monsieur Vos <sup>2</sup>), lesquels j'ay estè aussi tost presenter à mon Pere. Il avoit esperè de vous

3) Ces vers de H. Bruno n'ont pas été trouvés avec cette lettre.

1) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

<sup>4)</sup> Hendrik Nierop naquit à Hoorn en 1638, et y mourut le 20 mai 1666. Le 21 septembre 1658 il fut inscrit comme étudiant en droit à l'université de Leiden. Il était connu comme poète.

On trouve les vers de J. van der Burgh, H. Bruno et H. Nierop, de même que ceux de J. van Vondel (voir les pièces Nos. 362, 363), dans les pièces préliminaires de la première édition du recueil "Koren-Bloemen, 1658", et de la seconde édition "Vermeerdert tot xxvII Boecken. II Deelen. t'Amstelredam, by Johannes van Ravesteyn, 1672. in-4°."

<sup>2)</sup> Jan Vos, né à Amsterdam en 1620, où il mourut le 11 juillet 1667. Il était vitrier et poète. En 1664 il devint un dés six Régents du théâtre d'Amsterdam.

pouvoir remercier bientost, et de ceux que vous luy avez procurez, et sur tout de ceux dont vous l'avez honorè vous mesme; en vous envoyant quant et quant ses oeuures imprimées. Mais voyant et à regret qu'il s'ecoulera encore quelques jours devant que tout s'acheve, il veut que je vous asseure cependant du ressentinent qu'il a eu en recevant ces nouuelles marques de vostre anciene assection. Je n'entreprendray pas, Monsieur, d'emettre icy les louanges qui sont deucs a vos vers et a ceux de ces autres rares personnages, qui ont suivy vostre excemple, mais en laisse le soing à mon Pere, qui au moins s'en scaura mieux acquiter que moy, et ne differera pas de vous faire response et a Monsieur Van Vondel aussi tost que ses forces le luij permettront. Je vous prieraij seulement de croire que je vous demeure fort obligè d'avoir satisfait si promptement et si amplement a la requeste <sup>2</sup>) dont il a fallu que je vous importunasse. J'en suis de mesme redevable a Monsieur Van Vondele, et en outre de ce qu'en s'adressant à moy par ses vers <sup>3</sup>), il m'a fait de l'honneur que je n'avois ny meritè ny attendu. Quand vous le verrez je vous supplie de le luy tesmoigner de ma part, et de l'asseurer que je luy suis comme a vous

MONSIEUR

Le treshumble serviteur Chr. Huygens de Zulichem.

14 Novemb. 1657.

# Nº 427.

CHRISTIAAN HUYGENS à H. BRUNO.

14 NOVEMBRE 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 425. H. Bruno y répondit par le No. 429

14 Nov. 1657.

### CHR. HUGENIUS BRUNO Heroi S. D.

Literas tuas modo una cum tuis Nieropijque epigrammatis accepi, patrique exhibui, qui utrique vestrum summas gratias agit, at majores tibi se debiturum profitetur si nonnulla in carmine tuo, quibus nigrum Theta ) praesixi, emendare conatus fueris. Censura haec ipsius si aequo rigidior tibi videbitur, fastidium ex diu-

<sup>2)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

<sup>3)</sup> Voir les pièces Nos. 362, 363.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 1d, note 8.

turno morbo in causa esse, scito. humoresque eosdem qui febrem ipsi concitarunt, severum simul et morosum criticum reddidisse. Quanquam sanè non omni ratione carent animadversiones istae. Nam quis divinare queat quae sit ea quam memoras Romana an Babylonia pellex? Itaque intelligibilior locus ille tibi essiciendus est. Et in caeteris itidem quae notata invenies immutandis si morem gesseris, nec tuo honori malè consules, et apud monitorem gratiam inibis. Volumen ipsum poematum suorum quod frustra à Vanderburgio te petijsse scie tibi jussu Parentis mitto, si quid adhuc fortasse inter legendum dexter dictavit Apollo. Vale et nos ama.²)

# Nº 428.

### CHRISTIAAN HUYGENS à L. VAN COPPENOL 1).

16 NOVEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Utrecht, collection de M. A. J. Nyland.

's Gravenhage 16 Nov. 1657.

### Monsieur Coppenol.

Het is beter uytgevallen met het Latynfche dicht dat VE van mijn Vader verfocht heeft als ick hadde gedacht: Gelyck VE fult fien uyt dit nevenfgaende ²) het welck hy my gifter avont gaf om aen VE te fenden. Het fchijnt dat de begeerte die hij gehadt heeft om VE hier door contentement te geven, ftercker geweeft is als fijn fieckte. Doch hy verhoopt, dat VE dese fyne promptheydt in acht nemende, oock des te vlytigher sult wesen om fyn curieusheyt te voldoen in 't gheene hij van VE handt heeft begeert. Vale

# VE dienftwillige vrundt Chr. Huygens van Zuylichem.

Mijn vader foude geern weten wie dat is, en wat beroep heeft eenen J. de

<sup>2)</sup> Huygens semble avoir biffé ces deux dernières phrases.

Lieve van Coppenol, né en 1598, demeurait à Amsterdam et y vivait encore en 1662. Il était calligraphe renommé.

<sup>2)</sup> Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cet écrit de Constantyn Huygens, père,

Decker <sup>2</sup>), een seer fraey Poeet aldaer, daer hij een veers van ontsangen heest. Indien VE hem kent, bidde dat my dien aengaende eenigh berecht wilt geven.

Den Eerfamen feer Difcreten Sr. Lieven van Coppenol

tot

Amsterdam.

Inde Haerlemmerstraet tegen over de Eenhoren sluijs Inden ouden Tobias.

### Nº 429.

#### H. BRUNO à CHRISTIAAN HUYGENS.

17 NOVEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 427.

#### Nobiliffime Domine,

Con-rector urbis ego eŭ χόμαι εἶναι. Corrector orbis, Perillustris domini Parentis vestri, Psalmis ante annum aut alterum meis ¹) praesixo testimonio (quamvis haud equidem tali me digner honore) appellor, volitans vivu' per ora virûm. Iam autem, quod eundem, ut nullo meo merito, prolixissimum ingenioli mei pracconem, ita manifesta, per Musas, culpa mea atque hallucinatione, aequissimum pariter ac severum experiar censorem, tantum abest ut vel per somnium aegrè feram, (quod neque ingenui hominis, neque mentis bene sanae, neque veteris ac domestici clientis foret,) ut potius gratias, quantas animo concipere possim, quantaeque humano intelligi possimt, maximas Lubens Merito Que pro monitis istis atque animadversionibus agere me prositear. Quis tandem, (cui merito Phoebi chorus assurexerit omnis) Aristar-

La préface est datée du 27 décembre 1655.

<sup>2)</sup> Jeremias de Decker, fils du courtier protestant Abraham de Decker, d'ancienne famille belge, et de Maria van Bremden, naquit vers 1610 à Dordrecht, et mourut à Amsterdam en décembre 1666. Il succéda à son père et était poèté religieux.

Davids Pfalmen, Na de Nieuwe Overscttinge. Op even veel Veersen, op deselsde Wijsen, als van Dathenus, en geheel op Noten; en op een Sleutel gestelt, Gerijmt door Henrick Bruno, con-Rector tot Hoorn. t' Amsteldam, Gedruckt by Cornelis de Leeuw, Boeckverkooper op 't Water, tegen over de Koorn-Beurs, in de Stuur-man. Anno 1656, in-12°.

cho tanto vel jure se opponere possit, ac responsare, vel impudenter simul atque imperité audeat oppedere? Homerus ego non sum, quamvis et ipse bonus dormitet Homerus. Davus sum non Oedipus. Corrigam itaque memet ipsum, quando horula aut altera vacui mihi temporis concedetur. hoc momento discedente amplissimo nostro Consule Domino Hovio ²), viro mihi longé addictissimo, paternoque me semper affectu prosecuto, in antecessum id duntaxat per eum monitos vos atque certiores sactos volui, me vestras accepisse hodie. Cras limatius spero me carmen conditurum. Oro itaque ut editio Poëmatum paternorum in dieculas aliquot protrahatur. Cogor abrumpere, nobilissime Domine,

Tuus omni nomine H. Bruno.

Hornae 17. Nov. 1657.

Mijn Heer Mijn Heer Christiaen Huygens van Zulichem, ten huijfe van fijne Edelheyts Heer Vader

ln

's Gravenhaghe.

door Heer en vriendt.

# Nº 430.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

[NOVEMBRE 1657.] 1)

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 420. Chr. Huygens y répondit par le No. 433.

### Nobilissime Domine

Ingeniosa prorsus est animaduersio Tua, qua Cartesianarum regularum secundam quintae opponj demonstrastj: sed antequam ad explorandum nostrarum confensum accedam, pauca praesarj libet vt  $\delta\mu\omega\nu\nu\mu'$ av in posterum excludam. In mobili (quod et Te facere arbitror) tria considero, molem, vim impressam (fiue impetum, impulsum, momentum, motus gradum vocare mauis) et quae ab vtro-

<sup>2)</sup> Gerardus van Hoven naquit en 1629 à Amsterdam. Il fut docteur en théologie et un des quatre bourgmestres de Hoorn.

<sup>1)</sup> La date doit tomber entre le 2 novembre et le 7 décembre.

que pendet velocitatem. Molem Geometria metitur, Velocitatem per spatia aequali tempore decurfa definimus, in impetus vero notitiam deducimur conferendo moles et velocitates; Quae enim mole inaequalia funt, si impetu aequali moueantur, velocitates habere nosti reciproce vt moles, et si inaequalia sint impetusque pariter inaequales, velocitates fortiri, quarum ratio componitur ex ratione impulfuum et molium reciprocâ. Cum igitur mihi duo corpora in ratione triplâ proponis quae aequali celeritate inuicem alliduntur, et minus ais duplo celerius quam aduenerat reflecti (ne haeream in δμωνυμία) explica, quaefo, num celeritatis nomine impetum vel potius velocitatem, vt videtur, intelligas; et interim scito ex meis regulis, vti et ex Tuis, sequi corpus minimum impactum in quantumlibet maius quiescens, illud mouere: et si corpus minus impingat in maius quiescens quocumque impetu, (dummodo maius, minus, et eorum differentia fint in continuâ ἀναλογία) vtrumque post occursum eadem velocitate ferri in partes contrarias. Quod an ex Tuis etiam deducatur libenter intelligam. Quae de Patris Gregorii Parabolis scrips, non reprehendendi studio a me dicta sunt, a quo Φύσει καὶ κωθει alienissimum me profiteri audeo, sed ελευθερία Φιλοσοφική, ότι χρη προτιμάν την άλή Θειαν. Credidi autem licuisse mihi primam eius curuam iuxta eius definitionem<sup>2</sup>), fretus Jurif-confultorum axiomate quod exempla declarent non restringant. Sed vt res clarior euadat, si tanti est, considera quadratum PB, in quo parabola ARC,



cuius vertex C applicata AB, Tum ductâ qualibet aliâ RE, intellige ab ipfâ (productâ fi opus fit) refecari RI, ita ut eadem fit ratio quadratj PC ad quadratum RI, quae CB ad BE, ipfique IR fumj in directum aequalem RM, et hoc femper fieri donec per puncta PMAIF duci possit curua. Hanc vtique esse parabolam virtualem constabit ex earum definitione, quam assignat Autor pa-

ginâ, vt annotauj, 840; et tamen ex partibus curuarum male cohaerentibus compingj vel fine calculo deprehendes. Quod autem dixj oftendisse me, primam esse ad parallelogrammum fibj circumscriptum in ratione subsessivatione quasi ex hac Patris Gregorij compositione deprehendissem, id enim facile et obuium est, sed quod ante visas eiusdem contemplationes, id ex ipså aequatione deduxissem. ἀλλὰ τούτων μὲν ἄλις, ὡς τῆς δρυός. Recentius exemplum curuae non bene cohaerentis mihj subministras, in tertiâ illarum, quas ingeniosi virj Mathematicj Leydenses nobis propositas voluerunt; cam enim ex aequatione ipsâ sine vllâ aliâ operatione deprehendj, (quod et Te animaduersurum scio) componj ex partibus curuae, cuius dimensio, tangens, centrum grauitatis, dudum ab alijs ostensa funt. Itaque noluj πολυπραγμωνείν in re iam peractâ, et ad primam me contuli, in quâ tangentem ducj posse ostendi, hac methodo.

<sup>2)</sup> Il semble qu'un mot manque ici.



Detur punctum F tangendum, et applicatâ FD ducatur per A eidem parallela IAC, ductaque FC parallelâ AD, fumatur AH aequalis AG et HI dupla CA. Tum fiant quatuor proportionales IC, HC, AC, BC, aio iunctam FB tangere curuam in F. Eiufdem dimenfionem Geometricé inueni, habere nempe eam rationem ad parallelogrammum fibj circumfcriptum, quam habeant inter fe duo folida rationis notae. Sed quoniam res prolixa eft, et eadem ratio continuo variat pro diuerfâ longitudine axis, vt in Conoide Hyperbolico et cylindro circumfcripto accidit, contentus

ero vnico exemplo rem Arithmetice declarare.

Intelligatur applicata FD effe fubtripla AG, aio parallelogrammum AF habere ad trilineum AFD eam rationem quam 64 ad 37.

VIterius in hanc inquirere non vacauit, vti nec in fecundam longâ poteftatum

ferie horridam; quam tamen arbitror detractà laruâ fore tractabiliorem; fed eam Tibj relinquo, longiorem enim operam desiderare videtur quam vt ab homine varijs curis distracto explicarj possit. In eo autem quod scribis Te ijs Problematibus delectarj in quibus inuentio praecipua est, et calculus non dissicilis, plané Tecum sentio; Ideoque Tibj serio gratulor si quid non antea animaduersum circa parabolam observasti. Gauisus sum interim Clarissimos Viros ostendisse in quanam ratione curua mea secaretur a maximà applicatarum. Idem praestare potuissent in eà quae axem bisariam diuidit et in alijs, quod nullo negotio animaduertes. Pene oblitus eram monere, me in Epigrammate Graeco  $\pi \acute{e}\nu \tau e \tau o \mu \lambda s$  intelligere eodem modo quo in sectionibus conicis. Ita ut hic tres dent spiricas nouas, at reliquarum duarum yna per axem spiram exhibeat, alia huic normalis vel circulum vel corollam. Quo

autem fuo merito spiricae tantum Persei applausum mereantur, nescire me fateor, nisj ab eo affectu oriatur quo in res a nobis inventas ferri solemus. Hoc interim mirarj contigit quod mihj in carum descriptione Theonem cites, cum ego Te ad Proclum remiserim, qui prolixo in jmo. Euclidis volumine multa veterum inuenta

Defuit me charta, at non voluntas testandi Tibi quam sim

libauit. Clariffimi Freniclij numeris non afficior.

Ex animo Tui observantissimus Renatus Franciscus Slusius.

# Nº 431.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

23 NOVEMBRE 1657.

La lettre, la minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens, Elle est la réponse au No. 419. Fr. van Schooten y répondit par le No. 434.

#### Clariffimo Viro Domino Fr. Schotenio Chr. Hugenius S.

Problemata circa curvas lineas quae Geometrae vestri mihi proposuere Domino Slusio communicanda <sup>1</sup>) existimavi; à quo cum huc usque responsum expectaverim, nunc eo <sup>2</sup>) accepto, quid ille quidque ego invenerimus tibi exponam. Prius tamen hoc scito, cumulatè satisfactum nobis esse ili gis quas missifi solutionibus ut et expostulare tecum lubeat, quod eximiorum virorum <sup>3</sup>), quibus discipulis gloriari debebas, ne nomina quidem scire me volueris.

Slusij ipsissima verba 4) tibi describam quae sic habent.

Recentius exemplum curvae non bene cohaerentis mihi subministras, in tertia illarum, quas ingeniosi viri Mathematici Leidense nobis propositas voluerunt; eam enim ex aequatione ipsa sine ulla alia operatione deprehendi, (quod et te animadversurum suspico) componi ex partibus curvae, cujus dimensio, tangens, centrum gravitatis, dudum ab alijs ostensa sunt. Itaque nolui  $\pi o \lambda v \pi \rho \alpha \gamma \mu \omega v \epsilon v$  in re jam perasta, et ad primam me contuli, in qua tangentem duci posse ostendi hac methodo.

Detur punctum F tangendum, et applicata FD, ducatur per A eidem parallela



IAC, ductaque FC parallela AD, fumatur AH aequalis AG, et HI dupla CA. Tum fiant quatuor proportionales IC, HC, AC, BC.

Aio junctam BF tangere curvam in F. Ejufdem dimenfionem geometricè inveni; habere nempe eam rationem ad parallelogrammum fibi circumferiptum, quam habeant inter fe duo folida rationis notae. Sed quoniam res prolixa est, et eadem ratio continuo variat pro diversa longitudine axis, ut in Conoide hyperbolico et cylindro circumferipto accidit, contentus ero unico exemplo rem Arithmeticè declarare. Intelligatur applicata FD esse fubripla AG, aio parallelogrammum AF habere ad trilineum AFD eam rationem quam 64 ad 37. Ulte-

4) Voir la seconde moitié de la Lettre N°. 430.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 424. 2) Voir la Lettre N°. 430.

<sup>3)</sup> Ce furent J. Hudde et H. van Heuraet: voir la Lettre N°. 434.

rius in hanc inquirere non vacavit, uti nec in fecundam, longâ potestatum serie horridam: quam tamen arbitror detracta larvâ fore tractabiliorem: sed eam tibi relinquo, longiorem enim operam desiderare videtur quam ut ab homine varijs curis distracto explicari possit. In eo autem quod scribis te ijs Problematibus delectari in quibus inventio praecipua est, et calculus non dissicilis planè tecum sentio; Ideoque tibi serio gratulor si quid non antea animadversum circa parabolam observasti. Gavisus sum interim Clarissimos viros ostendisse in quanam ratione curva mea secaretur à maxima applicatarum. Idem praestare potuissent in ea quae axem bisariam dividit et in alijs, quod nullo negotio animadvertes.

Haec ille. Ego verò accepto hoc ipfius refponfo, eadem inquirere caepi, cum hactenus avelli non potuiffem ab incepto opere, fcribendarum videlicet demonstrationum novi illius circa parabolam inventi, cujus Slufius mentionem facit.

Primae itaque lineae tangentem hoc modo ducendam invenio. Sit punctum in

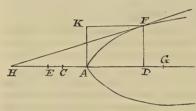

curva datum F. Et ordinatim applicetur FD productâque diametro GA, fint in continua proportione AG, FD, AC, CE<sup>5</sup>.) Et flat AH dupla AE. dico rectam ab H per F ductam contingere curvam in F. Ad quadraturam vero quod attinet. dico completo parallelogrammo ADFK, positaque AG  $\infty$  a, DF  $\infty$  b, esse DK ad portionem

comprehensam AFD ut a+b ad  $\frac{1}{2}a+\frac{3}{4}b+\frac{1}{12}\frac{ab}{a+b}$ . Unde facile liquebit, rec-

tè Slufium definivisse in illo casu suo rationem 64 ad 37. Centrum autem gravitatis quomodo in hac linea inveniri possit adhuc non video. Porro de tertia quoque rectè Slusius pronunciat esse am ex curvae lineae, jam diu ante ab alijs expositae, partibus constatam. Hoc enim et ipse perspexi haud dissiculter. Tangens autem



hujus lineae fic ducetur. Esto datum in curva punctum F, unde ordinatim applicetur FD. Interceptae vero DA fit triens utraque harum AH, HK; quarum AH sit in producta diametro sumta; HK vero ordinatim applicata.

Dico ducta KF, eam tangere curvam in F.

Rectangulum porro, spatio AFGf aequale habebitur, sumtâ septima parte quadrati axis AG. Centrum denique gravitatis E ita dividit AG, ut GE sit ad EA sicut 19 ad 14.

At de secunda illa linea vestra neque mihi inquirere libuit, quam opinor haud

<sup>5)</sup> C'est-à-dire AG: FD = FD: AC = AC: CE.

multò aliter ex fegmentis alicujus fimplicioris compactam effe. Neque verò difficile efteo modo obfcuram atque intricatam reddere inveftigationem. Ejufcemodi vero problematis, quae prolixum calculum minantur neque egregiam prae fe ferunt utilitatem, non libenter bonas horas impendo: Ideoque ea tantum mihi proponi velim quaerenda, quibus inventis operaepretium me facturum, atque aliquid fcitu dignum confecuturum intelligam. Quanquam fateor non male me tempus collocaffe,



dum hasce lineas ad examen revoco, siquidem ea occasione in aliam quandam deductus sum speculationem pulcherrimam, de qua alias pluribus. Caeterum id quod Slussus submonet posse oftendi secundum quam rationem curvae suae spatium dividatur ab ea quae axem bisariam dividit,

et ab alijs; adeo verum experior, ut in univerfum, qualitercunque sectum suerit 5) spatium curvae suae à recta linea, partium inter se ratio exhiberi queat.

Problemata Freniclij<sup>6</sup>), non dubito ad te quoque ab autore miffa effe: Quae cum afpicio, demiror fanè diversa hominum studia<sup>7</sup>). Vale Vir Clarissime.

Hagae Com. 23 Nov. 1657.

Aen Mijn Heer Mijn Heer Fr. van Schooten, Professor der Mathematiquen inde Universiteyt

Tot Leyden.

# Nº 432.

CHRISTIAAN HUYGENS à TH. GOBERT 1).

6 décembre 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est une réponse à une lettre du 20 avril 1657 2).

# Monsieur

### A GOBERT.

Dond. 6 Decemb. 1657.

Celle qu'il vous a pleu m'escrire du 20e Avril m'a este enfin rendue, apres avoir estè plus longtemps en chemin que ne sont souvent les lettres qui viennent des

5) Dans la minute on lit: fecta fuerit axis, dicta partium ratio exhiberi possit.

6) Voir la Lettre Nº. 389.

7) Dans la minute on lit encore:

Caeterum ego demonstrationem Theorematis illius Fermatiani, Dato quovis numero non quadrato, dantur infiniti qui in datum numerum ducti, adscita unitate faciunt quadratum, pluris facerem quam reliqua omnia à Freniclio istis paginis tradita. Vale:

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 12, note 3.

<sup>2)</sup> Lettre que nous ne possèdons pas.

Indes. Elle n'a pas laisse pour cela de m'estre tresagreable en me donnant des preuves si certaines de la continuation de vostre affection. Je vous rends graces treshumbles du present dont vous l'avez voulu accompagner, de ces airs dije si bien choisse parmy les quels il y en a d'extremement agreables, et la plus part encore inouis en ce pais, de sorte qu'en les copiant de la main je pourroij les debiter comme tresnouveaux. nous trouvons asse de belles voix pour les executer, mais non pas d'asse grands maistres pour faire des variations pour les seconds couplets a l'esgal de celles que vous m'avez fait entendre. Partant ce me sera tousjours une faveur insigne, si vous demeurez dans le dessein de m'en ecrire quelques dans le livre que j'ay laisse entre vos mains. Mais il faut que soit lors que vous aurez du temps de reste, et mesme alors je crains que vous ne preniez trop de peine pour une personne qui ne vous est dessa que trop redevable, et qui au lieu de vous requerir de quelque chose, devroit trouver des occasions pour vous rendre service, c'est

Monsieur

Vostre treshumble et tresobligé Serviteur Chr. Huygens de Zulichem.

# № 433.

CHRISTIAAN HUYGENS à [R. F. DE SLUSE]. 1)

7 décembre 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 430. R. F. de Sluse y répondit par le No. 438.

vr. 7 Dec. 1657.

Quae de lineis curvis Leidensium mathematicorum doctifsimè respondisti pridem ad Schotenium misi e literis tuis exscripta , additis quae ipse inveneram; neque satis mirari possum, nihil hucusque eum respondisse. In prima linea cujus proprietas continebatur aequatione ista  $aax \propto y^3 + 2$  ayy + aay tangentem hoc modo duci posse inveni. In producta diametro DA sumantur AE, EF  $^2$ ), ita ut in continua ana-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Quoique dans les Apographa cette lettre soit adressée à J. Hudde, il est bien certain que Chr. Huygens l'écrivit à R. F. de Sluse.

<sup>2)</sup> Lisez: EJ.



logia <sup>3</sup>) fint hae quatuor GA, DF, AE, EI; fitque AK dupla ipfius AF <sup>4</sup>) Erit KF tangens quaefita.

Rationem porro parallelogrammi DC ad trilineum DAF, dixi effe eam quae

$$a + y$$
 ad  $\frac{1}{2} a + \frac{3}{4} y + \frac{1}{12} \frac{ay}{a+y}$ , quae

cum tua consentir. Centrum vero gravitatis spatij AFD vel HAF non inveni et dubito ipsos quoque ignorare, qui quaerendum proposuere. Secundam lineam tentare nec mihi libuit, quae simili subtilitate ex alia simpliciori consarcinata videtur, atque ultima illa cujus proprietatem posuerunt  $\sqrt{\sqrt{ax^3}} \propto x + y$ .



Hujus vero tangentem fic duco. Punctum tangendum fit F, unde ordinatim applicetur FD. Interceptae vero DA in directum adjiciatur AB aequalis trienti AD, et applicetur ordinatim BC ipfi AB aequalis. Dico rectam CF tangere curvam in F. Spatium vero à curva com-

prehensum AFGH aequale inveni septimae parti quadrati ab axe AG. Centrum denique gravitatis O ita dividere ipsam GA ut sit GO ad OA sicut 19 ad 14. Quae sanè rectè perspexisti ex aliorum inventis manare omnia.

Tua vero curva contemplatione longè dignior quam istae omnes; de qua quod



monuifti, posse rationem segmentorum ipsius varijs casibus exhiberi, adeo verum invenio, ut in universum qualitercunque à recta linea sectum fuerit spatium à curva tua comprehensum dicta partium ratio data sit.

De curva tua transeo ad ea quae de communicato corporum motu dissersi. Ubi praeter magnitudinem et impetum, velocitatem quoque sive motus gradum te considerare ais. quem Cartesius motus quantitatem vocat. ut, si corpus A magnitudine triplum sit corporis B: sed contra velocitas ipsius B tripla velocitatis qua fertur A, eadem in utroque existat motus quantitas. Hanc quantitatem Cartesius considerat, quod eandem semper servari contendat post occursum corporum, quae suerat ante. Quod ego falsum reperi. Nescio autem an cum Cartesio hic sentias, sed vereor, quoniam alioqui non video quorsum opus sit quantitatem illam sive impetum expendere. In casu quem proposueram de corporibus in ratione tripla, ut et semper alias celeritas mihi idem est quod motus. Itaque scire nunc cupio an idem definiant regulae tuae quod ego casu illo eventurum dixi. Diversis principijs nos uti, inde comperio, quod statuis si corpus minus impingat in

<sup>3)</sup> C'est-à-dire en progression géométrique.

<sup>4)</sup> Lisez: AI.

majus quiescens (dummodo majus, minus, et eorum differentia, fint in continua



αναλογία hoc est si majoris ad minus ea fuerit ratio quae inter partes lineae sectae media et extrema ratione) utrumque post occursum eadem velocitate ferri in partes contrarias. Ego enim existimo in contrarias quidem partes ipsa latum iri, sed celeritatem seu velocitatem majoris ad velocitatem minoris, eam fore quae dupli corpo-

ris minoris ad corporum differentiam.

Quod plurimum fanè à tua determinatione diffidet. At experimentum si ceperis omnino ita contingere animadvertes. Utrius vero nostrum demonstrationes plus fidei mereantur postmodum exquiremus.

De Persei epigrammate amplector explicationem tuam neque aliam admittere videtur. Ceterum meritò miraris quod Theonem tibi citem; praepostere enim nam Proclum dicere volui.

Quadrationem curvae Patris Gregorij cum ex aequatione ipfa quam antea mihi expofuifti investigaveris, fubtilis profecto inventio est; quam an assequi possim experiar.

# Nº 434.

### FR. VAN SCHOOTEN à CHRISTIAAN HUYGENS.

II DÉCEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 431. Chr. Huygens y répondit par le No. 444.

11 Dec. 1657.

### Viro Clariffimo Domino Christiano Hugenio, Fr. a Schooten S. D.

Refponsum tuum, Vir Clarissime, ad quaestiones à Domino Huddenio tibi rurfus propositas, accepi eo ipso momento, quo ille me hìc Leydae unà cum Domino van Heuraet invisit; qui erat alter, cui et Domini Sluzij quaestionem quaerendam proposueram, quemque in eandem cum praedicto Huddenio solutionem incidisse post deprehendi. Utrumque autem accuratè ad omnia respondisse comperi, praesertim verò priorem, qui omnino cumulatè. Quod autem scribis, me eorum nomina ne te quidem scire voluisse, est, quòd ab ijs rogatus, ut illa reticere vellem, utrique in

eo morem gerere voluerim; quae fanè aliàs lubens exposuissem. Fatebatur quisque fe in alio studio hodie occupatum esse, quò minus ad res Mathematicas inquirendas intenti esse possent: ideoque se pro tempore talia libenter desectere, donec ipsis aliquando fortè majus ocium absque dispendio concederetur: ac idcirco se hac in re nullius gloriae fuisse cupidos. Quoniam verò dictam Domini Sluzij quaestionem, cujus tangentem, quadraturam, ac gravitatis centrum te invenisse mihi scripseras, etiam à me Geometris, quos iffhic novi, proponi volueris, deesse nolui, quin in re adeò levi tibi obtemperarem; quo itaque nomine uterque eam fibi quaerendam fufcepit. Quantum autem ad postremas tuas, quas ad me dedisti, quoniam ipsas praeter Domini Slufij verba, quae in responsum ad 3 Domini Huddenij quaestiones dedit, aliquid continere non deprehendi, quo minus id utrique supra dictorum Mathematicorum (tunc praesentium) communicandum judicarem, cum tua illìc circa praedictas quaestiones solutio illà Slusij multò copiosior mihi videretur, potestatem ipfis ad illas tuas literas refpondendi reliqui. Quod itaque ab utroque eorum à me acceptum responsum tibi rursus libens sisto<sup>1</sup>), quò scrupulosum me intelligas in eorum inventis perperam tibi transcribendis, ut et desidiosum, attamen candidum et liberalem, quippe fusè ac ingenuè inventa eorum ipsissimis illorum verbis procul omni fuco coram te exponentem. Si quas autem ad eos digneris literas dare, aut ex penu tuo vicissim nonnulla tuorum inventorum ijs depromere, tuas ad illorum manus pervenire curabo. Porrò novum à te circa Parabolam inventum, de quo Slufius meminit ac in cujus demonstrationibus conscribendis te occupatum fuisse innuis, est quod ex te intelligere fummopere desiderem. Caeterum si microscopium, quod ipfemet parasti tibi, et à quoquam optimum commendari audio, commodari mihi non denegaveris, brevi illud tibi, fi vel ipfemet eo impraefentiarum non utaris, in integrum cum omnimoda gratiarum actione restitutum iri, polliceor. Vale.

Lugd. Bat. 11 Decemb. 1657.

A Monfieur Monfieur, Christianus Hugenius, ten huijfe van de Heer van Zuijlechem

cito op
cito t' pleyn
port In s' Gravenhage.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Voir les deux Appendices Nos. 435 et 436.

# Nº 435.

H. VAN HEURAET à FR. VAN SCHOOTEN.

DÉCEMBRE 1657.

Appendice I au No. 434.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Copye. 1)

### Mijn Heer van Schoten.

Uyt den brief door Jonkheer van Suylichem aen VE geschreven versta ic dat Dominus Sluse niet alleen eyscht de quadratura van de geheele lyn maer ooc van alle stucken door perpendicularen op de ax afgesneden, 't welck ic lichter of ten minsten alsoo licht soude hebben connen leveren als de quadratura vande geheele. als mede der selver stucken centra gravitatum gelyck VE cont sien aen 't methodus dat ic in 't resolveren hebbe gebruyckt. 't welck ic naer de cortheyt van de tydt die my tegenwoordigh overschiet hier sal byvoegen.

Sij getogen in de kromme een recte lijn naer gevallen AB, en uyt A en B getroc-



ken AC, BD perpendiculair op de ax. deel CD in 4 gelycke deelen in F, E, G, en trekt de linien FI, EH, GK parallel met AC, en 't famengevoeght AH, HB, onderfoeck de reden van de linie HL tot IM en KN t' famen, welcke ic bevinde als 2 tot 1, en dienvolgens den boogh AIHKBA tot fijn ingefchreven driehoec AHB als 4 tot 3.

Voorts bevinde ic dese linie te bestaen uyt twe contrarie bochten, en 't punct tufschen dese beyde wort gevonden nemende OQ gelyck <sup>1</sup>/<sub>3</sub> OP, en treckende door Q de perpendiculair RS. Indien nu uyt R en S twe gelycke linien getogen werden als RT, SV, en de selve in ettelycke gelycke deelen werden gedeelt met linien parallel met TV. en de puncten in de cromme daer dese linien doorgaen met rechte linien t' samen getrocken, soo sijn de booghjes die door dese linien werden afgesneden vervolgens tot malkander in dese proportie 1, 3, 5, 7, 9, 11 &c. hier uyt

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de Chr. Huygens.

vinde ick het centrum gravitatis van de twe bogen door SV et RT afgefneden, in Y. delende de linie QX in 15 delen, en daer af 8 nemende voor QY. Soo VE geraden vindt dit aen Jonkheer van Zuylichem bekent te maecken 't is my niet tegen, V.E. cont daer in doen naer gevallen. Vale.

VE geaffectioneerde vrient en Dienaer

H. v. HEURAET.

1657 Dec.

Nº 436.

J. HUDDE à FR. VAN SCHOOTEN.

I DÉCEMBRE 1657.

Appendice II au No. 434.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Copie.

Mijn Heer en bezondere Vriend F. v. Schoten.

Eergifter avond ben ick van myn reis eerst thuijs gekomen, andersints had ick u.E. al eer op den brief van Jonkheer van Zuijlichem 1) geandwoordt, in welcke ick zie dat zijn Ed. en Domini Slusij antwoord op mijn 3 voorgestelde kromme lijnen vervat word. Op mijn iste vind ick dat Dominus Sliusius 8) de Tangens, door een punt in de peripherie gegeven, toont, als mede Jonkheer van Zuijlichem. 'T geeft my wonder datze 't alleen door een punt inde peripherie toonen, en uit een punt daer buijten voorbijgaen, dewijl 't methodus om dat te vinden al over lange bij andere is aengewesen, en tot dien einde nu alleen nodig d'eerste beginselen vande Geometrie te weten, en algebraicè te konnen calculeren, derhalven als ick geeist heb de Tangenten zo heb ick voornementlyck gesien op 't geen sy hebben overgeslagen: en ick wil wel bekennen, dat ick kunstiger oordeel de Tangenten uyt een punt buiten de peripherie wel te trecken, als de Quadratura en centra gravitatis van Domini Slufij en al myn krommen gefamentlyck, te vinden. De Quadratura zoze by Dominum Sliufius<sup>2</sup>) word aangewezen is goet, maer ick verwonder my over dese woorden Quoniam res prolixa est, &c. contentus ero unico exemplo rem arithmetice, declarare. die van Jonkheer van Zuilichem bevin ik met de myne over een te komen. Vant centrum gravitatis vind ik by Dominum Slusius niet een

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 431.

<sup>2)</sup> Lisez: Slufius.

cenig woord, als mogelik dat dese, ulterius in hanc inquirere non vacavit, daer op zien. En zeker hy doet niet qualick, maer mijns oordeels wonder wel, zo hy zich niet laat van nodiger dingen hier door aftrecken: en die altijt het onnodiger voor 't nodiger kost opschieten souw sonder twijfel groter dingen doen als deze, ja als hondert duijsent diergelycke centra te vinden. Maer ick ben verwondert dat Jonkheer van Zuylichem seidt, dat hy 't Centrum tot noch toe niet had konnen vinden.

Op myn 2de is by d' een noch d' ander iets gedaen, 't schuynt datse door de groote equatie vervaart fyn geworden, evenwel heb ick hier 't meest op te seggen, niet om dat haer Ed, deselve hebben overgeslagen, maer om datse my van een misflagh beschuldigen, dien ick de grootste acht, die ontrent het voorstellen van eenige Problemata begaan kan worden, en van welcke ik gansch zuyver ben. Zij meynen dat ick met voordacht dese equatie zo hooch gemaeckt heb, 't welck tot geen ander evnde fouw hebben konnen geschieden als om haer aen groote moeyte te helpen, en dat in een faak die anders, ontbloot van dit mom-bakkis, veel lichter zouw vallen. Zeker dat ik fo een pedant niet ben, haddenze genoechfaem in de folutie op haer problema en uitde manier van voorstellen van de mijne en insonderheyt vande ge (dien ik met weinich moeite fo een mom-aansicht had konnen voordoen, ja zulk een ook, dat Dominus Slufius haer aen het wefen gantsch niet fouw gekent hebben.) konnen afnemen. Alzo feer als een van haer Ed. haet ik dusdanige gemaskerde zotten, en also weinich sal ik de goede uuren van doorluchtige verstanden, op die wijs foecken te stelen, en met grooter harts-tocht, geloof ik, bemin ik problemata van kunft, weinigh rekenings, en gevolgen waerdig om te weten; ik zal er noch by voegen, en daer 't gemeen eenige vrucht van te hoopen heeft, Voorts hoe licht en kort de calculatie vande Quadratura en Centrum Gravitatis valt fal het volgende methodus aanwijfen, als mede toonen datze niet vermomt, maer zo naekt alfze van de moêr geboren is, haer rol gespeelt heeft.

Op mijn 3e en laeste heeft Dominus Slusius aangetekent, dat hy uit de equatie zelfs zonder eenige andere werking gesien heeft, datse t' zaam gestelt was ex partibus curvae, cujus dimensio, tangens, centrum gravitatis dudum ab aliis ostensa sunt, en derhalven dat hy niet en wil  $\pi o \lambda v \pi \rho a \gamma \mu \omega v \varepsilon v$  in re jam peracia. Hier ben ik niet weinich verwondert dat hy dit uit deze equatie heeft konnen mercken gelijck oock Jonkheer van Suilichem, en datse evenwel niet gemerckt en hebben uit d'equatie van myn je, dat dese je maar een stuk was van hare eigen voorgestelde kromme, 't welk myns oordeels nochtans lichter te sien is, en daarenboven dat de haare oock niet meer als een stuck is van een parabola cubica, waer van de quadratura, centrum gravitatis, en dat de tangenten al eerder gevonden syn, als van die parabola waar van mijn 3e een gedeelte is. Voorts heeft 'er Jonkheer van Zuylichem by gedaan de constructie door een punt inde peripherie gegeven, als mede de Quadratura en Centrum gravitatis welcke laasten goet syn, en aende Tangens twijsel ik niet maer heb deselve niet naa gerekent, gelijck oock niet de tangenten op d' jûe.

Nu zal ik overgaan tot myn methodus, En op dat ick niet foude  $\pi o \lambda u \pi \rho \omega \gamma - \mu \omega v \bar{v} \bar{v}$  in re jam perabla fo heb ik geprefupponeert 't geen aengaende de Quadratura en centra gravitatis van alle parabolaas by Merzenne voor aen inde praefatione in librum mechanicum gevonden word. Sy derhalven ADC een Parabola, AB de diameter, waar van de  $\Box$  ta op de femiordinaten DP en CB tot elkander ftaan als

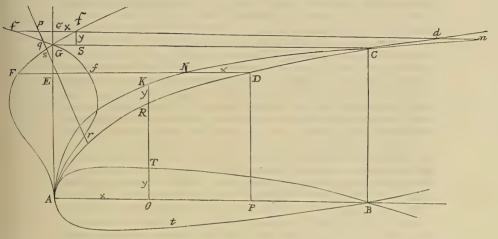

AP tot AB. fy oock AKCn een parabola cubica, waar van de cubi op de femiordinaten KO, CB tot elkander ftaan als AO. tot AB, zy voorts Ac paralleel met BC, en DF, GC, cn met AB, fomen nu neempt EF  $\infty$  DN  $\infty$  x. GE  $\infty$  y en AB  $\infty$  BC  $\infty$  a, fo heeft men defe equatie  $aax \infty y^3 \otimes x^3 \otimes x^3$ 

<sup>3)</sup> C'est le signe pour ±.

<sup>4)</sup> Lisez: +.

Centrum gravitatis van defelve op de nagel van mijn duym kan gerekent worden, wanneer men infgelijex prefupponeert, tgeen by andere nu al overlang gevonden en bij haer Ed. niet onbekent was, de vinding namentlyck van de Centra Gravitatis illarum parabolarum. Zulx dat hier dan klaar blijkt, dat ick niet gesocht heb haer aen veel moeijtens te helpen, en de dingen met voordacht fonder de kunst te vermeerderen, zwaarder te maaken, en alfo de tijd van zulke brave geeften onnuttelijcke en met verdriet te confumeren, en zeker, tzouw een wonder onnofel concept geweeft fvn, want wat flond mij in toekomende, wanneer haer d'auteur mocht bekent geworden fyn, anders daer uyt te verwachten als een rechtvaerdigen haet etc. Zy hadden veel eer behooren gedacht te hebben, daerse zagen dat mijn ade maer een gedeelte was van een parabola, dat ook alle d'andre en de hare maar flukken waren, en dat d'auteur dezelve tot fulken einde alleen daerby gevoecht hadde alsmen een een wegh stelt, op datse daer door mogten sien wat wech ick ingestagen had, en welke zoze involghden, haar niet alleen wees hoe men gemakkelyck de Quadratura en Centrum gravitatis van haar voorgestelde kromme kost vinden, maer oock hoe men oneindige diegelycke kromme kost maken, en derfelver Quadratura en Centra op dezelve manier ontdekken: want blijvende deselve parabolaas, zo kan men 'er verscheide vinden door de verscheide relatien, gelyck getoont is, en nemende voor de parabola Cubica een ander van hoger geflacht, de parabola quadratica blijvende, zo krygt men weder andre; gelyck oock fij ende ieder derfelven of door een ander parabola van lager geflacht, als nemende flechts twe na welgevallen uit de parabolaas en die op de gefeijde wys nu gegenereert sijn: en niet alleen dat men van jeder derselve de Quadratura en Centrum kan vinden ten opfichte van hare heele figuer, maer oock van jeder stuck na welgevallen afgefneden, als by exempel van het fluck AFsr en fpg gezamentlick of ook apart, gelijck uE voordesen oock geschreven hebbe. Twelck alles so licht uit dit methodus vloeit dat ick oordeelen fouw mijn tijt onut besteden so ick het selve met meerder woorden focht aen te wijfen.

Hoewel ik geloof, dat zoge haer Ed. dit bekendt maeckt, datze dan wel zien fullen, dat ik mijn kromme niet gemafkert heb op 't tonneel gebracht, om haeren arbeidt foo vruchteloos te rooven, evenwel zo zal ik 'er dit noch byvoegen, dat ik in tegendeel, om defelve te verlichten AB heb genomen  $\infty$  BC, welke positie tot geen ander einde dient als om grooter calculatien af te snyden: en om haer voorgestelde kromme van dezelve gedaante te hebben alfze by haer is voorgestelt, men AB moet neemen  $\infty$  8FE zynde dan AE  $\infty$  EG, zulx dat AB hier grooter of kleender kan syn als BC. Eindelick op de woorden van Jonkheer van Zuylichem: Ejusmodi vero Problematis quae prolixum calculum minantur, neque egregiam prae se ferunt utilitatem non libenter bonas horas impendo. Ideoque ea tantum mihi proponi velim quaerenda, quibus inventis operaepretium me facturum, atque aliquid scitu dignum consecuturum intelligam; antwoord ik alleenlick, dat ik hem daer in gelijck geef, maer so hy acht dat hy daer tegens

niet gesondicht heeft, toen hy ons de kromme van Dominus Slusius voorgaf, dat ik dan in allen geval daer tegens niet mis daen hebbe, dewijl ick hem door middel van myn Problemata in een methodus heb willen inleijden, waer door men niet alleen feer licht de Quadratura en Centrum gravitatis van fyn voorgestelde kan oploffen, maer oock van oneindige andere diergelycke, ja van alle, die uijt de fectie van twee kromme, waervan de Quadratura en Centrum gravitatis bekent syn, uvtfpruyten, en dat zo wel van haer gehele figuere als van eenige na welgevallen afgefneden stukken, gelyck hier voren geseijdt is, sulx dat ik niet en weet wat'er ontrent dese zaak meerder zouw konnen begeert werden, ten waere dan dat ment wilde uitstrekken tot de lichaamen, welcke uijt dese figuiren gemaackt konnen werden, twelck ik de moeite niet waerdich acht om na te dencken, hoewel ick op ftaende voet wel fien kan, datmen op gelijcke manier, of met weinich verschil, uvt de fectie van twee corpora, waervan de relatie tot een cijlinder of conus, en de centra gravitatis bekent zijn, oneindig andere kan maken, van welcke men infgelijex de relatie tot een cylinder of conus, en 't centrum gravitatis zeer licht kan vinden. Ick houw my dan overvloedig gezuijvert. Maar nu versoeck ick, datse my noit diegelycke problemata weer komen voor te stellen, dewijl ick de tyd veel te kostlijck acht, als dat ickse in soodanige nutteloose questien zouw besteden; en ik wens haer Ed. toe, nevens een lang en gesond leven, datze niet alleen ter hand mogen nemen fodanige Problemata ubi inventio praecipua est, et calculus non disficilis, sed etiam utilis humano generi, en datze alle andre standvastelijck vander hand afwijzen, en ons also in plaats van vruchteloose questien, die niet een olykoeck waert zyn, mogen aanden dach brengen en folveren foodanigen daer het gemeen aen gelegen is, dewijl 'er van dien aart noch genoech te vinden zijn, maer dese afgedaen synde, dan zal ik 't niet qualik nemen datse tot andere, die alleen in speculatie bestaen, overgaen. Jmmer ik ben geresolveert dit, zoot' in mijn macht is, op het naukeurigste te practiseren. Eindigende, zal Ed. Gode bevelen, en zijt, nevens alle de vrienden hertelijck gegroet van

UE. feer geaffecionneerde vriend en Dienaar Johannes Hudde.

Amst. 1 xbr. 1657.

### Nº 437.

J. Hudde à Fr. van Schooten.

décembre 1657.

Appendice III au No. 434.

La pièce se trouve à Leiden, coil. Huygens.

Mijn Heer, de reden waerom ick voordesen versocht dat verswegen mocht werden dat ik d'auteur van die voorgestelde 3 krommen was, alleen synde om in toekomende niet weer gehouden te wesen om diergelijcke of andere, daer ick geen nudt in sach te ontbinden, te meer ik mij tot een ander studium heb begeven, welcke reden alzo ze nu komt op te houden, dewijl ik zie dat Zijn Ed. zelfs sodanigen keur in questien maakt, dat hij mij noijt qualik sal konnen asnemen, so ick weygerig val op sodanige te denken daer ik geen nut in bespeur, zo laet ik uE syn vrye keur, of hy mijn naem wil bekent maaken of niet.

Also dese brief te laet is gekomen, so heb ik die van Jonkheer van Zuylichem noch eens overlesen, en d'eerste woorden dien hy uit de brief van Dominus Slusius citeert, zynde Recentius exemplum curvae non bene cohaerentis mihi subministras, in tertia illarum &c., beken ik dat ik niet versta: Want ick zie geen reden, waerom d'eene kromme beter cohaereert als een ander wanneer beyder punten relatie indistrenter door eenzelvige equatie konnen uijtgedruckt werden.

### Nº 438.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

18 décembre 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 433. Chr. Huygens y répondit par le No. 447. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Litteras tuas datas 7a huius menfis, iam ab aliquot diebus accepj; refponfum autem diffulj quod interea temporis sperarem fore vt aliquid ad Te mitteret Clariffimus Schotenius cuius pro tua humanitate me participem faceres. Sed quoniam ille hactenus filet, continere me non potuj quin ad Te scriberem, quam iucundum mihi acciderit quod eâdem viâ ad primae illius curuae dimensionem accesserimus.



Ais enim rationem parallelogrammj CD ad trilineum FAD eandem effe quam habet vtraque fimul AG DF, ad lineam aequalem tribus hifce, dimidiae AG, et  $\frac{3}{4}$  DF, ac duodecimae partjeius quae fit ad DF, ficut AG ad vtramque fimul AG DF. Ego vero in aduerfaria retuleram eandem effe, quae aa + yy + 2ay ad  $\frac{1}{2}aa + \frac{3}{4}yy + \frac{4}{3}ay$ .

Quod miré tecum consentit, vtramque enim partem applica ad a + y et set ratio a + y ad  $\frac{1}{2}a + \frac{3}{4}y + \frac{\frac{1}{12}ay}{a+y}$  illa ipsa quám assignastj. Accipe etiam quid curis secundis circa eandem meditarus suerim. Inneni a = b = 0

curis fecundis circa eandem meditatus fuerim. Inuenj ἀτελή γραμμήν effe, quod fortaffe non videbunt Doctj illj virj a quibus nobis proposita est; saltem non monuerunt. De quo vt periculum facias, jube in ipso puncto A tangentem ducj; Id enim nec tuâ methodo, nec eâ quám postremis meis ad Te miss fierj posse manifestum est; nisi forsitan arbitrentur cum CA coincidere, quod a veritate alienum este ostendis. Iniurius essem et doctrinae et ingenio tuo si plura adderem: Jdem enim hic a Te expecto, quod in tertià praestiturum facile praeuideram, quam recte innuisti ex partibus componj vnius parabolarum infinitarum, quarum tangentes, centra, quadraturae iam ab alijs ἀναλυτικῶς ostensa funt: Ego a pluribus annis tangentes etiam Euclideo more demonstraui.

De Regulis motus licet mearum veritatem multa mihj fuadeant, tamen quoniam a tuis abeunt recte pronuntiare mihj posse videor, ex vetere formulâ, Non liquere. Principium Cartesij de eadem constanter quantitate motus in vniuerso, si non sibj constet, eiusdem Philosophiae fundamenta conuellj necesse est. Accedit quod quj semel motus quantitatem minuj concessit, non habere videatur vbi sistat, nis forte nouam producj censeta ab agentibus naturalibus, saltem a liberis, de quo sententiam tuam rogo. Nec est quod Experientias sequaris quibus vt sidem non abrogo, ita mihj semper Coj senis occurrit illud ή πείρα σφαλερη, ή δο κρίσις χαλεπή, nis ratio consirmet. Scis enim quid τὰ ἔξωθεν hac in re possint. Itaque vt in plurisque talibus rursus ἐπέχω και διασκέπτομαι. At non in affectu quo Te prosequor, sum enim perenni Constantiâ

Tuj Observantissimus
Renatus Franciscus Slusius.

Dabam Leodij 18 10bris 1657.

Nobilissimo Clarissimoque Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI.

A la Haye.

### Nº 439.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

#### 20 DÉCEMBRE 1657.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. R. F. de Sluse y répondit par le No. 441.

Sommaire: Huddenium effe Amstelodamensem:

Methodum Huddenij describo:

Oftendit itaque et uam effe ex curvis defumptam quarum quadraturae et centra gravitatis ab alijs inventa. quod uti ego nefcivi, ita te quoque nefciviffe opinor, quoniam alioqui non dedignatus fuiffet 3am.

Quod porro multis te excufet.

Centrum gravitatis 12e quod me miratur non invenisse, neque ipse invenit.

Praecipuum ait nos omifife, tangentem nimirum ex puncto extra periferiam dato, non quod difficilis fit refolutio fed compositio, quam planam esse ait. Veluti in curva tua tum punctum extra circumferentiam est datum &c. positis AB  $\bowtie$  a &c. aequationem ait esse &c. Constructionem vero per circulos et rectas absolvi posse, quod equidem verum esse non dubito, quoniam curva ipsa ejus naturae est ut solidum problema ejus ope construi possit. Neque adeo dissicile id reperiri posse credo quam Huddenius existimat. Neglexeram autem hanc ipsus inventionem prioribus ad te meis  $^1$ ) adjicere, quod praeter ea quae postulaveram hoc ille respondisse videbatur. Inventum meum de superscie Conoidis Parabolici, casus quodam cum bas commensurabilis est. Alterum cur reticeam caus quaedam subest.

20 Dec. 1657.

#### SLUSIO.

Significavi tibi antehac duo nova circa parabolam me deprehendiffe; horum alterum tibi edam, alterum certa de caufa adhuc reticebo. Inveni itaque quomodo dati parabolici conoidis fuperficiei circulus aequalis defcribatur. Convexamque illius



fuperficiem baseos rationem habere ad circulum quam numerus ad numerum; quoties basis parabolae per axem commensurabilis est tangenti ipsam ad terminum baseos, et ad axem usque productae. Ut si sit Conoides parabolicum cujus sectio per axem parabolae ABC axis DB. Sitque tangens AE commensurabilis basi AC. Erit quoque superficies convexa Conoidis ABC ad circulum circa AC sicut numerus ad numerum. nempe si ponatur EA aequalis AC, dico superficiei dictae ad dictum circulum eam esse rationem quae 14 ad 9,

si vero AE sesquialtera basis AC erit praedicta ratio quae 13 ad 6.

eamque ipfius phafin reperi quam fore praedixeram, quae planè Syftema meum comprobat. Miror vero ubi morentur observationes Italicae quas tibi missum ir scripfisti, quamquam scio per te non stare, quo minus illas accipiam. Vale Praestantissime et ama

Tibi addictiffimum Christ. Hugenium de Zulichem.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 433.

### Nº 440.

#### Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

22 DÉCEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 444.

22 Dec. 57.

MIJN HEER

Also Brenger deses, Monsieur van Loon 1), sijnde een mijner Discipulen, mij verhaelde van fins te fyn, dese Heijligen dagen in den Hage te passeeren, so heb ick niet konnen naerlaten op UEdelheijt bij dese gelegentheijt te versoucken, dat UEdelheijt wil gelieven door denselven mij voor eenige dagen UE microscopium te laten toekomen, waer van ick in mijn laesten 2) (dewelcke ick verhoop dat UEdelheijt met de by gaende 3) fal ter handt gekomen sijn) gemelt hebbe. Sal forge dragen, dattet UEdelheijt fonder eenige schade sal gerestitueert worden. Vorders hebbe daerna verstaen, dat Monsieur Heuraet op staende voet, en ongevaer op gelycke wyz als het Methodus van Monsieur Hudde toegaet in het determineeren van 't grootste en kleynste, van alle kromme linien, waer van de quadraturen dan immers te vinden fyn, derfelue quadratura en centrum gravitatis weet te determineeren. Het welck dan voorwaer (myns oordeels) voor iets fonderlings te achten is, also her vinden der quadratura en van t' centrum gravitatis tot noch toe voor het alderswaerste in de Geometrie gehouden is; en ick niet en weet dat sulx noch fodanigh bij iemandt tot noch toe is bekent geweest op staende voet te konnen vinden. Eyndende fal naer dienstige gebiedenisse, verblyven

Mijn Heer

UE. toegedanen en dienstwilligen vrundt en dienaer Fr. VAN SCHOOTEN.

met grooten haest, uyt Leyden den 22 Dec. 1657.

Aen Monfieur Monfieur, Christianus Hugenius, ten huijfe van Mijn Heer van Zuijlechem woonende

met vrundt.

in

S' Graven-hage op t' pleyn.

Probablement: Joannes van Loon, né à Amsterdam en 1632, qui étudia à Leiden depuis 1653. Il a écrit sur l'art nautique.

<sup>2)</sup> C'est la Lettre Nº. 434.

<sup>3)</sup> Voir les Lettres Nos. 435, 436 et 437.

### Nº 441.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

24 DÉCEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 439. Chr. Huygens y répondit par le No. 447.

#### a) Nobilissime Domine

Quanquam iam ad te perlatas arbitrer litteras meas 18 huius datas¹), quibus auidè responsum expecto, tamen acceptis postremis tuis, remittere noluj, quin voluptatem quam ex ijs coepi maximam tibj significarem, ac etiam de reipså pauca dicerem: hoc tantum praesatus me Dominum Huddenium iam ex Lectionibus vltimis Clarissimi Scotenij nouisse, et opinionem quam de eius ingenio et doctrina praesumpseram, auctam, nedum confirmatam ijs speciminibus quae ad me misssej. Incipiam autem ab eo quod me causatum dicis tertiam ipsius curuam ex aliorum inuentis pendere, quod quomodo intellexerim vberius exponam vt quid  $\gamma \rho \alpha \mu \mu \eta s$  ἀτελῶs nomine indicatum voluerim penitius innotescat. sit curua AFGA circa axem AG, in qua sumpto quolibet puncto F ductaque normali FE (s) in terminis analyticis AG



ris, cuius vertex A axis AO applicentur autem in angulo femirecto quaelibet OGQF,



quarum quadrato-quadrata sint inter se vt cubj OA AQ, et subtendatur AG angulo pariter semirecto parabolae occurrens in G. Aio hanc curuam AFG esse tertiam Domini Huddenij; quam eâdem quâ priorem ratione γραμμὴν ἀτελῆ esse pronuntiauj. Non quod eius cognitio ex aliorum inuentis pendeat, hoc enim illj est cum caeteris et cum mea comune, sed quod eam esse vnius parabolarum infinitarum segmentum, ab vtra-

que parte rectae AG replicatum, vel ex ipsã aequatione innotescat. Quod an ad Te scripserit libenter intelligerem. fateor interim ingenue meam non ex his Domini Huddenij, sed simplicioribus principijs a me deductam esse, nec antequam a Te morerer, primae illius aut secundae (saltem, quo explicat modo) comunem cum meâ originem agnouisse; jdeoque me non mediocriter laetatum, quod nouam, ad earum dimensionem viam aperire visus sit. Sed ne acutis et ingeniosis meditationibus tuis

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 438.

praeiuditium afferre videar, fupersedebo vlterius in primam illam quam  $\partial \tau \epsilon \lambda \tilde{\eta}$  pariter esse professus sum inquirere: plura de eadem ac meâ communique earum origine dicturus cum a Te responsum accepero. *Duo tantum addo. Vnum est*, vrgendum esse Doctissimum Huddenium, vt centrum gravitatis quod a nobis exegit ipse in primâ determinet. Non enim satis apparet quomodo illud in curuâ paraboloide FAN

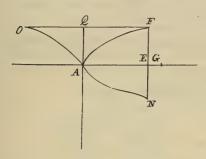

inuenirj possit, ex dato centro (quod iam repereram) curuae OAFQ, vt recte animadvertistj. Alterum est me has omnes curuas, ipsumque adeo locum linearem integrum nihil pene facere, prae inuento hoc tuo, quo superficiej in conoide parabolico rationem ad circulum suae basis demonstrastj. Hanc pro circuli quadratură pulcherrimam ἀπαγωγωγω, prefero libenter ijs omnibus quas ex loco lineari nec paucas olim dedux; et quas tecum si ita iusseris, dată

occasione communicabo. Gratulor interim Saturnum legibus tuis obtemperare. Et quoniam nunc Saturnalia sunt, si me libertate decembrj iocarj permittis, Te fabuloso illo Joue antiquitatis aliquid amplius prestitisse affero, qui cum nunquam ita constringere potuit, quin euaderet. Diu est ex quo Româ nihil accepj. Itaque vererj cogor ne quid secus acciderit Viro optimo et doctissimo '); quod me male haberet. eum a paucis septimanis iterum monuj, et sj quid rescribet sies a me certior. Vale vir eximie meque vt facis ama

Dabam Leody 24 10bris 1657.

Tibj addictiffimum RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Nobilissimo et Clarissimo Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI.

A la Haye.

a) In hac epiffola eft locus quem allegavi in Horologio ofcillatorio <sup>2</sup>). [Chr. Huygens.]

<sup>1)</sup> Riccio. Voir la Lettre N°. 412.

<sup>2)</sup> Voir l'ouvrage cité, Pars tertia, Propositio IX, page 73.

### Nº 442.

ISM. BOULLIAU à [JANNOT 1].

[DÉCEMBRE 1657 2) ]

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 443.

#### Extraict d'une lettre de Monfieur Boulliau a).

Je vous prie de dire a Monfieur Christian Hugens, que Monfieur le grand Duc <sup>3</sup>), faict travailler a une horologe, qui doibt faire le mesme effect que la sienne et mesurer toujours le temps egalement. Et que sans la remonter a la main, elle se remonter d'elle mesme par le moien de l'eau.

Je vous fuplie de le faluer de ma part et de l'affeurer de mon fervice.

a) à Monfieur Jannot. [Chr. Huygens.]

### Nº 443.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

26 DÉCEMBRE 1657.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 442. Ism. Boulliau y répondit par le No. 449. Elle a été publiée par Ch. Henry dans son ouvrage "Huygens et Roberyal."

#### A Monfieur Bouillaut

26 Dec. 1657.

Sommaire: De mon observation de Saturne et sa figure que je luy envoye, et du satellite qu'il ne suit pas le plan de l'anneau qui environne 5. Desence afin qu'il ne decouure pas mon Hypothese. De l'horologe du Grand Duc. Que peut estre l'invention leur est venue d'icy, si c'est la mesme, ce que je desire de scavoir. Du grand horologe a Sceveling. Et si l'on n'en sait pas encore a Paris.

A la Haye le 26 Dec. 1657.

#### Monsieur

Un gentilhomme de chez Monsieur l'ambassadeur <sup>1</sup>) de qui je ne scay pas le nom, m'apporta avant hier de vos nouvelles, et me demanda de vostre part si je n'a-

<sup>1)</sup> Le Sieur Jannot était Consul de France à la Haye.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 443.

<sup>3)</sup> Fernando de Medicis. Voir la note 2 du N°. 236.

<sup>1)</sup> I. A. de Thou. Voir la Lettre N°. 366,

vois pas observe la conjonction qui s'est faite de Saturne et Venus, le 14 Novembre a ce que dit mon almanac. J'advoue que je n'en ay rien sceu; mais quand je ne l'aurois pas ignorée, le mauvais temps toutefois qu'il a fait pendant tout ce mois passe, m'auroit empeschè de la remarquer. Si à Paris vous avez estè plus heureux, je seray bien aise que vous m'appreniez le vray temps de cette rencontre. L'eclipse derniere m'est aussi eschappée, le ciel estant tout a fait couvert. Le 17 decembre j'ay veu Saturne avecq ma grande lunette pour la premiere fois apres qu'il a passè le soleil, et me suis resjoui en le trouuant justement de la forme que j'avois predite, suivant mon Hypothese de l'anneau. Vous scavez quelle est cette Hypothese, et



quand vous l'auriez oubliée, la figure de ce dernier phenomene vous la pourroit derechef apprendre, l'anneau qui environne le globe de Saturne, se montre, comme vous voyez en forme d'ellipse assez estroite, mais qui s'est elargie pourtant de beaucoup depuis fa derniere occultation de forte qu'a cettheure on voit le ciel au travers, le fatellite ne femble pas fuivre toujours la plan de cet anneau qui est parallele à l'Aequateur, mais quelque autre; ainfi qu'il en arrive de mesme à nostre lune. Je m'estimerois heureux de vous avoir encore pour temoin de ces observations, et espere tousjours que le printemps vous nous pourra ramener. Cependant je vous fupplie de ne communiquer à personne ce que vous scavez du monde Saturnien, ny mesme de faire voir la figure que je viens de vous tracer, jusques à ce que j'auray publiè tout le systeme. Monsieur Jannot me monstra dernierement ce que vous luy aviez escrit touchant l'horologe à la quelle Monsieur le grand Duc faisoit travailler, qui devoit, quant à l'effect, ressembler à la miene. Si depuis l'on vous en a mandè d'autres particularitez, vous m'obligerez fort de me les apprendre, afin que je puisse scavoir s'ils se servent aussi du pendulum. Il y eust hier un an justement que je fis le premier modelle de cette forte d'horologes: Et au mois de Juin j'en commencay à monstrer la construction a tous ceux qui m'en requeroyent, dont peut estre quelqu'un en aura donnè advis en Italie. Quoyque aussi sans miracle il s'est pu faire que quelqu'autre ait eu la mesme pensee que moy, dans fort peu de jours nous verrons une fort grande de ces horologes au clocher du village qui est proche de la mer, à une demie lieue d'icy 3). le pendulum sera de 21 pied: et pesera environ 40 ou 50 livres. Mandez moy je vous prie si l'on n'en fait pas encore à Paris, ou par vostre instruction ou par celle de quelqu' autre. Je suis de tout mon coeur

Monsieur

Vostre treshumble et tresaffectionnè serviteur Chr. Huijgens de Zulichem.

### Nº 444.

CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

28 DÉCEMBRE 1657.

La lettre, la minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse aux Nos. 434 et 440. Fr. van Schooten y répondit par le No. 457.

#### Domino Fr. Schotenio Viro Clarissimo Chr. Hugenius S. D.

Binis tuis responsum debeo, quarum alterae ¹) Domini Huddenij Heuratijque literas inclusas ²) ferebant, quas ecce tibi restituo, alterae à Domino van Loon mihi traditae ³). His iterato petis à me ut microscopij mei usum tibi commodem: quod equidem mississem tibi continuo si penes me habuissem. Verum illud mihi Dominus Vossius ⁴) abstulerat paucis ante diebus, quam te desiderare intellexi; neque adhuc repetere audeo, ne fortasse et ipse a me repetat Pappi ⁵) exemplar graecum manuscriptum, cujus mihi copiam secit. Rogo itaque ut paucorum adhuc dierum moram perferas. nam fratris mei perspicillum ejus generis, quod tibi mittere decreveram, nequaquam tam bonum atque meum esse experior. Inventum nuperum Domini

1) Voir la Lettre N°. 434.

2) Voir les Lettres Nos. 436, 437, 435.

3) Voir la Lettre N°. 440.

<sup>3)</sup> Schéveningue.

<sup>4)</sup> Isaac Vossius, fils du Professeur Gerardus Johannes Vossius et de Elisabeth Junius, naquit à Leiden en 1618 et mourut à Londres le 22 février 1689. Dans ses voyages il rassembla beaucoup de manuscrits; il s'établit d'abord à Amsterdam, plus tard il se rendit en Suède, où, de 1648 jusqu'à 1654, il vécut à la cour de la reine Christine. Comme la reine, après son abdication, ne remboursait pas le prix des manuscrits que Vossius avait achetés pour elle, il retourna en Hollande, emportant deux caisses remplies des pièces les plus précieuses. En 1663 il était à Paris, en 1670 il passa à Londres, où on lui conféra le canonicat de Windsor; l'offre de vente de sa bibliothèque, riche surtout en manuscrits grees et latins, fut refusée par les savants d'Oxford; après sa mort, la collection fut achetée par les Etats de Hollande pour l'Université de Leiden.

<sup>5)</sup> C'est sans doute le Manuscrit de la Bibliothèque de Leiden, actuellement Codex Vossianus Graecus. in-folio. N°. 18.

Heuraet de quo inaudisse scribis pulcherrimum sanè videtur. Sed praecisius scire velim ad quas lineas pertineat, namque etsi verifimile est aliarum quadraturam esse possibilem, aliarum vero non item; nullum tamen certum indicium reperiri crediderim earum quae quadraturam non fubeant. Sunt parabolarum vel paraboloidum innumerae species de quibus Mersennus in praesatione mechanicorum 6) quae omnes per regulam ibi traditam quadrantur, cujus quidem regulae demonstrationem haud vulgarem inveni non ita pridem. Praeter istas verò nullam curvam novi cujus dimenfio adhuc reperta sit. Nam quae ab Huddenio propositae sunt, uti et Slusiana illa, ipfo docente Huddenio, non funt pro novis habendae, fed ex iis quas dixi paraboloidibus effictae. Quod si tamen hoc modo genitas (nam variae atque admodum intricatae proferri possunt) continuò ad rectilineum reducere novit Heuratius, subtile admodum, ipsoque dignum est repertum. Saepe quidem illum depraedicare te mihi nemini, et planè infigni ingenio esse vel ex iis perspicio quae de Slusii curva rescripsit. Illud enim praeclarè quod et quadraturam et centrum gravitatis totius lineae et partium, ex ipsius lineae proprietatibus investigavit, nullius parabolae adscita confideratione. Idque ratione adeo fubtili, praesertim in ijs quae ad centrum gravitatis attinent, ut methodum ipsius assequi, vel ex ijs quae tradidit, non vulgaris sit artificij. Magis apertè fuam explicuit Clarissimus Huddenius, nam posteaquam ostendit unde ortum haberet Slufij linea, manifesta ac facilis evadit eorum omnium inventio, quae circa illam quaerenda proponebantur. Verum id ipfum reperisse eximium est. Nam me quidem fateor hoc non animadvertisse, Slusii curvam partem esse parabolae cubicae abscissae alia simplici parabola; quadraturamque ejus et centrum gravitatis nullo parabolae cubicae respectu adinveni. Existimo autem et ipsum Slussum nescivisse hanc suae originem esse lineae, quoniam alioqui de tertia illa vestra jure caufari non potuisset quod pars esset curvae ab alijs pridem explicitae. Hoc autem ex ipfo Domino Slufio brevi refcifcam; cui praecipua quaeque ex prolixa Huddenij epistola transcripta impertij, omissis tamen quae vel minimum offensae parere posse videbantur, ne ex contentione fimultas tandem oriretur inter viros tam bene de studiis Geometricis merentes. Apologia quidem adverfum nos nihil opus erat Domino Huddenio, cum neuter illum incufaverit, quafi ultrò larvam oppofuiffet curvae fuae fecundae, quo nobis moleftiam crearet. Verum cum larvam dicebamus, illud quod res erat fuspicabamur, nimirum ex alijs quibusdam satis notis lineis hanc efformatam esse, quod tamen quâ ratione facere instituisset ex aequatione illa aegrè deprehendi

<sup>6)</sup> Euclidis Elementorum Libri, Apollonii Pergaei Conica. Sereni de Sectione Coni & Cylindri. Archimedis Opera. Theodofii, Menelai et Maurolyci Sphaerica & Cofmographica. Mechanicorum Libri. Commandini et Lucae Valerii Libri de centro gravitatis folidorum. Auct. M. Merfenne. Parifiis. 1626. 3 Vol. in-8°.

M. Marini Mersenni Minimi Tractatvs Mechanicvs theoreticvs et practicvs. Parisiis, Sumptibus Antonii Berser, via Jacobaea, sub signo Fortunae. M.DC.XLIV. Cvm Privilegio Regis. in-4°.

Ce dernier ouvrage fait aussi partie de l'ouvrage cité dans la Lettre No. 21, à la Note 2.

posset, nisi divinando fortasse atque omnia experiendo. Ignoratà autem illà lineae origine quadraturam aliunde haberi non posse non immerito arbitrabamur. At in Slusij curva aliter se res habebat, siquidem diversis vijs, ut eventus docuit eo perveniri poterat: ut proinde ille novam se lineam invenisse existimaverit, cujus dimensio ab aliarum dimensione non penderet, quaeque ideo contemplatione digna esset. Sin contra esse conscius sibi fuit, tum ipsum quoque larva tectam nobis adduxisse dicam. Centrum gravitatis primae lineae suae miratur Huddenius me non invenisse. Ego verò si ipse invenerit mirabor. Etenim nisi fallor, non rectè animadvertit quid hic à nobis exegerit. nam spatij quidem f G f centrum gravitatis in diametro G f sacile

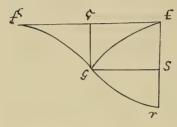

reperitur, at nequaquam spatij fGS, vel ejus dupli fGr in diametro GS, quod nobis propositum suit. Itaque vereor ne illud tantum invenerit.

Tangentes alias quam ex punctis in peripheria curvarum non quaefivi, quoniam postulari nesciebam. nam quod Dominus Huddenius alteras quoque illas ad curvam Slusij addiderat, credebam id eum auctarij vice, ut alia multa

corollaria, admensum esse. Nec tamen difficile fuisset aequationem dare quae tangentis ejusimodi constructionem complecteretur, sicut ab ipso factum videmus.

Quod de delectu problematum scripseram, verum aequumque esse fatetur, sed ita, ut quodammodo stomachari interim videatur. Sed ego haec transeo, quoniam disceptationibus hujusmodi pejus adhuc tempus teri arbitror, quam inutilibus quaestionibus immorando. Neque ista omnia tanti sunt, ut propterea Huddenio minus amico utar, quem merito suo permagni facio, ac pridem summis Geometris accenseo. Eorum quae circa Parabolam noviter invenisse me significavi, alterum tibi aperiam, alterum adhuc certam ob causam celabo. Reperi itaque quomodo datae superficiei



conoidis parabolici circulus aequalis exhiberi possit. Et convexam quidem conoidis superficiem ad circulum baseos esse ut numerus ad numerum, quoties basis parabolae quae sit sectione per axem conoidis, commensurabilis est rectae tangenti ipsam in termino baseos atque ad axem terminatae. Ut si sit conoides cujus sectio per axem parabola ABC, cujus axis BD: suerit autem basis AC commensurabilis tangenti AE. Dico superficiem quoque conoidis convexam ABC ad circulum cujus diameter AC, fore ut numerus ad numerum. Nempe si AE sit aequalis AC, erit dictae superficiei ad dictum circulum ea ratio quae 14 ad 9.

Si vero AE fesquialtera AC, erit ea, quae 13 ad 6. Vale Vir Praestantissimè, et mihi quoque si quid habes rei novae impertire.

Hagae Com. 28 Dec. 1657.

Ecce perferuntur ad me Domini Slufij literae 7) quas operaepretium vifum est tibi et per te Domino Huddenio ostendere, itaque illas una mitto.

### Nº 445.

ER. BARTHOLIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

[1657.]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 361.

#### Monsieur

l'ay receu la vostre 1) tres-agreable assez tard à cause que nos porteurs des lettres icy n'entendent pas françois. Je vous en demeure infiniment obligé, je vous en tesmoigneray le ressentiment aux occasions. Monsieur Schooten m'a enuoye vostre responce au Pere Aynscom<sup>2</sup>), laquelle je cheriray comme tout ce que vient de vostre plume: si je croyois que vous n'eussiez veu ce que à escrit Monsieur de Beaune contre la 44 proposition du mesme liure du Pere Gregorio, je vous l'enuoyerois. Vous verrez bien tost imprimé chez vous 3) en Hollande ce que j'ay acheué apres la mort de Monfieur de Beaune; il y a bien un traitté de l'Angle folide tout acheué, et a mon esprit fort belle, mais je n'ay trouué personne encore qui la voulust entreprendre, car les figures se reduiront presque à dix planches. Vostre Imprimeur à la Haye Monsieur Vlacq, m'auoit tesmoigné d'en auoir enuie, mais je ne rien ouy depuis. Monsieur Meibomius prepare une refutation 4) de la responce 5) du Monsieur Langius, puisque il ne la trouue pas suffisante. Monsieur Langius à donné ordre de vous faire tenir l'exemplaire de son liure par le moyen de Monsieur Carisius Resident de sa Mayesté. Cependant nous serions bien aise de sçauoir vostre jugement du liure de Meibomius, si vous auiez tant de loisir à voir le fondement de son erreur, dont nous ne doutons point, mais il ne se contente pas des demonstrations, il faut le conuaincre des authoritez. Il me femble qu'il a tort de vouloir faire dire à Euclide

<sup>7)</sup> C'est la Lettre Nº. 441.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Du 24 décembre 1656. Il s'ensuit que cette réponse a été donnée dans les premiers mois de l'année 1657.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 338.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 306, note 3.

<sup>4)</sup> M. Meibomius. Responsio ad Wilh. Langii ad se epistolam, ei praemissam. Hasniae. 1657. in-solio.

<sup>5)</sup> W. Langius. Epistola ad Meibomium. Hafniae. 1656. in-4°.

ce quil n'a pas eu dessein descrire, asçauoir de comparer les raisons, nam aliud est dicere A ad B majorem habet rationem quam ad C, aliud, ratio quae est inter A ad B est major quam ratio A ad C, ce qu'on peut voir de ces desinitions. Au reste, conseruez moy l'honneur de vos bonnes graces, je vous asseure sans compliment que vos merites me font demeurer eternellement

Monsieur

Vostre tref-humble et tref-obligé seruiteur Erasme Bartholin.

A Monfieur Monfieur Christian Huijgens.

a la Haye.

### Nº 446.

CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

[3] JANVIER 1658 1).

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse aux Nos. 438, 441. R. F. de Sluse y répondit par le No. 450.

Sommaire: De Parabolis απαγωγη: De Hyperbola. Heuratij ipsius απαγωγη linearis.

#### SLUSIO.

#### Nobilissime Domine

Ad binas literas tuas utrasque mihi acceptissimas respondeo. Prioribus demonstras eandem methodum te usurpasse quam et ego secutus sum in investiganda curvae Huddenianae quadratura; atque ita esse omnino arbitror, siquidem ijdem illi termini mihi quoque occurrerunt aa + yy + 2 ay ad  $\frac{1}{2}$   $aa + \frac{3}{4}$   $yy + \frac{4}{3}$  ay. Ex tribus nimirum spatijs quorum unum est rectilineum, curvae istius aream conflavi, idemque tibi usu venisse pene assevarea ausim. Et illa quidem ad quadraturam commodissima via visa est. Certe faciliorem calculum requirit, quam quae ab Huddenio proponitur; quam alioqui et ipse inveneram. Sed curvam hanc tam affinem tuae esse allo primum sui admonitus. Lubet autem hoc loco etiam illa tibi impertiri quae alter eorum quibus curvam tuam Dominus Schotenius proposuerat respondit, quae si rectè examines plena acuminis atque ingenij esse agnosces. Heuratius huic Geometrae nomen est, ex cujus ad Schotenium literis Belgico sermone scriptis sequentia latinè reddidi  $^2$ ).

2) Voyez la Lettre No. 447.

 $<sup>^{\</sup>rm r})~$  Cette date se trouve déterminée par la première phrase de la Lettre N°. 450.

Haec tantum Heuratius breviter et obscure satis, quae tamen recte se habere perfpexi. Quadratura autem et centrum gravitatis partium curvae tuae, facile ex his eliciuntur.

Porrò quod ατελης est linea Huddeniana nec me fefellit, neque illum, ut ex ijs quae superiore epistola tibi scripsi facile colligere potuisti. Quare nec tangentem ad verticem curvae nunc amplius te requirere arbitror, quandoquidem eodem modo ducendam jam fcis, quo ad terminum fuae lineae, quam antehac dedimus. Ais te tangentes paraboloidum e quibus hae lineae componuntur Euclideo more demonstraffe, quod ego itidem hac vice dum curvas hasce tracto perfeci, et directa quidem demonstratione. Sed et quadraturas omnium, et solidorum ex conversionibus ipfarum ortorum ad cylindris relationem eodem Euclideo more deduxi, earumque omnium regularum quae apud Mersennium in praefatione Mechanicorum<sup>3</sup>) leguntur scripsi demonstrationem quae si non invenisti scio admodum jucunda tibi fore ubi exhibuero. Processi enim in his via minimè trita. De motus legibus vix me contineo quin rationes meas ac hypotheses hic tibi expediam, quoniam scio non aliter eximi posse eum scrupulum, quem subtiliter sane movisti, sed non praeter expectationem meam. Atqui res prolixa est neque ad epistolae modum, totoque libro hanc materiam explicui quem aliquando aequis lectoribus examinandum tradam. Quanquam Schotenius atque alij omnes Cartesio plus aequo addicti jam diu me dehortantur. Verum quid adferam penitus ignorant, nifi quod illius placitis contraria esse professus sum. Experientias me sectari ne existimes, scio enim lubricas esse. ad demonstrationes autem quaedam affumo veluti quod corpus majus minori quiescenti occurrens, illud moveat, atque aliquid propterea de sua celeritate amittat. Item quod si duo corpora sibi mutuo occurrant, alterumque eorum post contactum eandem quam prius habebat celeritatem retineat, etiam alterum nihil de priori celeritate sua amittere. Quod postremum si concesseris non dubito quin reliqua postulata admissurus sis, quippe quae hoc ipso evidentiora sint. Axioma Cartesij de conservatione motus ita ut eadem semper ejus quantitas supersis, olim mihi quoque plane verifimile ac rationi confentaneum videbatur. Sed nunc fcio perpetuum esse non posse; evidentiori alio principio id evincente. Quod autem durum tibi videtur motus partem aliquam interire cum hoc concesso nihil obstare videatur quominus omnis intereat videbis id aliter fe habere. Posse enim et minui motus quantitatem, et rursus incrementum accipere in quantum prius decessit. Et utrumque limites quosdam habere. Verum de his forsitan frustra, donec a fundamentis exorfi fuerimus.

Postremis literis tuis minus accuratè respondebo quoniam ad manum non sunt. misi enim Schotenio ut ille Huddenio ipsas ostenderet. Tertiam Huddenij curvam quomodo et ipsa sit  $\alpha \tau \epsilon \lambda \eta_S$  declaras et a qua origine deducta.

Inventum meum de superficie conoidis parabolici ad circulum redigenda ali-

<sup>3)</sup> Voir la Lettre No. 444, à la note 6.

cujus praetij tibi videri, ferio mihi gratulor. Quod fi huic ad circuli quadraturam  $\lambda\pi\omega\gamma\sigma\gamma\dot{\gamma}$  quaedam ineft, multo elegantior alia ad hyperbolae quadraturam invento meo altero continetur, quod nondum tibi exhibui. Tuas verò quas ex loco lineari te deduxiffe fcribis vel aliquam faltem earum fummopere cognofcere cupio; Vale vir amiciffime. Annumque modo inchoatum ea quam promereris felicitate exige, quam tibi fummam exoptat

Jan. 1658.

Tui observantissimus
Chr. Hugenius de Zulichem.

### Nº 447.

#### H. VAN HEURAET à FR. VAN SCHOOTEN.

Appendice au No. 446.

Cette pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens 1).

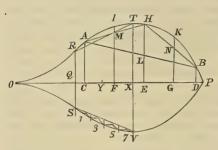

Ducatur intra curvam quomodocunque recta AB, et ex A et B cadant perpendiculares in axem AC, BD. Dividatur deinde CD in quatuor equalia punctis F, E, G, et agantur rectae FI, EH, GK, parallelae AC. et jungantur AH, HB. Investigetur jam ratio quam habet HL ad utramque simul IM, KN, quam reperio ut 2 ad 1. Atque inde segmentum AIHKBA ad inscriptum triangulum AHB, ut 4 ad 3.

Inveni porro curvam hanc ex contrarijs flexibus constare duobus, punctumque hos definiens reperiri, sumtâ  $OQ \propto \frac{1}{3} OP$ , ductaque RS ad OP perpendiculari. Quod si jam ex R et S duae aequales rectae intra curvam subtendantur, ut RT, SV, eaeque in partes quotlibet aequales dividantur rectis quae aequedistent ipsi TV, et jungantur puncta curvae in quae dictae lineae incidunt. Erunt segmenta ita abscissa in continua ratione numerorum imparium ab unitate 1, 3, 5, 7, 9, 11 &c. Hinc invenio centrum gravitatis duorum segmentorum rectis SV, RT abscissorum cadere in Y, ita ut divisa linea QX in 15 partes, statuatur QY octonis ipsarum aequalis.

<sup>1)</sup> Cette traduction d'une partie de la Lettre N°. 435 est de la main de Chr. Huygens.

### Nº 448.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 JANVIER 1658 1).

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 443.

A Paris le 4 Januier 1658.

#### Monsieur

Je vous rends mille graces de l'honneur que vous m'auez fait en me donnant de vos nouuelles & en me communicant l'observation que vous auez faicte de Saturne dont l'anneau commence a se faire voir plus large que nous ne le veismes l'esté dernier. J'ay pensé a vostre hypothese & je trouue qu'elle peut subsister. Si je peux auoir du loisir je m'appliqueray vn peu a cette Theorie. Cependant je vous donne ma soy & ma parole que personne ne verra & n'aura communication de ce que vous m'auez fait l'honneur de me communiquer auec tant de bonté & de courtoisie. J'ay a mon grand regret esté empesché par les nuees d'observer la derniere eclipse de Lune 2) a quoy je m'estois assez bien preparé. Toute l'automne y joignant la fin de l'este & le commencement de l'hyuer a esté extraordinairement pluuieuse & humide.

Je feray mon possible pour apprendre si l'horologe auquel Monsieur le Grand Duc faict trauailler est accompagné d'vn pendulum, & je tascheray d'en scauoir les autres particularitez. Ce grand Horologe dont vous me parlez sera beau a voir & il deura estre bien juste. Si je retourne en Hollande je le verray.

J'ay donné aduis en Pologne il y a 3, mois de la nouuelle inuention de vostre horologe, la Reine 3) ainsi que l'on m'escrit & le Secretaire des Commandements 4) de Sa Majesté 5) ont donné ordre qu'on leur en acheptast. Sil s'offre quelque chose

<sup>1)</sup> Dans son Mémoire: "Verhandeling over Huygens" page 85, van Swinden émit l'opinion que le chiffre 1658 de l'année, qui venait de commencer, avait été écrit par mégarde au lieu de 1659; il suit de la Lettre N°. 443 que 1658 est le vrai chiffre.

<sup>2)</sup> Celle qui eut lieu le 20 décembre 1657.

<sup>3)</sup> Maria Louisa de Gonzaga, fille aînée de Carlo I, duc de Mantua, et de Catharina de Mayenne, naquit en 1612 et mourut en 1667 à Varsovie. Elle épousa Vladislaw IV, roi de Pologne [5 juin 1594—10 mai 1648], et en 1649 le frère et successeur Johann Casimir II.

<sup>4)</sup> C'est Monfieur des Noyers (= Nucerius), dont il sera plusieurs fois question dans les lettres suivantes.

<sup>5)</sup> Johann Casimir II, fils de Sigismund III, roi de Pologne et de Constantia d'Autriche, naquit le 22 mai 1609 et mourut le 16 décembre 1672, comme abbé de St. Germain de Nevers, ayant abdiqué le trone de la Pologne en 1668.

digne de vous je ne manqueray pas de vous en faire part. Je falue Messieurs de Leyden nos bons amis & je demeure

#### Monsieur

## Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

Je falue Monsieur Bernard 6), je luy escriray a la huictaine.

Je vous prie que vous ne me donniez pas la qualité de Bibliothecaire du Roy, car je n'ay pas l'honneur de l'estre.

### A Monfieur Monfieur Christian Huygens A la Haye.

### Nº 449.

### J. Hudde à Christiaan Huygens.

7 JANVIER 1658.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 444. Chr. Huygens y répondit par le No. 453.

#### EDELE HEER

UEd. aangenaamen vanden 28 Xber. ¹) als mede die van Dominus Slufii ²). zijnde ten meesten deele een antwoord op de mijne van den 1 Xber. ³) geschreven aan de Professor van Schoten, is mij door dezelve overgezonden. Deze dan zal weder tot antwoord dienen op 't geene ik, mij aangaande, daar in heb bevonden. Maar eer ik daar toe koom, moet ik dit eerst voor af zeggen, dat ik Archimedes alleen om de vinding vande Quadratura Paraboles, en van een ⊙ evengroot als

<sup>6)</sup> Edward Bernard naquit le 2 mai 1638 à Perry St. Paul (Northamptonshire) et mourut à Oxford le 12 janvier 1697. Il s'établit comme étudiant à Oxford en juin 1655; en 1658 il devint Fellow of St. John's College. En avril 1673 il fut nommé Savillian professor of Astronomy, en remplacement de Chr. Wren. Il étudia surtout les manuscrits orientaux, et à cet effet visita plusieurs fois Leiden, où il fit l'acquisition d'un grand nombre de manuscrits.

<sup>1)</sup> C'est la Lettre N°. 444.

<sup>2)</sup> C'est la Lettre N°. 441.

<sup>3)</sup> C'est la Lettre Nº. 436.

de klootbult, boven alle de ouwde heb geprefereert. Nu tot mijn zaak. Jk moet bekennen, deurluchtige Hugeni, datze zeer veel voor-uit hebben, die zodanigh konnen schrijven, dat de woorden niet anders konnen veroorzaken als een volmaakte schilderij die 't eenemaal, niet alleen des schrijvers zin en meining, maar ook te gelijk de gansche gesteltenis zijns gemoets, vertoont. Had ik dat kunstje geweeten, uEd. en zouw d'alderminste oorzaak van misnoegen in mijn antwoord niet hebben konnen vinden, nochte ook de minste bedenking tot d'alderlichtste haat ten opsichte van Dominus Slusius. Drij dingen waaren 'er alleen in mijn antwoord; zommige, die ik voor goet keurde; zommige die ik verwonderde; zommige die ik oordeelde datze mij beschuldighden van een grove mis-daad. Van de mifdaad heb ik mij gezocht te zuiveren, en met recht, dewijl ik daar aan onschuldig was en dattet nopende een daad van de wil was. Heb ik de zaak wat hooghjens opgenomen? 't was niet buiten reden, dewijl ik genoeghzaam daar getoont heb, hoe grooten quaatwilligheyt en boofaardigheyt het zouw geweeft hebben de goede uuren van zo deurluchtige verstanden (dat niet anders als tot nadeel van 't gemeen en van mijn zelfs zouw hebben konnen geschieden) zo vruchteloos te verkorten. Zeght gij, geen van ons beiden heeft uw dat te lasten geleijt. Ik antwoord, datmen niet ontkennen kan, of de woorden d'een met d'ander vergeleken, konnen zo opgenomen worden, en dat was genoeg; want men is gehouwden zelfs alle achter-dacht van on-deuchd, zo men zuiver is, af te weeren. Ik kan dan ook niet verstaan, vergeeft het mij, dat ik de tijd, dien ik tot verschooning heb besteed, (de zaak van vooren ingezien zijnde) qualijker zouw hebben deurgebraght als of ikze in onnutte questien had versleten: want uEd. gelieft wel te confidereren, dat alleen de daaden vande wil ons deuchdig of ondeuchdig, laak- of prijs-waardig maaken, en datmen niet alleen moet trachten een eerlijk man te zijn, maar ook zijnde, moetmen 't ook zelfs zoeken te wezen en te blijven inde achting of oordeel van anderen. Maar hier zouw mijn vyer licht weder wat te ver gaan: wij zullen dan liever dit laten varen, en tot het 2de overgaan. Ik had verwacht de Tangenten uit een punt buiten de peripheria, om dat ik meende dat ze te vooren geeift waren. Ik had d'aequatien, de conftructien vervattende, verwacht, om dat ikze van Domini Slufii kromme had gegeven. ik had de constructien verwacht, om dat ik ook wat meerder verwachte als ik gegeven hadde, dewijl ik ten opzicht van iet anders ook wat meerder had gegeven als begeert was, en daar bij, om dat ik niet gewent was als construction van uEd. te zien. Als ik dit kunstiger heb geoordeelt als de vinding van de Quadrature &c., zo heb ik 't minst gezien op 't vinden van de acquatien die de conftructien vervangen, maar voornementlijk op een goede constructie der zelver: T' geen ik alsnoch kunstiger oordeel.

Op 't centrum van mijn 1ste kromme zal ik alleen dit zeggen: dat dewijl ik dezelve genoemt heb een fluk van Domini Slufii kromme, zo kan ten dien opzicht alleen  $G f \in \mathcal{F}$  voor dezelve verftaan worden. Sulx dat zijn Ed., als mede Dominus Slufius, genoeg zullen doen zoze alleen gelieven te toonen haar methodus, waar



doorze desselfs centrum vinden, als mede, 't geene zij alleen licht uit mijn methodus oordeelen te volgen. Dit verzoek ik, niet, dat ik twijfel of haar Ed. het zelfde gevonden hebben, maar alleenlijk om datze een ander wegh hebben ingeslagen, welke zonder twijfel ons verscheijden rare gedachten zullen ontdekken. evenwel zo de moeijte wat te groot mocht zijn, zo gelieft ons alleenlijk mêtedelen hoe gij

de Quadratura en 't centrum gravitatis van een afgesneden stuk na welgevallen en zijn contrarie in d'as van uEd. voorgestelde kromme, vind. Edoch alzo ik weet dat zijn Ede. als mede Dominus Slusius haar verstand in hogere zaken zeer gelukkelijk tegenwoordig oesenen, zo beloof ik even goet vriend te zullen blijven 't zij haar Ede. ons iets of niets overzenden: haar genegentheid zal ons genoeg zijn, ja 't zal mij aangenaamer wezen en ik zal 't houwden voor een grooter weldaad, zoze haar van nodiger of ook vermaakelijker speculatien hier door niet laaten astrekken, ja een uur ophouwden. De reden waarom ik tegenwoordig alleen kan antwoorden, dat de vinding van 't centrum in de diameter GS van 't slus f Gr, bij mij mooghlijk geacht word, maar dat ik het zo generaal als 't Dominus Slusius in zijnen brief heest voorgestelt, niet zoek, en datter iets meerders in mijn methodus is gegeven dat ik daar bij te gelijk aanmerken zouw; is, om dat ik tegenwoordig in zoveelvoudige, verscheide, en nodige occupatien verwert ben, en waar van een groot gedeelte binnen weynig weeken moeten afgedaan zijn, dat ik bij na niet een uur voor mijn zelfs, in dien tijd, overigh zal hebben.

Gy lacht begaafde Geest, ik gun uw dat vermaken Die milte kitteling, die oesening van kaaken,

Gij lacht, om dat ik zo weijnich tyds overigh heb, en evenwel noch zulken grooten brief kan schrijven. daar me dan, zo zal ik na het eind te post gaan loopen, alleen noch maar zeggende, dat ik eene zaak in u Ed. wat te ernstlijk heb voor goet gekeurt; Dat mij dunkt uit mijn antwoord genoeg te blijken d'overeenkomst en verscheydenheid van mijne en Domini Slussi kromme; En eindelijk, 't geen mij uittermaaten zeer behaaght heeft, dat ik niet duistelyk in uEd. antwoord zodanigen deuchd bemerkt heb, die de grootste en beste is die ik ken, namentlyk dat gij machtigh zelfs zouwd zijn uw vijanden goet te doen: want wat is dit veel minder? Meenen beledigt te zijn, en ondertusschen den geenen van wie men meent beledigt te zijn, tot groote dankbaarheid te verplichten, en daarenboven noch ver boven zijn verdiensten te verheffen. Seker dat uEd. die dingen hebt afgesneden, en aan Domino Slusso niet gecommuniceert, die gij meende zelfs de minste oorzaak van offentie te konnen geven, dat is een deucht die ik zo groot en ongemeen oordeel als uw verstand, en ten welken opzichte ik blijven zal

EDELE HEER

UEd. zeer verplichten Dienaer, Іон. Нирре. Zijn Ed. gelieve mijn hertlijke gebiedenis te doen aan mijn Heer Slufius, dien ik, uit het geen ik van hem gezien en gehoort heb, niet nalaten kan, zeer te aestimeren.

't Amsterdam den 7 Janu. 1658.

Aen Mijn Heer Mijn Heer, Christianus Hugenius. par couvert.



### Nº 450.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

8 JANVIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens, Elle est la réponse au No. 446. Chr. Huygens y répondit par le No. 451. Elle a été publiée par C, le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Gratissimas Tuas 3ª huius anni datas, vna cum acutis  $\epsilon \hat{\nu} \rho \hat{n} \mu \alpha \sigma n$  Clarissimi Heuratij nudiustertius accepi, quem vel ex hoc specimine doctum Geometram,  $\hat{\omega} \epsilon \hat{\epsilon} \hat{\epsilon} \delta \nu \nu \chi o \epsilon \tau \delta n$   $\lambda \hat{\epsilon} a \nu \chi o \epsilon \tau \delta n$  fatis agnouj. Atque vt tandem, quod facturum me receperam, quid circa curuam meam illamque Huddenianarum primam vlterius observauerim, palam faciam, altius mihj res repetenda est. Ego olim cum id otij mej ratio pateretur, parabolarum infinitarum exemplo, Hyperbolas etiam ac circulos vel ellipses infinitas excogitaueram, leuiter variata aequatione. Quod exemplo declarasse sufficiences acceptances and sufficient acceptances are sufficient acceptances.



ciet. Sit recta AB, et curua BD, in qua fumpto quolibet puncto D, ducatur applicata DC, quam in terminis analyticis voco x, et BC y, AB vero a. habeatur autem perpetuo haec aequatio  $ay + yy \propto ax$ .

Hanc vocaui Hyperbolarum infinitarum primam. 2dam statuj  $ay + yy \propto xx$ . Altiorem  $ayy + y^3 \propto aax$  vel  $ayy + y^3 \propto axx$  et ita in infinitum, quod nullo nego



tio fieri posse satis animaduertis. Transfer hoc ad circulos mutato nempe figno + in - et fiet  $ay-yy \propto ax$ ,  $ay-yy \propto xx$ ,  $ayy-y^3 \propto aax$  vel  $ayy-y^3 \propto axx$  &c. In harum proprietates cum inquirerem, vidj statim primam et secundam Hyperbolarum vel Ellipsium praedictarum, esse

parabolam, circulum, Ellipsim vel Hyperbolam Apollonij, caeteras non ita, qua-Ocuvres. T. II. rum interim dimensionem vel solida demonstraui, saepe etiam (quod ad te scripsisse meminj)  $\partial \pi \alpha \gamma \omega \gamma \omega_s$  ad circulj quadraturam ex ijs deduxj. Harum Ellipsium vna est curua quam proposueram, vt scis, nempe haec  $ayy-y^3 \propto aax$ . Primam autem Huddenij deprehendj postea partem esse Hyperbolae illius quae his terminis explicatur  $ayy+y^3 \propto aax$ . Quod vt planum siat paucas meae proprietates me-



cum confidera. Sit in illà, ad axem AB applicatarum maxima EF, et iungatur AE, quae vtique curuam fecabit in D puncto vbi flexus mutatur. Aio spatium curuâ ACD et recta AD comprehensum, ei aequale effe, quod recta DE et curuâ DVE continetur, imo idem omnino

esse fed inuerse positum. Vt quemadmodum recta GE tangit curuam in E ita pariter recta BA tangat eandem in A. Vnde sequitur vlterius, si illa prout exigit, producatur, occurrere ipfi GE in G, et curuam DAG effe plane eandem ipfi DEB sed inversé positam. At si vltra punctum E, quaelibet applicetur a parte exteriori curuae vt HI, fitque illa x, et EH y, haberi aio perpetuo hanc aequationem avy + v<sup>3</sup> \simeq aax. Itaque curuam EB effe vnam Hyperbolarum infinitarum quas fuperius descripsi, quae cum versus B produci possit in infinitum (idem intelligendum versus G) apparet efformari latinum sigma, ad quod appenditur illa quam primo loco nobis proposuit Clarissimus Huddenius, quemadmodum etiam aliunde deduxit. Quaenam igitur tandem est haec curua? inquies, Dicerem nifi Te scirem id Tuo Marte inuestigare malle, et Platonis praecepto in tuo praedio δρύττειν μεχρί της κεραμίτιδος γης antequam a vicino aquam petas. Hoc itaque Tibi propositum esto, et per Te Clarissimis illis viris (si tanti esse cenfeas) qui tam docté hactenus illam examinarunt. Gratulor interim Tibi, quod Parabolarum infinitarum areas et folida Geometrice demonstraris. Ego quoque me in illo campo lusisse memini cum Romae essem, et similes tuis ac fortasse easdem in schedis meis ibidem latere demonstrationes. Video enim nos eandem saepe viam insistere: idque etiam in dimensione Huddenianarum primae arbitratus fueram, cum idem συμπέρασμα nobis occurriffet; fed ex Tuis animaduerti, te tribus spatijs quorum vnum est rectilineum, vtj, Ego vero vnico curuilineo, methodo mihi peculiarj, rem confecj. Eadem nempe qua in dimetiendis illis Hyperbolis et Ellipsibus vsus fueram. Accipe etiam ab eodem fonte quando ita iubes, ἀπαγωγὴν pro circulj



quadratura. Super  $\overrightarrow{AB}$  efto curua in quâ fumpto quolibet puncto F, et applicatâ FG, fi illa fit x, et AGy, ABa, fiat perpetuo aequatio  $ay^3 - y^4 \propto aaxx$ . Hoc fpatium fi fueris dimenfus, fcias te circulum ipfum facile metiri posse  $a^a$ . Quod fi eidem circumscriptum intelligas parallelogrammum AD, et

ex vtriufque reuolutione circa axem AB gigni cylindrum, et folidum infcriptum, Aio habere hoc ad illud rationem notam, quam, fi quando vacabit et fi operae pretium esse videatur inuestigandam Tibj propono, aut si mauis, eam cum iusseris a me accipies. De Tuis motus regulis censeo et hortor vt breuj edantur in lucem. Nec est quod diuersa sentientium autoritas te moucat; frustra enim hominum praeiuditijs condemnatur, quem ratio absoluit. Prodeant itaque cum bono Deo, a quo Tibi felix anni noui principium, feliciora incrementa precor ex animo. Vale Vir Claristime er ama

Tui observantissimum
RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Leodij 8 Ai. 1658.

Nobilissimo Clarissimoque Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem &c.

VI

A la Haye.

a) fallitur. [Chr. Huygens.]

### Nº 451.

CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

22 JANVIER 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden , coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 450. R. F. de Sluse y répondit par le No. 458.

122 Jan. 1658.

#### SLUSIO.

#### Nobilissime Domine

Postremis literis Tuis explicas tandem quo pacto in lineam tuam pyriformem primum uicideris, quae pulcherrimam hactenus materiam exercendi calculi nobis suffecit. Sed hoc omnium maxime admirabilè quod tam diu falsa specie nos illudere potuit. Certus sum te quod mihi quaerendum proponis jam invenisse. nihil videlicet aliud esse curvam hanc, quam ipsam parabolam cubicam. Sive potius

duas dimidias ad verticem conjunctas et contrarias in partes tendentes. Sumpta

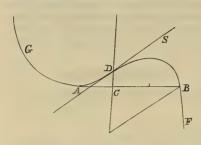

enim AC  $\infty$   $\frac{1}{3}$  AB diametro et ordinata applicata CD, erit D confinium flexus contrarij, et vertex utriufque parabolae cubicae, quarum altera DBF, altera DAG. ordinatim vero applicatae tangenti DS parallelae exiftunt. Ego quidem hoc non difficilè deprehendi rejecto termino fecundo ex aequatione tua  $y^3 + ayy - aax \infty$  o, vel ex Huddeniana  $y^3 - 2 ayy + aay - aax \infty$  o. an autem eadem hic fuerit methodus tua fcire percupio.

Caeterum constat nunc et Huddenij curvam primam, parabolam esse cubicam<sup>a</sup>),



ideoque centrum gravitatis etiam in axe AE dari posse. quod antea an fieri posset dubitabamus. Huddenius quidem in ijs quas ad me dedit literis fatetur se sensisse tantum de spatio OAF, cujus exhibito centro gravitatis nos satisfacturos dicit. Quod si tam bene ipsi nota fuisse linea sua quam nobis nunc est, id quod primum proposuerat ut opinor exposcere non destitisse.



Rationem ἀπαγογης tuae nondum intelligo, Solidum vero conversione spatij AFB circa axem AB effectum ad cylindrum a rectangulo CB, nisi me calculus fallit, est ut 64 ad 135.

a) Ipse quoque nescivit. Huddenij curva 1ma. [Chr. Huygens.]

### Nº 452.

### [Salomon Coster?] 1) à Christiaan Huygens.

23 JANVIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

23 Jan. 1658 2).

### MIJN HEER

Het werck op Scheverlingh is tegenwoordig aen de ganck, heeft deese nacht gegaen, den Bol is een gewicht van 50 pondt, doch dencke wat minder aen tehanghen en sijn veer en kettingh wat d'anders te maken. het heeft naer gissingh een quartier in 14 ure verlooren, ick meijne op morgen naerdemiddach daer weer heen te gaen.

Mijn Heer CHRISTIAEN.

### Nº 453.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à J. HUDDE.

24 JANVIER 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 449.

Sommaire: Wanneer ontfangen, Van Archimedes, Excufatio laudis, Prima inventio praccipua nam et Heuraetius nunc, Aengaende het fehryven is VE beter geluckt als gelooft.

De tangenten aengaende beloof ick daer 'op hier naer te fullen dencken en VE laten weten of gevonden heb of niet, doch ie meen dat wel vinden fal, door dien ic de maniere van Des Cartes conftructien wel weet, en te meer om dat de cromme mij nu recht bekent is, wat het voor een is en de fyne oock, fine methodo. Aengaende het centrum gravitatis van fijn eerste fien ick dat waer is 't geen ie gedacht hadde, maer was ons onmogelyck te raeden, om dat anders voorgesfelt was, noch niet geset was doen wy geensins wisten dat het een stu was van Slusij kromme. Maar nu wy weten dat het een cubica parabola is, soo konnen wij oock licht het centrum gravitatis van sor for in den diameter GS vinden, en dat op dese manier, datum hoe &c. Hier uyt siet VE oock hoe men de quadrature en centrum gravitatis van en stue kan vinden.

### Joh. Hudde.

#### Myn Heer

Voorleden Saterdagh ') braght mij de Heer Professor Schoten VE aengenaeme vanden 7e deses, hebbende deselve 10 dagen by sich gehouden, het welck te langh

Salomon Coster était hortoger à la Haye et avait obtenu, vers juin 1657, de Christiaan Huygens le droit d'exploiter l'invention de l'hortoge à pendule. Il en demanda le privilège aux Etats Généraux. Cette demande a été lue dans une séance du 14 juin 1657 et accordée dans la séance suivante du 16 juin. Il en obtint aussi le privilège des Etats de Hollande et de Zélande, le 16 juillet 1657. Coster mourut à la fin de 1659, sa veuve continua la maison d'hortogerie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cette date est écrite de la main de Chr. Huygens.

<sup>1)</sup> C'était le 19 janvier.

waer indien wij nieuwe tydingen verhandelden. Het ghene VE voor af ferijft aengaende de 2 inventien van Archimedes ten opfight vande welcke VE hem boven alle de oude prefereert derf ick naeuwelyck geloven dat het foude flaen op myne inventie van de fuperficies van het Conoides parabolicum, alfoo ick wel weet dat die geenfins van foo veel gewight en is. het is het geluck van de oude geweeft dat voor haer alle de voornaemste theoremata noch ledigh stonden en te vinden waeren. onder welcke ick mede achte dat de metingh van de parabola en van de superficies van een bol van de uytnemenste fyn.

Op de beleefde verantwoordinghe die VE wederom van nieuws voorwendt, fal ick alleen dit feggen dat indien VE defelve nodigh geacht heeft, ick dan mij even van het felfde als VE heb te beklaegen, te weten dat ick myn felven door myn fehryvens niet genoegh en hebbe konnen uytbeelden, ende VE doen blycken hoe traegh ick ben om ergens uyt offenfie te nemen, en hoe light om te vreden te ftellen.

De constructie van de tangenten uyt een punt buyten de peripherie om dat ick sie dat VE daer op noch insisteert, beloof ick hier naer by gelegentheijdt te fullen soecken en VE bekent te maecken of ick die gevonden hebbe of niet. Het geene my doet gelooven dat ick daer wel fal toe geraecken is dat ick meermaels vele constructien uyt de vergelyckingh van twee aequatien hebbe gemaeckt. en daerenboven, dat ick nu gevonden hebbe dat VE eerste kromme als mede die van de

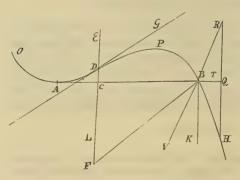

heer Sluse niet anders en is als een parabola cubica, het welck my wonder geeft ons soo lang onbekent is gebleven. Zij ADB de linie van Slusius; soo men nu neemt AC  $\infty$   $\frac{1}{3}$  van den diameter AB, ende ordinatim appliceert CD, soo is DPB en DAO elck een halve parabola cubica doch contrarie tegen malkander gestelt; FDF  $^2$ ) beyder diameter, en de ordinatim applicatae, als BF, parallel met DG tan-

gens in het punt D. VE. cerste kromme, BH, is dan mede een deel van dese parabola, waer door nu alles gegeven is het geen men soude mogen willen weten aengaende de quadrature centra gravitatis en solida van dese linien. Want getrocken sijnde HQ en BK parallel met DC en HKL met AB. soo kan men niet alleen

<sup>2)</sup> Lisez: FDE.

weten het centrum gravitatis van het dubbele fluck BQH, dat is van RBH, waer mede VE fich nu voldaen houdt, maer oock het centrum gravitatis van het fluck HBK, ofte fijn dobbel HBV, het welck wij meynden te moeten vinden om dat ons eerst foo voorgegeven was en het contrarie van VE niet en hadden verstaen, selfs doen ghij ons de overeenkomst aenweest van Uwe en Slusij crommen. De quadraturen van dese flucken syn noch gereder te vinden als de centra gravitatis en dan voorts uijt beyde de groote van de solida door het omdrayen van dese figuren gemaeckt tot den inhoud van cylinders. Het welck alles ick wel wete, dat niet van node en is VE aen te wysen op wat manier moet ondersocht werden. Het centrum gravitatis van RBH vind ick den diameter BQ te deelen in T soo dat BT is tegen

TQ als  $15 y + 10 a + \frac{6yy}{a}$  tot  $5 y + 5 a + \frac{3}{2} \frac{yy}{a}$ . fynde AB  $\infty$  a en BQ  $\infty$  y.

doch dit door een ander middel die korter reeckeningh geeft.

Het is my leet te hooren dat VE door foo veel andere occupatien van de Geometrische studien wordt afgetrocken: het selfde geven my van haer de Heer Sluse en Monsieur Heuraet te kennen, dien ick beneffens VE geeren van den tydt die my overigh is soude bysetten, indien ick daer tegen van haere naerstigheijt geleertheydt en geest deelachtigh mochte werden. Ick blyve

MIJN HEER

VE dienftwilligen Dienaer Chr. Huygens van Zuylichem.

24 Jan. 1658.

### № 454.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

24 JANVIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 460. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine.

Obferuationes a Clariffimo Riccio, non Romanas vt arbitrabar fed Siculas, et Saturni non Lunulae, hoc meridie demum accepi. Eas vix perlectas, statim Tibj fiftendas <sup>1</sup>) putauj, maxime cum ab Autore <sup>2</sup>) (qui mihi ignotus eft) ad Te dirigantur <sup>3</sup>). Nec longo fermone Te morabor, rogo tantum vt fcribas, quid huius fyftematis rationes a tuis differant, et nouo beneficio cumulabis

## Tui observantissimum Renatum Franciscum Slusium.

Leodij 24 Anni 1658.

Jam dudum ad Te peruenisse arbitror meas 8 huius datas 4), ijs quando otium erit responsum expecto.

### Nº 455.

### H. Bruno-à [Christiaan Huygens].

30 JANVIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

### Doctissime nobilissimorum Juvenum,

Orator venio, exorator ut fim, Legatus per litteras accedo, relegatus ne recedam, tua fortè in manu, paterna certè in voluntate, ac propter filium dilectissimum, in communium olim studiorum tuorum Leidensium confortem, collegamque. sub clarissimo piae memoriae Vinnio, Dominum Janum Grotium Jurisconsultum 1), mihique addo, si quid id esse videbitur, longè amicissimum, liberalitate situm esset. Petit ille, ne quid dissimulem, aut ulla utar circuitione, à qua, pro Batava nostra, nobis ingenita animi simplicitate uterque alienissimi sumus, ut exemplar paternorum Pöematum, quod habuit inter alios, commodato, quodque ipsi, ut caeteris omnibus mirisicè ipsi arrisit, tua cum inscriptione dono habeat ac proprietarium,

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé ces observations.

<sup>2)</sup> Il s'agit ici de G. B. Hodierna. Voir la Lettre No. 360a, note 1.

<sup>3)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos collections.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Joannes de Groot Jansz, naquit à Hoorn en 1621. Il fut inscrit comme étudiant en philosophie à Leiden, le 8 octobre 1641. Il était poète à ses heures et occupa plusieurs fois la charge d'échevin de sa ville natale.

ut vocabulo juris proprio hîc utar. Tu, fi negare jam, et prima juris regula, fic uti velis, ne  $\gamma \rho \tilde{v}$  quidem est quod regeramus aut hiscamus, aut indignemur; Caeterum id cogitare te Grotius, quo haec praesente scribo, noster vehementer velit, atque addo ego id communi nomine assevero, ipsum aliàs non tam ipso quidem dono, quàm quod abs te datum sit, seriò triumphaturum. Ita vale; et vel agnosce veterem amicum, vel novo ignosce clienti,

Doctiffime nobiliffimorum Juvenum,
Tuo ex affe et animo,
H. Brunoni.

Hornae proprid: Cal. Febr. cipioclyiii.

Nobilissimo fratrum pari falutem ex domino Grotio summam prolixissimamque adscribo, omniaque humanitatis, amoris, observantiae officia communi nomine defero.



### Nº 456.

FR. VAN SCHOOTEN à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 FÉVRIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 444.

## Clariffimo Viro Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. P.

Literas tuas <sup>1</sup>) Clariffimo Huddenio deftinatas <sup>2</sup>) mifi nuper Amftelodamum, eafque ab ipfo rectè fuiffe receptas refeivi postmodum. Salutavi etiam hìc plurimum tuo nomine Heuratium nostrum, qui utique et te refalutari voluit. Quod autem alte-

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 453.

<sup>2)</sup> Nous n'avons pas trouvé la lettre conductrice du N°. 435.

rum tuum inventum concernit, de quo mihi non nifi fubobícurè quaedam indicaveras, penitus fermè cum Heuratium adibam jam tunc exciderant mihi, ita ut inde fcire non potuerit in quo illud ipfum propriè confifteret, minufque an ejus methodus ²) cum eodem hoc tuo invento responderit. Quocirca petijt ut quale illud tandem sit datâ occasione ei indicare haud gravatè duceres, quo desiderio tuo fatiffacere posset. Vale ac me amare perge.

Dabam Lugd. Bat. 4 Febr. 1658.

Literas hasce alijs inserui, quas ad Nobilissimum ac Ornatissimum Juvenem Dominum Alexandrum de Villers 3) dedi, qui nuper in Cartesiana Methodo suit discipulus meus. Est sanè ingenuus ac optimus juvenis, sed pro aetate quodammodo scrupulosus. Hanc ipsi occasionem parui, quò sibi amicitiam tuam 4) conciliandi amplecti teneretur. Iterum Vale.

# Nobiliffimo, Clariffimoque Viro-Juveni ac Domino Christiano Hugenio.

Hagae-Comitis.

per amicum.

2) Voir l'Appendice.

<sup>3)</sup> Alexander Soete de Villers, troisième fils du père de même nom et d'Adrienne van Aerssen, naquit le 4 août 1638 à la Haye et fut tué le 11 août 1674 dans la bataille de Senef. Inscrit le 28 mars 1654 comme étudiant en mathématiques à l'Université de Leiden, il entra ensuite au service militaire.

<sup>4)</sup> Ici la lettre est déchirée.

### Nº 457.

H. VAN HEURAET à FR. VAN SCHOOTEN.

[18 JANVIER 1658.] ").

Appendice au No. 456 1).

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

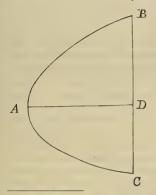

Sy BAC een parabola wiens latus rectum fy a en AD  $\infty$  b. Soo is de bultige fuperficies van dese conoide door de omdraeyinge opde ax gemaeckt tot de circul van de basis als  $4 \ b + a$   $\sqrt{4 \ ab + aa} - aa$  tot 6ab.  $^b$ )

<sup>a</sup>) Perlatum à Clariffimo Schotenio cui tradiderat Heuratius 18 Januarii 1658 [Chr. Huygens].

b) Rectè fe habet proportio affignata et cum nostra consentit. [Chr. Huygens].

### Nº 458.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

8 février 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 451. Chr. Huygens y répondit par le No. 460. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Siculas Saturni τηρήσεις, quas ab aliquot feptimanis ad Te mifi '), iam dudum Tibi redditas fpero. Accipe igitur etiam, quando ita vis, qua viâ in curuae illius notitiam

<sup>1)</sup> Il résulte de la lettre N°. 465, que cette lettre de van Heuraet a été remise à Chr. Huygens quelque temps avant le 18 février 1658. Il nous semble qu'elle peut être considérée comme un Appendice à la lettre de van Schooten du 4 février.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 454.

deuenerim, quae me olim, et Te postea aliosque delusit. Prima mihi suspicio ex tangentibus orta est, cum earum aliquas, ad illam quae in puncto contrarij slexus ducitur, referrem. Animaduerti postea ducta qualibet ei parallela (qualis est in

adiuncto Schemate FO,) fi non tota BA fed pars tantum QC vocaretur y, rectam DO perpetuo de-

nominatam irj $\frac{y^3}{aa}$ . Ex quo euidens

est semper esse vt DO ad DO, ita cubum OC ad cubum QC, fiue cubum FO ad cubum FO. Nec pluribus verbis opus est, cum nedum Tibi fed vel mediocri Geometrae schema per se loquatur. Recte dimenfus es folidum illud quod ex alterius curuae reuolutione oritur: ἀπαγωγής autem rationem facile animaduertes cum Tibi vacabit in illam accuratius inquirere. Plura adderem, nifi Te iam alijs occupatum non ignorarem, et nisi etiam gelidâ hac tempestate frigerent mea studia: At non affectus quo Te profequor, et quo teftari aueo me άνευ μεταβολής effe

Tuj observantissimum
RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Dabam Leodij viij feb<sup>rij</sup> MDCLVIIJ.

Nobilifimo C[lariffimoque Domino] 4)
Domino Christiano Hugenio de Zulich[em.] 4)
A la Haye.

VI.

<sup>4)</sup> Cette partie de la lettre est déchirée.

# Nº 459.

## CHRISTIAAN HUYGENS à J. CHAPELAIN.

14 FÉVRIER 1658.

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens. J. Chapelain répondit à la lettre par le No. 467.

le 14 Febr. 1658.

## A Mr. CHAPELAIN

Que je n'ay pas receu la fiene <sup>1</sup>), j'envoye les deux figures de Saturne <sup>2</sup>), deferis le fysteme de Hodierna. J'excuse le retardement du mien sur l'horologe &c. de la nouvelle academie chez Monsieur de Montmor.

# № 460.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [R. F. DE SLUSE].

15 FÉVRIER 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux Nos. 454 et 458. R. F. de Sluse y répondit par le No. 461.

#### Nobiliffime Domine

Intenfum per hosce dies frigus ad scribendum segniorem me reddidisse, scio haud miraberis, cum à te quoque non nisi breviculæ jam proficiscantur. Quanquam fateor pro Saturnijs observationibus ad me tanta diligentia curatis nimis diu dilatam gratiarum actionem, cum tibi maximas debeam. Miror verò qui factum sit, ut autor ipse '), qui tam humaniter me compellat '), operam non dederit ut citius paginae istae ad me perferrentur. Apparet virum illum ingenti rerum Coelestium amore teneri, dignumque propterea esse qui melioribus telescopijs instruatur. nam quod hypothesin amplexus est tam parum verisimilem non tam ipsi quam inopiae instrumentorum imputandum existimo. Deprehendisset enim alioqui plurimas earum phassum in Saturno nunquam existere, quas illi systema suum necessario indu-

<sup>1)</sup> C'est la Lettre N°. 415 du 19 octobre 1657, dont Chr. Huygens semble avoir perdu le souvenir. Voir la Lettre N°. 467.

<sup>2)</sup> Ces figures n'ont point été trouvées.

<sup>1)</sup> G. B. Hodierna; voir les Lettres Nos. 454 et 360°, note 1.

<sup>2)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections.

cit. Nostrum sanè ab hoc δις δια πασών discrepare invenies, et brevi ut spero. Doces me posterioribus tuis 3) quâ viâ curvam illam quae tantum nobis negotij exhibuit penitus introspicere coeperis quae tamen satis invia videri queat, ac ejusmodi ut aliam prius tenueris, quam nolis me resciscere. Tum hoc quoque, quod απαγογην ex quadratura alterius curvae explicare declinas, vel majoris momenti fubtilitatem subesse arguit, quam quae gratis tibi extorqueri possit, vel longioris operae esse demonstrationem. Verum age, quando tam parcè ac prouidè mecum agis, referam par pari, et tibi invicem involutam ἀπαγογην adferam, cujus intelligendae, haud minori, quam ego Tuae, desiderio tenearis. Parabolici conoidis supersiciem ad circulum redigi posse antea tibi significavi. Nunc verò Circuli quadraturam datam effe scito, si sphaeroidis oblongi superficiei circulum aequalem invenire possimus. Quadraturam verò Hyperbolae si superficiei sphaeroidis lati seu compressi circulus aequalis habeatur, vel superficiei conoidis Hyperbolici. Et contra. Neque longis ambagibus opus fore, fed brevi tantummodo conftructione. Dato autem fphaeroide lato, aio posse inveniri conoides hyperbolicum, vel hoc dato sphaeroides latum inveniri posse, et utriusque simul superficiei circulum aequalem exhiberi, quod quidem ultimum ad quadraturam non pertinet, quoniam abfolutè et geometrica ratione perficitur.

Haec quin tibi placitura fint non dubito, et praesertim ubi constructiones videris. Quas quo praetio à me clicere possis jam nosti. Verum licitari tecum nolo; itaque

vel gratuitas paulo post accipies ut scias me

Tui observantissimum
Chr. Hugenium de Zulichem.

vr. 15 Febr. 1658.

## Nº 461.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

19 FÉVRIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 460. Chr. Huygens y répondit par le No. 466.

Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17,

## Nobilissime Domine

Gratissimae mihi fuerunt litterae tuae 15 februarij datae, quibus benigné castigas laconismum meum: licet enim ijsdem expostulare videaris, quod Φυλακτικός καὶ

<sup>3)</sup> Voir la Lettre N°. 458.

φειδωλῶς tecum agam, id tamen eo lepore facis, vt a Te reprehendj iucundius arbitrer, quam ab alio laudarj. Sed ne culpam in me, a quâ longe abſum, epiſtolac tuae elegantiâ delinitus agnoſcere viderer, committendum non putauj quin ſtatim me Tibi purgarem et quod pro tua humanitate impetraturum conſido, omnem etiam ex animo tuo ſuſpicionem delerem. Peto igitur abs Te, et Φιλαλη, Ͽῆ Matheſeos Genium teſtor, vt mihi credas, me non aliâ viâ quam ad te ſcripſi, in curuae meae notitiam deueniſſe. quae licet inuia fortaſſe cenſeri poſſit, tamen prima ſcſe mihi vltro aperire viſa eſſt, poſſquam ex tangentibus coniecturam ne dicam τεμμήριον deduxeram. Quod autem ἀπωγωγῆς demonſſtrationem non adſcripſſ, id ea ratione a me facſtum eſſt, ne te Siculis et tuis Saturnj obſſeruationibus occupatum interpellarem, et coeleſſtibus immorantem ineptâ ſcriptione detrahere viderer in terras. Sed quoniam ab illis ſatis otiʃ Tibʃ ſupereſſe intelligo, ſiſto eam Tibʃ, ſerio rerum illarum aeſſtimatorʃ, vt iudicio tuo ſſtet aut cadat a).

In curuâ cuius proprietas explicatur his terminis  $ay^3 - y^4 \propto xxaa$ , ratio parallelogrammi ad aream eadem est ac in aliâ, quae his explicatur  $ay^3 - y^4 \propto x^4$ , ratio cylindri circumscripti ad solidum ex eiustem reuolutione circa axem genitum: Cum ad eastem axis partes applicatur modo  $x^4$ , modo aaxx. Cuius demonstratio non absimilis est illi, quâ cylindrum circumscriptum ad sphaeram ita se habere colligimus, vt parallelogrammum circumscriptum ad parabolam. Descrip-

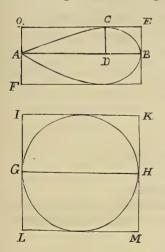

tam itaque intellige curuam ACB cuius Axis AB sit a, et in quâ sumpto quolibet puncto C, et applicatà CD, si AD dicatur y, et CD x, perpetuo occurrat aequatio  $ay^3$   $y^4 \propto x^4$ . Eidem circumfcriptum fit parallelogrammum FOE, et GH diametro aequali AB fiat circulus, et circa eundem quadratum IKLM. Satis conflat fi quadratum vna cum circulo circa rectam IL reuoluatur, cylindrum genitum ad spiram, eandem habiturum rationem quam quadratum ad circulum. Id enim, vel ex centrobarycis statim euidens est cum circuli et quadrati idem sit grauitatis centrum. Aio itaque si parallelogrammum AE, et curua ACB circa axem AB girentur, cylindrum recenter ortum ad folidum inclusium, eam rationem habiturum quam quadratum ad circulum, fiue quam cylindrus ille prior ad fpiram. Jn quo tota ratio ἀπαγωγής confistit vt vides. Hoc autem ita effe facile colliges fi feor-

fim acceptas vtriusque aequationes simul compares: pudet enim haec Tibi pluribus exponere, ne dum βραγυλόγιαν vitare satago in Φλυαρίαν incurram. Jure meo

nunc agere possem, et subtiles illas  $\partial \pi \omega \gamma \omega \gamma \partial s$  tuas exigere, quando ad id tam vilj pretio. Te obligastj. Sed summum ius, summam iniuriam esse didicj, et debere volo humanitatj tuae  $\int \chi \rho i \sigma \epsilon \omega \chi \omega \lambda \kappa \epsilon i \omega v$  mecum permutes. In illas hactenus non inquisiuj, nec si fecissem forstan multum promouissem, sed nullo modo mihi licitum suit hoc maxime tempore quo apud nos comitia habentur. Itaque  $\partial i \chi \omega \pi \omega \xi \omega \lambda \lambda \omega \mu \nu \rho i \omega n s$ , quod hoc otio ingenij tuj foetus educere possis in lucem: mihi vix horis subcissius ad sublimiora studia diuertere conceditur. Est interim quod Te rogem antequam manum tollam. Accepi a iuvenj nobilj ex Angliâ problema hic adiunctum '). Id ipsum esse arbitror quod a Clarissimo Freniclio solutum suisse ab aliquot mensibus me monuistj. Si id paucis verbis explicarj potest, ne graueris obsecto solutionem ad me mittere, vt cum amico qui illam a me esse graueris obsecto solutionem ad me mittere, vt cum amico qui illam a me esse graueris communicare possim. Vale Vir Praestantissime meque amare perge

# Tui observantissimum RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Dabam Leodij 19 feb<sup>rij</sup> 1658.

Nobiliffimo Clariffimoque Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI

A la Haye.

a) Cadit. [Chr. Huygens.]

# Nº 462.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

Appendice au No. 461.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Inuenire cubum qui additus omnibus fuis partibus aliquotis conficiat quadratum <sup>1</sup>). Exempli gratia: numerus 343 eft cubus a radice 7. partes eius aliquotae

<sup>1)</sup> Voir l'Appendice N°. 462.

<sup>1)</sup> C'est le même problème que celui de la Lettre N°. 374.

funt 1. 7. 49 quae adiunctae ipfi 343 conficient 400 quadratum a latere 20. Quaeritur alius cubus eiufdem naturae.

Quaeritur etiam numerus quadratus qui additus omnibus fuis partibus aliquotis conficiat numerum cubum &c.

# Nº 463.

Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

21 FÉVRIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse à deux lettres du 5 et 18 février 1658.

# Clariffimo Viro Domino Christiano Hugenio, Fr. à Schooten S. P. D.

Binas tuas nuperas ¹) rectè à me receptas effe, testatum hisce volui, Nobilissime Hugeni, quò simul intelligeres eas à me Heuratio nostro una fuisse traditas, ut ex ijs mentem tuam rescire posset, et ego quid statueret. Respondit, quòd, postquam haec tibj significassem, mihi gravis esse ulterius nollet; cum ad Te super hac re, datâ occasione, ipse rescribere destinaverit ²), rogante me ut haec sola indicare tibi non dedignarer. Quod utique me sacturum promisi, atque lubens praestiti. Vale.

Dabam Lugd. Bat. 1658 die 21 Febr.

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé ces deux lettres dans nos collections: elles étaient datées du 5 et du 18 février; voir la Lettre N°. 464.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 464.

# № 464.

### H. VAN HEURAET à CHRISTIAAN HUYGENS.

24 FÉVRIER 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 444 et aux lettres du 5 et 18 février.

#### EDELE HEER

Mij fyn van mynheer van Schoten ter hant gestelt drie' brieven door uEd. aen hem geschreven my toucherende, op de eerste waer in uEd, versoeckt te weten of jc uEd. andere inventie ooc gevonden heb, hebbe ic aen mynheer van Schoten geantwoort dat niet te connen feggen fonder te weten wat die was en verfocht dienvolgens datse my by form van een problema mocht bekent gemaeckt worden niet twyffelende of t'felve was alleen by verfuym uytgelaten vermits ic noyt de kunft geleert heb om yemants vraech te beantwoorden fonder die eerst te weten: maer buyten vermoeden comt my te voren den uwen van den 5 deses 1) waer in ic sie uEd, perfifteert van my te eysschen de oplossinge niet alleen vandit maer oock verschevden andere problemata waer af mij t'een even soo veel bekent is als het ander. want uyt het bygevoechde schrift can je de selve niet raden gelye het oock tot dien eynde niet is voorgestelt en dienvolgens comen my die vry wat vreemder voor als onlanx dit problema, als een koe koft 80 guldens, waer op comt het calf te staen. Hier op heb je verscheyden mael gedreychtte antwoorden maer ben doorde wonderlyckhevt van het voorstel (niet wetende wat ic van UEds, voornemen soude besluyten) opgehouden tot dat my behandicht is uEd. schryven vanden 18 deses 1) waer uyt jc merck dat 't voorgaende alleen is geschiedt uyt sorge of je mocht uyt het methode dat je tot de vindinch vande bultige vlackte &c. gebruyckt heb oock eenige andere dingen gevonden hebben die uEd. oock gesien heeft en dat je my van de selve d'eerste eer soude toeschrijven, waerom uEd. versoeckt dat je oock mijn inventien op gelycke manier foude voorstellen indien je eer eenige had: op dat indiender gesien waren of datfe de felve als d'uwe nieu waren, je noyt eenige stoffe soude hebben om my daer af te beroemen. Waer op cortelyc tot antwoort dient dat ic noyt voor een manier heb gehadt en oock my noch meyne foo veel mogelyck is te onthouden van met vemant een tweestryt te beginnen om te sien wie in eenige wetenschap de sterckste mocht wesen alsoo je daer uyt niet het alderminst nut can sien en of je schoon met dit euvel besmet was soud je my nochtans wachten t'selve tegen uEd. (die door fyn geleerde fchriften alreets een uytstekenden naem heeft verworven) int werck te stellen. Noch je ben soo seer met ydele eersucht niet beseten dat je uyt

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé ces lettres dans notre collection: elles sont les mêmes dont il est question dans la Lettre N°. 463.

particuliere problemata die met menichte uyt t'gefeyde methode vloeyen my felven eenige befondere eer foude willen toefchrijven jc laet flaen om die eer tegens yemant wiet fou mogen fyn eenige queftie te maecken en foo uEd. myn humeur flechs gekent had 't waer niet nodich geweeft foo veel moeyten tegen my aen te wenden die uEd. t' vermaecken en d'eer van gefeijde inventie fchoon defelve voor lanch van mij gevonden mochten fyn geenfins fal foecken te benemen. dat jc oock foo een quackfalver niet en was had uEd. licht connen fpeuren uyt myn folutie die jc foo naeckt heb voorgeftelt datter feer weynich moeyte nodigh was om myn methode daer uyt te mercken 't wele jc nochtans feer licht had connen bedecken en opdat jc naer defen buyten achterdencken mach blyven verfoeck jc dat uEd. uwe jnventien noch immediate noch mediate aen my bekent maer naer uEd. genegen is de felve door publycke druck aen 't licht te brengen en om defen met een laching te cyndigen can uEd. eens verfoecken de volgende problemata <sup>2</sup>) te folveren. Jc blyve naer groetenisse

MIJNHEER

VEd. ootmoedige dienaer H. VAN HEURAET.

in Leyden desen 24 february 1658.

Mijnheer Mynheer Christiaen Huygens ophet pleyn

pt.

In

Schravenhage.

Nº 465.

H. VAN HEURAET à CHRISTIAAN HUYGENS.

24 FÉVRIER 1658.

Appendice au Nº. 464.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

- 1. Post diutinas curas siet tandem ex cicindelae ovo grus avis pie cuse.
- 2. Si circulum bene absolvis arte tua magnus es in orbe c f y p.
- 3. murmur necis quatiet gravate.

<sup>2)</sup> Voir l'Appendice N°. 465.

- 4. redeoque porci fomnum.
- 5. ponderis medietates.
- 6. Concordia res parvas in altum tulit discordia perdat qui suum usum hybre psidi.

7. Luce parata cremabit in arvo c.

8. nobilis anima parva negligit ac arte beat cupidos qui fas 1).

# Nº 466.

# CHRISTIAAN HUYGENS à [Å. F. DE SLUSE]. 26 FÉVRIER 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 461. R. F. de Sluse y répondit par le No. 468.

26 Févr. 1658.

## Nobiliffime Domine

Quis tibi tam bono Rhetori, merifque blanditijs agenti non cedat? Equidem non de eo folum, quod ad lineae tuae examen attinet, purganti te fidem habui protinus fed alteram quoque excufationem parum abfuit ut acciperem de quadraturae tuae ratione hactenus mihi non explicita; speciosa nimirum oratione tua circumventus, dum id unum tibi curae fuisse ais ne me ex Saturni coelo vel ad momentum temporis in terras devocares. at haec profecto caufa non erat, fed experiri voluisti quid proprio marte consequi possem. Ecce enim et nunc cum mihi rem omnem te expositurum profiteris id quod praecipuam difficultatem habet, omittis. tuo tamen magis quam meo damno. Nam fi accuratè caetera exfecutus fuisses recteque rationem putasses, animadvertisses certe vitiosam esse quam nobis promisisti απαγογην. Voluisti ut judicio meo staret aut caderet. Cadit igitur, quia in eo fundamento superstructa est, quod ego si opus esset brevi demonstratione pervincere posfem. Itaque minime intelligo cujufmodi inftitui velis binarum inter fe aequationum comparationem, idque ex te audire cupio, hoc est mois tivos Veudapís deperditum, Euclidis librum inflauratum iveris. Interim quod in tuis reprehendendis mihi juris fumfi, idem tibi in haec nostra ut vindices velim, fi quid in ijs ἐχ ὑγιὲς forte reperias.

<sup>1).</sup> Ces lignes sont évidemment des parodies d'anagrammes.



Quae igitur de supersiciebus σφαιροειδέων inveni praecipua sunt ista. Esto sphaeroides oblongum, cujus axis AB, diameter CD sectio per axem Ellipsis ACBD. Et centro C radio CE qui sit aequalis semissi axis AB describatur arcus EF, qui quidem utrumque Ellipsis umbilicum conjunget. Dico superficiem sphaeroidis dimidiam esse ad circulum maximum cujus diameter CD, ut sector CEF una cum Δ CEF ad Δ CEF. Unde apparet, si AB duplum possit ipsius CD, dictae semisupersiciei ad dictum circulum eam fore rationem quae est circuli cum inscripto sibi quadrato ad ipsum inscriptum quadratum. Semperque quoties arcus EF circumferentiam metitur, eam haberi rationem quae circuli

cum inscripto aliquo polygono, ad inscriptum polygonum. Esto rursus sphaeroides latum cujus axis AB, diameter CD. Sectio per axem Ellipsis ADBC, cujus cen-



trum G alter ex umbilicis E, divifâque bifariam diftantiâ GE in H, describatur AHB parabola cujus vertex H punctum. Dico superficiem sphaeroidis esse ad maximum in ipso circulum cujus diameter CD, sicut longitudo lineae parabolicae AHB ad quartam partem diametri CD. Ideoque aequalem esse sphaeroidis superficiem circulo, cujus quae ex centro media est proportionalis inter CD diametrum et longitudinem lineae parabolicae AHB.

Quibus ex mera liberalitate tibi communicatis (nam pro quadratura tua nihil profecto debebam) id tantummodo abs te peto ne ad alios ea emanare permittas. Nollem enim

alium quemquam inventà fortasse theorematum horum demonstratione sibi ca tan-

quam primus reperisset arrogare.

Numeri quos defideras Fermatianis problematibus fatiffacientes, à Freniclio proditi funt iffi. cubus nimirum qui additus partibus fuis aliquotis conficiat quadratum, 424462145606577000. cujus latus 751530. Hic additus partibus fuis facit quadratum a latere 192054400. Item cubus numerus a latere 37200735, qui additus partibus fuis facit quadratum a latere 346787400960.

Si vero duo hi cubi ducantur in cubum a latere 7, prodibunt alij duo ejufdem naturae. Porro numerus quadratus 931426156963217079241, cujus latus 30519275171, additus omnibus fuis partibus aliquotis conflituit cubum à latere 10773399.

Habes puto quod petijsti, ad alia verò quaecumque petes paratissimum semper et

Tui observantissimum Chr. Hugenium de Zulichem.

# № 467.

## J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

27 FÉVRIER 1658 1).

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 459. Chr. Huygens y répondit par le No. 477.

#### Monsieur

Je pensois n'auoir perdu que la lettre que je vous escriuis il y a quatre mois 2), et cela fuffifoit pour me donner la plus grande mortification du monde. Mais a ce que j'apprens par la vostre du 14. du courant 3) j'ay encore perdu celle dont vous m'auiés honnoré de vous mesme sur la fin de l'année passée 4), et j'en serois inconfolable si je ne voyojs par cellecy que vous me conserués tousjours en vostre amitié la part que vous m'y auiés promife, et que vous ne me jugés pas indigne de la communication des belles choses que vostre noble Genie et les grandes lumières que vos Estudes vous ont aquises ont produittes pour l'ornement du Monde et pour l'instruction du Genre humain. Ce bien la eust manqué au bonheur de ma vie si vous me l'eussiés enuie et dans labondance de tous ceux qu'vne ame moderée peut fouhaitter, c'eust esté assés de la priuation de celuy cy pour mempescher de me dire heureux. Car vous me permettres de vous affurer philosophiquement que depuis vous auoir veu et auoir veu les essais de vos rares connoissances je vous ay regardé comme vn tresor qui deuoit faire la passion de toutes les personnes biennées, et dont la possession pouvoit enrichir les plus avares de vertu. Mais l'amour que la vostre auoit produit en mon ame ne se bornoit pas à mon seul interest; il passoit jusqu'au vostre et je ne vous mentiray pas quand je vous diray que je vous y considerois encore plus que moy dans le desir que vous fussiés aussi estime que vous merités de l'estre. Cest ce qui m'obligea, des le commencement de l'année passée, a vous exhorter de verifier aux yeux de tous les habiles la descouuerte de vostre Satellite de Saturne et la veritable constitution du Corps et du Mouuement de Saturne mesme; choses de tel prix en soy par l'esloignement de cette Planette et la difficulté des Obferuations que si vous en venés a bout vous ne pouués manquer d'estre placé sans enuie entre les plus celebres Astronomes qui ayent jamais recherché les Cieux. Cest encore ce qui mengage a vous renouueller icy linstance que je vous en fis alors desormais que par les deux differentes figures des apparences de Saturne en diuers temps, que vous m'aués enuoyees, je suppose que vous estes resolu de son veritable Systheme, et qu'il n'y a plus qu'a l'exposer au jour, sans que les speculations que

<sup>1)</sup> Huygens reçut cette lettre le 13 mars. Voir la Lettre N°. 474.

<sup>Voir la Lettre N°. 415.
Voir la Lettre N°. 459.</sup> 

<sup>4)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre.

d'autres ont faittes fur la mesme matiere facent peur aux vostres, ni approchent que de bien loin du vray but ou vous aués touché. Pour vous y porter dauantage vous scaurés que le mesme jour que Monsieur Tassin me rendit vostre derniere lettre, en quelque mauuais estat ou je fusse pour vne cheute que j'auois faitte sur nos glaces. ie l'allav faire voir dans nostre Assemblé de chés Monsieur de Monmor à tout ce qu'il y a d'illustre en scauoir soit Philosophique soit Mathematique a Paris et je vous puis affurer que vous en receuftes vn grand applaudiffement de chacun et que tous me prierent de vous maintenir dans l'amour de cette belle discipline qui vous faisoit produire des fruits si precieux et si vtiles au Public. Plusieurs d'entreeux auoient ouy parler de l'Inuention de cette horloge dont vous me parlés et me conjurerent d'en obtenir de vous vne Description qui en pust faire voir la merueille. furtous Messieurs de Monmor et Theuenot, ce dernier le Cousin de la Demoifelle 5) que vous vifitaftes auec Monfieur Milon et du fcauoir de laquelle vous demeurastes si satisfait. Si vous faittes l'vn et l'autre jen vseray comme je dois pour vostre reputation et vous en rendray conte sidelle. J'ay fait chercher par mon homme la copie 6) que je luy fis faire de ma precedente auant que la fermer vous la trouverés auec cellecy, ayant este bien aise de vous l'enuoyer afin que vous voyes en toutes deux l'vniformité de mes fentimens pour vous. Ayés agreable que je les accompagne d'vne Response que je fais a nostre cher Monsieur Heinflus, et que je vous supplie qu'il la recoine aussi seurement que vous luy en aués dessa fait tenir vne autre 7) il y a vn an ou quinze mois. Je fuis avec beaucoup de fincerite

Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Chapelain.

De Paris ce 27 Feur. 1658.

A Monfieur Monfieur Christianus Hugens de Zulichem. A la Haye.

<sup>5)</sup> Mademoiselle Perriquet.

<sup>6)</sup> Cette copie ne se trouve pas dans notre collection.

<sup>7)</sup> Voir la Lettre Nº. 327.

## № 468.

## R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 MARS 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 466. Chr. Huygens y répondit par le No. 472. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

### Nobiliffime Domine

Aquarum vis 1) quae nobis veteris diluuij memoriam refricauit, litteras tuas ad hanc víque diem in itinere detinuit, quibus acceptis eo me affectu perfusum sensi, cui fimilem hactenus non fum expertus. Gauifus enim fum fubtiliffimis tuis inuentis, pro quibus et gratias ago maximas, et secreti fidem polliceor: sed de mea ἀπαγωγη quid dicam? cuius fundamentum, quoniam Tibi non probatur, iam apud me vacillat. Vacillat, inquam, non corruit. licet enim autoritati tuae plurimum tribuam, tamen donec demonstrationem addideris me ludet amabilis infania, nec potest nisi vi ἀποδέιξεως eripi mentis gratissimus error. Binas ad Te misi, vnam 2) quae his terminis continetur  $ay^3 - y^4 \propto x^4$ , aliam quae iftis  $ay^3 - y^4 \propto aaxx$ . Hanc ab illå pendere, vt arbitror, non inficiaris, cum illud euincat vel exemplum quod attuli cylindri fphaerae circumfcripti, et parallelogrammi quod parabolam includit. Minus tibi displicere existimo quod scripsi, cylindrum ad spiram vel annulum circularem frictum eandem habere rationem, quam quadratum ad circulum infcriptum. Scribe itaque vbi lateat το ψευδάριον vt sciam num aequationes seorsim acceptas eodem modo mecum comparaueris. Fundamentum quo hae ἀπαγωγαὶ nituntur si conuellas, etiam pleraque alia ruere necesse est, quae eidem superstruxj. Cissoidem antiquorum nosti. Hanc afymptoton habere hactenus quod sciam proditum non est. Habet autem eamque non inutilem. Qui enim solidum infinitum metitur quod ex Ciffoidis circa eandem reuolutione oritur, is pariter et circulum metiri poterit. Hanc ἀπαγωγών ex eodem principio deduxi quo reliquas, de cuius tamen fide ἐπέyew mihi conuenit, quoniam ita iubes. Itaque te etiam atque etiam rogo vt breuis

d'vne epesseur extraordinaire. Ce pourquoy on luij apropria ce chronographe VnDIs et gLa-Cle probaft I Me."

<sup>1)</sup> A l'occasion de cette inondation M, le Paige cite deux manuscrits de Liège, où on lit: "L'an 1658 au commencement de l'année se fit une gelée tres forte, et au degel, vn grand debordement de la Meuse, que le pont des arches essuija pour la premiere fois avec des glaces

<sup>&</sup>quot;Ce 26 dud. mois [février 1658] il survint vn tres grand debordement de la meuse laquelle fut pied plus haut qu'en l'an 1643, et comme il auoit tres fort gelé il desendit des glaces d'vne grandeur incroiable et epaisse de plus de 4 pieds qui hurtoint contre le pont des arches nouuellement construit, elles en briserent et emporterent de tres belles pierres des pilliers on les at [lisez: a] parapres repare et ancré auec de grosses pieces de fer. 2) Voir la Lettre Nº. 461.

illius, quam habere te scribis, demonstrationis me participem facias, et magno me beneficio affectum profitebor. Facies autem prima occasione si bene Te nouj, quoniam veteris adagij non es immemor, eum bis dare qui cito dat. Accipe interim quid his diebus comminisci me oportuerit, vt amicorum, qui hisce ineptijs delectantur, studia vel acuerem vel retunderem. Aquarum moles in ipsa Comitia incurrit, quae idcirco ioculari licentiâ dicta est mihi CoMItIaLIs VnDa. Lusj etiam in eandem his versiculis.

Crefcit et exultat victor niuibufque folutis
Conuehit ignotas ") Mosa rebellis aquas
Et rursus hoc senario, vt altitudinem signarem ad quam ascindit.
Hic limes vndis esto ne pertranseant.

In quorum numeralibus litteris expressam inuenies praesentis anni χρονογραφίαν. Haec infra dignitatem tuam esse non ignoro, sed adscripsi vt intelligas quam a rebus Geometricis alienum esse me oporteat, si amicorum studijs obsequi velim. Reduc itaque me in viam, et doce quo  $\psi$ ευδαρί $\varphi$  Euclidis libros austum iuerim, et summopere obligabis

Tui observantissimum

Dabam Leodij

RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

4 Martij 1658.

Nobilissimo Clarissimo Domino

VI

Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

A la Haye.

Nº 469.

CHRISTIAAN HUYGENS à [CL. MYLON].
7 MARS 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

A la Haye ce 7 de Mars 1658.

A Monfieur....

Monsieur

M'ayant estè dit par Le Sieur Vlacq que vous desiriez de scavoir, ce qui estoit devenu le pacquet 1) que vous avez pris la peine de m'envoyer, il y a quelque temps.

Oeuvres, T. II.

a) infectas [Chr. Huygens].

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé la lettre conductrice dans notre collection.

j'ay creu estre obligè de vous escrire ces lignes, non seulement pour vous assurer, que je l'ay receu, mais aussi pour me justifier de ce que j'ay tardè jusqu' icy a vous en rendre graces. Je vous diray donc Monsieur, que mon Pere estant abusé par la superscription du dit pacquet, creut que c'estoit luy à qui vous l'aviez adresse; de sorte qu'il me donna le traitè qui y estoit ensermè, parce qu'il voyoit qu'il estoit d'une matiere qui concernoit mes estudes, et se garda la lettre qu'il vous a pleu y adjouster, pour y faire responce, quand sa santè le lui permettroit, estant alors au lict d'une maladie qui a pensè nous l'emporter, et dont il ne fait encore que se remettre. Voyla Monsieur la seule causse de mon silence, la quelle si elle n'estoit veritable vous auriez juste subject de me croire incivil au dernier poinct. Je n'adjousteray rien touchant le traitè de Monsieur Frenicle si non que je suis marry de n'avoir pas sceu, auparavant que de veoir la solution de ces problemes, que Monsieur de Fermat la jugeoit de telle importance. Car encore que je ne me sois jamais guere appliquè aux questions purement arithmetiques je n'aurois pas laisse d'entreprendre celles cy, afin de meriter si il m'eust estè possible l'estime de ce grand homme. Je suis

### Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant Serviteur Chr. Huygens de Zulichem.

# Nº 470.

[J. Chapelain] à Christiaan Huygens

[8 MARS 1658 1)].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens <sup>2</sup>). Chr. Huygens y répondit par le No. 477.

C'est icy Monsieur la Copie que jay fait faire de la lettre que Monsieur de Monmor ma escritte sur le sujet de la vostre et que j'ay creu que vous serés plus aise de voir comme il la escrite que si je lauois extraitte comme j'en auois eu le dessein. Je m'assure quen me faisant response vous me donneres moyen de luy faire voir que vous aues esté touché de son estime et que vous aues eu egard a sa curiosite qui vous

1) Cette date résulte de la Lettre 478.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cette lettre de J. Chapelain se trouve écrite sur le revers de la copie suivante N°. 471.

est si honnorable. Le Duc et Pair dont il parle est Monsieur de Luynes <sup>3</sup>) Fils du feu Connestable de Luynes <sup>4</sup>). J'attens pour leur satisfaction et pour vostre gloire vn detail de vostre Saturne et de l'artifice de vostre horloge, autant que vous pourres nous l'accorder, et suis entierement a vous etc.

# Nº 47 I.

[H. L. H. DE MONMOR] à J. CHAPELAIN.

28 FÉVRIER 1658.

Appendice I au Nº. 470.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens 1). Chr. Huygens y répondit par le No. 478.

A Paris ce dernier feurier 1658.

La Lettre <sup>2</sup>) que vous m'aués communiquée m'a paru fi elegante et fi curieuse que j'en ay voulu prendre vne copie. Je croy que vous approuuerés cette liberté, et que je face part de cette nouuelle à vn Illustre Solitaire Duc et Pair de France, qui obserue presentement auec mes Lunettes. J'auois autressois dit mes pensées touchant le Systeme de Saturne à feu Monsieur de Gassendy sur diuerses observations qu'il en auoit faittes, et sur ce que j'en auois veu. Mais il n'a jamais rien voulu prononcer, parce qu'il n'auoit pas obserué tout le cours entier de cette Planette. Je ne doute point que vostre Amy, qui a eu le bonheur d'auoir desjà descouner la Lune, nait encore l'auantage de trouuer les raisons de ce Phenomene que j'ay grande impatience de sçauoir. Il les pourroit consier à vostre probité et sincerité qui est connûe partout. Et mesme je n'estime pas qu'il doiue apprehender qu'il y ait icy de ses voleurs de Planettes, comme en Allemagne qui courent jusques sur

<sup>3)</sup> Louis Charles d'Albert, duc de Luynes, fils unique de Charles marquis d'Albert et de la duchesse de Montbazon, naquit le 25 décembre 1620 à Paris, où il mourut le 10 octobre 1690. Il était intime ami des solitaires de Port-Royal jusqu' à son second mariage avec Anne de Rohan, qui était à la fois sa tante et sa filleule. En 1643 il devint Grand-fauconnier de France.

<sup>4)</sup> Charles marquis d'Albert, duc de Luynes, connétable de France, fils aîné du capitaine Henri d'Albert de Luynes et de Anna de Rodulf, naquit le 5 août 1578 à Pont-Saint-Esprit (Languedoc) et mourut le 15 décembre 1621.

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de J. Chapelain.

<sup>2)</sup> C'est la Lettre Nº. 459.

les Terres de Jupiter et de Saturne. Pour moy, bien que mes Lunettes de treize ou quatorze pieds ne m'ayent point encore fait voir cette Lune, je tiens pourtant l'observation veritable, par l'estime que je fais du sçauoir et de la vertu de vostre Amy qui doit auoir bien de la satisfaction d'auoir descouuert le premier vne verité si importante à l'Astronomie. Et bien que je n'ay pas le bonheur de sa connoissance, qu'il sache par vous que je prens part à la joye qu'il en doit auoir. Vous m'obligerés de prendre cette peine. Cette descouuerte du Royaume de Saturne fera naistre à quelque Prince l'enuie d'en restablir le Regne si celebré par les Poëtes. Et je n'ay peu m'empescher d'en faire le souhait par ces vers:

Arte noua terris Saturnia Regna retexit Huggenius Bataui gloria prima foli. O quis reflituet terris Saturnia Regna? Vnum te, ifte Labor, Rex Lodoice manet.

Nous deuons l'esperer de la bonté de Dieu et de nostre Roy.

Je vous feray voir toutes les figures de Saturne observées par feu Monsieur de Gassendy, et mes conjectures que j'escriuis àlors, ce qui seroit trop long à escrire.

Je vous prie d'esclaircir auec vostre Amy si la je figure de Saturne est exactement representée, et si ce trait qui est à gauche est quelque apparence dans le corps de la Planette, qui marque que la dite Planette soit sur cette anse gauche.

Si vous pouués aufii obtenir quelque description de l'Horloge, ce sera vn sujet agreable d'entretien.

# Nº 472.

## CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

12 MARS 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 468. R. F. de Sluse y répondit par le No. 473.

12 Martij 1658.

#### SLUSIO.

Versibus tuis Chronographicis quibus diluvij late grassantis aeram felicissime exprimis non voluptatem modo sed et admirationem mihi peperisti qui non ut scribis infra dignitatem sed supra vires meas Poesin hujuscemodi elegantias esse agnosco. Plane quò rarius in eo genere rotunda et non coacta epigrammata contingunt, eo pluris cum reperta sunt sieri illa aequum est. Fortè patri aderam

cum epistola tua mihi traderetur itaque et ille plurimum tunc dexteritatem in his tuam collaudavit. In reliqua vero epistola cum pseudarij factam mentionem videret, idque quo pertineret ex me audisset; Vide sis inquit, Aristarche etiam atque etiam, necubi tute in errorem incideris. Hinc diligentius denuo coepi expendere quae superioribus literis circa quadraturam ἐξ ἀπωγωγῆς attuleras, sed prorsus ita ut dixi sese rem habere comperi. Quod, ne pluribus te morer, sequenti demon-





firatione perspicuum reddam. Binae quas exposiusti curvae sunt ACB, EFG  $^{\mathrm{r}}$ ), quarum prioris haec est proprietas ut posità AB diametro  $\infty$  a. AD  $\infty$  y, et DC applicatà  $\infty$  x, su  $^{\mathrm{g}}$  x, su  $^{\mathrm{g}}$  -  $y^4$   $\infty$   $x^4$ . Posterioris verò, ut ijstem positis sit  $ay^3$  -  $y^4$   $\infty$  aaxx. Hoc igitur constat folidum ex conversione curvae prioris circa axem AB esse ad cylindrum à rectangulo circumscripto eâdem conversione factum sicul area posterioris curvae ad circumscriptum sibi rectangulum, quare cum affirmes dictum solidum ad dictum cylindrum eandem rationem habere, quam habet circulus ad circumscriptum qua-

dratum etiam area curvae posterioris ad circumscriptum rectangulum rationem eam habebit quae est circuli ad circumscriptum quadratum, et haec nimirum est à  $\alpha \alpha \gamma \omega \gamma \gamma$  tua. Quae corruet si ostendero multo minorem esse rationem dictae areae ad  $\Box$  circumscriptum. Ostendam autem hoc modo. Sumpta AD  $\infty$   $\frac{3}{4}$  AB, sit



DC maxima applicatarum atque adeo altitudo rectanguli BO effque DC  $\infty \frac{\sqrt{27}}{256}^2$ ,

fi pro AB statuatur unitas.

Porrò fumpta AE ∞ ½ AB fit applicata EF ∞ ¼ AB five fubdupla AE: Et fi per F ducatur recta AFG ea tangit curvam in F. Quae quidem omnia vel perspecta tibi sunt

vel nullo negotio vera esse deprehendes.

Est itaque nunc trapezium AGNB majus area curvae ACBA. Sed trapezium AGNB ad  $\square$  BO minorem dico habere rationem quam circulus ad circumscriptum quadratum. Ergo multo minorem habebit area curvae ACB ad  $\square$  BO. Illud sic siet manifestum. Quoniam AE est dupla EF, erit quoque GO dupla OA. unde quadratum AH aequale  $\triangle$  lo AGO. ideoque  $\square$  re-

<sup>1)</sup> La deuxième figure avait d'abord les lettres EFG, que Huygens changea en ACB.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nous écririons maintenant:  $\sqrt{\frac{27}{256}}$ .

Tui

# Nº 473.

## R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

14 MARS 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 472. Chr. Huygens y répondit par le No. 475. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

## Nobilissime Domine

Quod ante mihi persuaseram, id ex litteris tuis ita accidisse comperi, me scilicet dum in ἀπαγωγής ad Te transmissa explicatione breuis esse laborem, obscurum suisse. Huius autem meae βραχυλογίας nomine, ne me incuses velim, sed ingenium tuum velox, acutum, et cui rem omnem ex primis issque rudibus omnino lineis innotescre iam dudum in animum induxs. Itaque dum saepe mihi esse negligenti licere arbitror, accidit tandem vt in erroris suspicionem adduxerim ἀπαγωγὴν illam, quam extra errorem esse tam mihi certum est, quam ipsa Geometria certa est. Sed vt Te longioris calculi molestiâ, me suspicione ψευδαρίου liberem, rem vberius exponam, hoc tantum praesatus, me, dum cylindri ad spiram eandem esse rationem scripsi quae est cylindri suj ad solidum nouum, pro "eŝadem" aeque notam intelligi voluisse; de quo vt ambigeres nunquam accidisset, si aequationes quemadmodum innueram, et Te facturum mihi plane persuaseram, simul comparasses. Statim enim perspectum habuisses folidum nouum spirae esse subquadruplum. Quod



vt clarius euadat, esto BIC curua circa axem BC, cuius proprietas his terminis exprimitur  $ay^3 - y^4 \propto x^4$ . Et super eadem BC diametro, semicirculus BGC. Aio, si cadat ex quolibet puncto semicirculi normalis GIH, secans curuam in I, tres BH, HI, HG, esse in continuâ  $ava\lambda o\gamma i a$ . Quod breuiter ostendo. BH est y, HI

ex proprietate lineae est  $\sqrt{1/av^3-v^4}$ , GH vero ex proprietate circuli et 1)  $\sqrt{ay-yy}$ , Patet itaque tres, y,  $\sqrt{\sqrt{ay^3-y^4}}$ ,  $\sqrt{ay-yy}$  effe proportionales, cum productum extremorum aequale sit quadrato medij. Hoc posito, sequitur euidenter, si semicirculus BGC circa tangentem BA reuoluj intelligatur, itemque curua BIC circa rectam BC, folidum ex hac genitum fore semispirae subduplum; Cum rectangulum BHG (quod in revolutione duplicatur) fit femper aequale quadrato III. Hoc enim a pluribus hactenus oftenfum est, nec Te latere arbitror. Itaque vides si nota sit mensura solidi ex curuâ BIC siue eiusdem ratio ad cylindrum ortum ex revolutione parallelogrammi BD, notam pariter fore rationem femifpirae (vtpote duplae) ad eundem cylindrum, et per confequens ad cylindrum fibi circumscriptum, cum ratio cylindrorum tam semispirae quam solido nouo circumscriptorum nota sit. Si vero pateat ratio semispirae ad suum cylindrum, notam quoque esse rationem circuli ad quadratum circumscriptum non diffiteris; in quo vim ἀπαγωγής nostrae consistere ad Te scrips. VIterius autem aliam explicare quae his terminis continetur  $ay^3 - y^4 \propto aaxx$  superuacaneum arbitror, cum et a Te factum sit, et per se innotescat. Itaque ad Cissoidem venio. Sit illa vel porius eius

quadrans AB, descriptus in quadrante circuli AB. Constat sumpto quolibet puncto G & ductâ normali GHI quatuor CH, HG, HA, HI esse in continuâ ἀναλογία. Nunc erigatur in C normalis infinita, sumptoque vltra B quolibet in semicirculo puncto K, cadat normalis KL, quae producj versus K intelligatur ad M, ita vt tres KL, LA, LM, sint proportionales, erunt consequenter quatuor in continuâ ἀναλογία CL, LK, LA, LM. Hoc vero semper siat donec per puncta M ducj possit curua, vt solet. Eam nunquam concurrere cum normalj in C erectâ, si ostendere vellem, operam perderem, cum vel ex ipsâ descriptione euidens sit. Accedit τεκμήριον ex tangentibus quas

olim duxj, et a Te factum, vel fierj nullo negotio posse non dubito. Nunc igitur superiorem demonstrandj methodum applica, et claré perspicies semispi-

<sup>1)</sup> Lisez: eft.

ram, folido acuto infinito quod ex Ciffoidis circa afymptoton reuolutione oritur, effe aequalem. Ex quo tertiae  $\partial \pi \omega \gamma \omega \gamma \eta_s$  ratio innotescit, et, quod antiquos latuisse arbitror, ex Cissolis contemplatione non duarum mediarum inter datas duntaxat  $\partial \omega \partial \omega \omega \omega$  deduci posse, sed ipsius etiam circulj mensuram. Vides nunc, vt opinor, me nihil in Geometriae leges peccasse, nec  $\psi \varepsilon \omega \partial \omega \rho \omega \omega$  sed somine incusandum, quam ea, qua soles, comitate excusabis. Quod si forsitan aliquid Tibj hactenus non satis enucleatum esse videatur, scribe sodes et a me solutionem expecta. In hoc enim campo satis versatum esse meminj, vberemque nouorum solidorum atque  $\partial \pi \omega \gamma \omega \gamma \omega \omega$  messem collegisse. Haec tecum (vt et alia cum iubebis) sub eâ secreti side comunia esse voluj, quam in Tuis seruaturum me promisi et porro praestabo.

Versiculos meos Viro Maximo Parenti tuo Tibique probarj supra spem accidit imo supra votum. Hoc animos adiecit vt ad Te mitterem ἐπιγραμμάτιον in quo ad diem qua slueius alueum supergressus est, qua detumuit, ac ad preces quae publicé institutae sunt, alluss. Inuenies autem in eius versibus aeram huius anni

quater expressam.

VnDas MathIas In pLateas CongerIt, CeDIt, geMItqVe LegIa; LaMbertVs orat, et preCantIs In fIDe abeVnt CaLenDIs MartIIs.

Vale Vir Praestantissime et vt facis amare porro perge

Tui observantissimum Renatum Franciscum Slusium.

14 Martij 1658.

Nobilissimo Clarissimoque Domino
Domino Christiano Hugenio de Zulichem &c.
A la Haye.

VI

## Nº 474.

## CHRISTIAAN HUYGENS à N. HEINSIUS.

14 MARS 1658 1).

La lettre et la minute se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

# Clariffimo Viro Domino Nic. Heinsio Chr. Hugenius S. P.

En tibi tandem Declamationum <sup>2</sup>) Senecae, è Lipfiano ferinio exemplar manu feriptum <sup>3</sup>) id ipfum, ut opinor quod me quaerere jufferas. Nec ceffaffem hactenus mittere ni feiviffem, ad Clariffimum Gronovium <sup>4</sup>) ifthine commodè curari non poffe, obftructis glacie itineribus. Cujufnam aetatis aut praetij fit liber non mihi liquet, nifi quod ex literarum forma, prout ex te didici, conjecturam capio, altero tertiove abhine faeculo exaratum effe. Sed fic quoque probus erit fortaffe, et ad emaculandum autorem difertiffimum aliquid, ut fpero, conferet. Heri mihi à Capellanio <sup>5</sup>) noftro literae allatae <sup>6</sup>) funt, in quibus hae quoque inerant ad te feriptae. His ante diem jovis proximum refponfum mittere non poffumus. a cafu nupero an planè convalueris facito quaefo me certiorem, et Vale.

Hagae 14 Mart 1658.

Oeuvres. T. II.

<sup>1)</sup> A la tête de la lettre on lit: MDCLXIV. Probablement nombre de série.

Nicolaas Heinsius s'occupait de l'édition des tragédies de Sénèque d'après plusieurs manuscrits: cependant comme J. F. Gronovius en faisait de même, il céda ses notes à celui-ci, qui les publia. C'est ce que nous apprend la préface de l'édition suivante:

L. Annaei Senecae Tragoediae. J. F. Gronovius recensuit. Accesserunt ejustem et Variorum Notae. Lugduni Batavorvm. Ex officina Elseviriorum. A. M.DCLVI. in-8°.

<sup>3)</sup> Il est maintenant avéré que la bibliothèque de Constantyn Huygens, père, contenait une belle collection de manuscrits et entre autres le Museum Lipsianum. Lipsius avait légué son Museum à son neveu Willem de Greeve, et l'on ne sait pas encore comment Huygens est entré en possession de cette collection. En 1722 ce Museum Lipsianum fut présenté en vente publique à la Haye chez Abraham de Hondt, et acheté en grande partie pour la Bibliothèque de l'Université de Leiden: pourtant, dans le catalogue de cette vente, aucune mention n'est faite de Huygens comme possesseur.

Quant à ces "Declamationes", Heinsius, le 30 novembre 1657, écrivit à Gronovius qu'il les avait trouvées "in Zulichemianà bibliothecà" (Voir P. Burman, Sylloge Epistolarum a viris illustribus scriptarum, Tomus III, pag. 375).

<sup>4)</sup> Johann Friedrich Gronovius, fils de David Gronovius, Conseiller du Duc de Holstein, naquit le 7 septembre 1611 à Hambourg et mourut le 28 décembre 1671 à Leiden. Après avoir beaucoup voyagé, il fut en 1642 nommé professeur à Deventer. Depuis 1653 il demeura à Leiden, comme professeur de langue grecque et d'histoire et Bibliothécaire; il épousa Alida ten Nuyl, après la mort de celle-ci, Catharina Glogauw.

<sup>5)</sup> Huygens désigne ainsi J. Chapelain.

<sup>6)</sup> Cest la Lettre N°. 467.

## Nº 475.

### CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

22 MARS 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 473. R. F. de Sluse y répondit par le No. 476.

22 Mart. 1658.

#### SLUSIO.

Vera, egregia, et ingeniosa est ultima haec ἀπωγογη tua et plane perspicua. praecedens verò meritò a me condemnata: neque enim adducor ut credam brevitatis studio te rationem eandem pro aequè nota scripsisse. Nimium bene nosti quam longe diversum haec sonent apud geometras, nec sciens volensque otio meo tuoque voluisses abuti. Sane Aequationum comparatione quam me quaerere voluisti reperta non propterea minus salsa tua affertio mihi visa fuisset. Illam verò quaerere supervacaneum erat, quoniam jam alia breviori via ἄτοπον και ἀδύνατον esse theorema tuum animadverteram. Nempe citra ullam solidi ex secunda linea orti contemplationem, inveneram prioris lineae aream dimidiam esse circumscripti circ



culi. ideoque non effe ad circumscriptum \_\_\_\_ lum, ficut circulus ad circumscriptum quadratum, quod ex tua fententia sequebatur. Sciebam itaque data ratione curvae hujus datam fore circuli quadraturam, ac praeterea illi rationi similem esse sciebam rationem cylindri ad inclusum curvae posterioris solidum. Ergo illud quoque non

ignorabam aequè notam effe rationem circuli ad ambientem quadratum, atque dicti folidi ad dictum cylindrum. Sed hoc te intelligi voluisse cum eandem effe rationem diceres nonquam mihi in mentem venit. Neque enim certus eram te errare non posse, ut ut summa quaeque de ingenio ac perspicacia tua sentirem. Sed jam nimius in his sum, quae tamen planè omittenda non videbantur, ne culpam longè gravissimam temerariae reprehensionis levem ducere viderer aut subirem immeritus. De Cissolido infinito quod me doces insigne est admodum uti et tota haec methodus comparandi inter se folida. Num vero et aliam quandam hujus lineae proprietatem adhuc elegantiorem animadverteris rogo ut me certiorem facias. Nam si ignoras; pro tua illa hanc tibi rependam. Vale vir nobilissime, meque codem semper affectu credas

Tui observantissimum.

## Nº 476.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

26 MARS 1658.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 475. Chr. Huygens y répondit par le No. 479. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

## Nobilissime Domine

Temerariae reprehensionis culpam non est quod incurrisse Te verearis, fateor enim vltro me a Te non temere sed iusta de causa reprehensium; quippe qui ineptà l'ocutione ansam praebuerim, vt sensum meum aliorsum acciperes ac volebam. Quod si mihi in animum incidisset ibj haerere scrupulum tuum, statim me primis ad Te litteris purgassem, sed id ne per nebulam quidem a me visum, satis indicat exemplum solidj infinitj a Cissoide productj quod tum attulj. Recte itaque secistj quod errare me posse censueris; Triste enim hoc mortalitatis nostrae priuilegium est, quo vti me fateor vel inuitum, vtinam non tam saepe. Dabo interim operam posthac, vt accuratiori diligentia ἀπριβεστάτη τιαε πρίσει satisfaciam, per quam non licet esse negligentem, vt ait ille. καὶ ταῦτα μὲν δη ταῦτα. Cissoidis vero proprietatem praeter hanc quam attuli, et alias quae ad tangentes spectant, quas du-

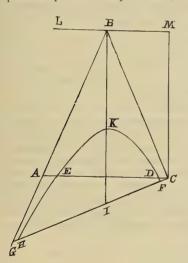

plicj modo duxj, nullam peculiarj nota dignam animaduertj. A Te igitur elegantiorem illam, quam polliceris, expecto. Accipe interim in antecessum quid circa Hyperbolem meditatus fim. Sit Hyperbola cuius axis BI vertex K, afymptoti BG BC (quae facilioris calculi gratia, angulum includant semirectum) applicata quaelibet ad afymptotos producta AEDC. Intelligantur reuoluj circa CM axi parallelam tam Hyperbola EKD quam triangulum ABC. Dudum oftenfum eft, fi folidorum genitorum ratio innotesceret, notam pariter futuram Hyperbolae dimenfionem. Nunc ad afymptoton BC, ducatur quaelibet normalis CG, occurrens afymptoto alterj in G, et Hyperbolae in Het F. Aio, fi tam triangulum GBC, quam Hyperbola HKF, reuolui intelligantur circa rectam BC, rationem folidorum ab ijs genitorum notam esse, nec tamen eapropter Hyperbolae quadraturam darj. Non abfimile est quod contingit si Hyperbola EKD circa LBM rectam per centrum applicatae parallelam reuoluatur: annulum enim productum facile metimur, cum fusum Hyperbolicum ortum ex reuolutione eiusdem circa ED nullus hactenus sit dimensus. Haec alijs fortasse mira videri possint: non Tibj qui facile rationem peruides, et nexum qui inter centri grauitatis et quadraturae inuentionem intercedit, olim luculenter et ingeniose ostendissi. Scribe interim num in ijsdem mecum cogitationibus circa haec solida aliquando sueris, et me constanti semper affectu credito

Tuj observantissimum
RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Leodij 26 Martij 1658

Nobilifimo Clarifimoque Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI

A la Haye.

# Nº 477.

CHRISTIAAN HUYGENS à J. CHAPELAIN.

28 MARS 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux Nos. 467 et 470. J. Chapelain y répondit par le No. 480.

28 Mars 1658.

## A Monfieur Chapelain.

#### Monsieur

Je ne replique rien à une infinité de belles choses que je lis, non sans quelque confusion, dans l'une et l'autre ') de vos lettres, et me prevaux en cecy de la dispense, que vous m'avez accordée des le commencement de nostre correspondance. Cependant vous ne devez pas douter que les nouvelles assurances que j'ay receu de vostre amitiè ne me causent une fatisfaction tresgrande aussi bien que les applaudissements dont vous dites que vostre sçavante assemblee a receu mes nouvelles decouvertes. Sur tout, ceux que Monsieur de Monmor me donne me rendent bien glorieux. Et je sus surpris de voir dans la copie ') (que je vous dois) de sa lettre, qu'un homme si illustre et de son rang eust daigne de faire de vers a ma lou-

2) Voir la Lettre N°. 471.

<sup>1)</sup> L'une de ces Lettres est le N°. 467, du 27 février, l'autre est le N°. 470, du 8 mars.

ange. Je ferois fort en peine de luy tesmoigner ma gratitude apres avoir receu un tel honneur, si luy mesme ne m'en eust ouvert le moyen en m'enseignant ce que

je devois faire pour contenter sa curiositè.

Voicy donc Monfieur que je vous envoije en abbregè les deux descriptions que vous et luy m'avez demandees a scavoir du systeme de Saturne, et de la construction de mon Horologe, desquelles je veux bien que la derniere soit connue de tous, puisque ces ouurages se voyent et se vendent publiquement. Du systeme personne n'en scait rien jusques icy sinon Monsieur Bouillaut, et peut estre seroit il mieux qu'il ne fut pas divulguè devant que l'on en vit toutes les raisons dans le traitè que j'espere d'en donner bien tost mais je vous en laisse aussi la disposition absolue, estant trespersuade de vostre prudence en toutes choses et particulierement en celles qui me regardent. Apres avoir decouvert la lune ou compagnon de Saturne et que en 16 jours îl achevoit sa course je m'imaginay aussi toft que apparamment Saturne mefine tournoit sur son aissieu et en beaucoup moins de temps que de 16 jours; car ainsi que la terre tourne en un jour et nostre lune aupres d'elle en un mois, de mesme semble t il aussi que Jupiter tourne au milieu de ses 4 lunes, et Saturne encore au centre de l'orbe de son satellite. Et cecy se confirme encore par ce que l'on remarque au soleil, qui tourne en soy mesme, estant au centre de toutes les grandes planetes. Partant je cherchay pour le phaenomene des anses de 5 une telle hypothete qui pust sublister avec ce tournovement et il me fembla qu'elle ne pouvoit estre autre que la suivante dont le contenu est dans l'anagramme qui est a la fin de mon observation imprimée, a fcavoir

## acdeghilmnopqrstu 75151174294212155.

Ces lettres estant rangées font ces mots

Annulo cingitur tenui, plano, nufquam cohaerente ad eclipticam inclinato.

C'est que le globe de Saturne qui est en cette figure ABCD est entoure d'un



anneau ou cercle folide et plat EFGH, lequel fe voit icy en perspective. Sa largeur est par tout la mesme, à scavoir KE ou LG, et en comparaison de cellecy, l'espaisseur fort petite. la distance entre luy et Saturne est partout egale a DL. Cet anneau estant esclaire du soleil nous paroist luysant de mesme que le globe ABCD. mais ne se voit pas tousjours dans la mesme situation. Car parsois il nous represente une ovale assez large comme en la figure M,

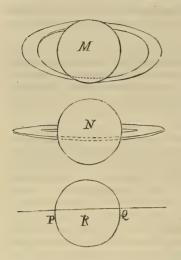

parfois fort estroite comme en N. et ensin en de certains temps il disparoit entierement laissant ½ tout rond. ce qui arrive lors que nous le regardons justement de costè comme en R. Non pas pourtant a cause que le dit anneau est si fort mince, mais parce que son bord exterieur a cette qualité de ne ressessin point la lumiere. Ce qui se voit de ce que quand Saturne est privè de ses anses l'on apperçoit neantmoins cette ligne obscure PQ qui le traverse, et mesme aussi dans les autres phases comme vous avez veu dans celles que je vous envoyay par mes precedentes.

Or pour vous monstrer comment se sont tous ses changemens je sais la figure suivante. ABCD est l'excentrique de Saturne c'est a dire le cercle que Saturne parcourt en 30 ans, ou environ, representè icy en perspective. le soleil E est selon Copernic vers

le milieu de ce cercle et dans le mesme plan a scavoir celuy de l'ecliptique; comme encore est le cercle FG que nostre globe de la terre recommence tous les ans, et dont le diametre n'est que la dixiesme partie de celuy du cercle ABCD. L'axe sur le quel nostre terre F se tourne journellement est inclinè au dit plan de l'ecliptique d'un angle de 67 degrez. estant tousjours parallele à toymesme; En A, H, B &c. sont les sigures de Saturne, le quel je suppose qu'il tourne sur son axe NO



de meime que la terre fur le fien, d'avantage que cet axe NO est a peu pres paralle 3) a celuy de la terre, et toufjours a foy mesme. Et du reste perpendiculaire sur le plan de l'anneau qui environne la planete. Apres quoy il ne faut point d'autre explication, car il est evident que par deux fois en 30 ans, Saturne estant en B et D, le plan de l'anneau fera vu de costè par ceux qui sont aupres du Soleil comme nous fur la terre F, ce qui fera paroiftre 5 tout rond fans bras ou anses; ce qui arriveroit justement alors que la planete est à l'entreè de aries ou libra, si son axe et le nostre fussent paralleles, et qu'il ne sortit aucunement du plan de l'ecliptique. Mais maintenant c'est a un demy signe de là a scavoir vers le 17 degrè de virgo et de pisces. de sorte que lors qu'il ne sera eloigne de ces lieux que de 5 ou 6 degrez, il fe verra toufjours rond. Il s'en fuit aussi que estant en A et C, c'est à 90 degrez de B et D l'on verra l'ellipse de l'anneau plus large que jamais; ce qui arrivera lors que Saturne sera parvenu au 17e degrè de sagittarius ou de gemini. Et que entre ces quatre lieux, l'anneau acquerra des differentes figures, parce que selon qu'il sera proche de B et D, ou de A et C, l'ovale en paroistra plus ou moins referrée.

Les phaenomenes qui ne se peuvent rapporter à cette hypothese (comme l'on en trouue ou Saturne est represente de cette facon ooo, et encore quelques autres) tous ceux disse ont este produits par l'insuffisance des lunettes, et se trouvent faux lors qu'on se sert d'aussi bonnes que les nostres. Mais de cecy je parleray plus ample-



ment dans mon (ysteme. Il y a une chole encore que je vous veux faire remarquer, touchant le mouvement du satellite. C'est que le cercle au quel il chemine à l'entour de Saturne, estant dans le mesme plan avec l'anneau, il doit arriver necessairement que la pluspart du temps, ce satellite a nostre egard parcoure une ellipse: telle-

<sup>3)</sup> Lisez: parallèle.

ment que quand l'anneau de Saturne fera devenu aucunement large nous verrons le fatellite, tantoft a coftè vers ou les bras de la planete s'eftendent; tantoft dessu et tantoft dessous, comme dans la figure prochaine. le quel spectacle commencera pour moij en l'annee suivante car a present l'ellipse est encore si estroite que lors que le satellite passe aupres de 5 il ne peut estre apperceu, a cause de la clartè de ce grand corps. Et voyla quant à mon système, lequel sans doute est tresagreable et donnera nouuelle matière de speculation aux Philosophes. Au moins ne semblera t elle pas de petite importance à ceux qui scavent que Saturne est un corps dont le diametre egale 8 ou dix sois celuy de la terre, et ne tienent pour impossible qu'il y ait la des



creatures qui regardent cette planete avec fon anneau et fa lune de plus pres que nous ne faifons.

J'adjousteray maintenant en peu de mots en quoy consiste l'invention des Horologes qui pour estre assez simple en à semble plus belle. Imaginez vous que AB est le balancier d'une horologe ordinaire erigè perpendiculairement lequel par le moven de la roue de rencontre comme ceux du mestier l'appellent recoit un mouuement alternatif. A ce balancier est attachè fermement une petite verge de cuivre, BC. qui a au bout la platine C renversée en dehors et percée a fin que le fil de fer ou de leton EF y passe librement. ED est un bout de fil de sove ou autre matiere pliable, qui tient a la verge EF, et par lequel elle est suspendue en D, au dessus du balancier. Tellement qu'avec la balle de plomb G qui est attachée a l'autre bout il se fait un pendulum qui peut estre agitè sans toucher au balancier AB. Or le mouvement luv estant donnè une fois continue sans cesse par ce qu'a chasque fois il est tant soit peu aidè par la force de la verge BC, car je suppose que l'horologe de la quelle AB est le balancier, est agitée comme a l'ordinaire par le moyen d'un poids ou d'un ressort. Et ainsi le mouvement du balancier estant rendu tresegal et assuré, vous comprenez bien que celuy de toute l'horologe est reglè de mesme. Je n'ay represente icy le balancier que pour estre entendu plus facilement car il suffit d'y laisser seulement la verge BC. La longueur de DE dans l'horologe que j'ay est de 6 pouces, et si elle estoit d'avantage son mouvement en seroit encore plus juste. l'on en a fait dans le clocher d'un village d'icy pres 4), ou DF est de 24 pieds. et le poids G de 50 livres. Et l'un et l'autre sera encore plus grand dans l'horologe d'Utrecht, que l'on va



accommoder de cette facon: Ce qu'on peut faire fans y porter beaucoup de changement, les ouurages felon cette invention, qui font à contrepoids, lors qu'on le rend plus pefant n'en vont aucunement plus viste, et par la mesine raison ceux qui sont à ressort, n'ont pas besoin de fusée. l'on remonte les uns et les autres sans qu'ils s'arrestent pour cela. A quoy dans ceux qui sont a contrepoids j'ay inventè cette maniere, que j'explique par la figure fuivante. A est la grande ou premiere roue de l'horologe, C et D deux poulies pendantes, aux quelles sont attachèz les poids G et H, dont G est le grand poids, et H sert de contrepoids. B est une autre poulie attachée à l'horologe, qui a des dens en forme de sie sur sa circonference, sur la quelle presse un ressort EF si bien que la poulie ne peut tourner que vers un costè. la corde passe toute simple sur la roue A, et sur toutes ces trois poulies, et ses deux bouts se tienent estant entrelassez, ainsi donc le poids G par la moitiè de sa pesanteur fait tourner la roue A,

<sup>4)</sup> Scheveningen, village près de la Haye.



et pour le remonter l'on tire la corde a l'endroit K, jusques a ce que la polie C s'approche de B.

J'espere que tout cecy vous sera assez intelligible, et si non, vous n'avez qu'a me faire scavoir ou je me dois expliquer plus clairement. Je suis de tout mon coeur

### Monsieur

Vostre tres humble et tresobeissant serviteur Chr. Huygens de Z.

Monsieur le Duc D'Orleans 5) feroit sans doute bien aise de voir l'hypothese de Saturne, ayant desia examinè celle de Hevelius, mais il est vray que ce que j'en ay escrit icy est bien grossier pour oser aspirer si haut.

# Nº 478.

CHRISTIAAN HUYGENS à [H. L. H. DE MONMOR].

28 MARS 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 471.

28 Mars 1658.

### Monsieur

La vostre du 8e de ce mois 1) m'a estè rendue avecq celle de Monsieur Chapelain. Et je ne tiens pas aussi sa precedente 2) pour perdue, puis qu'il a eu la bontè

<sup>5)</sup> Gaston Jean Baptiste de France, Duc d'Orléans, fils puis-né de Henri IV et de Marie de Médicis naquit le 25 avril 1608, et mourut le 2 février 1660. Il était fort remuant en politique et ennemi acharné de Richelieu. Il épousa mademoiselle de Montpensier (morte en 1627), puis Marguerite de Lorraine. Enfin il fut banni à Blois, où il vécut dans la retraite.

La lettre de J. Chapelain était bien du 8 mars; mais celle de Monmort, N°. 471, était du 28 février.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre No. 415.

de m'en envoyer la copie. Cependant je vous remercie bien fort de la peine que vous avez voulu prendre pour la recouurer en original et du foing que vous me promettez pour l'advenir. Je croy que les figures de Saturne que Monsieur Chapelain vous a fait veoir dans ma lettre 3), vous ont semblè bien extravagantes. Elles sont pourtant veritables, et dans celle que je luy envoye à cet heure 4) je luy decouure les raisons de ces estranges apparences. Mais il faut un peu d'estude pour les bien entendre. Je me recommande a vos bonnes graces et demeure de tout mon coeur

#### MONSIEUR

Vostre tres humble et tresaffectionnè serviteur . Chr. H. de Z.

# Nº 479.

CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

5 AVRIL 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 476. R. F. de Sluse y répondie par le No. 481.

5 Apr. 1658.

#### SLUSIO.

## Nobilissime Domine

Quod feribis de dimensione folidi Hyperbolici ex conversione circa ordinatim applicatam per centrum sectionis, pridem adverteram, quum manifeste sequatur ex aequiponderatione portionis hyperbolae et trianguli oppositi ab asymptotis comprehensi quae ut seis quadraturae meae extitit fundamentum, de altero autem solido tuo quod sit conversione circa ipsum asymptoton nunquam equidem cogitaveram sed video ex eadem illa aequali gravitatione portionis et trianguli deduci posse. Vel ex illa quoque Hyperbolae proprietate, qua parallelogramma inter asymptotos et sectionem inter se aequalia habentur. E qua et Toricellius

<sup>3)</sup> Voir la Lettre N°. 459.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 477.



infiniti folidi mensuram olim invenit. Et ego primam connexionem gravitatis centri cum quadratura, licet diversam ejus demonstrationem tradiderim. Fusum autem Hyperbolicum quod dicis si cylindro aequare possemus quadratura haud dubiè reperta esset. Sed hoc ego inter ἀδύνατα habui jam diu.

Venio ad Ciffoidis proprietatem plane infignem, quam quidem eo libentius tecum communico quod nifi prior hanc Lineam in medium produxiffes, nunquam fortaffe

examinandam fumfiffem.

Esto Cissoides AEBC. Circulus à quo genita ABD. Asymptotos DG. Dico spatium infinitum inter hanc et Cissoidem lineamque AD interjectum, triplum esse semicirculi ABD. Cui simile quid in nullis adhuc alijs curvis reperi. Nam spatium inter hyperbolam et asymptoton, uti extensione ita magnitudine quoque infinitum est, uti et in Conchoide, licet solida utra que certam magnitudinem non excedant. Jam si ab altera parte lineae AD replicetur eadem Cissoides spatij infiniti utrimque centrum gravitatis erit L ita dividens AD ut pars AL sit quintupla LD. quod ex conjunctis tuo meoque inventis innotescit. Ergo et revolvendo Cissoidem et asymptoton circa huic parallelum axem AM, orietur solidum infinitum à spatio ABCGD, quintuplum semispirae à semicirculo ABD. Quae quidem omnia liquidè perspicis.

Adjungo ἀπωγογὴν ad circuli quadraturam, quales non multae obtingunt. Nempe fi spatio AEBM a Cissoide Dioclis (nam productam Slusianam appellare debemus) et rectis AM, MB contentum, quarum haec tangit semicirculum in vertice; huic inquam spatio fi quadratum vel circulum aequalem exhibere possimus, de Circuli Quadra-

tura confectum negotium erit.

Plura addere propter temporis angustiam non licet. Nisi id unum me esse

Tui observantissimum

## Nº 480.

## J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

12 AVRIL 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 477. Chr. Huygens y répondit par le No. 482.

### Monsieur

Si dans mes deux lettres 1) vous aues trouué quelquechose qui eust l'air d'vne cajolerie, je le defauoue comme contraire a mon intention. J'estime l'amitié trop facrée pour en faire vn commerce de complimens, lequel n'est vne pasture que de gens de Cour et de testes ou fourbes ou legeres. Je traitte philosophiquement auec les Personnes sinceres et solides comme vous et ne me laisse jamais eschapper vne parole que je ne vueille faire bonne jusquau bout. N'ayés donc point sil vous plaist de peine a receuoir les miennes et ne craignés point d'adjouster foy aux pures expressions de la verité lorsqu'elle parle a vostre auantage. Mais pour vous ofter tout scrupule consultes seulement Monsieur Heinsius sur la consiance quon peut prendre en ma candeur et je suis certain que vous prendrés tousjours au pied de la lettre ce que je diray ferieusement a vn Homme aussi vertueux que vous. Cependant croyés qu'il y a long temps que je n'ay receu vne joye aussi grande que celle que vostre derniere despesche ma donnée tant pour la faueur que vous m'y aués faitte de my respondre sur deux demandes de limportance de celles qui regardent vostre Systeme de Saturne et la Construction de vostre Horloge, que pour l'excellence des choses que portent auec elles ces deux Expositions que vous aués eu la bonté de m'en faire. Quant au Systeme j'en demeure si remply, j'en trouue l'hypothese si vray semblable et tout le detail se rapportant si justement soit aux apparences foit aux mouuemens obserués que si j'estois plus fort en ces matieres et d'asses d'authorité pour y porter coup je me declarerois hautement en faueur de l'Idée que vous en aues conceuë, et je la voudrois maintenir contre tous venans. Je fuis particulierement rauy de ce que la descouuerte que vous m'en aués faitte ne se rencontre pas auec ce que Monsieur de Roberual en auoit imaginé 2) et quil expliqua il y aura demain quinze jours en nostre Assemblee, ou entre autres il pretendoit que le phenomene de ses Anses n'estoit autre chose que des vapeurs groffieres et dvne tres grande espaisseur qui seleuoient continuellement de la Zone torride de Saturne, comme faisoient les Taches Solaires dans la seule Zone torride du Soleil, lesquels vapeurs Saturniennes nous paroissoient sous differentes phases selon quelles estoient regardees du Soleil dans le tour que Saturne fait sur son

<sup>1)</sup> Voir les Lettres Nos. 467 et 470.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 324.

propre axe et dans celuy qu'il fait en trente annees au tour du Soleil ou du centre du Monde. Neantmoins cette explication me semble peu soustenable a comparaifon de la vostre et je ne pus mempescher de luy objecter quil ny auoit point dapparence que de fimples vapeurs pussent reflechir la lumière de Saturne jusqu'a nous veu la distance comme infinie quil y a de son globe au nostre; et que cestoit bien tout ce que pouvoit faire yn folide aussi vaste que devoit estre le corps de cette Planette: Cela ne luy fit pas pourtant changer d'opinion foustenant tousjours que pour la reflexion elle se faisoit aussi fortement dvn nuage que dvn rocher et dvn liquide que dvn folide. Je ne dis rien des autres apparences de cette Planette en diuers temps ou il ne me parut point du tout satisfaire au prix de vous, quoy quen luy faifant voir vostre premiere lettre il tesmoignast de croire que vous eussiés ou emprunté ou imité vostre hypothese de Saturne sur la sienne laquelle il vous auoit communiquee au voyage que vous fistes en France il y a deux ou trois ans. Quant a la construction de lhorloge je ladmire plus que je ne la comprens soit par la durete de mon intelligence, soit par vostre trop succinte exposition. Quoy quil en soit l'inuention vous en sera tresglorieuse puisquelle a reussi dans la pratique et qu'on commence desia a sen seruir en vos quartiers. Par la figure que vous m'en aues tracée je ne voy ce me semble deffet que celuy que produisent les poids et contrepoids et je n'y entens point celuy qui doit estre causé par le ressort, la situation des poids et du ressort estant disserente. Si vous preniés la peine de me distinguer plus particulierement tout cela et de me le rendre plus conceuable je vous en ferois fort obligé. Au reste quelquyn nous auoit dit que par cette horloge de nouuelle fabrique vous pretendies faciliter la nauigation et trouuer le fecret des longitudes. Vous me feres grace aussi si vous me mandes le fondement de ce bruit afin que sil est vray je me puisse resjoüir auec vous d'vn succes si admirable de vos estudes, de l'eclatante gloire qui vous en reuiendra outre la fuitte des auantages de fortune, quoyque vous ne les cherchiés pas et que vous n'en ayes pas besoin mais que Mesfieurs les Estats se sont engagés a donner a quiconque leur fournira le premier vn fecours si desire d'eux et si peu attendu de tout le monde. Maintenant Monsieur, bien que je fusse fort tenté de faire voir vostre excellente lettre a nostre Assemblee des demain pour vostre honneur, comme je vous voy dans le doute qu'il soit encore a propos de rendre le Systeme de Saturne public, je nay osé le hazarder sans en auoir vne expresse permission de vous et n'ay pas voulu estre moins discret que la esté Monfieur Bouillaud 3) qui me dit bien il y a fix mois que vous luy auiés justifie vostre hypothese, mais sans m'en rien dire dauantage de peur de vous manquer de secret. le jouiray donc en moy mesme de la consiance que vous aues prise en moy pour cela jusques a nouuel ordre, et en attendant je vous diray que pose que vous sovés bien confirme dans la creance de la verite de vostre Systeme il n'y a nul peril a le

<sup>3)</sup> Chr. Huygens avait écrit à Boulliau la Lettre N°. 443 sur le système de Saturne.

publier des a present par cette lettre et quil y en a a ne le point publier par la mesme raison qui vous persuada de publier vostre lune lors que je vous representay que si quelqu'vn penetroit vostre pense et vostre observation il sen pourroit attribuer l'honneur en la publiant le premier. Vous y penseres et quand vous m'aurés laissé la liberté de la faire connoistre je dis celle de vostre Systeme je me charge d'en donner connoissance a Son Altesse Royale Monseigneur dorleans par lvn de ses principaux Officiers, grand Amateur des Mathematiques et l'vn de mes intimes Amis. Monsieur Bigot 4) vous saluera en mon nom en reuenant de Francsord. Je vous supplie dembrasser Monsieur Heinsius pour moy et de me croire entierement

#### MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Chapelain.

De Paris ce 12. Auril 1658.

A Monfieur Monfieur Christianus Hugens de Zuilichem.

A la Haye en hollande.

# Nº 481.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

12 AVRIL 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 479. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

## Nobiliffime Domine

Aberam a Ciuitate cum litterae tuae ad nos delatae funt, quo factum eft, vt eas ferius quam par erat acceperim. Sed abunde compenfarunt hanc moram; dici enim vix poteft quam inuentis tuis delectatus fim, fed eo maxime quo spatium inter Asymp-

<sup>4)</sup> Emery Bigot naquit en octobre 1626 à Rouen, où il mourut le 18 octobre 1689. Il voyagea beaucoup aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne et en Italie. De son père, doyen de la cour des aides en Normandie, il avait hérité d'une belle bibliothèque, riche en manuscrits, qu'il augmenta notablement; quoique dans son testament il eût ordonné qu'elle ne serait jamais vendue, le catalogue de la vente parut déjà en juillet 1706.

toton et Cissoidem (quando ita vocari iubes) meam, dimensus es. Non quod infinito spatio aequale sinitum inueneris, (hoc enim iam saepe factum est) sed quod ex inuentis tuo meoque simul compositis, et centrum grauitatis et cylindroidis illius vasculj mensura, leuj operâ deducatur, vasculi inquam, pondere non magni, quod interim helluo nullus ebibat. Demonstrationem non addidistj, credo vt eam a me ipso peterem: sed nec vacat his multum immorarj, quae studium non leue requirere arbitror; Nec etiam libet, cum a Te non inuito sperem accipere me posse. Ne graueris igitur eam ad me mittere, et summo me beneficio affectum prositebor. Audj interim quid rependam si ita iusseris. Esto linea quaelibet axis vice AB, ad illam semi-applicatae normales EF, DC. Sit autem talis illius proprietas vt



quam rationem habet EF ad DC, vel quaelibet dignitas EF ad quamlibet dignitatem DC, eandem habeat productum ex AF in FB, ad productum ex AD in DB, vel productum ex quâlibet dignitate AF in quamlibet dignitatem FG  $^{\rm x}$ ), ad productum ex dignitate AC  $^{\rm 2}$ ) homogeneâ illi quae fumpta est pro AF, in dignitatem CB  $^{\rm 3}$ ) priorj FB homo-

geneam. Huius lineae, vel harum potius linearum omnium (nam infinities infinitae funt) vnica et breuj regula tangentes inuenj, quam a me, fj ita Tibj vifum fuerit, protinus accipies. Quadraturas et centra grauitatis ac folida in plurimis reperj, non in omnibus: qui enim in omnibus inuenerit nac is circulum plus vice fimplicj quadrabit. Satis, vt opinor, animaduertis hanc descriptionem complectj illas omnes de quibus hactenus tecum egi. Plurimas etiam alias contemplatus sum, quod et Te fecisse arbitror, nam res infinita est. Vale Vir praestantissime et ama

Tui observantissimum
RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Leodij 12 Aprilis 1658.

Nobiliffimo Clariffimoque Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem &c.

VI

A la Haye.

<sup>1)</sup> Lisez: FB.

<sup>2)</sup> Lisez: AD.

<sup>3)</sup> Lisez: DB.

### Nº 482.

### CHRISTIAAN HUYGENS à J. CHAPELAIN.

18 AVRIL 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 480. J. Chapelain v répondit par le No. 484.

18 Apr. 1658.

#### CHAPELAIN.

#### Monsieur

N'ayant pas a present le loisir de respondre au long comme je voudrois à vostre obligeante lettre, j'advance seulement ces lignes pour vous prier de ne pas communiquer à personne la construction de mon Horologe. laquelle quoy qu'assez obscure pourroit estre entendue de quelqu'un et me porter du prejudice dans un certain dessein que j'ay maintenant, mais quant a vous Monsieur tant s'en faut que je me repente de vous l'avoir donnée que je promets de vous la rendre plus claire s'il m'est possible aussi tost que j'auray un peu de loisir. Pour ce qui est du Systeme de Saturne je croy comme vous dites que ce ne sera qu'a mon advantage si vous le produisez tellement que je vous recommande seulement de faire en forte que vous le puissiez monstrer fans faire veoir en mesme temps ce que j'ay escrit touchant l'horologe. Je m'estonne bien de l'opinion que Monsieur de Roberval avoit concue comme si j'avois emprunté de luy le dit Systeme. Parce que je l'ay mis desia dans l'anagramme imprimè au mois d'Avril 1656 1), et que sa lettre par la quelle il m'a fait la premiere ouuerture de son hypothese est datée du 4 Aoust 2) en la mesme année. Au reste quoyque nostre commerce de lettres a este longtemps interrompu je pretens d'estre dans ses bonnes graces autant que jamais et aduoueray toufjours que je luy fuis obligè par plus d'une raifon. Je vous prie de luy temoigner cecy de ma part et de l'asseurer que je luy suis comme a vous

Monsieur

<sup>1)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 267, note 1, et la Lettre N°. 276.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 324.

### Nº 483.

### CHRISTIAAN HUYGENS à []. WALLIS].

AVRIL 1658 1).

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

1658 Aprili.



APE est Cissoides Dioclis. ACB circulus à quo genita est. semper nimirum AC  $\infty$  EF. Dico spatium AVPEFB aequari triplo segmento CBT +  $\triangle$ ° ACB.  $\angle$  MBH  $\infty$  BAC. BM  $\infty$  AB. triplum segmentum CBT +  $\triangle$ ° ACB  $\infty$  sectori BKM + spatio HXMK. nam segmentum CBT seu HMX  $\infty$  spatio HXMK.

Nous insérons cette pièce sous la date qu'elle porte dans les "Adversaria". Cependant, elle n'a pu être envoyée à Wallis que plus tard, à une époque que nous n'avons pu déterminer exactement. En effet, au lieu cité dans notre note 6 on lit:

Hanc Ciffoeidalis Spatii menfuram me primus monuit (fed abfque demonstratione) Vir Nobilliffimus Dominus Christianus Hugenius (acuti & fagacis ingenii Vir) literis ad me datis  $6^{\circ}$ . Augusti  $_{1658}$  [probablement la lettre  $N^{\circ}$ .  $_{512}$  du  $_{6}$  feptembre].

Une lettre de Wallis du 1er janvier 1659 indique qu'il venait de recevoir cette lettre; d'autre part il résulte d'une lettre de Chr. Huygens, datée du 31 janvier 1659, que celui-ci avait déjà envoyé à Wallis cette démonstration. Par conséquent, elle doit avoir été transmise à Wallis entre le 6 septembre 1658 et le 31 janvier 1659.

 $\angle$  HZM  $\odot$  2  $\angle$  HBM.  $e^2$ ) fector ZHM  $\odot$   $\frac{1}{2}$  fector BKM.  $e^2$ ) fector ZHM  $\odot$   $\triangle$  BHZ + spatio HXMK. auferantur aequalia hinc  $\triangle$  BHZ, inde  $\triangle$  ZHM. fit

fpatium HXMK  $\infty$  fegmento HMX.

Ergo oftendendum quod fpatium AVPEFB  $\infty$  fectori BKM + fpatio HXMK. fi dicatur fpatium ciffoidis hifce minus effe; fit exceffus horum  $\Omega$ . Et infcribatur fectori BKM figura ordinatè, ut duplum omnium trilineorum KND fit minus quam  $\Omega$ . et fpatio Ciffoidis figura infcribatur ex totidem trapezijs. Oftenditur trapezium EFGQ  $\infty$   $\Delta$  BKN + trapezio HN. eft enim trapezium EG ad  $\Delta$  ACL ut FG + EQ ad CL, (quia eandem habent altitudinem) hoc eft ut FA + AE ad AC. hoc eft ut AF + FC ad AC. hoc eft ut AB + BR.  $^3$  RA. Ergo componendo, trapezium EG +  $\Delta$  ACL ad  $\Delta$  ACL ut  $^2$ AB ad AR. hoc eft ut  $^2$  quadratum AB ad quadratum AC. five ut  $^2$  quadratum BK ad quadratum BH. hoc eft ut  $^2$   $\Delta$  BKN ad  $\Delta$  BHO. Sed  $\Delta$  BHO  $\infty$   $\Delta$  ACL. ergo trapezium EG +  $\Delta$  ACL aequale erit  $^2$   $\Delta$  BKN.

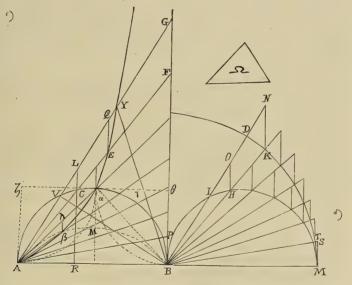

Et ablato hinc  $\triangle$ ° BHO, inde  $\triangle$ ° ACL, manet  $\triangle$  BKN + trapezium HN aequale trapezio EG. et fimiliter de caeteris. Ergo figura in fectore infcripta + trapezijs omnibus HN $\infty$  figurae in fpatio ciffoidis infcriptae. Sed figura in fectore affur-

<sup>2)</sup> C'est le signe pour: ergo.
3) Ce point signifie: ad.

mens omnia KND, itemque trapezia HN affumentia omnia KND; ifta omnia fimul addita fuperant fectorem + fpatio HXMK. Ergo figura in fectore + trapezijs HN hoc eft figura in ciffoide affumens fpatium  $\Omega$ , longe fuperabit fectorem + fpatio HXMK. fed ipfum Ciffoidis fpatium +  $\Omega$  aequatur ex hypothefi fectori BKM + fpatio HXMK. Ergo figura in Ciffoide ipfo Ciffoidis fpatio major erit. quod abfurdum.

Dicatur jam fpatium AEYGB majus fectore BDM + fpatio IHMD fitque exceffus  $\Omega$ . Circumfcribam jam fectori figuram. ut omnia DKN bis fumpta fint minora exceffu  $\Omega$ . Et ex totidem trapezijs circumfcribam fpatio Ciffoidis. Sicut antea oftendetur trapezium EG  $\infty$   $\Delta$  BKN + trapezio HN. Ergo tota figura circumfcripta Ciffoidi aequalis circumfcriptae fectori + omnibus trapezijs HN  $^e$ ). Sed ab his fi demantur bis omnia trilinea DNK, refiduum minus erit quam fector BDM + fpatio IHMD. (nam primum auferendo omnia DNK à circumfcripta figura fectori, relinquitur fector BDM: at eadem DNK auferendo à trapezijs HN, refidua omnia fimul, minora funt fpatio IHMD: quin additis rurfus OHI, omnia fimul aequantur demum fpatio IHMD.) Ergo fi ab his ipfis, à figura nimirum circa fectorem + trapezijs NH hoc est à figura circumfcripta fpatio Ciffoidis, auferatur  $\Omega$ , reliquum multo minus erit fectore BDM + fpatio IHMD. fed fpatium ipfum Ciffoidis dempto  $\Omega$  aequale dicebatur his ipfis. ergo Ciffoidis fpatium majus erit figura fibi circumfcripta, quod abfurdum.

Hoc demonstrato quod spațium AEYBB  $\infty$  3 segmento B V C +  $\triangle$  A V B, facile ostenderur spatium infinitum AEYBG aequale triplo semicirculo A V B. Item quod spatium AEYB  $\infty$  triplo segmento B V C f).

- <sup>a</sup>) Premittenda propositio, quod sectori BKM potest inscribi et circumscribi figura dentata ita ut altera alteram excedat spatio minore quolibet dato. [Chr. Huygens].
- b) Quidfi femicirculus BHM cum fectore BGM 4) feparetur a reliquis. Et eaedem literae adferibantur quae in ACB? [Chr. Huygens.]
- c) A côté de cette figure on trouve encore

Sed  $\bigcap A \alpha \beta - 4 B \alpha \gamma \infty \bigcap \zeta B \div \bigcap A \alpha B$ , Ergo etc. [Chr. Huygens.]

<sup>d</sup>) Literae F et E, ubi G et Y, ponendae, quia rurfus vocandum fpatium ut prius.

item K et H in locum N et O. [Chr. Huygens.]

') NB. quod ultimum in figura circumscripta Cissoidi est △ APB (et non trapezium) aequale △° BSM in sectore. [Chr. Huygens.]

<sup>4)</sup> Lisez: BKM.

<sup>5)</sup> Il semble que Huygens ait ajouté toute cette note plus tard, et qu'elle ait rapport à la Lettre N°. 487.

<sup>6)</sup> Cet ouvrage fut imprimé plus tard sous le titre:

J. Wallis Mechanica: sive, de Motu, Tractatus Geometricus. Partes I et II. Oxoniae 1669, Londini. 1670, in-folio.

f) J'ay envoiè a Monsieur Sluze 5) la demonstration de cecy; mais cellecy est plus belle.

Je l'ay envoiée a Monfieur Wallis qui l'a fait imprimer dans fon traitè de Mechanique 6). [Chr. Huygens.]?)

### Nº 484.

### I. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

10 MAI 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 482. Chr. Huygens y répondit par le No. 488.

#### Monsieur

Je m'abstiendray de vous dire icy tout l'honneur et tout le plaisir que je trouue dans vostre amitié, me contentant de le sentir et de le faire scauoir a tout le monde, de peur de vous laisser imaginer que la verité de mes paroles ne tinst de la vanité des complimens. J'entreray dabord et sans preface dans la Response que je dois a vostre derniere du 18. Auril, la quelle m'a bien confirmé dans mon ancienne maxime d'aller fort bride en main ou il s'agit de l'interest de mes Amis et de leur donner le temps necessaire, pour y prendre les resolutions et les mesures les plus vtiles a leur bien. Si j'eusse communiqué le secret de vostre horloge, comme vous l'auiés confenti, vous ne feriés plus en estat den disposer à vostre auantage et d'en remettre la publication, lorsque vous nen pourriés souffrir de prejudice a vos desfeins. Ma retenuë vous a maintenu dans la liberté ou vous estiés touchant cet article, auant que vous me l'eussiés descouuert, et le propre Monsieur de Monmor a qui particulierement j'en deuois faire part n'y en a eu aucune parce que je n'eusse pu luy monftrer l'horloge fans luy môntrer le Systeme de Saturne, que vous me tesmoigniés n'estre pas bien aise que lon vist encore. La deuotion de Pasques qui a interrompu l'Affemblée de chés luy m'a fourni d'excufe pour ne luy faire voir ni l'vn ni l'autre, et de moyen d'attendre vos derniers ordres fur la conduitte que je deuois tenir en cela. Ils font venus justement la veille de l'Assemblée, et m'ayant reglé fur ce que j'auois a produire et à tupprimer je m'en fuis aquitté comme vous le pouuiés fouhaitter, auec tout le fucces possible. Il se rencontra heureusement que l'explication de vostre Systeme estoit toute comprise dans les deux premiers feüillets de vostre lettre 1) a peu de chose pres qui ne faisoit rien pour son intelligence. Ainsi je pus exposer au public la partie du Systeme sans exposer celle de l'horloge,

Huygens indique ici la Pars II, Cap. V. Prop. XXIX. Scholium, où suit la "Demonstratio D. Hugenii" (Voyez J. Wallis, Opera Mathematica, Oxoniae, 1695, in-folio, Vol. I, pag. 906.)

<sup>7)</sup> La dernière phrase a été écrite au crayon, de la main de Chr. Huygens.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 477.

le plan de laquelle je fis entendre que vous m'auiés redemandé pour le rendre plus clair par vne deduction mieux figurée et plus estendüe ayant appris par ma precedente que je n'en auois peu dissiper l'obscurité. Ce fut de cette sorte que je fis pasfer ce point a la Compagnie pour coupper chemin aux demandes importunes de plusieurs qui n'auoient pas moins de curiosité pour lhorloge que pour le Système. et je les fatiffis en leur affurant que vous me donneriés bientoft moyen de les contenter la dessus. L'Assemblée estoit nombreuse et de plus de quarente Personnes, entre lesquelles il y auoit deux Cordons bleus 2) le Marquis de Sourdis 3) et Monsieur Du Plessis Guenegaud 4) Secretaire d'Estat, plusieurs Abbés de conditions, plusieurs Maitres des Requestes, des Conseillers du Parlement des Officiers de la Chambre des Comptes, des Docteurs de Sorbonne, plufieurs Gentilzhommes qualifiés, des Medecins de reputation force Mathematiciens d'importance et quantité de Scauans lettres. Pour moy je ne me conte point, estant le moindre de la bande. Comme Monfieur de Monmor que j'auois embouché eut demandé audience pour ce que j'auois a lire, et que je voulus preparer la lecture par le recit de cette lune que vous auiés descouuerte pres de Saturne il v a quatre ans et publiée par mon auis il y en auoit plus de deux Monsieur le Marquis de Sourdis me pressa instamment de leur donner aussi la lecture de l'Imprimé de la lune que j'auois porté a toutes fins. Je le leus donc auant la lettre, et eus vne audience treffauorable. en fuitte de quoy je leus hautement et distinctement vostre exposition du Systeme que ceux qui estoient a mes costés suvuoient de l'oeil sur le papier les plus eloignés ayant plus de peine a le comprendre faute d'en pouvoir regarder les figures au mesme temps, horsinis Monsieur de Roberual qui m'auoua apres que selon que vous l'auiés escrit a mesure que je le lisois il l'auoit aussi bien conceu que s'il eust eu les yeux fur la lettre mesme. Pour les autres les plus habiles et ceux qui estoient le plus touchés des Speculations celestes prirent la lettre pour la voir à leur aise et verifier lhypothese sur les figures tracées aux lieux necessaires de vostre discours. Et je vous puis dire auec toute ma fincerité qu'encore que tout le monde ne donnaît pas dans vostre sens comme a vne chose toute certaine la pluspart neantmoins l'estimerent tresprobable et louerent infiniment vostre sagacité et vostre jugement dans vne matiere si eloignée de la portée des sens, se resjoüissant de vous voir si perçant et si raisonnable dans vne si grande jeunesse que la vostre, qui promettoit tant, pour d'autres descouuertes dans les Mathematiques à l'auenir. Monsieur de

2) L'insigne des chevaliers du Saint Esprit.

3) Charles d'Escoubleau, Marquis de Sourdis, frère aîné du Cardinal François et de l'Archevêque Henri d'Escoubleau de Sourdis, fut Maréchal de Camp, gouverneur d'Orléans, et mourut le 25 décembre 1666.

<sup>4)</sup> Henri de Guénégaud I, Marquis de Plancy, fils du Trésorier Gabriel I de Guénégaud, était comte de Montbrison, vicomte de Semoine, baron de Saint Just, seigneur du Plessis et de Fresne; il naquit en 1609 et mourut à Paris le 16 mars 1676. En 1643 il succéda au Comte de Brienne comme Secrétaire d'Etat, en 1656 il devint garde des Sceaux, mais en 1669 il tomba en disgrâce.

Roberual dont le suffrage est de tres grand poids appuva fort ce sentiment et rendit vn glorieux tefmoignage a l'excellence de vostre Genie. Et sur ce que je luv dis que vous effiés vn peu estonné du soupcon qu'il auoit eu que vous eussiés profité de la communication de fon Systeme, veu qu'il ne pouvoit ignorer que vous neufsiés publie cinq mois auparauant dans vostre Imprime de la Lune 5) le gryphe de vostre Systeme Saturnien, il me respondit qu'il voyoit bien par vostre exposition que vous n'aujés rien emprunté de luy; mais qu'encore qu'il estimast beaucoup vostre pensée comme fort ingenieuse et fort juste il croyoit pourtant la sienne expliquée dans ma precedente plus approchante de la verité, pour ce qu'il n'y auoit rien que de naturel au lieu que la vostre estoit vne machine toute d'art et dont il n'y auoit aucune image dans la Constitution du monde. I'auois oublié a vous dire dans ma precedente qu'il maintenoit que cette eleuation de vapeurs dans la Zone torride de Saturne et renfermée dans cette Zone comme les taches du Soleil dans la Torride du Soleil estoit vn effet necessaire en cette Zone a l'exclusion des autres Zones, par les principes de la Mechanique qui ne le peuvent fouffrir autrement. Vous en jugerés. Pour en reuenir a vostre Systeme je ne laisse pas de comprendre, malgré son objection comment cet anneau plat et mince incline à l'Eclyptique et tousjours egalement distant de la Planette, marchant tousjours auec elle dans le cercle quelle descrit autour du Soleil, comment disse cet anneau peut estre vne production naturelle bien qu'il paroiffe vne imagination de l'Art. Mais pour nengager pas l'honneur de vostre Idée en la foustenant par la foiblesse de mes raisons et d'ailleurs connoissant ce Philosophe cy pour entier en ses opinions je ne le voulus pas contredire et remis fa conuiction a vne force comme la vostre et aux motifs de credibilité que vous deduirés dans le Traitté que vous en deues bien tost donner. Je dis que vous deués c'est à dire que vous aués intention de donner selon que porta vostre lettre, et je le dis encore dans le sens que vous y estes obligé parce que la chose estant desormais publique il vous importe tout a fait quon vove au long sur quoy vous vous estes fondé pour vous determiner a cette hypothese, sans vous arrester a celles de Heuelius et de ce Sicilien Hodierna 6), ni mesme de Monsieur de Roberual, desquelles je voudrois pour lestablissement de la vostre que vous monstrassiés les inconveniens aussi, non seulement sans aigreur mais encore auec eloge et fans fortir des termes de la modestie qui sied toussours bien a tous et mieux qu'a personne aux plus habiles. Dans vn mois vn homme de qualite de la Cour de Monfieur le Duc d'Orleans lira trouuer a Blois 7) lors quil y fera retourné de Bourbon et luy portera la Copie de vostre Systeme selon vostre desir, de quoy je vous rendray conte. Au reste Monsieur de Roberual ayant veu dans vostre lettre la promesse de vostre horloge dit qu'il en auoit donne vn Modelle 8) il y auoit plus de

<sup>5)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 267, note 1.

<sup>6)</sup> Voir la Lettre Nº. 360a.

<sup>7)</sup> Où le Duc d'Orléans vivait en exil, voir la Lettre Nº. 477, note 5.

<sup>8)</sup> Voir l'Appendice N°. 485.

quinze ans fondé fur les pendules et qu'il feroit fascheux que vostre Construction se rencontrast la mesme que la sienne. Je n'eus rien a luy respondre sinon qu'il y auoit apparence que vous ne vous feriés pas plus rencontres dans lhorloge que dans le Systeme et que vous estiés asses riche de vousmesme et d'asses grand coeur pour ne vouloir vous feruir ni n'auoir besoin du bien dautruy. Je suis auec beaucoup de passion

MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Chapelain.

De Paris ce 10. May 1658.

Nº 485.

J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

Appendice au No. 484.

La pièce se trouve à Leiden, coll, Huygens.

C'est icy la Figure d'vn balancier qui fera luy mesme aller son Horloge.

AB, est le Balancier horizontal chargé de deux poids AB aux deux bouts. Ces poids feront dautant meilleurs qu'ils feront grands.

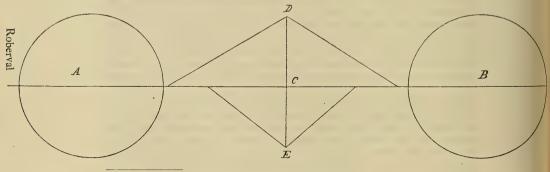

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dans la suite il est souvent question de cette pièce; Chapelain en avait probablement inclus le premier exemplaire dans une lettre de juillet ou août 1658, qui n'arriva pas à destination (Voir la Lettre N°. 543). Ensuite, les lettres conductrices s'étant perdues, il en a jusqu'à trois fois, en 1659, envoyé des copies.

Sur la copie que nous possédons Chr. Huygens a marqué la date du 10 mai 1658 (quoique certainement il la reçut bien plus tard) probablement parce que Chapelain dans la lettre de cette date, N°. 484, mentionne l'invention de Roberval pour la première fois.

C, est le milieu du Balancier, et CD est vne ligne à plomb dans laquelle est le

point D, d'où le Balancier est suspendu.

La Ligne, DCE, estant prolongée au dessous du Balancier porte vne Languette E, laquelle a chacune vibration du mesme Balancier fait passer vne dent de l'Horloge.

Le reste ne represente que des Arc boutans, et il y aura des detentes de temps en

temps pour remettre le Balancier en mouuement.

Le detail de cet Horloge n'est pas difficile, et il se peut diuersifier en mille sortes par celuy qui aura lintelligence de la Mechanique.

Copié exactement fur l'Original 2).

### Nº 486.

### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

21 MAI 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 487. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Postremis tuis datis vtå Mensis proxime lapsi, statim respondj  $^{1}$ ), petens vt mihi demonstrationis illius copiam faceres quâ infinitum Cissoidis meae spatium dimensus es. Sed mensis est et amplius ex quo frustra litteras tuas expecto. Quod cum ab humanitate tuâ alienum esse scient, vereri cogor ne valetudinem tuam laeserit aurae intemperies quae totam hanc Provinciam morbis popularibus afflixit. Me quoque  $\beta \rho \dot{\alpha} \gamma \chi o_{S} \approx 2$   $\alpha \alpha \dot{\alpha} \dot{\alpha} \dot{\beta} \dot{\rho} \dot{\delta} \beta \gamma \chi \dot{\omega} \dot{\delta} \eta_{S}$  sed magis  $\sigma \dot{\omega} \mu \alpha \tau o_{S} \dot{\delta} \upsilon \sigma z \nu \eta \sigma \dot{\omega}$  exercuit, non sine febriculà, quâ tamen paucos post dies sine medicorum curâ solutus sum. sac vicissim me certiorem quid Tecum actum sit, vt vel constantem semper valetudinem tibj obtigisse gaudeam, vel saltem (quod spero et vouco) restitutam sanitatem gratuler. Vale. Leodij xxj May MDCLViij.

Tuj obferuantissimus
RENATUS FRANCISCUS SLUSIUS.
Nobilissimo Clarissimoque Domino
Domino Christiano Hugenio de Zulichem
A la Haye.

VI

<sup>2)</sup> Cette copie est de la main de J. Chapelain.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 481.

### Nº 487.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

### 28 MAI 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 486. R. F. de Sluse y répondit par le No. 489.

#### SLUSIO.

### Nobilissime Domine

Quod et tibi valetudinem pristinam post brevem  $\alpha \beta \hat{\rho} \omega \hat{\rho} \omega \omega$  restitutam esse siribis quodque de mea solicitè inquiris utrumque est gratissimum. Ego ijstem plane incommodis vexatus sui quae tibi accidisse refers, et mecum omnes qui in domo nostra imo in tota urbe morantur. Sed paucos dies morbus mihi abstulit. Plurimos vero negotia molestiae plena quibus, nescio quam bene, me immiscui, et quorum causa plusculos jam dies hic contrivi. Ita aliquamdiu seriari coactus sum a jucundissimis studijs illis quibus nostrum stat commercium. Demonstrationem quam petebas persectam ac numeris omnibus absolutam tibi mittere constitueram, sed



quoniam illa uberius otium requirit, neque adversaria nunc ad manum sunt e quibus concinnanda foret, compendium interim quoddam feu rudimentum potius demonstrationis non insubtilis quod vix tandem in mentem revocavi, hic adscribam. ACB est circulus e quo ortum ducit linea Cissoides ADE. Circulum tangit BF perpendicularis diametro AB. Dixi igitur fpatium infinitum inter curvam ADE, et rectas AB, BF interjacens triplum effe semicirculi ACB. Ouod ut fiat manifestum ducatur quaelibet ACEF, quae abscindat e dicto spatio partem ADEFBA. Sit autem BMN quadrans circuli radio BN aequali BA descriptus, fumptoque arcu BR aequali BC ducatur recta RBK. Oftendam itaque portionem absciffam ADEFBA aequalem effe utrisque his segmento circuli BVR sive BXC et fectori BKM. Quod cum femper ita fe habeat, quomodocunque ducatur ACEF, facile hinc perspicies infinitum tandem quod dixi spatium aequari semicirculo ACB et fectori integro BMN, ideoque femicirculi ACB triplum effe. De spatio autem abscisso ut demonstretur, arcum CXB in particulas aequales diuido, perque diuifionum puncta eductis ut vides rectis ADG &c. figuram quandam spatio ADEFB inscribo è trapezijs EG, DP &c. compositam. arcus BR in totidem partes fecatur, atque eductis per B rectis tot quoque partes aequales facit in fectore BKM. Sint RO, TV item KL, SQ parallelae AB. Jam trapezium EG aequale oftendo triangulis inter se oppositis ROB, BKL; item trapezium DP, duobus triangulis TVB, BSO &c. Unde reliqua facile colliges. Quod trapezium EG aequetur Ais ROB, BKL fic demonstro. Quadratum AF aequatur quadratis FB, BA, quorum FB aequale quadratis FC, CB. Ergo quadratum AF ∞ quadratis tribus FC, CB, BA. Quamobrem etiam triangulum fuper AF descriptum nimirum AFG acquabitur ternis fimul triangulis huic fimilibus fuper rectis FC, CB, BA descriptis. Hoc est super rectis AE, BR, BK. Est enim AE aequalis FC ex proprietate Ciffoidis, et ex constructione BR ∞ BC, et BK ∞ BA. Sunt autem fuper rectis AE, BR, BK triangula ipfi AFG fimilia AEH, BRO, BKL. Ergo haec tria aequalia triangulo uni AFG: et ablato utrinque triangulo AEH, relinquitur trapezium EG aequale triangulis duobus BRO, BKL, quod erat propositum. Jam ex hoc caetera secundum ea quae praemisi collige. Persecta demonstratio fieret deductione ad impossibile, et figuras etiam circumscriptas requireret quas hic tantum infcriptas confiderauimus. Hanc interim rogo ut boni confulas, tibique habeas, neque alij concredas ulli. Hagae me accessit bis terve Juvenis Ornatiffimus Dominus Brunctti Florentinus e Gallia adveniens et hinc in Germaniam profectus, is fe Torricellio magistro usum dicebat quanquam ad breve tempus, tecumque Romae familiaritatem contraxisse. De te itaque plurimus nobis sermo talifque perpetuo quo tibi dextram aurem tinnijsse verisimile sit.

Vale Vir Eximie et me ama.

Amstelod. 28 Maj. 1658.

Praetium promiferas methodum quandam qua tangentes curvarum linearum

ducuntur. fed minori tuo incommodo facies et quod mihi longe fit acceptius fi duarum mediarum constructionem ope Ellipseos impertieris quam mea illa olim ad te missa compendiosiorem asserbas.

Qua via ad Dominum Hodiernam literas in Siciliam mittere possim an ea qua meae venerunt an alia, si nosti, quaeso mihi significa. debeo enim responsum neque hic ulla adest occasio <sup>1</sup>).

### Nº 488.

### CHRISTIAAN HUYGENS à [J. CHAPELAIN].

6 JUIN 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 484.

Sommaire: bedancken. moeyte rapport, Roberval bedancken. horologe beloven, bly dat hy van myn gevoelen is. Robervals objectie. Robervals horologie. Ooft en West.

6 Juin 1658.

#### Monsieur

Je vous doibs infiniment d'avoir agi avec tant de prevoyance et d'adresse soit à tenir fecrettes les chofes que je vous avois confiées foit a les produire. l'un et l'autre estant reussi au dessus de ce que je devois en attendre. Il m'a semble quasi en lisant vostre recit que j'estois present dans cette Illustre assemblee, et j'ay senty quelque efmotion en y remarqueant ces cordons bleus avec tant d'autres personnes de condition et de scauoir. Mais sur tout de vous y veoir expose à un danger tresevident de courir mesme fortune que ma nouuelle hypothese, laquelle si elle eust semblè fausse et ridicule, sans doute alloit diminuer vostre credit, l'ayant apportée comme chose digne de consideration. Maintenant ce m'est une grande satisfaction que mon opinion a paru vraisemblable au jugement de tant de bons esprits, parmy lesquels je ne m'estonne point (le vostre me tient lieu de plusieurs) qu'il y en ayt eu parmy une si grande compagnie un si grand nombre à qui l'hypothese de l'anneau ait femble estrange, je ne m'en estonne point parce qu'en esset c'est une grande nouuauté, que de supposer une telle forme de corps, a la quelle dans le reste de l'univers il ne s'en voit pas de pareille. Mais j'ofe esperer, qu'apres que je leur auray verifiè au long toutes les apparences, et demonstrè la possibilité de mon système et le defaut de ceux que d'autres ont imaginè, ils m'avoueront qu'il y a de la neceffitè dans cette supposition, et que la chose ne se peut expliquer autrement. Pour ce qui est de l'hypothese de Monsieur de Roberual, je croy que s'il eust pu auoir les vrayes observations des phaenomenes, elle n'auroit este aucanement differente de

<sup>1)</sup> Chr. Huygens semble avoir biffé cette dernière phrase.

la miene, n'estant a cett heure qu'en ce que l'anneau qu'il fait environner Saturne est d'une estoffe legere et qui se dissipe quelque fois, au lieu que le mien est folide et permanant. Je luy aduoueray aisement que des nuees peuuent causer une reflexion aussi forte que les corps opaques, et mesmes que celles de Saturne (selon que requiert son hypothese) s'essoignent incomparablement plus de sa surface que ne font les nostres, quoyqu'il faudroit plustost presumer le contraire, d'autant que la chaleur du foleil n'agit pas en ce pais la avec la centiesme partie de la force que nous en sentons icy. Mais par quelle raison soutiendra til, que seulement au bout de chasque 15 ou 14 ans, à scavoir en deux lieux de l'excentrique de Saturne, il paroist denue de ces vapeurs, car c'est ainsi qu'il explique la phase ronde, et ce instement lors que le Soleil donne perpendiculairement sur sa Zone torride, et que par consequent les dites vapeurs deuroient selon son opinion estre plus espaisses que jamais. Je scay que par cy deuant je luy ay fait cette mesme objection, à la quelle il ne m'a point respondu. Vous jugerez Monsieur, s'il est expediant de l'en faire souuenir à ceste heure, ou s'il vaut mieux qu'il ne la voye que dans le traitè de mon systeme. Je suis en cela fort de vostre opinion, qu'il faut se garder d'aigrir aucunement l'esprit de ce personnage, et que mesme en luy contredisant je luy faudra donner des eloges, ce qui d'ailleurs est juste, puis qu'il en a use de mesme a mon endroit. J'ay veu autrefois en matiere de Dioptrique, et maintenant derechef en ce qui est de ces nouuelles horologes, que luy et moy nous sommes quelquesfois rencontrez dans la mesme recherche et j'ay grande envie de scauoir s'il y aura la mesme ressemblance entre nos deux constructions qu'il y avoit entre nos theoremes. Toutefois fi celle de Monfieur de Roberval n'auoit pas trop de facon, je m'estonne qu'il en est demeurè au modelle, puis qu'il n'a pas ignorè que cette invention estoit de grande utilité. Vous aurez bien tost la miene plus amplement descrite en Latin avec une figure qui representera tout le dedans de l'ouurage, la quelle j'ay desia fait tailler. Pour respondre a ce que vous me demandiez dans vostre penultieme 1), s'il estoit vray que je m'estois imaginè de pouuoir determiner les longitudes par le moyen de ces horologes, j'ose bien dire, que si l'on en pouuoit porter par mer des grandes aussi bien, que des petites, c'est a dire celles qui ont un pendulum de 3 pieds aussi bien que celles qui l'ont de 6 pouces, il est certain, que l'on en viendroit à bout. Sed hoc opus hic labor est navim jactantibus austris. Et cependant je croy qu'on ne laissera pas quelque jour d'en faire la espreuve. Je suis entierement

MONSIEUR

Voftre

<sup>1)</sup> C'est la Lettre N°. 480.

### Nº 489.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

7 JUIN 1658.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 487. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Magnam ex vltimis tuis caepi voluptatem, tum quod me participem fecerunt κατασκευής ad demonstrationem subtilis illius inuenti, pro quâ grates habeo maximas; tum praecipue quod confirmatam mihi fignificarunt valetudinem tuam, de quâ non frustra timueram. Vnum mihi molestum accidit, quod intellexerim te varijs negotijs occupari; quam enim id communium fludiorum nostrorum rationes conturbet, iam dudum reipfà expertus fum. Debeo fimilibus tricis, quod hactenus affectum de medijs proportionalibus libellum, non abfoluerim, quem ad Te mittere constitueram hyeme proxime elapsa, sed otioso esse non licuit. Dabo interim operam vt aestiuis hisce mensibus absolutus censuram tuam subeat, saltem ante meum ex hac prouincià discessum. Abiturus enim sum, niss aliud incidat, proximo Septembri in Italiam negotiorum publicorum caufà a Meis ablegatus. Sed quouis sub coelo positus debitum virtuti tuae testimonium reddam, meque obsequijs tuis quando ita iufferis, volens lubenfque impendam. Accipe in antecessum κατασκευὴν εἰς τὸν τοῦ κύβου Διπλασιασμὸν, quam ad alias datas non difficulter extendes. Datae fint AB, BC, in ratione duplâ; bifectâ BC in O, erigatur normalis OE aequalis AB, iunctaque AE producatur in H, ita vt aequales sint AE,

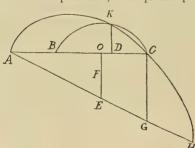

EH. bisectâque OE in F, eidem parallela ducatur CG. Tum circa diametrum AH describatur semiellipsis cuius vna applicatarum str GC, et centro F interuallo FC arcus CKB, qui vtique Ellipsim secabit in puncto K, a quo si cadat normalis KD, abscindet rectam BD, minimam ex duabus quaestis. Demonstratio nullo negotio elicitur ex ipsâ κατασκευή. Itaque plura non addo, daturus breuj in-

finitas fimiles, vel faltem earum methodum, quam miraberis, fcio, neminj hactenus occurriffe. Ornatiffimum Juuenem Cofinum Brunettum, quocum mihi olim Romae et hic Leodij familiaritas interceffit, plurimum amo; cumque ab eo me diligj faepe expertus fim, vereor ne nimium affectuj indulferit in ijs fermonibus quos de me

habuit. Sed recté accidit, quod eos Tecum habuerit, qui, fi quid peccatum eft, prudenter corrigere, et ciuiliter excufare noueris. Quod vt facias Te etiam atque etiam rogo. Vale Vir praeftantissime.

Tui observantissimus
Renatus Franciscus Slusius.

Dabam Leodij vII Junij MDCLViij.

Nobilissimo Clarissimoque Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

A la Have.

Nº 490.

CHRISTIAAN HUYGENS à [ISM. BOULLIAU].
13 JUIN 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Ism. Boulliau y répondit par le No. 492.

13 Jun. 1658.

### Monsieur

VI

Vous scauez, puis que Monsieur l'Ambassadeur a pris la peine de vous en escrire, que je suis deuenu sollicitant en France pour obtenir Priuilege de ma nouuelle invention d'Horologe. luy mesme nous afseura aussi avant hier que vous aviez desia formè une requeste pour cest effect. Ce qu'ayant appris je me suis trouuè obligè de vous rendre graces de ce que vous avez la bontè de vous employer dans cette affaire, et de vous prier d'y continuer avec le mesme soin et la mesme affection: au moins si tant y a qu'il vous semble que nous y pourrions reüssir. ce que je vous prie sur tout de me mander. Il est vray que j'ay estè longtemps sans songer à me preualoir de mon invention en cette maniere, et ne m'en serois jamais avisè sans la suggestion de quelques amis, qui soustienent qu'il m'est autant permis d'en tirer de l'auantage si je puis comme autresois a Thales de faire monopole d'Olives, pour monstrer que quand il vouloit sa science ne luy estoit pas infructueuse. Je vous envoyeray bien tost la description de mon Horologe imprimèe avec la figure, laquelle vous plaira pourtant de tenir secrette jusques a ce que l'affaire sera

reussie d'un costè ou d'autre. Quoy qu'il en arrive je ne laisseray pas de fatisfaire à vostre curiosité en vous faisant auoir des verres de lunettes puis que Monsieur Jannot m'a assuré de vostre part que l'enuie ne vous en est pas passer, apres que vous estes retournè a la vostre du Grand Duc. J'aurois beaucoup de joye de vous les pouuoir donner moy mesme, en vous voyant de retour en ce pais. ce que quelques uns me sont esperer. Vous me direz si je les dois croire. Et serez tousjours assuré que je suis veritablement

MONSIEUR

### Nº 491.

Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

15 JUIN 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

## Clariffimo Nobiliffimoque Viro Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. D.

Quandoquidem harum Thefium copia ¹) Hamburgo ab Autore ²) mihi tranfmiffa eft, qui me rogavit, ut exemplar hocce tibi deftinatum ad Te amandari curarem: deeffe nolui, quin hoc levi officio defiderio ejus obtemperarem. Ipfe autem juvenis eft ornatiffimus ac generofus, Patricius Hamburgenfis, qui prout in literis haud paucos fecit progreffus, inter alia fua fludia in Mathefi quoque operam navavit. Triennium eft, quòd hìc Leydae fimiles de Luna ejufque Maculis Thefes ³) fine Praefide defendit. Quicquid autem illarum fit, tuo duxi relinquendum judicio; quod ipfum cum fit accuratiffimum facile dignofcere poterit, quid in ijfdem Thefibus ab ipfo praeflitum fit. Caeterum quam ob rationem ita Lipftorpio noftro infurgat, ac juvenis adhuc non vereatur ipfius labores omnino profcribere non video. Certè in eo parum providum exiftimaverim, ut qui in alterius honoris detrimentum,

Theses mathematicae physicae. Auct. J. Mullero. Heidelberg. 1658. in-folio.

Johann Muller naquit à Hambourg en 1634 et y mourut le 24 mai 1671. Le 7 juillet 1654 i fut inscrit comme étudiant en droit à Leiden; il y reçut le doctorat en droit. En 1660 il a été nommé professeur de mathématiques au Gymnase de Hambourg.

<sup>3</sup> Difputatio Mathematica de luna ejufque maculis defendente fine praefide. Auct. Joh. Mullero. Lugduni Batavorum. 1655. in-folio.

aleatorum more, et fuum omnino periclitandam 4) duxerit. modeftiam ego potius laudaverim. Vale.

Dabam Lugd. Bat. 15 Junij, 1658.

A Monfieur Monfieur, Christianus Hugenius, ten huijse van de Heer van Zuijlechem

cito port

in

S'Graven-hage op t' pleijn.

### Nº 492.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

21 JUIN 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 490. Chr. Huygens y répondit par le No. 503.

A Paris le 21 Juin 1658.

#### MONSIEUR

Encores que je fois a l'heure que je vous escris dans le rheume & dans la fieure je ne laisseray pas de respondre a vostre lettre du 13. du courrant, qui est trop ciuile & trop obligeante pour ne vous pas tesmoigner les ressentiments que j'en ay.

Je suis fort fasché que les jnstances, que j'ay faict faire aupres de Monsieur le Chancellier 1), pour obtenir le priuilege que vous desires, n'ayent pas reussi. Il a resusé par trois fois de l'accorder, & il a tousjours respondu qu'il ne vouloit pas faire crier apres luy tous les maistres horologeurs de Paris. & que mesme il se pouuoit faire que quelqu'un eust trouué cette mesme façon d'horologes. S'il y auoit eu le moyen de le surmonter, ceux que j'ay emploiez l'auroient saict: Vous estes

<sup>4)</sup> Lisez: periclitandum.

<sup>1)</sup> Le Chancelier désigné est

Pierre Seguier, fils du lieutenant civil de Paris Seguier; il naquit le 28 mai 1588 à Paris et mourt le 28 janvier 1672 à Saint-Germain-en-Laye. D'abord chartreux, il rentra dans le monde, et devint conseiller, maître des requêtes, président de la cour de justice, garde des sceaux et en 1635 Chancelier de France; protecteur des lettres, il a eu une grande part, avec Richelieu, à la fondation de l'Académie Française.

fondé en exemple & en raifon, mais comme cette grace depend abfolument de Monfieur le Chancellier, & luy formant ces difficultez & obstacles il n'y a pas

moyen pourtant d'en venir a bout.

Je vous fuis trefobligé de la bonté que vous auez pour moy, de me vouloir communiquer la description de vostre horologe, que je tiendray cachee, tant & si long temps que vous me l'ordonnerez. Vous voulez encores adjouster a cette obligation celle que je vous auray de ces verres de Lunettes que vous voulez me donner. Certainement, Monsieur, c'est vn excez de courtoisse & de bienueuillance en mon endroit, dont j'auray de la peine a recognoistre la valeur & le merite. Mais je n'oublieray jamais aucune occasion dans laquelle je puisse donner des marques de ma gratitude. Je ne scay pas en quel temps je pourray retourner en Hollande, ny mesme si j'y retourneray, pour ce que j'ay icy des assaires, & que mes forces sont fort diminuees par la rigueur de l'hiuer passé, & par l'intemperie du Printemps, en quelque lieu & estat que je me trouue je seray tousjours auec passion

MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Boulliau.

Mr. Hugens.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens A la Haye.

Nº 493.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

28 JUIN 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 503.

A Paris le 28e Juin 1658.

#### MONSIEUR

Je vous enuoye auec la presente vne promesse faicte par vn incognu a celluy qui resoudra les problemes ') qu'il propose, s'il vous plaist d'y trauailler il y a des pistoles a gaigner. Pour moy je n'ay pas le temps d'y vacquer. lors que vous en

Ce sont les célèbres propositions données par Blaise Pascal, sous le pseudonyme Dettonvillius, et dont il sera plusieurs fois question dans cette correspondance. Voir l'Appendice N°. 494.

aurez trouué la folution, vous me l'enuoyerez s'il vous plaist, afin que je la face parafer par deux notaires en la mettant entre les mains de Monsieur Carcauy. L'on ma demandé ces jours vn liure de vostre façon, que l'on dit qui est intitulé Exetasis quadraturae circuli Christiani Hugenii <sup>2</sup>). Vos libraires en deuroient enuoyer icy quelques exemplaires. Je suis de tout mon coeur

#### Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant serviteur Boulliau.

Mr. Hugens.

Je vous supplie de faire tenir l'incluse a Mr. Schotten.

Nº 494.

Problèmes de Bl. Pascal.

JUIN 1658.

Appendice au No. 493.

La pièce a été publiée dans les Oeuvres Complètes de Bl. Pascal, Tome III, Paris, 1866. in-8º.

Problemata de Cycloide, proposita mense Junii 1658.

Quum ab aliquot menfibus, quaedam circa cycloidem, ejufque centra gravitatis, meditaremur, in propofitiones fatis arduas ac difficiles, ut nobis vifum eft, incidimus, quarum folutionem a praestantifimis toto orbe geometris supplices poftulamus, proposito ipsis praemio, non mercedis gratia (quod absit!) sed in obsequii nostri, aut potius meriti eorum qui haec invenerint, publicum argumentum.

Quae vero proponimus funt ejus modi. Dato puncto quolibet Z in quacumque cycloide ABCD, ex quo ducta fit ZY basi AD parallela quae axem CF secet in puncto Y; quaeruntur:

<sup>2)</sup> C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 95, note 1.



Dimensio spatii CZY; ejusdemque centrum gravitatis; folida genita ex circumvolutione dicti spatii CZY, tam circa ZY quam circa CY; et horum folidorum centra gravitatis.

'Quod si eadem solida plano per axem ducto secentur; et sic siant utrinque duo solida, duo scilicet ex solido circa basim ZY, et duo ex solido circa axem CY genito, cujusque horum solidorum quaerimus etiam centra gravitatis.

Quia vero quaesitorum demonstratio forsan adeo prolixa evadet, ut vix intra praestitutum tempus exsequi satis commode possir, genio et otio doctissimorum geometrarum consulentes, ab his tantum postulamus, ut demonstrent, vel more antiquorum, vel certe per doctrinam indivisibilium (hanc enim demonstrandi viam amplectimur) omnia quae quaesita sunt, data esse: ita ut facile ex demonstratis, quaelibet puncta quaesita ex datis in hypothesibus, possir inveniri.

Et ut apertius mentem meam explicem, nec fubfit aliquid ambiguum, exemplo rem illuftro. Proponatur, verbi gratia, parabola ABC, cujus axis AB, bafis AC,



tangens BD, perpendicularis axi AB. Inveniendum fit centrum gravitatis trilinei DCB. Satisfactum esse problemati censerem, si demonstretur, datum esse centrum gravitatis parabolae ABC, necnon et centrum gravitatis rectanguli CDBA, et proportionem hujus rectanguli cum parabola CBA; ideoque datum esse centrum gravitatis quaesstum trilinei CDB. Nam essi praecise punctum in quo reperitur centrum gravitatis

non exhibeatur, demonstratum tamen est datum esse, quum ea ex quibus invenitur data sint; resque eo deducta erit ut nihil aliud supersit praeter calculum, in quo nec vis ingenii nec peritia artificis requiruntur: ideoque non is a nobis calculus exigitur, cur enim in iis immoraremur? Sed tantummodo petimus demonstrari res quae proponuntur datas esse.

Verum doctissimi geometrae prorsus necessarium judicabunt, et ab his postulamus, duarum propositionum, vel duorum casuum integram constructionem, seu integrum calculum.

Primus casus est quum punctum Z constituitur in A.

Secundus, quum idem punctum Z datur in B, in quo transit parallela GB ducta a puncto G, centro circuli genitoris cycloidis.

Quod si aliquis error calculi in his duobus casibus subrepferit, eum libenter condonamus, et veniam quam ipsi peteremus facile promerebuntur.

Quifquis fuperius propofita, intra primam diem menfis octobris anni 1658, folverit et demonsfraverit, magnus erit nobis Apollo.

Et primus quidem consequetur valorem quadraginta duplorum aureorum Hispanicorum quos ipsi Hispani doblones, et Galli pistoles vocant; vel certe, si mavult, ipso duplos aureos.

Secundus vero viginti ejufinodi duplos aureos. Si unus tantum folverit, fexaginta folus habebit.

Et quia ferio rem agimus, dictos fexaginta duplos aureos illustrissimo domino de Carcavi, regio confiliario Parisiis commoranti apud celsissimum dominum ducem de Liancourt deponi curavimus, qui cos exsolvet statim ac demonstrationes quae ad ipsum mittentur, verae ac geometricae, a viris ab ipso ad id deputatis, judicabuntur. Et quum illustrissimum confiliarium, jam a multis annis virum probum, et mathescos amantissimum agnoverimus, audacter pollicemur rem sincere et absque fallacia exfequendam.

Quod fi his circiter tribus elapfis menfibus nullus inveniatur qui quaefita noftra folverit, non denegabimus quae ipfi invenimus, nec aliis invidebimus unde majora jam inventis nancifcantur, et ex quibus forfan apud posteros gratiam inibimus.

Hoc unum restat ut lineae cycloidis descriptionem exhibeamus, a qua brevitatis causa abstinendum arbitrabamur, quum haec linea jam pridem Galileo, Toricellio, et aliis innotuerit; sed quia eorum libri omnibus non sunt obnoxii, ideo hanc ex Toricellio damus.

Descriptio cycloidis. Concipiatur fuper manente recta linea DA, circulus DL, contingens rectam DA, in puncto D, noteturque punctum D, tanquam fixum in peripheria circuli DL: tum intelligatur fuper manente recta DA converti circulum DL motu circulari fimul et progreflivo verfus partes A, ita ut fubinde aliquo fui puncto rectam lineam DA femper contingat, quousque fixum punctum D iterum ad contactum revertatur, puta in A. Certum est quod punctum D fixum in peripheria circuli rotantis DL, aliquam lineam describet, surgentem primo a subjecta linea DA, deinde culminantem versus C, postremo pronam descendentemque versus punctum A: et talis linea vocata est cyclois.

### Nº 495.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

5 JUILLET 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par une lettre du 11 juillet 1). Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Aliquot exemplaria Problematum nuper in Gallia propositorum heri accepi, quae licet aliâ viâ ad Te pervenisse mihi persuadeam, tamen comittere noluj quin meorum etiam Te participem facerem, tum quod omnem occasionem libenter amplector compellandj Te, quem merito Tuo magni facio, tum vt sententiam tuam exquirerem, sciremne num in illorum  $\dot{\alpha}\nu\alpha\lambda\delta\sigma\varepsilon$ i operam posueris. Ego iam a multo tempore eorum primum in Aduersarijs meis solutum habebam ad caetera autem animum hactenus non applicuj; faciam tamen si quid otij mihi supersit. Idem et te facturum arbitror, positum est enim operae pretium. Non illud intelligo χρόσεον quod infra te esse scio; sed gloriam quae Te sequetur si rem, vti spero, conseceris.

Vale Vir Praestantissime meque vt facis ama

Tuj observantistimum
RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Leodij v Julij 1658.

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans notre collection.

### Nº 496.

### R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

Appendice au No. 495.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huvgens. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliog; T. 17.

Inter extremas datas duas medio loco proportionales inuenire. ἀπωγωγή.



Sint duae datae AF maior FC minor, ita compositae vt bisectà vtrâque in D et E recta DE sit normalis ad FC, et perficiatur parallelogrammum AC, ductaque DQ parallelà AB, per A punctum ducatur recta HAG occurrens rectis CB CF productis in H & G, ita ut iuncta DG sit aequalis QH. Dico quatuor AF FG HB FC esse in continua analogia &c.

Alia.

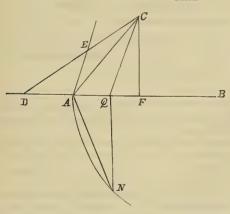

Dentur rursus duae AB, AQ. centro B interuallo BA scribatur arcus AN, cui occurrat normalis QN, et ductâ AN rectâ, bisectâque AB in F, erigatur FC normalis, cui in C occurrat AC aequalis AN, et ducatur QC eique parallela AE, in quam incidat recta CED occurrens BA productae in D, et faciens aequales CE DA. Dico rursus quatuor BA DE DA AQ esse in continuâ ἀναλογία &.

### Nº 497.

### J. WALLIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

### II JUILLET 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 512.

Cum in Belgiam vestram, Vir Nobilissime, mox profecturus sit Vir Clarissimus Dominus Ball <sup>1</sup>) (Domini Petri Ball Equitis Aurati <sup>2</sup>) silius) oratum habui ut meo nomine quam officiose te salutet; atque simul Commercium Epistolicum <sup>3</sup>) a me jam nuper editum tibi tradet, quod ut benigne accipias oro. Atque insuper si eundem Clarissimum Virum, ad vos studendi gratia proficiscentem, humanitatis officijs prout res obtulerit adjuveris, id ut mihi gratissimum fore scias, ita nec immerenti aut ingrato te illud collaturum benesicij existimes; et si quando res obtulerit ut amicis ex tuis quibusvis simile quid praestandi ansa porrigatur, me neutiquam omissurum esse quin lubentissimus arripiam. Atque haec sunt quibus te impraesentiarum interpellare vacat, id simul exoranti, ut amare porro pergas. et savere

Vir Nobilissime

Amantissimo simul et Observantissimo Tui

JOH: WALLIS.

Raptim Londini Julij 1. 1658. st. vet.

Clariffimo Nobiliffimoque Viro Domino Christiano Hugenio,

Constantini filio,

Hagae-Comitis.

Peter Ball, second fils de Sir Peter Ball, naquit en 1638 et mourut en juillet 1675 à Londres. En 1659 il fit ses études en médecine à Leiden; il prit son grade à Padoue le 20 décembre 1660. Il fut un des premiers Membres de la Société Royale. En octobre 1665 il prit part avec son frère William à l'observation de Saturne.

<sup>2)</sup> Sir Peter Ball, Chevalier, secrétaire d'état de la Reine, épousa en 1636 Ann Cooke de Gloucester, qui lui donna dix-sept enfants, dont l'aîné était William (voir la Lettre N°. 326, note 3). Il mourut en 1680 à Mamhead.

<sup>3)</sup> Commercium Epistolicum de quaestionibus quibusdam mathematicis inter J. Wallisum et alios viros doctrina et nobilitate illustres. Exh. J. Wallis. Oxon. 1658. in-4°.

Cette correspondance a duré du 7 mars 1657 au 13 juillet 1658 entre W. Brouncker, Kenelmum Digby, P. de Fermat, de Frenicle, Joh. Wallis, Fr. à Schooten, et d'autres et contient 47 lettres écrites à propos du défi de P. de Fermat. (Voir les Lettres Nos. 372 et 374).

### Nº 498.

B. Conradus, Lettre circulaire.

17 JUILLET 1658 1).

Chr. Huygens y répondit le 22 février 1659. La lettre<sup>2</sup>) a été publiée dans G. Schott<sup>3</sup>), Technica Curiosa<sup>4</sup>).

Omnibus Reverendis, Praenobilibus, Clariffimis, & quovis alio titulo confpicuis per Europen, Mathematicis. S. P. D. Balthasar Conradus S. I.

Ut quaedam conferam vobifcum, Illustres Animae, pauca illa quidem, sed quae momenti ac ponderis in totam Rempublicam nostram Litterariam maximi esse videantur, injectus mihi jam pridem nescio quis perurget calor. Quocirca non temerè sperarim fore, ut quantò major vos communis tangit cura boni, tantò huic meae ad vos Epistolae libentius otium è sublimibus illis vestris conceptibus rescindatis.

Ex quo ergo primum (nec pauci anni funt) pernòffe coepi Telefcopium, didicique nec omnia ejufdem effe notae ac bonitatis, & plurima plurimum à fumma abeffe perfectione; ingens me invafit animus ac defiderium, imò & fpes, eo aliquando deveniendi, ut certam ac infallibilem affequerer rationem, ad fummam deducendi Telefcopii perfectionem. Coepi itaque pervolvere inprimis Authores, quotquot de id genus Inftrumento nancifci potui; tum fpeculari ipfe, & multa cum animo putare meo; tandemque & operi manum, nec leviter aut ofcitanter admovere, & varia, quae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Christiaan Huygens reçut cette lettre en janvier 1659. Voir sa lettre du 22 février 1659 à B. Conradus.

<sup>2)</sup> Publiée sous le titre: Epiffola ad omnes Europae mathematicos, Operis Teledioptrices nuntia, miffa à R. P. Balthafare Conrado Societatis Iefu.

<sup>3)</sup> Gaspar Schott naquit en 1608 à Königshofen (près de Wurzbourg) et mourut à Wurzbourg le 22 mai 1666. Entré en 1627 dans l'ordre des Jésuites, il dut fuir en Italie en 1658, devint professeur à Palerme, se lia avec le Père Athanase Kircher et revint, vers 1657, à Wurzbourg, où il devint professeur de mathématiques au Gymnase; il publia beaucoup d'ouvrages fort recherchés dans leur temps.

<sup>4)</sup> P. Gaſparis Schotti Regiſcuriani e Societate Jeſu, Olim in Panormitano Siciliae, nunc in Herbipolitano Franconia² Gymnaſio ejuſdem Societatis Jeſu Matheſeos Profeſſoris, Technica Curioſa, ſive Mirabilia Artis, Libris XII. comprehenſa; Quibus varia Experimenta, variaque Technaſmata Pnevmatica, Hydraulica, Hydrotechnica, Mechanica, Graphica, Cyclometrica, Chronometrica, Automatica, Cabaliſſtica, aliaque Artis arcana ac miracula, rara, curioſa, ingenioſa, magnamque partem nova, & antehac inaudita, eruditi Orbis utilitati, delectationi, diſceptationique proponuntur. Ad Eminentiſſimum S. R. I. Priucipem Joannem Philippum Elector. Mogunt. Cum ſiguris aeri inciſis, & Privilegio. Sumptibus Johannis Andreae Endteri, & Wolſgangi Junioris Haeredum. Excudebat Jobus Hertz, Typographus Herbipol. Anno M.Dc.Lxiv. Proſtant Norimbergae apud dictos Endteros. in-4°.

vel ad fubstantiam ipsam operis, vel ad modum pertinent, experiri. Sed & illicò difficultates sese undique oggesserunt, nec paucae eac numero, nec leves superatu: tot certè, ac tantae, ut niss Deus constantiam in labore poenè serream concessisset, non mirum suisset, si millies  $\dot{\rho}i\psi\omega\sigma\pi\iota_{\rm S}$  successium desperâssem. Superavi tamen tandem cum divina gratia, quae se opposuerant, difficultates omnes; eoque artem perduxi, ut sequentia problemata praestare possim:

I. Perfectam superficiem sphaericam, sive cavam in patinas, sive convexam in

globos inducere; idque nec negotio, nec fumptibus adeo magnis.

II. Vitra perfectè concavare sphaericè, aut sphaericè convexare.

III. Perfectifimè polire fuperficiem fphaericam tam cavam, quàm convexam, fine periculo figurae vitiandae.

IV. Oblatae cujuscunque patinae aut globi vitia, etiam occultissima, statim detegere.

V. Infallibiliter semper, ex materia apta, bonum elaborare Telescopium, ad quam-

cunque longitudirem.

Quorum problematum folutio quanti momenti fit in rem omnem Mathematicam & praecipuè Aftronomiam; quin & in ufum totius generis humani; nemo unus Vobis melius aeftimaverit: ut proinde longiore eam rem Vobis circuitu demonftrare ac

depraedicare, minimè sit necessarium.

Hanc autem ego mihi fcientiam uti hactenus, nec fine ratione, occultam habui, ita & imposterum habere potuissem; vel certè ita solum propalare, ut extra Societatem nostram non emanaret; nisi me communis boni ratio ad alia consilia inclinasset. Itaque molior Opus justum ac integrum, quo totam hanc artem & quidquid de Telescopio dici aut quaeri potest, complectar; planèque ac dilucidè, sine tenebris, omnem quam hactenus ingenio qualicunque demum, experientia indesessa, & sumptibus non modicis, scientiam in hoc genere consecutus sum, aperiam.

Quia verò unius hominis vix est, Opus tam omnibus numeris absolutum, quam & res postulat litteraria, & ipse ego desiderarem, in lucem protrudere; ideo aequum planè videtur, ut Vos etiam, Illustres animae, vestras quasi symbolas in medium conferatis. Quapropter Vos omnes etiam atque etiam rogo, ut si quis vestrâm in hoc genere aliquid aut invenit ipse, aut aliunde rescit, ultra ea quae vel Sirturus 4) vel Scheinerus 5), vel Rheita 6), vel Hevelius 7), vel Magnan 8), vel P. Schottus 9),

4) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 151, note 4.

<sup>5)</sup> Rofa Vrfina five Sol, ex admirando Facvlarum & Macularum fuarum Phoenomeno Varivs, necnon circa centrum fuum & axem fixum ab occafu in ortum annua, circaque alium axem mobilem ab ortu in occafum conuerfione quafi mentrua, fuper polos proprios, Libris quatuor Mobilis oftenfus, a Chriftophoro Scheiner Germano Svevo e Societate Iefv. Ad Pavlvm Iordanvm II, Vrfinvm Bracciani Dvcem. Bracciani. Apud Andraeam Phaeum Typographum Ducalem, Impreflio coepta Anno 1626. finita vero 1630: Id. Junij. Cum licentia Superiorum. in-folio.

vel Borellus <sup>10</sup>) prodidit, aut ego promitto; dignetur id mecum pro fuo in commune bonum fludio communicare. Viciflim bonâ polliceor fide, ita me eâ gratiâ, ac humanitate ufurum, ut nulli quidquam de fua laude ac nomine deteratur. De reliquo radios ego veftros radio omnifcii Numinis ex animo commendo, in dignas fcientiâ nostrâ, & aeternitate speculationes. Valete, & favete. Vratislaviae 17. Julii 1658.

Vestrarum DD.

Servus in Chrifto Balthasar Conradus.

<sup>6)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 46, note 10.

<sup>7)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre Nº. 40, note 2.

<sup>8)</sup> Emanuel Maignan (= Magnanus) naquit le 17 juillet 1601 à Toulouse, où il mourut le 29 octobre 1676. Entré en 1619 dans l'ordre des Minimes, il y devint instituteur des novices. De 1636 à 1650 il professa les mathématiques au couvent de la Trinité-du-Mont à Rome, puis rentra en France.

Ici il est question de son ouvrage:

Curfus Philosophicus, Auctore E. Maignano, Tolosae 1652. IV Vol. in-8°, dont il donna une seconde édition à Lyon en 1673, in-folio.

<sup>9)</sup> P. Gaíparis Schotti Regifcuriani e Societate Jefu, olim in Panormitano Siciliae, nunc in Herbipolitano Franconiae Gymnafio ejuídem Societatis Jefu Mathefeos Profefforis, Magia Univerfalis Naturae et Artis, Sive Recondita naturalium & artificialium rerum ficientia, cujus ope per variam applicationem activorum cum paffivis, admirandorum effectuum fpectacula, abditarumque inventionum miracula, ad varios humanae vitae ufus, eruuntur. Opus Quadripartitum. Pars I. continet Optica, II. Acoustica, III. Mathematica, IV. Physica. Singularum Epitomen sequens Praesatio obiter, accurativs verò vniuscuiusque peculiare praeloquium exponit. Cum siguris aeri inciss, & Privilegio Sacrae Caesarea Majestatis. Sumptibus Haeredum Joannis Godefridi Schönwetteri Bibliopol. Francosurtensis. Herbipoli. Excudebat Henricus Pigrin Typographus Herbipolensis. Anno M.DC.LVII. — M.DC.LIX. in-4°. IV Tomi.

<sup>10)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 330, note 2.

### Nº 499.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

19 JUILLET 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris le 19. Juillet 1658.

### Monsieur

Je vous enuoye vn fueillet ¹) de la part de celluy qui propose le problème de la Cycloïde, qu'il a adjousté a son premier escrit. Jl y en a aussi vn pour Monsieur Schotten que je vous supplie de luy faire tenir & de le saluer de ma part. Monsieur Milon qui me les a mis entre les mains vous presente & a Monsieur Schotten ses tres humbles baisemains. Je suis

#### Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens A la Haye.

### Nº 500.

[BL. PASCAL] Addition aux problèmes précédents 1).

[JUILLET 1658.]

Appendice au No. 499.

La pièce a été publiée dans les Oeuvres Complètes de Bl. Pascal, Tome III, Paris, 1866. 80

### Ad problemata de Cycloide Additamentum.

Quum circa ea quae de cycloide proposuimus, duo orta esse dubia, nobis illustrissimus Dominus de Carcavi significaverit, his statim occurrendum duximus, et ita occurrimus.

Prius inde oritur, quod in proponendis nostris de cycloide problematis hac voce

<sup>1)</sup> Voir l'Appendice N°. 500.

<sup>1)</sup> Voir la pièce N°. 494.

ufi fuerimus, in quacumque cycloide: quum tamen unius tantum fpeciei cycloidis definitionem attulerimus. Verum nihil aliud intelleximus praeter folam illam fimplicem, naturalem ac primariam cycloidem, cujus ex Toricellio defcriptionem dedimus; quum enim quae de illa refolvuntur facile fit ad omnes alias fpecies protrahere, qui noftra problemata de hac fola folverit, nobis omnino fatiffecerit.

Posterius in eo consistir, quod a nobis non sit praecise positum an supponamus datam esse rationem basis cycloidis AD  $^{\scriptscriptstyle 1})$  cum sua altitudine, seu cum diametro circuli genitoris FC; sed ipsam datam esse rationem pro concesso usurpandum arbitra-

bamur, et, ut omnino aequum est, datam esse supponimus.

Nihil ergo jam fuperest obscuritatis. Unum tamen restare videtur, ut doctiffimos geometras ad propositiones nostras commodius et libentius investigandas invitemus; scilicet ea omnia removere quae a perspicacitate ingenii, quam solam magni facimus, et explorare ac coronare instituimus, sunt aliena, qualia sunt tam calculus integer multorum cassum quem postulabamus, quam absoluta solutionum conscriptio; quum ea non a viribus ingenii, sed ab aliis circumstantiis pendeant. Hoc itaque tantummodo jam instituimus, ut sola problematum difficultas remaneat superanda. Nempe:

Qui publico inftrumento, intra praestitutum tempus, illustrissimo domino de Carcavi signissicaverit se corum quae quaestita sunt demonstrationem penes se habere; et aut ipsammet demonstrationem quantumvis compendiosam ad ipsum miserit: aut si cartae mandare nondum per otium licuerit, saltem ad confirmandam suae affertionis veritatem, casus quem mox designabimus calculum dederit, seque paratum esse professus fuerit omnia omnino demonstrare ad ipsius domini de Carcavi nutum, hunc nobis satisfecisse declaramus; et consentimus, primum qui haec secerit primo, secundum secundo, praemio donandum, si sua solutio ab ipso domino de Carcavi virisque ad id secum adhibitis, quum ipsi visum suerit, exhibita, geometrica ac vera judicetur, salvo semper erroris calculo.

Casus autem, cujus folius sufficiet calculus, ille est. Si semicyclois ACF circa basim AF convertatur, et folidum inde genitum sectur plano per ipsam AF (quae jam hujus solidi axis est) ducto, quod quidem solidum dividet in duo semisolida paria: alterutrius horum semisolidorum centrum gravitatis assignari postulamus.

<sup>1)</sup> Voir la première figure de la pièce N°. 494.

### Nº 501.

FR. VAN SCHOOTEN à CHRISTIAAN HUYGENS.

22 JUILLET 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Clarissimo Viro Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. D.

Nobilissime Vir,

Diftuleram ad tuas ¹) refpondere, donec librum ²) Herlicij ³) à Domino Kechelio accepiſlem, ut Tibi eum unà mitterem. Is autem, poſtquam Dominus Boddens ⁴) Amſtelo-Batavus, hinc Hagam, Te adeundi cauſa, diſceſſit ⁵), à Domino Kechelio mihi traditus eſt, non potui non, intelligens Te illius videndi deſiderio etiamnum teneri, eum tibi quantò ocyus tranſmittere. Quod ad Problemata attinet à Clariſſimo Bullialdo huc miſſa ⁶), quamvis non ſine premij ſpe aliquis illa reſolvere tentaverit in animum tamen illorum quaerendi ſolutionem nequaquam ducere poʃſium, tum propter rationes à Te allatas, tum etiam eas, quas in litteris ad eundum Bullialdum attuli. Cumque eorum ſolutionis diſquiſſtio homini penitus ocioſo atque libero competat, ut illa intra praeſtitutum tempus ſolvat, atque etiam Autor ſe majora ijs editurum glorictur, non eſſ quòd praeter levem aut dubiam premij ſpem laborem eò requiſſtum temerè quis (meo quidem judicio) ſſibi ſuſcipiat. Vale.

Dabam Lugd. Batavorum die 22 Julij, 1658.

1) Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans notre collection.

<sup>2</sup>) Probablement il s'agit ici de l'ouvrage

Disceptatio historico-physica von Parheliis oder funf Sonnen, so am 3 Aprillis 1610 gesehen

worden. Stettin. 1610. in-4°.

3) David Herlitz, fils du Confeiller Andreas Herlitz, naquit à Zeitz le 28 décembre 1557 et mourut le 15 août 1636 à Stargardt (Poméranie). Il fut successivement sousrecteur à Gustrow en 1580, médecin de la ville Preslau en 1582, et de Anclam en 1583, professeur de mathématiques, astrologie et logique à Greifswald 1585—1598, médecin de la ville Stargardt 1598—1606, de Lubeck 1606—1614, puis encore de Stargardt depuis 1614. En 1635 pendant le siège de cette ville il perdit sa belle bibliothèque par le feu.

4) Voir la Lettre N°. 504.

6) Voir la pièce No. 494.

<sup>5)</sup> Abraham Boddens naquit à Amsterdam en 1638. Il fut inscrit le 8 février 1658, comme étudiant en philosophie, à l'Université de Leiden.

Rogo ut has inclufas, ubi à Te erunt perlectae atque obfignatae, alicui è familia Illustrissimi Domini Legati tradere digneris, quò illae tutò Parisios quàm primum ad Clarissimum Bullialdum amandari possint. Iterum Vale, atque me amare perge.

# A Monfieur, Monfieur, Christianus Hugenius, ten huijfe van de Heer van Zuijlechem,

cito cito

ın

port · ·

met een bouck.

S' Graven-hage

op t' pleijn.

Nº 502.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

23 JUILLET 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse à une lettre du 11 juillet <sup>1</sup>). Chr. Huygens y répondit par le No. 511.

La lettre a été publiée par C, le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. 17.

### Nobilissime Domine

Cum per octiduum Trudonopolj ²), vna cum Academiae Louaniensis delegatis substitissem, negotiorum publicorum causa quae nobis cum eadem intercedunt, a biduo redux tuas hic inuenj τ τα huius datas, et maximā meā voluptate didicj quantum in ἀναλύσει Problematis e Gallia missi promoueris. Hactenus de eo ne cogitare quidem missi licuit: sed cum in Aduersarijs meis dimensionem spatiorum CAF CZY³) haberem, et centrum grauitatis duplorum in rectis CF, CY, nullo negotio eadem solida dimensus sum de quibus ad me scripssiftj. Nempe ope Centrobaryces, quâ viâ te quoque progressum esse missi persuadeo. Superest nunc id quod difficillimum existimo, et cuius vnius gratiā Problema ad nos missium est, vt ex adiunctā Schedulā⁴) intelliges, quam sj aliunde acceperis ad Geometras Leydenses vel alios transmittes.

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans notre collection.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) En qualité de Directeur du chapitre de St. Lambert, de Sluse avait été à St. Trond pour débattre les intérêts de ce chapitre contre les députés de l'Université de Louvain.

<sup>3)</sup> Voir la figure première de la pièce N°. 494.

<sup>4)</sup> C'est la même pièce que nous avons déjà réproduite sous le N°. 494.

Vtinam faltem tantum mihj otij fuperfit vt affectum illud de duabus medijs opufculum abfoluam; fed adhuc Θεῶν ἐν γθούνασι κεῖται. Dabo interim operam vt fidem meam liberem, nihil enim mihj iucundius accidere potest quam datâ occasione testarj, Tibj quam sim et esse porrò velim ex animo

Tuj observantissimus
RENATUS FRANCISCUS SLUSIUS.

Dabam raptim 23 Julij 1658.

Nobilissimo Clarissimoque Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

VI

A la Haye.

Nº 503.

CHRISTIAAN HUYGENS à [ISM. BOULLIAU].

25 JUILLET 1658.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux Nos. 492, 493.

A la Haye le 25 Juillet 1658.

### Monsieur

Apres avoir receu la vostre du 21 Juin par la quelle vous m'apprenez le peu d'apparence qu'il y avoit de pouuoir obtenir le priuilege que j'auois demandè, je n'y ay plus voulu penser. Estant seulement marry que vous ayez pris de la peine inutilement, et ce dans un temps que le repos vous estoit necessaire pour le restablissement de vostre santè. Vous ne me mandez pas par vostre derniere que vous l'auez recouurée, mais je le presume, par ce que vous n'alleguez que la faute de temps qui vous empesche de chercher la solution de ces problemes de l'incognu. Ils me semblent si difficiles pour la pluspart que je doubte fort si celuy mesme qui les a proposez les pourroit tous resoudre, et voudrois bien qu'il nous en eust assure dans ce mesme imprimè. Autrement il est fort aisè d'inuenter des problemes impossibles. Pour ce qui est de la dimension de l'espace CZY, je n'ay pas estè longtemps à la



chercher. Il y a un cas plus fimple que les autres; c'est quand ZY divise CG par le milieu, car alors l'espace CZY est triple au triangle COY. Par cecy l'on verra aisement que je sçay austitus les autres. J'ay de plus

trouuè le centre de grauitè de tout l'espace ACD, et de BCQ, BQ passant par le centre du cercle CF, ou n'y passant pas, et ensin les solides que sont ces espaces, chacun estant tournè sur sa base. Mais il n'est pas necessaire qu'icy je les determine, et beaucoup moins que j'y adjouste la demonstration, puis que je n'ay pas trouuè le reste des problemes; pour pouuoir aspirer au pris que l'autheur propose. Il deuroit auoir donnè une definition plus exacte de la Cycloide, afin que l'on seut s'il entend parler seulement de celle dont il nous depeint la figure, ou des autres especes aussi. Car s'il les comprend toutes, il me semble qu'il ne peut demander la dimenssion parfaite de l'espace compris, sans demander en messine temps la quadrature du cercle. Vous m'obligerez en me donnant quelque esclaircissement touchant cecy, et s'il se peut aussi touchant le nom de cet incognu. Mais sur tout fi vous me pouuez assurer de sa part que ce qu'il nous propose est chose qui soit dessa trouuée, ou du moins trouuable. Car alors, si je n'en puis venir à bout, j'auray au moins cett' esperance d'en deuoir estre instruit quelque jour par les escrits qu'il nous promet. Je demeure de tout mon coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur Christiaan Huygens de Zulichem.

### Nº 504.

### A. Boddens à Christiaan Huygens.

28 JUILLET 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 508.

Nobilissime, ac Clarissime Vir.

Post discessium meum ab Haga, ubi Amstelodamum veni, Eichstadii ¹) Ephemerides ²) quaesivi, de quibus inter nos sermo fuit, et inveni illas apud Elsevirios: constant autem quatuor florenis cum semisse. Quam gaudeo occasionem oblatam, per quam Dominationi vestrae potuerim inservire. Rogo te Clarissime vir, si qua in re tibi posthac prodesse possim, me uti ne dedigneris: quandoquidem mihi nihil plus in votis est, quam cum Claris viris conversari.

Fateor quidem me indignum tanto honore, et tenuitatem ingenii non ignoro; nihilominus erigor per studia, quae me animosum reddunt te compellandi: non quod jactem studia, velimque doctifsmus haberi, nam me in primo vix limine hae-

reri, confiteri cogor.

Volvi, evolvi libros tuos, nec legendo fatiari poffum: venit autem nuper ad aures meas praeter duos libros mihi cognitos, quorum unus de quadratura hyperboles &c., alter de circuli magnitudine, plures Clariffimum virum in lucem emififfe, rogo fi dignus fim (quod fpero fine moleftia Domini fieri poffe) hujus rei ut certior fiam. Hoc tamen unicum peto, ut quod abutar Te per audaciam, flagranti fludiorum amori id imputes. Ni enim hoc feceris, non invenio quod me liberet â vitio hominis importuniffimi; nam me impulere benignitas vestra, ac singularis comitas, qua foles etiam eos qui longè infra vestram dignitatem sunt excipere.

Claritudinis vestrae Addictissimus fervus Abrahamus Boddens.

Dabam Amstelodami Tertio Kal Augusti A. 1658.

Mijn Heer Mijn Heer Christiaen Huijgens, ten huijfe van mijn Heer Constantyn Huygens Heere van Suijlichem &c. port

met een packjen.

tot 's Gravenhage

Le second volume, pour 1641-1650, parut en 1639 à Stettin.

Lorenz Eichstadt naquit le 17 août 1596 à Stettin et mourut le 8 juin 1660 à Danzig. Il fut reçu docteur en médecine à Wittenberg le 18 septembre 1621 et devint professeur de médecine et de mathématiques au Gymnase de Danzig. Il publia, en partie à Gouda, plusieurs ouvrages, surtout des observations.

Laurentii Eichfadii Ephemerides Coelestium motuum ab anno 1636 ad annum 1640: prae mittitur paedia ephemeridum. Stettin. 1634. in-4°.

### Nº 505.

#### H. Bruno à Christiaan Huygens.

I лоит 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens Chr. Huygens y répondit par le No. 506.

#### CHRISTIANO HUGENIO meo.

### Nobiliffime atque incomparabilis Domine,

Quem jure optimo, maximo, uno omnes ore faeculi noftri Archimedem, cui vel ipfe Marcellus affurgat, falutamus;

Cum post operarum, more suo diem ex die ducentium procrastinationem bene longam praelo tandem fubjectus fit meus, non inventus, repertus Iobus 1) et ex tenebris ac fimeto erutus, ringente licet Diabolo, Lucem, Deo volente brevi fit vifurus, et vivus, (an redivivus?) per ora virûm, fi quid auguror, volitaturus, cum amicitiae ac amori priftino, mihi nunquam non perspecto probatoque litaveris, tum famae atque existimationi Brunonianae plurimum consules, si Perillustri Parenti tuo, Apollini omnium publici, quantum est, pöctarum, meo autem privatim etiam Maccenati, aurem de Epigrammate promisso operique praesigendo vellere digneris, Proverbia regum, imò hominum fapientissimi, et Ecclesiasten 2), non viles profectó mantissa, si authorem ac materiam potius quam me carmine vernaculo reddentem spectes, addam patientissimo mortalium. Cantici insuper ac Threnorium 3) iterabitur editio4), atque ita uno omnia ifthaec volumine, in octavo, forma portabili conjungentur. Si quid itaque vel in opus universum, vel in fingulas ejus partes seorsim, meditari placuerit, tam perpetuum gratiae debendae reum, quam referendae imparem femper me perillustris Parens sit habiturus. Is autem, ut aurem iterum vellat Cyriaco Lentulo, quem Metellum Celerem experiri malim, Illustri amplissimoque Buferoio 5), quò tandem aliquando ad me transvolet tanto petitus ambitu, tanto datus aureus in numifmate Auriacus, per genium Hugenianum, per Brunonianum, per communia Musarum facra rogo quaesoque. gratias coram, Deo volente, pro-

<sup>1)</sup> H. Bruno parle ici de sa version poétique: Het Boek Jobs, den Prediker, Spreucken en Hooghe Liedt Salomons, midtsgaeders de Klaegliederen Jeremiae. Door H. Bruno. Hoorn. 1659. in-8°.

<sup>2)</sup> Les Proverbes et l'Ecclésiaste forment les 2e et 3e parties de l'ouvrage de la note 1.

<sup>3)</sup> Bruno désigne les Threni, Lamentations de Jérémie. Celles-ci avec le Cantique des cantiques forment les 5e et 4e parties de l'ouvrage cité.

<sup>4)</sup> Nous n'avons rencontré aucune mention d'une édition antérieure de l'ouvrage: Het Hooghe Liedt Salomons, midtsgaeders de Klaegliederen Jeremiae. Door H. Bruno.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre N°. 97

lixiffimas acturus, et quid quantumque in ingentis Pöetae ingenti carminum volumine perluftrando erratifque tijpographicis colligendis praeftiterim, oftenfurus, ubi adulto menfe feptembri per ferias autumnales advolavero. Ita vale.

Tuus ex affe Henricus Bruno.

Hornae ipsis Calendis fextil. CIDIDCLVIII.

### Nº 506.

CHRISTIAAN HUYGENS à H. BRUNO.

8 лоит 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 505. II. Bruno y répondit par le No. 510.

### CHRISTIANUS HUGENIUS HENRICO BRUNONI Suo S. P.

Accipe, Heroum doctiffime, tergemino operi tuo praefigendam triadem paternorum Epigrammatum, quae in Vitaulio fuo enata, non invitis mufis, ut mihi quidem videtur, fecum huc attulit. De numifimate Auriaco vellem te tam facilè defiderij compotem fieri poffe, neque cum Lentulo illo nobis rem effe, qui  $\Hat \mu \mu \sigma \sigma s$  ipfe non genium aut ingenium Brunonianum curare videtur, nec ipfum puto Apollinis numen. Pater meus ut faepe aliàs nunc denuo , tuo nomine cum illo expoftulauit, fed hactenus nihil praeter verba dat nec definit Brunoniana abuti patientia. Si me audies , cum primum huc adveneris , minas illi atque arma tua intentabis. Vale.

Hagae Comitis 8 Aug. 1658.

A Monfieur Monfieur Henr. Bruno, Corrector Tot

Hoorn.

## Nº 507.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [A. DE BIE] 1).

Г17 лойт 1658.7

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens

## MIJN HEER

Alfoo mij over eenighe dagen door Monfieur Boddens een boeck is overgefonden het welck ick hem verfocht hadde voor my te koopen, ende in fijn brief my niet heeft doen weten waer hij woont binnen de groote fladt van Amflerdam foo heb ick de vryicheyt genomen van defen ingefloten <sup>2</sup>) aen VE te adrefferen, op dat defelve met het gelt daer in zijnde aen hem mochte ter hand komen. VE. gelieve my defe floutigheyt, die ick niet foude gepleeght hebben indien ick beter middel hadde konnen bedencken ten besten te houden, ende my van gelycken te employeren, als synde

## Nº 508.

# CHRISTIAAN HUYGENS à [A. BODDENS].

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens La lettre est la réponse au No. 504.

## Juvenis Ornatissime

Quod ad humanissimas tuas literas hactenus non responderim non alia causa est quam quod adscribere in ijsdem neglexeris quo loco in tam vasta urbe habites, neque enim dubitabam quin et epistola si quam ad te dedissem et argentum simul mihi periturum esset. Verum cum diutius in aere tuo esse nollem, visum est tandem Clarissimo Domino de Bie (quem tibi non ignotum esse scio neque te illi,) hasce committere quas tibi tradendas curet <sup>1</sup>). Ecce itaque praetium quod pro Ephemeridum

<sup>1)</sup> Cette adresse se trouve indiquée par la lettre suivante.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 508.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 507.

volumine numerasti lubens restituo et persoluto licet pecuniario debito plurimum insuper ob diligenter navatam operam tibi me obstrictum prositeor. Quod de libellis nostris quaeris, neque tanti sunt ij quos vidisti ut aliorum tibi desiderium parere debeant, neque sanè quidquam postea typis edidi, nisi de Ratiocinijs aleae quaedam²) quae ad calcem operum Fr. Schotenij adjecta sunt. Itemque epistolam ad Xaverium Ainscom³) qua respondi ad ea quibus ἐξέτασιν meam resutare conatus erat. quam tamen epistolam frustra legas nisi et illius librum videris. Vale.

Tibi ad omnia officia paratissimus

Chr. Huijgens de Zul.

Dabam Hagae Comitis 17 Aug. 1658.

## Nº 509.

[Constantyn Huygens, frère,] à Christiaan Huygens. 25 août 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Haerlem 1) le 25 Aoust 1658.

#### Mon frère

Je me fuis engagé de parole de faire auoir un des livres Flamands <sup>2</sup>) de mon Pere à une perfonne d'icy, à qui je ne l'ay pû aucunement refuser, je pretends de luy donner l'exemplaire qui m'est deû, en vertu de la lettre de dedication; mais d'autant qu'il feroit trop long temps avant qu'il pourroit estre relié et envoyé icy, je

<sup>2)</sup> L'ouvrage cité dans la note 1 de la Lettre N°. 409.

<sup>3)</sup> C'est la Lettre Nº. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Constantyn Huygens, frère, était à Harlem avec son père à l'occasion du mariage d'Albert Snouckart van Schaumburgh, qui épousa, le 27 août 1658, Isabella Rataller Doublet (morte en 1659), fille de George Rataller Doublet et de Maria van Schoterbosch. (Dagboek).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ce sont les Korenbloemen (Voir la Lettre N°. 362, note 3).

vous prie de me faire la faveur de m'envoyer le vostre, soubs promesse que je vous en feray auoir un autre des aussi tost que je seray de retour. Vous m'obligerez beaucoup, car je serois fort marry d'estre reduit à manquer de parole, comme je vous feray bien comprendre apres. Je vous prie de m'envoyer ce livre par les Chariots d'Haerlem qui partent demain au soir; ou ensin le plus tost que pourrez, car je seray encore icy jusques à Samedy. I'ay entre les mains vostre Wint-roer, apres avoir 3) tout une matinée ce vieil Allemand, qui est malade à present. Il me raccomoda tout aussi tost celuy de Monsieur Lyere en nestoyant et graissant un peu le cuir de la pompe, qui estoit trop dur et sec. Adieu je vous prie de me faire auoir ce livre. J'espere que ma Soeur n'aura pas oublié d'envoyer mon linge avec celuy de mon Pere.

Il taut adreffer le paquet à l'hostellerie van't Gulde Vlies et non pas à la maison de Monsseur d'OutCaspel 4), pour bonnes raisons.

# Mijn Heere Mijn Heere Christiaen Huijgens ten huijfe van Heere van Zuijlichem

Port Cito

In

Cito

s'Gravenhaghe.

Dit is het merck van Confrater Johanna 5).

Brengher deses is een dienaer van Joffrouw Jean Jans die je het paquetje wel mede nemen sal <sup>6</sup>).

<sup>3)</sup> Le participe manque ici.

<sup>4)</sup> L'auteur désigne Jacob van der Moere.

<sup>5)</sup> Constantyn Huygens cacheta cette lettre avec les armes de ce confrère, mais on les brisa en ouvrant la lettre. Ainsi nous n'avons pu déterminer qui était "ce Confrater Johanna".

<sup>6)</sup> Cette phrase, ainsi que la précédente, a été écrite sur le revers de l'adresse après que la lettre eut été pliée et cachetée; elle a été biffée après, la lettre étant transmise par une autre personne.

## Nº 510.

#### H. Bruno à Christiaan Huygens.

25 AOÛT 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 506.

Nobilissimum meum, imó omnium, quibus de meliore luto finxit praecordia Titan, quique sese student praestare caeteris animantibus,

## Heroum decus,

Perillustris Domini parentis vestri, Maecenatis mei, triadem epigrammatum ante biduum rectè accepi. grates persolvere dignas non opis est nostrae. Sed, si ad momentum iterum libeat otioso esse, in Brunonis gratiam, Zulichemio, Brunonine iterum tantisper licet esse flagitatori? annuit et, credo, dextrum sternutat Apollo. Oro itaque, (ne eam per ambages, abituriente imprimis amico quodam meo Amstelodamum usque hasce curaturo,) ut Proverbia Salomonis mea, id quod novissimis expressi, nisi omnis me fugiat memoria, non minus quam Iobum atque Ecclesiasten, Epigrammate decorare dignetur. Feriae instant, propediem itaque advolabo, de omnibus coram et gratias et alia acturus. Deliberet interea, si id omnino estis autores mihi, illustris iste δ δείνα ἄμουσος, utrumne Musas meas propitias an iratas habere mâlit. Sed spero, considoque ipsim quantocijus ex Lentulo Celerem stutrum, daturumque operam, ut, quod ex serenissimarum principum, corumque qui ipsis a consilijs sunt, liberalitate ac decreto mihi debetur, tandem aliquando impetrem cum gratia.

In hoc felici omine defino.

Incomparabili genio ingenioque addictiffimus H. Bruno.

Hornae 25 Augti 1658.

WelEdele, Hoogh-geleerde Heer, Mijn Heer Christiaen Huijgens, ten huijfe van fijn Heer Vader, den Heer Van Zuijlichem etc.

\_\_\_

's Gravenhaeghe.

Port van Amsteldam.

# Nº 511.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [R. F. DE SLUSE].

6 SEPTEMBRE 1658. 1)

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 502. R. f. de Sluse y répondit par le No. 514.

Sommaire: opusculum. iter Romanum, problemata gallica, Horologium. Wallisij Commercium epistolicum.

## CHR. HUGENIUS, SLUSIO S. D.

6 Sept. 1658.

#### Nobiliffime Domine

Mitto tibi descriptionem Horologij nostri 2) non tam ut constructionem ejus inde discas, (fiquidem automatum ipsum proculdubio jam inspexisti quum nonnulla ejus generis Leodium deportata fint) fed ut flimulus hic tibi accedat quo tuas quoque promiffas nobis vigilias in lucem edere matures. Ecce jam dies caniculares elapsi funt, nec adhuc fidem exolvis. Unde vereor ne Romanum iter spem meam frustretur. Quod si ita fieri necesse est quaeso ut significes mihi in quod tempus difcessum pares. Diu est quod Johanni Hodiernae Siculo 3) Saturnij Systematis 4) autori responsum 5) debeo; id cum hactenus nescierim qua via ad ipfum mittere possem, nunc Te rogabo ut Romam usque literas meas tecum

1) Avec un exemplaire de son "Horologium". [Adversaria].

Christiani Hvgenii à Zvlichem, Const. F. Horologivm. Hagae Comitvm. Ex officina Adriani Vlacq. M.DC.LVIII. in 4°.

Suivant ses Adversaria, Chr. Huygens en a envoyé des exemplaires aux personnes sui-Staten, De Wit, Wallis, Colvius, Pager, Calthof, Van der Wal, Heinfius,

Vosfius, Burcht, Hooft, Hodierna, Gutschovius, Tacquet, Van Langeren, P. Gregorius à St. Vincentio, Sarafa, M. Chapelain, Milon, Carcavy, Bouillaut (noch 2), Monmor, Roberval, Meibomius, Langius, Bartholinus, Slufe, Schoten (3), Kechel, Gool, Bornius, P. Seghers, Kinner, Poot, Bruno (de Rector tot Hoorn), Eibergen, Hevelius, Boddens, Papa, Broer Lodewijk (noch 3), M. Brus, Pres. Dedel, Van Leeuwen, Hereboord, Elfevier van Leyen, Princ. Elifabeth, Eiberg, Le Ducq, Otter, Pieck, Coster (2), De Bie, M. Bigot, Pour M. de Belair (2), Pour Mr. Petit aen Vlacq (3), M. Guisoni, Van der Lingen, ontvanger te Utrecht, J. Joachimo Bechero.

Italie, Jovis. Angl., Veneris & martis 8 mars Germania, martis & veneris manè bode van Alcmaer, Dingsdags s' avonds.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre N°. 360a, note 1.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 360", note 4. 5) Voir la Lettre No. 518.

ferre velis, atque inde curare ut in Siciliam porro perveniant. Quod officij spero pro humanitate tua haud gravate te suscepturum.

Anonymi Problematibus circa cycloidem lineam propositis ulteriorem ope-



ram non impendi nifi quod centrum gravitatis in dimidio folido circa bafin facto determinavi, puta cum cycloides ABC circa bafin AC convertitur, quodque inde fit folidum plano ADCE in duo aequalia dividitur. Hic jam corporis ADCEB centrum gravitatis investigavi, at non hujus etiam di-

midij ADBE. nec magnopere quidem hoc contendi, quippe incertus an non etiam ab autore pro impossibili habeatur. Procul dubio Wallisij Epistolicum Commercium ad te quoque jam pervenerit in quo quaedam non inscita insunt sed eo praesertim nomine gratum mihi fuit quod Gallorum  $\grave{\alpha}\lambda\alpha\xi$ ovi $\sigma\mu\grave{\delta}\nu$  et de rebus non admodum magni momenti nimium triumphum aliquatenus compesci videam. Ego sane nec tantis. Vale.

# Nº 512.

## CHRISTIAAN HUYGENS à J. WALLIS.

6 SEPTEMBRE 1658. 1)

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 497. "J. Wallis y répondit par le No. 560.

6 Sept. 2) 1658.

## JOHANNI WALLISIO.

#### Vir Clarissime

Quod lucubrationum tuarum pulcherrimarum identidem me participem facere non cesses plurimum tibi debere me fateor neque jam solvendo esse. Attamen gratum animum non mihi defuisse, licet eum datis ad te literis testari diutius intermiserim, at ne dubites, etiam atque etiam te rogo. Praeterito anno trina simul opera tua <sup>3</sup>) accepi Domino Trommio perferente, et nunc denuo novissimum

1) Avec un exemplaire de son "Horologium" [Adversaria].

3) En 1657 Wallis publia les ouvrages suivants:

c) Hobbiani Puncti Dispunctio. Auct. J. Wallisio. Oxon. 1657. in-8°.

<sup>2)</sup> D'abord Chr. Huygens avait écrit: 28 août; mais ensuite il biffa cette date, probablement parce qu'il n'expédia la lettre que le 6 septembre. Wallis au contraire, dans sa réponse, indique cette lettre comme ayant la date du 6 août.

a) Mathefis Universalis sive Arithmeticorum opus integrum Auct. J. Wallisio. Oxon. 1657. in-4°.
 b) J. Wallis, Adversus Marcum Meibomium de proportionibus Dialogum Tractatus Elenchticus. Oxon. 1657. in-4°.

illud4) a Domino Ball, quo fit ut non fatis mirari possim, insignem illam ingenij tui faecunditatem, quae eo quoque major videtur quoties cum nostri tarditate eam comparo. Hobbij Meibomijque ψευδογραΦηματα uti merentur à te reprimi totius matheseos nomine mihi gratum fuit. Adversus hunc quid Langius in Dania ediderit 5) et quid denuo contra Langium Meibomius 6) credo postea te vidisse, utque alter in alterius delicta lynceus sit in suis pariter caecutiant. Ainscomij certe tractatum ad te pervenisse fignificas 7), quem et hac in parte non inutilem operam sumsisse tecum cenfeo. Quae vero adverfus meam Exetafin attulit, epiftola edita 8) pridem refutavi, in qua tuam quoque auctoritatem nominatim pro me allegavi. Sed haec tanti non videbantur ut ijs legendis otium impenderes. Vidi vicissim ex meis literis 9) verfus aliquot in falfa illa contra Hobbium diatriba te produxisse, quod mallem non factum, sed jam infectum fieri nequit. Epistolicum Commercium quod nupere nunc missifti plurimum me delectauit neque e manibus deposui prius quam totum a capite ad calcem evolvissem. Nesciveram equidem de Problematis illis Arithmeticis tantis animis inter vos decertari. Quin imo idem de ijs fentiebam quod te quoque faepius expreffisse video"), non debere bonas horas talibus impendi nisi cum potiora deessent, quae sane in geometricis offeruntur plurima. Interim non nego subtilitatis laudem egregiam vos merito ferre, qui, quae viro acutissimo Fermatio quasi nemini b) alij perferutabilia vifa fint, non una via affecuti fitis. Prae caeteris mihi placuit illa, tuane an Illustris Brounkeri, neque enim satis certo id significas, methodus pagina 71 exposita, ex qua tamen nequaquam illud recte colligere mihi videris pagina 83, dari aliquem quadratum qui in datum numerum non quadratum ductus adscita unitate faciat quadratum. Nam secundum methodum illam operatione instituta, nequaquam fcis quam diu continuandae tibi fint positiones antequam quaefitum obtineas, ideoque nec omnino certus effe potes an unquam eo perventurus sis. Sunt, inquis pagina 82 differentiae b, c, d, &c. numeri integri et continuè decrescentes, ergo tandem ad unitatem deveniri necesse est. at revera ex tua tantum hypothefi funt numeri integri eoque illud fupponere videris quod erat demonstrandum. Caeterum nec Fermatius ut puto felicius hoc demonstrare potuit, quia vestrae folutioni plane acquiescit. Freniclius certe aliquandiu in ea fuit opinione non quovis propofito numero problema possibile esse. hinc in syllabo paginae 149 nullus est qui respondeat numero 33, imo in literarum illarum autographo adscriptum erat o 10). Sed postea eum errorem correxit 11). Unde illud quoque colligi videtur quod

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 497.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre No. 445, note 5.

<sup>6)</sup> Voir la Lettre N°. 445, note 4.

<sup>7)</sup> Nous ne possédons pas cette lettre.

<sup>8)</sup> C'est la Lettre Nº. 338.

<sup>9)</sup> Voir la Lettre Nº. 272. 10) Voir la Lettre Nº. 383.

Voir les Lettres Nos. 388 et 389.

pagina 136 innuisti, non aeque expeditam ipsius suisse methodum ac vestram illam posteriorem. Ego canonem tantum inveneram eundem fere quem pagina 57 et alibi adducis; item hoc quoque, quomodo uno quadrato invento innumeri alij reperiantur, prorfus ita quemadmodum pagina 30 circa medium. Quae tum temporis Milonio 12) communicavi. Quaestionem de cubo qui partibus suis additus faciat quadratum non attigi, cum fatis perspicerem compendia tantum aliqua hac in re inveniri posse, quae à te egregie sane investigata sunt pagina 103 et sequentibus. Et non parum debemus vobis quod haec omnia non tanti esse ostendistis, quanti Fermatius et Freniclius ea aestimari voluerunt, quodque ea palam seceritis quae illi pro mysteriis habebant. Itaque missas jam faciant arithmeticas quaestiones, et quod ipsis author es, ad ea se accingant nobis exponenda tandem quae laudem ipsis, nobis voluptatem adferant. Nam et proprietates numerorum admirabiles demonstrare operae praetium esse existimo, in quibus plane eximia est illa quam in fine paginae 185 Fermatij epistola refert, Quae vero pagina 186 habetur, Potestates omnes numeri 2 &c. fatifne certa tibi videtur, ut de demonstratione ejus cuiquam dispiciendum sit? Ego miror quomodo tam confidenter veram esse Fermatius promittere ausus sit, quum ne per inductionem quidem mortalium quifquam id comperire posse videatur. nam ad primos 4 aut 5 numeros rem fuccedere nihil nifi levem tantum verifimilitudinem inducit. Theorema tuum pagina 110 propositum elegantissimum est. potuit tamen proprietas illa trianguli amblygonij 120 graduum multo brevius alio modo demonstrari. Alterum quum excogitares quod ad conchoidem pertinet pagina 169 non videris animadvertisse spatium infinitum conchoidis etiam magnitudine infinitum esse, quod ego aliquando me demonstrasse memini. Etenim duarum magnitudinum infinitarum neque major una quam altera rectè dici potest neque proportione aliqua ad alteram referri. Venit mihi hoc loco in mentem theorema quoddam meum quod tibi



existimo non displiciturum. Cissoidem lineam nosti qua Diocles duas medias invenire docuit. Sit ea ABC. Semicirculus è quo originem habet ACD, in duos quadrantes sectus radio NC. Producitur vero Cissois ultra circumferentiam versus E in infinitum, eâdem semper naturâ, ut quemadmodum BH  $\infty$  HG ita sit semper KL  $\infty$  LM. Dico spatium infinitum rectis AD, DF et Cissoide ACE contentum triplum esse semicirculi ACD. Item completo quadrato NO, Dico spatium ABCO triplum esse spatial APCO. Horum demonstrationem non videtur arithmetica infinitorum suppeditare posse quemadmodum in Hyperbolis novi generis.

Mitto una cum his descriptionem horologij nostri 13) de quo proculdubio ad te rumor

13) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

<sup>12)</sup> Nous n'avons trouvé nulle part cette lettre que Chr. Huygens doit avoir écrite à Cl. Mylon entre le 1 février 1657 et le 7 mars 1658.

jam pervenerit. Nam et ex vestratibus Domino Williamson 14) alijsque illud ostendi. et in Angliam jam pridem aliquot ejus generis automata deportata effe fcio. Plurimum negotij mihi hoc inventum vel potius scelestorum hominum 15) ejus occasione improbitas dedit, fuitque in caufa quo minus tractatum aftronomicum de Saturni systemate diu promissum edere adhuc licuerit. Interim non possum quin ad ea respondeam quae in tuis ad Schotenium literis 4 Februarii datis 16) adscripseras. Nempe primam 5 phasin quae post sphaericam fulsit meae favisse conjecturae, sed serius aliquanto quam à me fuerit expectata; quod utrumque verum est, nec tamen hypothesis illa quae anagrammate meo continetur cujufque explicatio forfitan ifthuc quoque jam peruenerit, quicquam infirmata est, sed indies veritati magis ac magis consentire deprehenditur. Hevelij hac in re commentum recte notasti observatis minime convenire, non ijs modo quae editionem libri illius 17) fecuta funt, fed praecedentibus quoque. Defunt profecto telescopia ipfi ad hasce observationes idonea; neque enim fatellitem adhuc videre potuit, multo minus lineam obscuram quae medium Saturni discum distinguebat tunc cum rotundus et sine brachijs cerneretur, nunc vero versus inferiora aliquantum deflexit. Quod notare volui ne dubites illam mihi faltem conspectam esse. Ante menses aliquot è Sicilia mihi allatum est Systema quoddam Saturni 18) ab astronomo non antea mihi cognito 19) editum, Johanni Hodierna; cui et epistola 20) qua me compellat subjuncta est. Viderat enim observationem meam 21) de Saturni luna, et ne praeveniretur systema illud continuò excudi fecerat. Est autem figmentum Heveliano etiam paulo absurdius, et vix dignum quod tibi exponam. Dicam tamen tribus verbis. Saturnum sphaeroidis oblongi formam habere credit, in quo binae maculae fint nigrae quae spatia illa nobis videri faciant quae medium discum inter et curvitatem ansarum interjacent. Bis autem per triginta annos sphaeroidis verticem ad nos directum esse eoque tunc rotundum Saturnum apparere. Verum ex hac hypothefi aliae quaedam phases exifterent quam quae melioris notae telescopijs observantur a quibus etiam hic vir optimus se parum instructum esse quaeritur, et satellitem sibi fatetur hactenus non conspectum. Quid sibi illud velit in anagrammate vestro, Quasi Lunando vehitur, nondum scire mihi licuit. Vellem tamen à te certior fieri, quoniam in tractatu meo ut aequum est hujus quoque vestrae τηρέσιος mentionem facere constitui. Problemata 22 Galli anonymi de Cycloide linea, si ad vos quoque pervenerunt, scribe

<sup>14)</sup> Sir Joseph Williamson, mort en 1701, Secrétaire d'Etat et Membre du Privy Council jusqu'en 1678. Il cultiva les sciences et dota le Queen's College à Oxford de 8000 livres sterling.

<sup>15)</sup> Huygens fait ici allusion, entre autres, à Simon Douw.

<sup>16)</sup> Voir la Lettre Nº. 456.

<sup>17)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 302, note 2.

<sup>18)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 360", note 4.

<sup>19)</sup> Voir la Lettre N°. 360a, note 1.

<sup>20)</sup> Voir la Lettre N°. 360a.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 267, note 1.

<sup>22)</sup> Il s'agit du défi de Bl. Pascal. Voir la Lettre Nº. 494.

mihi quaefo qualenam de ijs judicium feratis et an alicui tentata fuerit folutio. Ego pleraque corum cum inveniffem de caeteris quaefivi an autor ipfe folutionem eorum fpondere auderet. facile enim impoffibilia excogitari poffe, quaeque nemo tamen ejufinodi effe evincere queat. Caeterum nihil accepi refponfi, unde fufpicor illos ea quaerere ex nobis quae ipfimet invenire fe poffe desperant. Itaque Vale vir Eximie et prolixitati huic nimiae ignosce, ut et libertati quam subinde in tuis reprehendendis nobis sumsimus. Qua sane abstinerem ni tuum animum ex meo aestimarem.

Jam quod pecuniario praemio diligentiam nostram solicitat, nonne pulchre αλα-ζονευεσ-Θαι tibi videtur. Sed tempus est ut verbosae epistolae sinem faciam.

b) quid ego [Chr. Huygens].

# Nº 513.

J. van Vliet 1) à Christiaan Huygens.

9 SEPTEMBRE 1658.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

# Nobiliffimo Viro Christiano Hugenio Janus Vlitius S.

Verbis dedisti, acceperamque ego verbis
Tuum libellum ²), Christiane, lustrator
Sagacis aevi, temporumque librator,
Et Archimedes alter. Ergo sic, inquis,
Perfecta res est prorsus, et nihil restat.
Fateor. Sed illud verba ni dare est, quid sit
Dare verba, tu me nescium doce, quaeso.
Vel si quid ultra non inanis expecto,
Desiderasque gratias tibi reddi,
Momenta vitae ponderare fallacis
Certa molybde te docente quod possim;
At, quod dedisti, Christiane, nunc trade.

a) En marge on lit encore: Nulla demonstratio esse talem quadraturam [Chr. Huygens].

<sup>1)</sup> Jan van Vliet (Janus Vlitius) naquit à la Haye et mourut à Breda en 1666. Il était jurisconsulte, linguiste et poète latin.

<sup>2)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

Testes Scazontas hos bona fide allego, quod ultimo officio hinc oras discefsurus apud Illustrem Parentem teque et Carissimum fratrem Ludovicum volens defungi non possim. Id epistolium hoc te intercedente velim exequatur; simulque, quod peto (nihil enim mediocriter curiositas mea postulat) obtineat, nisi poenituit voluisse dare. Absit ut hoc verear; quod in Constantem virum, et quidem Constantini Filium non cadit.

Aft tibi quas grates potero, praeclare, referre Hugeni, faecli palma, decufque tui?
Nam tua nunc-inventa licet fuper aethera cantu Tollere, et eximium munus ad aftra, velim;
Dicere quid poffum, quo tu non plura mereris?
Sidera quae? non fint quae tibi nota magis?
Laude omni cum fis itaque, omni et celfior aftro, Quid fupereft, tibi quam denique verba dare?
Verba fed affectus animi teftantia, grati,
Et non fucatam promeritura fidem.

Adderem, quam meditor, Haganis Amicis xenioli vice relinquere, Oden meam, nifi ultimam manum limamque adhuc defideraret. Habe tamen paucula haec inde excerpta, et fi tanti putas, integram 3) expecta porro. Vale, Suaviffime Hugeni, et me ama.

Si bene quid de te merui, fuit aut tibi quidquam Dulce meum.

Me fed Hugenij, Siculas per artes Ducta fub magno Genitore triga Mille delectant noviter repertis, Mille figuris.

Sive Parnassi avia, sive rerum Mens sit arcanas penetrare causas, Sive librato trutinare vitae Momina plumbo.

Hic novas terras novus Archimedes Monstrat, et vastos Triviae recessus, Ausonum et Regis comites, Jovisque Indice vitro

<sup>3)</sup> Voir la pièce N°. 522.

Lynceis quamvis oculis latentes
Prodit; ac quidquid procul hinc videtur,
Quidquid et vifum fugit, intuenti
Cominus offert. &c.

Dabam Hagae IX. VII bris die

cIə Iəc Lviii  $\overset{p}{X}$ .

Nobiliffimo Viro Christiano Hugenio. Hagae Com.

# Nº 514.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

[SEPTEMBRE 1658]. 1)

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 511. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Plurimum debere me fateor humanitati tuae, quod horologij tuj descriptionem ad me miseris, quam merito publicj iuris fecistj. Arbitror enim te non falso ominarj²), futuros fuisse quj praereptum irent vel auctum eam gloriam, quae tota tua est. Ego illam, si fors dabitur, Tibj constanter asseram: odi enim sucos  $\delta\mu\omega_s$  àiδao  $\pi \dot{\nu} \lambda \gamma \sigma \iota$ , et cordato viro semper indignum existimauj quod ait Comicus ³)

Labore alieno magno partam gloriam, Verbis faepe in fe transmouet, qui habet salem.

Gallorum Problematj vacare hactenus non licuit, tum propter alia, tum maxime propter valetudinem, quam hac aestate, praeter morem meum, non satis sirmam expertus sum. Jmo etiam, vt quod res est dicam, non multum libuit: gaudeo interim et Tibj gratulor quod eatenus processers. Mouistj mihj saliuam commemorata Vallisij

1) Voir la note 5.

3) Voir Térence dans son Eunuchus, Act. III, Scaena 1, Vers. 9, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cette phrase semble indiquer que la Lettre N°. 511, telle que nous l'avons reproduite, n'est pas complète.

epistolà dicam an libro? quem editum ne fando quidem audiueram. Scribe igitur (fed cito, fi me amas) et titulum et locum vbi prostet, vt eum per Bibliopolas nostros adserrj curem. Iter Romanum, cum nihil sit quod vrgeat, bona meorum venià, in aliud tempus distulj, quo siet vt et commercio tuo, quo maxime delector, diutius fruj et quod pollicitus sum facilius praestare possim. Exigis enim nunc pro iure tuo meam de duabus medijs Diatribam quam fortasse non tam diu distulissem, si mie eadem quae Tibj editionis commoditas adfuisset. Sed hic frigent, imo ignota sunt καὶ εὐκαταφρονητὰ eiussmodj studia, et qui jis delectentur, paucj, vel vt planius dicam, οὐδεὶς. Epistolam, quam meditaris ad Astronomum Siculum 4), si ta Tibi videbitur, per Clarissmum Riccium commode transmittam, qui pro eâ quâ est humanitate, lubens, suo, suscipiet hanc curam. Perge igitur inuentis tuis ornare hoc saeculum, et me constantj semper affectu credito

# Tui observantissimum RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Trepidatum est hic per hosce dies 5) alicuius coniurationis metu, quae tamen, Deo bene iuuante, in ipsis incunabulis suffocata est. ἄλλὰ ταῦτα οὐδὲν πρὸς γεωμετρίαν.

Nobilissimo Clarissimoque Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

A la Have.

VI

4) L'auteur désigne J. B. Hodierna.

5) M. C. Le Paige fait à l'égard de la date l'observation suivante:

Cette note fixe la date de cette lettre: il s'agit d'une conspiration ourdie par un nommé Le Marêt, qui voulait s'emparer de la citadelle de Liège, le 8 septembre 1658. Le complot fut découvert la veille. De Marêt, arrêté, fut condamné par les Echevins, et exécuté le 12 septembre. Son exécution fut suivie de celle de quelques-uns de ses complices. Suivant l'usage du temps, on fit ce chronogramme: La Conspiration DV traître Maret. On peut lire les détails de cet évènement dans différentes chroniques manuscrites de l'Université de Liège: F. Hénaux en dit quelques mots dans son Histoire de Liège, T. II. p. 478.

## Nº 515.

## CHRISTIAAN HUYGENS à J. HEVELIUS.

16 SEPTEMBRE 1658. 1)

La minute et la copie se trouyent à Leiden, coll. Huygens. J. Heyelius y répondit par le No. 540. La lettre a été publiée en facsimilé par A. L. Crelle dans son Journal für Mathematik, Bd. 24.

16 Sept. 1658.

# Spectatissimo Clarissimoque Viro Domino Joh. Hevelio Chr. Hugenius S. D.

Novi horologij nostri descriptionem 2) mitto Vir Clarissime cujus inventio quin grata tibi futura fit dubitare nequeo, qui fciam exploratam tibi pridem pendulorum in re astronomica utilitatem, in quibus quod hactenus fuit desideratum nunc supplevisse videmur. Nescio quis nuper etiam mihi retulit penitius omnem hujus motus naturam te examinandam sumpsisse, atque etiam nunc in eo esse. Quare te rogatum volo ut fi quid circa haec aliud aut diversum ab ijs quae à nobis tradita sunt inveneris, ne graveris de eo me certiorem facere. Saturni fystematis promissam diu editionem quominus adhuc absolvere potuerim varijs rebus impeditus fui, et inprimis hoc ipfo horologiorum invento, negotijfque ingratiffimis quae nefarij homines 3) ejus occasione mihi concitarunt. Interim indies magis ac magis comprobari hypothefin meam atque observatis respondere animadverto, nec continere me potui quin uni atque alteri amicorum copiam ejus fecerim, à quibus ad Te quoque forsitan jam permanârit. Certe quam primum edidero non dubito quin continuò etiam tibi approbaturus fim. Et tanto quidem facilius fi jam telefcopia grandiora tibi comparafti, quibus Lunam Saturni veramque anfarum ejus speciem percipere posfis. Vir quidam nobis nuper Francofurto adveniens, duplo majora noftris nempe pedum 50 te moliri aiebat, quo fuccessu, intelligere gestio, et spero quam optimo fore. Nemo enim te dignior cujus hac in re conatibus eventus respondeat. Annus eft fere quod è Sicilia, Syftema quoddam 4) Saturni anfarum accepi ab aftronomo mihi antea ignoto, Johanne Hodierna editum. Is observationem nostram de luna Saturni viderat un'aque gryphum illum quo meam de ansis opinionem complexus fueram, ideoque ne gloria fua fraudaretur, editionem fui opufculi maturaverat. Saturnum ovi vel fphaeroidis etiam ovo magis oblongi figuram habere statuit, in

2) Voir la Lettre N°. 511, note 2.

<sup>1)</sup> Avec un exemplaire de son "Horologium" [Adversaria].

<sup>3)</sup> Entre autres Douw. Voir la Lettre N°. 523, note 1.
4) C'est l'ouvrage de la Lettre N°. 360<sup>a</sup>, note 4.



quo binae utrimque maculae fint nigrae quae nobis interstitia illa videri faciant quae rotundum Saturni corpus ab ansis disterminant. Bis autem singulis triginta annis vertices sphaeroidis hujus ad nos directos esse, unde tum rotundus planeta conspiciatur. Haec summatim de systemate illo tecum

communicanda censui, si fortè nondum in manus tuas libellus Hodiernae pervenisser a). Si quid invicem habes quod me scire aliquatenus intersit, quaeso ne pigeat perseribere. Sane de Sole illud scire pervelim an idem quod ego observaveris, triennio eum sine maculis jam perstitisse quae alias tam frequentes visae sunt. De solibus vero spurijs b) Varsaviae visis, qualesnam tibi observationes contigere? Nam illa quidem cui superscriptum est Eigentliche Abbildung &c. 5) non admodum titulo suo respondet. Si qua autem alia extat schemate veriori aut pluribus verbis expressa, illam magno mihi redemptam velim, quia in causas hujusmodi phaenomenôn inquirere curiosius caepi, non satisfacientibus eorum rationibus qui hactenus rem eandem aggressi sunt. Juva me hic igitur Vir Eximie, et si quid quod eam ad rem spectet habes impertire. Vale.

Spectatissimo Clarissimoque Viro Domino Joh. Hevelio. Urbis Gedanensis Senatori dignissimo.

DANZIC.

b) parelia [Chr. Huygens].

a) inter armorum strepitum [Chr. Huygens].

<sup>5)</sup> Eigentliche Abbildung der zu Warschau am Himmel den 7 Februarij dieses 1658. Jahre, gesehenen Fünff Sonnen. Dabei eine Gestalt eines Regenbogens von allerhand unterschiednen schönen Farben vermercket, welche von 9. Vhr des Morgens bisz 11. Vhr vor Mittag gewahret gleich wie es in etlichen anhero gelangeten Brieffen berichtet worden. [1658.] I feuille in-plano.

## Nº 516.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

19 SEPTEMBRE 1658. 1)

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Ism. Boulliau y répondit par le No. 519.

19 Sept. 1658.

#### BOUILLAU.

#### MONSIEUR

J'attens encore vostre responce a ma derniere lettre <sup>2</sup>) par la quelle je vous priay de me faire scavoir le nom de l'autheur des problemes de la Cycloide, ou qu'il me voulust au moins assurer que tous les dits problemes estoyent possibles. Il ne s'en faut guere que je ne croye le contraire, a cause de vostre silence, et partant je n'ay pas voulu m'y attacher d'avantage, auparavant que d'avoir este premierement tirè de ce doubte. Seulement j'ay trouvè outre ce que je vous communiquay par



ma precedente, que le folide de la cycloide qui se fait en la tournant sur sa base AD, estant coupè en deux par le plan AEDG passant par AD; le centre de gravitè de l'une de ces moitiez, à sçavoir du solide AEDGC se

trouve dans la perpendiculaire FC en taiant comme AF à FC ainfi cellecy à FH, et prenant FK efgale  $\frac{133}{216}$  de FH. Car alors K eff le dit centre de gravitè. D'ou il eft evident que fi on mesne KL parallele à FA, le centre de gravitè du solide AECG (qui est celuy que le dernier imprimè nous propose) sera dans cette ligne KL. Mais je ne scay encore comment il la divise, et serois bien aise de scavoir si quelqu'un l'a trouvè. Monsieur de Carcavy vous pourra dire ce qui en est, a qui j'en  $^3$ ).

J'accompagne cellecy du petit traité que j'ay fait de mon horologe 4) du quel j'envoye une exemplaire apres avoir mis fin a cette invention. C'est a cest heure que

<sup>1)</sup> Avec un exemplaire de son "Horologium" [Adversaria].

<sup>2)</sup> C'est la Lettre N°. 503.

<sup>3)</sup> Le reste de la phrase manque.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 511, note 2.

je m'en vay travailler tout de bon a l'edition du fysteme de Saturne, et de mesme aux lunettes que je vous doibs, 5) desquelles vous vous puissiez promesner comme moy dans ce nouveau monde. Je suis

## Nº 517.

#### Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

19 SEPTEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 523.

# Clariffimo Viro Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. D. P.

Ecce remitto Tibi, Vir Nobilissime, Wallisij tractatum 1), cum gratiarum actione, tum, quòd illum inspiciendi mihi potestatem feceris, tum quòd altero tui foetus, Horologio scilicet à te invento, me beaveris. De posteriori id profiteri me posse videor, quòd omnibus pergratus sit futurus, quibus ullatenus exacta temporis ratio curae est. quod sanè tuum Horologium quam exactissime et absque ulla sollicitudine tempus nos edocet, atque ob hoc ipfum laudabile inventum exiftimandum est. Id folum opto, ut, quo coepisti pede non desistas, sed in ijs, quae Rempublicam Literariam promovere valent, aut utilitati publicae infervire possunt, meditandis continuò alacriter pergas; ut tua fama, quae jam per totum terrarum orbem illucere coepit, indies magis magisque inclarescat. Quod priorem verò tractatum concernit, qui certamen continet, ad quod Fermatius omnes Europae Mathematicos provocavit, non malè item placuit, tum quòd praeter literas quasdam humanitatis etiam illic aliae reperiantur, in quibus nonnulla continentur scitu digna ac pulchra. In Fermatianis ubique aliquid istius Nationis redolere mihi videtur, nimirum, ipsum Vasconem esse; ita ut non abs re Dominus des Cartes, cum è Gallia redux ipsum Endegestae 2) inviserem, cidemque inter deambulandum narrarem plura egregia à Fermatio fuisse inventa, de quibus multum gloriabatur, tunc responderit mihi: Monsieur Fermat est Gascon, moy non. Il est vraij, qu'il a invente plusieurs belles choses particulieres, et qu'il est homme de grand esprit. Mais quant à moy j'ay tous-

 <sup>5)</sup> Ajoutez: à l'aide.
 Ces deux phrases étaient devenues inintelligibles par suite de beaucoup de ratures.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 497, note 3.

<sup>2)</sup> Endegeest est un château près de Leiden, où des Cartes a vécu quelque temps.

iours estudiè à considerer les choses fort generalement, affin d'en pouvoir conclurre des Reigles, qui ayent aussy ailleurs de l'usage. Dominus Freniclius, (uti jam mihi innotuit) Fermatio haud multum in eo absimilis eodem modo se cum Fermatio gelfiffe videtur, nimirum, uterque vanâ captus gloriâ, prout sua sola sibi placuêre, de Wallifij ac Domini Vice-Comitis 3) aliorumque inventis non nifi cum despectu judicavit, donec tandem horum duorum prudentiori responso convicti, ac utriusque pluribus profundioris in hifce fcientiis eruditionis speciminibus visis, certamen id feliciter absque sanguine sit sinitum. Ita ut tandem eò deventum sit ac illud triumphum decantare opus fuerit: Cedat jam Angliae Batavia, et ipsius Lugdunum Oxonio, & c. a) De nobis scilicet actum est, Amicissime Hugeni, sed interim haec nostra adhuc felicitas fupereft, ut, cum in vehementi illo certamine, in quo fatis acriter-utrinque pugnatum est, nos altius non involverimus, attamen salvi evaserimus. Scilicet jocari fas est, et rectè aliquando te super haec dixisse memini: demiror diversa hominum studia 4). Caeterum heri remissifem librum, nisi febri laborassem: ne illum etiam Domino Slufio perlegendum inviderem, quem, fi lubet, meo nomine plurimum faluta. Tu cura ut valeas, ac me amare perge.

Lugd. Bat. 19 Sept. 1658.

Dolet equidem infortunij, Claritatem tuam jam bis in hac urbe fuisse, me invifendi causa, quo minus gratissimo tuo alloquio frui potuerim. Caeterum exemplaria inscripta, ut justisti, impertij, excepto Kechelio, qui extra urbem est profectus. Iterum vale.

Desen brief, met een pakjen salmen bestellen aen

Monsieur Christianus Hugenius,
ten huijse van sijn Vader d'Heer van Zuijlechem
cito
in S' Graven-hage
port
op t' pleijn.

a) Pag. 175 [Fr. van Schooten].

 <sup>3)</sup> L'auteur désigne Lord Brouncker.
 4) Voir la Lettre N°. 431.

## Nº 518.

### CHRISTIAAN HUYGENS à J. B. HODIERNA.

24 SEPTEMBRE 1658. 1)

La lettre<sup>2</sup>), la minute<sup>3</sup>) et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 360a.

Sommaire: Comites Jovis à difco, phaenomenon quod de † fatellite praedicit verum, periodum eius, patriam Archimedis illustret,

### Clariffimo Viro Domino Joh. Hodiernae Christianus Hugenius S. D.

Literae Tuae Vir Eximie, una cum Systemate Saturnio excurae, nescio per quas ambages, anno ferè integro postquam à te discesserunt ad me perlatae sunt. Eae magnam mihi voluptatem attulere, non folum quod ijs de rebus tractarent quibus nihil mihi fuavius est, sed et quod gratiora quodammodo esse solent, quae è longinquo et praeter expectatum adveniunt. Unum hoc malè me habebat, quod tibi tam amicè et humaniter me compellanti, non inveniebam qua via responsum mitterem. Nemo erat Romae aut reliqua in Italia quocum mihi commercium aliquod intercederet, cuiue proinde meas ad te literas commendare possem 4). at nunc denique cum Dominus Slufius Leodiensis Canonicus qui tuas mihi reddi curaverat à Clarissimo Riccio Româ acceptas, eâdem via nostras ad te commeare posse moneret, confilium ejus amplexus a) fum, atque hasce misi, quas opto ut incolumes in manus tuas perveniant. Addidi autem quod unum in praefentia habebam, horologij novi descriptionem 5), quam tibi acceptam fore non dubito, quum Astronomiae studijs, quibus te impense delectari apparet, insignem usum nova haec automata praebitura fint. Utinam modò artificem nancifcaris industrium, qui quod praescribimus absolvere queat. De Saturni Systemate verò meo quid dicam, nisi plurimarum rerum interventu, ipíoque illo horologij invento promovendo me impeditum fuisse, quo minus adhuc edere opusculum illud potuerim. Interim hoc te ignorare nolo, frustra te timuisse ne tibi laudem inventi tui praereptum irem $^b$ ). Etenim longe diversa à tua est hypothesis mea. Et licet ingenios è figuram illam ova-

Avec un exemplaire de son "Horologium" [Adversaria].

<sup>2)</sup> Cette lettre avait été envoyée à R. F. de Sluse, chargé de la faire parvenir à sa destination: mais le pacquet lui arriva tellement trempé qu'il dut retourner la lettre à Huygens, qui en aura sàns doute expédié ensuite une nouvelle copie (voir la Lette N°. 520).

<sup>3)</sup> En tête de la minute on lit: 2 drukfels.

<sup>4)</sup> Lorsque cette lettre toutes ouillée fut revenue à Chr. Huygens, celui-ci y biffa quelques mots, ce qui la rendit moins claire: nous avons suivi la première rédaction.

<sup>5)</sup> L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

lem excogitaveris, ut quae observatis tuis et aliorum etiam plerisque satisfaciat; aliam tamen quam anagrammatis noftri literae continent, vel te ipfo judice veriorem habitum iri confido, quam primum observationibus meis accuratissimis cam adstruxero. Nam illud utique non diffiteris praestare vestris telescopia nostra, quibus Lunam Saturni vobis nondum confpectam, clarè quoties volumus contuemur. Caeterum tamen commentum Tuum Heveliano illi praefero, quod fortaffe jam tibi innotuit. Is enim in tractatu, quem mihi mifit, de Nativa Saturni facie, existimat adnatas Saturno (sphaerico alioqui) binas illas quas videmus ansas. Periodum vero ita plane ut Tu definit; ut bis nimirum fingulis triginta annis fphaericus planeta appareat, quae mea quoque opinio est. Verum proprium locum rotundae phaseos ad 27 X et my gradum reponit, quem Tu ad 21, ego ad 17 gradum ejusdem utrinque signi. Itaque et hic veritati Tu propior, mea quidem fententia. Hevelius autem falfus jam deprehenfus est, quum sphaericam Saturni phasin anno praeterito 1657 usque in mensem septembrem continuatum iri affirmaverit; quod longè fecus accidit. namque ego jam à 13 octobris anni 1656, femperque deinceps ansis praeditum comperi. Et nunc ultimò quidem vera ejus figura haec fuit quae nec à Tuo systemate nec ab Heveliano ullo



modo existere queat. Fortasse autem hac inspecta nostram inde hypothesin colligere poteris, quod adeo mihi quidem non displicebit. ut ipse eam tibi hic explicaturus fuerim, nisi hoc esset deterere novitatem ejus quem expectas libelli. Porro fallitur in eo quoque Hevelius,

quod anfarum extensionem eclipticae potius quam aequatori parallelam statuit. Nam ego tecum et cum Ricciolo fentio, prorfus aequatori parallelam effe. Et illud quidem fymptoma idem quod ex tua hypothesi eventurum prospicis, nempe Saturni lunam ellipfin aliquando motu fuo repraefentaturam, ita ut <sup>c</sup>) fupra atque infra Saturnum transeat, idem inquam ex ijs quae à me posita sunt consequitur; et nisi fallor jam anno insequente hoc phaenomenon mihi appariturum est. Motum ejusdem lunae medium paulo majorem successu temporis inveni quam antehac definiveram. Non enim est qualem ex 16 dierum periodo collegisti, diurnus motus 22, 30', fed 22, 32', 36". unde tempus periodicum 15 dies. 23 hor. 16 min. Te vero Mediceorum motibus invigilare libens intelligo; quorum fi accuratas tabulas habere possimus, quae nobis ipsissima conjunctionum cum Jove tempora praedicant, harum fimul et horologij nostri auxilio, longitudinum scientiam perfici posse, magna me spes tenet. nam tubis nostris facilè congressus ipsos, quoties ad Jovis discum aliqua lunularum appellit, vel ab eo exire incipit, observare licet. Itaque Te summopere hortor Vir Praestantissime ut quod inchoasti opus utilissimum ad finem perducere matures. Enimyero, praeter 4 illos à Galileo detectos, alios Jovis

comites esse ne credideris, neque id unquam Cartesius prodidit, ut existimare videris, verum Antonius Maria de Rheita <sup>6</sup>), quem Gassendus <sup>7</sup>) refutavit. Nihilo magis apud Venerem Martemve satellites ulli inveniuntur, neque bini apud Saturnum tales, qualis noster ille noviter repertus. Etsi enim Fontana <sup>8</sup>) tale quid sibi visium scripserit, puto ei sixas pro planetis imposuisse, cum alioqui periodum lunulae nostrae facile reperturus fuerit. Addidi <sup>9</sup>) de stella cygni <sup>10</sup>) denuo apparente. Vale Vir Nobilissime, et magni Archimedis vestri vestigijs, ut coepisti, ingredi perge, et me ama.

## Hagae in Hollandia

24 Septembris stylo novo 1658.

Viro Clariffimo Domino Johanni Hodiernae.

Palmam in Sicilia <sup>d</sup>).

b) Dans la minute on lit:

Quod nunc tamen ferio aggredi constitui, siquidem jam pridem illud astronomis desiderari scio, et tibi imprimis, Vir praestantissime, qui ne tibi laudem inventi tui praeriperem nequicquam timuisti.

c) Dans la minute on lit encore: cum planeta ipfo non conveniat fed

d) Sur la lettre retournée on lit encore de la main de Chr. Huygens: bescheyt, end van de Jaer is er by lichtmisse.

a) Dans la minute on lit: lubens amplexus

Novem Stellae circà Jovem vifae, circà Saturnum 1ex, circà Martem nonnullae. A P. Ant. Rheita detectae. Lovanii. 1643. in-8°.

Novem Stellae circa Jovem vifae Coloniae exeunte anno 1642 et ineunte 1643: accessit obfervatio geminatae in singulos dies aestus maris instar reciprocationis pendulorum. Parisiis. Auct. P. Gassendo. 1643; in-4°.

<sup>8)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 24, note 7.

<sup>9)</sup> Cette phrase, ajoutée par Huygens dans la lettre transcrite, a rapport à une pièce que nous n'avons pas trouvée.

<sup>10)</sup> Cette étoile dans le cou du Cygne fut d'après Kepler, découverte en 1600 par Willem Jansz. Blaeu, qui la nota sur son globe de 0.<sup>m</sup> 34 de l'année 1603, qui se trouve entre autres à l'Observatoire de Leiden. En 1621 elle disparut, et en 1655 Cassini l'observa de nouveau comme étoile de 3° grandeur; depuis elle diminua jusqu'à devenir une étoile de 6° grandeur.

## Nº 519.

## ISM. BOULLIAU à [CHRISTIAAN HUYGENS].

27 SEPTEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 516. Chr. Huygens y répondit par le No. 545.

A Paris le 27. Septembre 1658.

### Monsieur

Je vous supplie de m'excuser si je n'ay fait aucune response a vostre precedente lettre, les affaires que j'ay eües, & l'absence de Monsieur Carcaui sont cause que je n'ay pu le faire, ny auoir aucun esclarcissement de luy, soit pour le nom de l'autheur, qui ne veut point estre cognu, comme ledit Seigneur Carcaui m'a cy deuant dit; soit pour l'estat de tous les problemes. Je scauray a son retour de la campagne ce qu'il pourra ou voudra m'en dire.

Je vous remercie de tout mon coeur de la part que vous m'auez faicte de l'inuention du centre de grauité des fegmens du folide descrit par la cycloïde. Je la communicqueray a Monsieur Carcaui & je scauray de luy si quelquun la trouuee.

Je vous remercie aussi de vostre imprimé qui contient la description de vostre Horologe dont l'inuention est admirable; je le verray et l'estudieray des demain & je rendray a Monsieur Chapelain l'exemplaire que vous luy enuoyez.

Je vous donneray icy aduis, que Monfieur le Prince Leopold de Florence ¹), ma fait l'honneur de me faire donner aduis par Monfieur l'Abbé de Bonzi ²) Refident de Monfieur le Grand Duc ³) en cette Court, qu'ils auoient trouué dans l'vn des cabinets de Son Altesse les 4. derniers liures des Coniques d'Apollonius Pergaeus qu'ils alloient faire imprimer. Monfieur l'Abbé de Bonzi n'a pu me dire en quelle langue; mais comme sur cette faueur que m'a faicte Monsieur le Prince Leopold de me faire donner cet aduis je luy escrit & l'en ay remercié, j'ay supplié Son Altesse de me faire la grace de me faire scauoir en quelle langue il s'est trouué parmi les Manuscrits de Son Altesse Monsieur le Grand Duc; j'en auray response dans le 20. d'Octobre, & je ne manqueray pas de vous faire scauoir ce que j'en auray appris.

Je vous conjure de mettre au plustost au jour vostre systeme de Saturne, afin que le public puisse jouir de vos jnuentions. Je vous suis tresobligé de la continuation

<sup>1)</sup> Leopoldo de Medicis, 5e fils du Grand-duc Cosimo II de Medicis et de Maria Magdalena d'Autriche, naquit le 6 novembre 1617 à Florence, où il mourut le 10 novembre 1675. Il cultivait les sciences, surtout la physique et l'astronomie, et fonda le 19 juillet 1657 avec l'aide de son frère aîné, le Grand-duc Fernando II, l'Académie del Cimento. Le 12 décembre 1667 il fut créé Cardinal par le Pape Clément IX.

<sup>2)</sup> Monseigneur Bonzi était le petit-fils du Cardinal de même nom: il était né à la fin du 16e siècle et s'occupait de sciences; il était en relation avec Galilei.

<sup>3)</sup> Fernando II de Medicis. Voir la Lettre N°. 236, note 2.

de vostre bonne volonté & de la faueur qu'il vous plaist de me faire en me donnant des verres pour adjuster vne grande Lunette comme la vostre; j'en conserueray la memoire toute ma vie, & la gratitude deüe a vn don si exquis; car je me recognois incapable de vous pouuoir rendre aucun seruice qui puisse egaler vne telle courtoisse.

Monsieur Golius m'a faict aduertir par Monsieur Bigot, que lon voit l'estoile, qui se monstra en 1601, in eductione colli Cygni 4) qui sut observee par les Astronomes 5) de ce temps la, & qui depuis estoit deuenue si obscure & si peu apparente que je n'ay jamais pu la descouurir qu'auec les Lunettes. Il est vray qu'elle paroift a present & je la voy tres claire de la 3e grandeur. Il y a 12. jours que regardant la conftellation du Cygne je m'en apperceus, mais je ne fis pas dessus assez de reflexion. Il y a lieu de croire que cette estoile se trouuant dans la voye lactee, la matiere lumineuse de cellecy se sera conglobee au tour de cette estoile, & il est tres probable que cette voye lactee fournit la matiere a telles generations: nous en auons l'exemple en l'estoile de 1572. 6) & en celle de 1604. 7) qui parurent dans cette belle escharpe lumineuse; & je croy, autant que la cognoissance de l'homme peut s'asseurer, que la derniere Comete estoit de cette matiere, qui fortit par l'impulsion de quelque moteur de la voye lactee meridionale pour sen venir dans la boreale; & la remarque est belle que si elle a continué fon chemin, elle s'en est allec dans le lieu de l'estoile de 1572. Il faut considerer tous les jours' cette estoile, qui n'est pas nouvelle, mais qui est deuenue plus lumineuse, & observer si elle diminuera encores vne fois. Les Sieurs Claramontius 8)

<sup>4)</sup> Voir la Lettre No. 518, note 10.

<sup>5)</sup> Voyez entre autres:

Joannis Keppleri Sacrae Caesar. Majest. Mathematici, De Stella tertii honoris in Cygno, quae voque ad annum m.nc. suit incognita, needum extinguitur, Narratio Astronomica. Ad Illustrem et Generosum Dn. Dn. Joannem Fridericum Hosmannum, L. B. &c. Sac. Caes. Majest. à Consilijs Aulae Imperialis, &c. Pragae, ex Typographia Pauli Sessii. Anno m.ncvi. in-4°.

<sup>6)</sup> C'est l'étoile nouvelle de Tycho Brahé dans la constellation Cassiopeia.

Tycho Brahé, De nova et nullius aevi memoria prius visa stella anno 1572. Nov. primum conspecta, Contemplatio Mathematica. Hafniae. 1573. in-4°.

<sup>7)</sup> C'est l'étoile nouvelle de Kepler in Pede Serpentarii.

Joannis Keppleri. Sac. Caes. Majest. Mathematici De Stella nova in pede Serpentarii, et qui sub ejus exortum de novo iniit, Trigono Igneo. Libellus, Astronomicis, Physicis, Metaphysicis, Meteorologicis & Astrologicis Disputationibus, ἐνδόξοις & παραδόξοις plenus. Accesserunt I. De Stella incognita Cygni: Narratio Astronomica. II. De Jesv Christi Servatoris Vero Anno Natalitio) consideratio novissimae sententiae Lavrentii Svslygae Poloni, quatuor annos in usitata Epocha desiderantis. Cum Privilegio S. C. Majest. ad annos XV. Pragae Ex Officina calcographica Pauli Sessii. Anno M.Dc.vi. in-4°.

<sup>8)</sup> Scipione Chiaramonti (Claramontius) naquit le 22 juin 1565 à Cesena et y mourut le 3 octobre 1652. Il fut professeur de mathématiques à Pise, mais vécut ordinairement à Cesena, où il était membre du conseil. Ayant à l'âge de 80 ans perdu son épouse Virginie de Albatibus, il entra dans les ordres. C'était un antagoniste acharné de Galilei.

& Licetus <sup>9</sup>) s'ils viuoient encores, que pourroient ils alleguer pour-fauuer les opinions d'Ariftote <sup>10</sup>) de l'incorruptibilité & ingenerabilité des cieux; & que diront ceux qui le tiennent pour infallible dans les choses naturelles. Si nous auions la veue assez bonne je croy que nous verrions souuent des mutations dans le ciel. Je vous souhaitte tout bonheur & je suis

Monsieur

Vostre tres humble et tresobeissant seruiteur Boulliau.

<sup>9)</sup> Fortunio Liceti, fils du célèbre médecin Giuseppe Liceti, naquit le 3 octobre 1577 à Rapallo (près de Gênes) et mourut le 17 mai 1657 à Padoue. Professeur de logique à Pise en 1600, puis de philosophie aristotélique en 1605, il devint péripatéticien obstiné, ce qui le fit nommer en 1609 professeur à Padoue: il vint à Bologne en 1631 et fut appelé à la chaire de médecine de Pise en 1645.

<sup>10)</sup> Voir les ouvrages:

Sc. Claramontius: Antitycho, in qua contra Tychonem Brahe et nonnullos alios, rationibus eorum ex opticis et geometricis principiis folutis, demonstratur Cometas esse sublunares, non coelestes. Venetiis 1621. in-4°.

Apologia pro Antitychone fuo adverfus Hyperaspisten Joanni Kepleri. Venetiis. 1626. in-4°.

Difesa di S. Chiaramonti da Cesena al suo Antiticone, e libro delle tre nuove stelle d'alle oppositione dell' autore de due massimi sistemi Tolemaico e Copernicano; nella quale si sostiene, che la nuova stella del 72 non su celeste, si desende Aristotile, ne suoi principali dogmi del cielo e se resuitano i principia della nuova silosossi, e l'adotto in disesa e prova del sistema Copernicana. Firenze 1633.

De Terra vnico centro motvs fingularum Coeli particularum Disputationes Fortvnii Liceti Genvensis ex Le Com. In Bononiensi Archigymnasio Philos. Eminentis Eminentissimo Principi Antonio Cardinali Barberino. S. R. E. Camerario dicatae. Vtini. Ex Typographia Nicolai Schiratti. MDC.XI. Syperioribys annventibys. in-4°.

## Nº 520.

## R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

[SEPTEMBRE 1658] 1).

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Heri redditae funt mihi litterae tuae 2) adeo lutulentae ac madidae vt non e pirâ veredarij, fed e palude potius eductae viderentur. Tempestas iam quidem in hyemem inclinat, et nos crebris imbribus per hofce dies vexauit; at nihil est ad tantam labem: Tuj enim Horologij exemplar ita passim corruptum est, vt honesté mittj non possit. Statueram illud substituere quo me donatum voluisti, sed metuj ne ipsa quoque ad Astronomum Siculum epistola 3) κατα συμπάθειαν aliquid detrimenti cepisfet, praesertim cum in rebus Astronomicis, vel vnius voculae aut numeri lapsus, fentum integrum interuertat. Atque etiam, fi tecum iocari liceat, veritus fum, ne inauspicato a Te abijsset, ideoque in Siculo mari naufragium faceret, quae in tantillo et quidem terrestri itinere, aquis pene obruta esset. Remissitaque ad Te vt, ex vetere formula, de ea re censeas. Wallisij librum auidè expecto fruar enim benignitate tuâ, quando ita vis, et primâ commoditate remittam. Deliacum Problema breui tandem ibit in lucem. Expugnasti enim pertinaciam meam, qua nihil horum edere flatueram cum perpetuo auribus infonarer Persianum illud Quis leget hoc? Vtinam, vel expectationi tuae respondeat, vel si nimis audax hoc votum est, a Te saltem non improbari mereatur. Satis enim es mihi vnus, καὶ πολλών ἀντάξιος ἀλλών. Vale Vir Praestantissime a

Tuo Tuique observantissimo
RENATO FRANCISCO SLUSIO.

<sup>1)</sup> Nous avons déterminé cette date par celle de la Lettre à Ilodierna N°. 518.

<sup>2)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre.

<sup>3)</sup> C'est la Lettre N°. 518.

## Nº 521.

J. VAN VLIET à CHRISTIAAN ET LODEWIJK HUYGENS.

28 SEPTEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 544.

## Nobiliffimis Viris Christiano & Ludovico Hugeniis Janus Vlitius S. P. D.

En vobis tandem oden meam, jam dudum vobis destinatam 1), Amicissimi Heroes, amanuensis vero inopia hactenus non descriptam: nam cum ad plures pertineat, singulis eam describere, nausca impedijt: quin etiam impossibile mihi sit, idem exemplar vel bis describere. Semper aliud atque aliud occurrit, quod tum praeseram prioribus cogitatis²). Tametsi nec multum id referebat, cum non artem, sed assectionam meum ea testatum amicis reddere volui: quem si agnoscitis, ut facitis candidè, caetera susque deque habebo. Quod illustrem parentem, et Catsium 3) avunculum in transitu veluti libaverim tantum, id praestare putavi, quam gregarijs (si ita loqui licet) amicis tantos senes ascribere, aut parum de ijs dicere, qui integra volumina merentur. Neque eo ut excusetis dico, sed ut ne videat  $\delta \delta \tilde{siva}$ , neque intelligat eo opus esse. Valete, Fratres Suavissimi, et Vlitium vestrum amare pergite nominis vestri observantissimum.

Dabam raptim e grabato, quo hactenus crus me aftringit. III Kal. Oct. CIoloctvIII. Si licet, Nucis nostrae epicedium, (nam eam et vidistis et delibastis puto) vel inspectum, vel non, Heinsio Heroi mittendum rogo curate. Si et Wallius vos visat, videat et Oden quatenus et ad se spectat, monitusque semel hoc agat. Valete.

Myn Heeren Myn Heeren Jonkheeren Christiaen ende Lodewyck Huygens van Zuylechem, &c.

Ш

Haghe et Breda.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 513.

<sup>2)</sup> En esset, on trouvera plusieurs dissérences entre les Nos. 513 et 522.

<sup>3)</sup> Jacob Cats. Voir la Lettre No. 114.

## Nº 522.

J. VAN VLIET à CHRISTIAAN et LODEWIJK HUYGENS.

[SEPTEMBRE 1658].

Appendice au Nº. 521.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle a été publiée dans les Deliciae Poeticae 1).

# Jani Vlitii Ad Amicos Hagienses et Leidenses.

Ode.

Jam fatis nugis, tetricifque rixis, Queis forum gaudet, rabulacque triftes Litibus lites cumulare docti Tempora ducunt,

Et tibi Belgii decus, aleaque Martis alterni toties petita, Pallados regnum breve nuper, alma Breda yaçayi.

Prifca Danorum monumenta fervans Ada, permixto ter adaucte Marca, Quid moras fluctu bifido relabens Nectis eunti?

Pineae non me movet aura filvae, Querneis nec iam nemus Elyfaeum Vinculis, Hagam properantem, amica Nec tenet umbra.

Haga me dudum vocat, ac morari Longius faeclo queritur, Larefque, Quos per erepfi puer, ut revifam Orat alumnum.

Heinfium imprimis ibi, Voffiumque, Nomina aeternis perarata chartis Ardeo amplecti, niveifque dextram Jungere dextris.

<sup>1)</sup> Deliciae Poeticae [Ed. A. Santenius]. Lygdvni Batavorvm. Apud Abrahamvm et Janvm Honkoop. clo Io cexevi. Fafciculi viii. in-8°.

Sive Pelignis veteres amores Ille decantat numeris, vel aureo Carmen Heroum meditatur idem Pangere plectro.

Seu per Actaeas rate vectus oras Alter interni relegat profundi Littus, aut vasti sinuosa mundi Compita lustret.

Seu vetustatis (nihil inde tutum est) Ambo iacturam reparare certant Vixque luctantes tineis et annis Reddere luci

Priftinae autores melioris aevi Quofque miratae veteres Athenae, Quos et Augufto dominante felix Roma probavit.

Hos amem circum pluteos vagari Melle stillantes Sophies <sup>2</sup>) favisque, Quo nec Hyblaei peperere quidquam Dulcius alvei.

Mentibus doctis datur hic perenni Fonte promanans ³) liquidumque nectar Confcia fi quae fatagunt lucerna Ducere ⁴) noctes.

Quas tibi at grates meritafque laudes, Entheum par o Juvenum, referre Posfem inops, vasto temeraria urgens Carbasa ponto?

Plus tamen caepti fuperest laboris, Atque amicorum bona pars, negare Queis nesas sit me, vocor huc et illuc Ordine nullo.

<sup>2)</sup> Sophiae dans l'édition de van Santen.

<sup>3)</sup> Demorans dans l'édition de van Santen.

<sup>4)</sup> Condere dans l'édition de van Santen.

Namque quem primum aut memorem deinde Haereo incertus, dubiufque nunc hoc Calle, nunc illo feror, aeftuofi Vorticis inftar.

Dumque te ante omnes, venerande Catíi, Belgicae princeps citharae paterque In fuburbano cupio receffu Vifere, longe

Vulgus arcentem tetricafque curas, Ad tuos colles iter inchoantem, Grotius magni patris occupat non Degener haeres:

Obvias quondam veluti carinas Cantibus fertur remorata Siren, Neve facundo nihil <sup>5</sup>) ore polles Inclyte Groti;

Sive te verbis deceat folutis, Grande mandatum Domini potentis, Promere Augustis patribus, metrove Claudere versus.

Te nec ingrato pede praeteribo, Celfe, gentili licet eminentem Purpura, nec confilio minorem (Per freta dum nos

Undique infestat malesida Erinnys) Patriae duris superesse rebus, Non enim prisci tenuem sodalis Spernis avenam.

Me quoque Hugenii, varias per artes Ducta fub magno genitore triga, Mille delectant noviter repertis, Mille tabellis;

Sive Parnaffi juga fiderumve Mens fit arcanas peragrare metas, Sive librato trutinare vitae Momina plumbo.

<sup>5)</sup> Tu diferto non minus dans l'édition de van Santen. Oeuvres. T. II.

Hic novas terras novus Archimedes Lucido pandit Triviae fub orbe, Moxque Saturni comites Jovifque Indice vitro,

Lynceis huc usque <sup>6</sup>) oculis latentes,
Monstrat, et quidquid procul hinc videtur,
Quidquid et visum fugit, intuenti
Cominus offert.

Te nec invitus memorabo, quamvis, Kinscotii <sup>7</sup>) manes, geniumque tandem Lentus ut places, iterum monende Delfice Walli <sup>8</sup>).

Cognitum quid si et iuveni Lycaeum Qua freto Rheni prohibentur ora, Marte et invictos libeat, fameque Visere muros?

Nunc enim hic tandem precibus, Gronovi 9) Redditus nostris, tibi destinatum Pulpitum ascendis; nimium superbus Hospite tanto

Quem tribus luftris Batavae Minervae Ifala invidit, queriturque tali Cive privari, patriique magna Parte fenatus.

Te quoque haud ullis, ibi, post habende, Serius quamvis mihi note, Borni ¹o), Gestio amplecti, docilemque nexu Stringere Janum.

Neve tu certe minus, ut modestus Inter hos quocunque loco reponi

6) Hactenus Lynceis dans l'édition de van Santen.

8) Adrianus van der Walle était poète; C. van Kinschot lui avait demandé de publier ses vers, mais van der Walle ne s'acquitta pas de ce mandat.

9) Il s'agit ici de J. F. Gronovius, qui vint de Deventer à Leiden. Voir la Lettre N°. 474, note 4.

to) Henricus Bornius. Voir la Lettre No. 26, note 2.

<sup>7)</sup> Caspar van Kinschot, fils d'un père de même nom, trésorier-général du prince Maurits, et de Justina Pyll, naquit vers 1590 et mourut en 1649. Il a été Conseiller de la cour de Hollande et de Zélande et épousa en 1620 Catharina Sweerts de Weert.

Refpuas, virtute tua ipfe fidens Cedere nulli.

O Amicorum Sacra candidorum Turba! quos penna folui negante Vindicat certis Polyhymnia aftris, Famaque claros

Inter Heroas fua collocavit! Vos me in Hagani nemorofa luci Saepius Braeda rapite evocatum Tectaque fubter

Frondea errantes fociis libellis Non fine argutis falibus iocifque Ipfe quos laudet Cato, feriatum Ducite amici.



## Nº 523.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

4 octobre 1658.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 517. Fr. van Schooten y répondit par le No. 531.

# Clariffimo Viro Domino Fr. Schotenio Chr. Hugenius S.

Accepi vir clariffime quas 19 Septembris ad me dedisti, in quibus tale de nostra opella judicium depromis quale amicitia dictare solet; de Fermatianis verò rectè omnino censes mea quidem sententia, quam libentissimè vidi Cartesij scitissimo responso consirmari. Nunc audi quid te velim. Horologij nostri inventum, postquam publici juris sactum est, homo quidam stolidus ac impudens Roterodami') imitari caepit 2) exigua tamen adhibita mutatione, quò tanquam aliud inventum atque à nostro diversum venditare posset. Huic homini litem intentauit artifex alter 3) in hac urbe degens, cui ego inventum hoc donaveram, cuique Illustrissimi Ordines Privilegium

Simon Stoffelsz. Douw, horloger municipal à Rotterdam. Il naquit à Delft et épousa en août 1645 à Leiden Hester Kerstijntje Ackermans, qui lui donna un fils le 20 août 1648 à Rotterdam. En 1657 il perdit son poste à Rotterdam et ses honoraires de fl. 250, parce que les horloges de la ville étaient en mauvais état.

<sup>2)</sup> Voir les Appendices Nos. IV, V, VI et VII.

<sup>3)</sup> Coster, horloger à la Haye.

concesserunt 4) uti solus horologia ejusmodi divendere ac fabricare possit. Litigium hoc ad me quoque spectare semper credidi, cum de meo invento agatur quod homo pessimus malis artibus in se transferre conatur. Itaque Costero nostro (hoc artifici Hagiensi nomen est) semper in judicio adfui, et quantum in me suit auxilium tuli. Tandem nunc obtinuimus, ut dies constitueretur, qua praesentibus commissariis è Curia Hollandiae, horologia ipsa, cum nostra tum Roterodamensis illius fuci, coram inspectanda exhiberentur, utque simul virorum matheseos peritorum et horologiopaeorum super utrisque operibus sententiae intelligerentur, nimirum utrum idem fundamentum utriufque inventi effet, nec ne. Ego quum non nifi unum Geometram affumere concessum esset, haud dubie Schotenium nominavi, quum neminem neque peritiorem nossem neque cujus autoritati potius standum effet. Ergo te rogo vir eximie, ut in caufa aequissima adesse mihi atque operam tuam unum diem commodare velis. Proximus Mercurij dies 5) praestitutus est, quo post meridiem conveniemus. Sed te ante meridiem venire velim et nobiscum hic prandium sumere ut de statu controversiae, et quid dicto opus sit te instruere possim. Sunt autem alia quoque de quibus tecum fabulari jam diu cupio. Vale. Dabam raptim. Hagae 4 Octobris 1658.

An venturus sis quaeso continuo me certiorem facito, sed veni quaeso nisi sontica

causa te impediat.

Aen Mijn Heer Mijn Heer van Schooten. Professor der Mathematycken

Tot

Inde Heeresteeg. Cito.

Leyden.

Nº 524.

Les Etats-Généraux à S. Coster.

16 JUIN 1657.

Appendice I au No. 523. 1)

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Résolutions.

16 Juny 1657.

Is gehoort het rapport van de Heeren Glas ende andere hare Ho. Mo. Gedeputeerden achtereenvolgens derfelver refolutie van den veerthienden defes, geinfpec-

<sup>4)</sup> Voir les Appendices Nos. I, II et III.

<sup>5)</sup> Le 9 octobre 1658.

<sup>1)</sup> Nous faisons suivre ici les Appendices I à VII, comme étant difficilement séparables, quoique l'ordre chronologique eût exigé une autre disposition.

teert hebbende seeckere nieuwe inventie van Horologien gepractiseert by Christiaen Huygens ende in handen gestelt van Salomon Coster, die daer van versoeckt Octroy, om 't selve Horologie hier te lande alleen te mogen vercoopen. Waerop gedelibereert synde, Is goetgevonden ende verstaen den Suppliant mits desen te consenteeren ende octroyeren, omme voor den tyt van eenentwintich achtereenvolgende jaren, het voorschreven Horologie hier te lande alleen te mogen vercoopen daer van hem brieven in gewoonlicke forme sullen werden gedepescheert.

# Nº 525.

LES ETATS-GÉNÉRAUX à S. COSTER.

16 JUIN 1657.

Appendice II au No. 523.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Résolutions.

Octroy verleent aen Salomon Cofter, omme voor den tyt van 21 jaren alleene hier te lande te mogen maecken ende practiferen feeckere nieuwe Inventie van Horologie.

De Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden allen den gheenen die defen fullen zien ofte hooren lesen, Salut, doen te weeten, dat wij ontfangen hebben d'ootmoedige Supplicatie aen ons geprefenteert uyt den naem ende van wegen Salomon Coster, inhoudende, hoe dat hem Suppliant door den Heer Christiaen Huygens in handen gestelt was, om daervan tot zynen voordeel te disponeren, seeckere nieuwe inventie van Horologie, gaende door een beweginge feer verscheyden van de geene die tot noch toe in diergelicke wercken is gebruyckt geweest, ende deselve in de precise affmetingh van den tijt verre overtreffende, aengesien datse noch door veranderingh van weder, noch door fauten felffs van het Raderwerck, eenige merckelycke alteratie subiect is, soo dat niet alleen de publicque uerwercken door het appliceren van deselve, ongelyck meerder seeckerheyt souden mogen vercrygen, maer oock in de astronomie, en elders, groot voordeel daer uyt te verwachten stonde. Ende dewyle hy Suppliant soo dienstigen en nutten vont ten gemeenen beste geern wilde aen den dach brengen, mits hy mocht verseeckert syn dat niemandt, fonder fyne, ofte den autheurs kennis ende toelatinge, defelve Horologie zoude vermogen nae te maecken ende te debiteren, Soo was derhalve zyn ootmoedich verfoeck, dat het ons gelieven mochte, hem ten dien eynde te vergunnen Octroy voor den tyt van twintich jaren, waerby aen allen ende eenen yghelijcken onder onse gehoorsaemheyt staende, geinterdiceert werde gedurende den voorschreven tijt soodanigen soorte van Horologien (te weeten dewelcke door diergelycke beweginge gedreven werden als gemelte Inventie medebrenght) nochte in't cleyn, nochte in't groot, niets uytgefondert, te maecken, ofte oock eenige wercken

alreede gemaeckt zynde volgens deselve Inventie, te veranderen, ten zy met voorweten ende speciael consent van hem Suppliant, ofte den Autheur selffs, hier vooren gemelt. Alfmede dat niemant dese soorte van Horologien, hetzij binnen oste buyten dese landen gemaeckt, hier te lande soude moghen vercoopen ofte verhandelen, Ende dit alles op foodanige pene, als wij fouden goet vinden daer toe te statueren, Welcker aengemerckt, Soo is't, dat wy ons ter beede van den voornoemden Suppliant genegen vindende, denfelven geconfenteert, geaccordeert, ende geoctroveert hebben, confenteren, accorderen ende octroyeren mits desen, dat hy alleen ende met feclufie van allen anderen, voor den tyt van eenentwintich naestcomende achtereenvolgende jaeren in dese Vereenichde Nederlanden, geassocieerde Lantschappen, Steden ende leden van dien de voorschreven nieuwe inventie van Horologie fal moghen maecken, practiferen ende in 't werck stellen, doen maecken, practiferen ende in 't werck stellen, oock venten ende vercoopen, Verbiedende overfulcx allen ende eenen veghelicken Ingesetenen van de voorschreven Vereenichde Nederlanden, geaffocieerde Lantschappen, Steden ende leden van dien, binnen den voorschreven tijt van eenentwintich naestcomende jaren, de voorschreven nieuwe inventie van Horologie, in't geheel ofte ten deele, in't groot ofte in 't clevn, naer te maecken, doen naermaecken, practiferen, ofte elders naergemaeckt hier te lande te brengen om vercoft te worden, opte verbeurte van alle de nagemaeckte wercken ende daerenboven van een fomme van driehondert Carolus guldens, t'appliceren een derdendeel daer van ten behoeve van den officier die de calange doen fal, het tweede derdendeel ten behoeve van den armen, ende het resterende derdendeel ten behoeve van den voornoemden Suppliant, mits dat het fy eene nieuwe inventie, noyt voor desen hier te lande geinventeert, gebruyckt ofte gepractifeert, ende deselve inventie gebracht ende gestelt werde in volcomen perfectie binnen een jaer naer dato defer vallende, op pene van het verlies van desen onsen Octroye, Ontbieden en bevelen allen Officieren, Justicieren, Magistraten ende Inwoonders van de voorschreve Landen, mitsgaders allen anderen dien dit aengaen mach, dat sy den meergenoemden Suppliant doen ende laten genieten ende gebruycken, 't volcomen effect van desen onsen Octroye, Confent ende privilegie, ceffeerende alle belet ende wederfeggen ter contrarie. Behoudelyck nochtans dat hy fuppliant gehouden blyft op defen onfen octroye te versoecken oock t' obtineeren Attache van soodanige provintie off provintien, alwaer hy zyne voorschreve nieuwe Inventie zal willen practiferen ende in 't werck stellen.

Gegeven in den Hage, onder onfen Cachette, paraphure ende de fignature van onfen Griffier, op den festienden Junij sestien hondert sevenenvystich.

## Nº 526.

LES ETATS DE HOLLANDE ET DE WEST-FRISE à S. COSTER.

16 JUILLET 1657.

Appendice III au No. 523.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Minutes d'octroi.

De Staten van Hollant ende Westvrieslant geexamineert hebbende het octroy van de Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden van dato den XVIen Junij 1657, daer by Haere Hoog Mogenden geconfenteert ende geoctroyeert hebben aen Salomon Coster houdende hoe dat hem Suppliant door de heer Christiaen Huygens in handen gestelt werd (om daervan tot synen voordeele te disponeren) feeckere nyeuwe inventie van horologie, gaende door de beweginge feer verscheyden vande geene die tot nochtoe in diergelycke wercken is gebruyckt geweeft ende deselve in precisie affmetingh van den tyt verre overtreffende, aengesien datse noch door verandering van weder, noch door fauten felffs van het raderwerck eenige merckelyke alteratie fubiect is foodat nyet alleen de publycke uyrwercken door het oppereeren van de felve ongelyck meerdere fekerheyt fouden moghen vercrygen, maer oock inde astronomie ende elders groot voordeel daer uyt te verwachten staende, ende dewyle hij Suppliant soo dienstige ende nutte vondt ten gemeenen besten gaeren wilde aenden dach brengen mits hy mocht versekert syn dat nyemant fonder fyne ofte den Autheurs kennisse ende toelatinge deselve horologie soude vermogen nae te maecken ende te debiteren, Versouckende tot het voorszegde octroy te hebben onse letteren van Attache in behoorlycke forme, hebben van het voorfzegde octroy goet gevonden ende dienvolgende geconsenteert ende geaccordeert gelyck wy confenteren ende accorderen mits desen, dat de voorszegde Salomon Coster alleene ende met exclusie van alle anderen binnen dese Provincie gedurende den voorfzegden tyt van twintich jaren te mogen maken feeckere nyeuwe inventie van horologie, met verboth aen allen ende eenen yegelycken wijl tselve foude mogen wefen de voorfzegde nyeuwe inventie van horologie naer te maecken ofte doen naermaken ende naergemaeckt binnen dese Provincie van Hollant ende Westvrieslant te brengen ofte doen brengen omme vercoft ende uytgegeven te worden fonder confent van voornoemde Salomon Cofter, op peyne ende verbeurte als bij den voorfzegde Octroye gestatueert die wij verstaen ende ordoneren dat tegens de contraventeurs geexecuteert ende geappliceert fullen werden, naer behooren gedaen in den Hage onder 't Cleyne Zegel vanden lande den 16en Julij int iaer ons heren duysent zes hondert Zeven ende vijftich.

## Nº 527.

LES ETATS-GÉNÉRAUX à S. Douw.

8 лойт 1658.

Appendice IV au No. 523.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Minutes d'octroi.

Jovis den 8 Augustij 1658.

Is gehoort het Rapport vande Heer van Gent ¹) haere Hoog Mogende Gedeputeerde, achtervolgens der felver refolutien van den 16en Julij leftleden, geinspecteert hebbende de nieuwe inventie van horologie, gepractifeert bij Meester Symon Douw, Stadtshorologiemaecker tot Rotterdam, daer van hy versoeckt Octroy voor eenige jaeren; waerop gedelibereert sijnde is goetgevonden ende verstaen, den Suppliant mits desen te consenteeren ende octroyeeren, omme voor den tyt van eenentwintich Jaeren het voorszegde horologie hier te lande alleen te mogen vercoopen, mits dat het sy een nieuwe inventie, daer van hem brieven van Octroy in gewoonelycke forme sullen werden gedepescheert, ende was geparapheert J. van Gent. Onder stont Accordeert met 't voorszeghde Register ende was geteyckent Muysch ²).

# Nº 528.

LES ETATS-GÉNÉRAUX à S. Douw.

8 лоûт 1658.

Appendice V au  $N^{\circ}$ . 523.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Minutes d'octroi.

De Staten generael der Vereenichde Nederlanden allen den geenen die desen sullen sien oste hooren lesen. Salut. doen te weten. Dat wy ontsangen hebben d'ootmoedige Supplicatie aen ons gepresenteert, uyt den naem ende van wegen

<sup>2)</sup> Johannes van Gent, Seigneur d'Oosterweder, fils du colonel Walraven van Gent et de Anna van Arkel, naquit en Gueldre en 1603 et mourut à la Haye le 24 novembre 1697. Il était membre des Etats-Généraux, prit part à des missions diplomatiques, fut le Gouverneur de Willem III, et jouissait d'une grande influence. Il épousa Eggerit Adriana Sybilla van Ripperda.

<sup>2)</sup> Arend Muys van Holy, fils du Secrétaire de la Cour de Hollande Simon Muys van Holy Antonysz. et de Janneken van Kortenhoeff, naquit en 1618 et mourut en 1700. Il occupa divers emplois à Dordrecht et fut membre des Etats de Hollande et de Zélande. Il épousa Maria de Witt.

Meester Symon Douw, Stadshorologiemaecker tot Rotterdam, inhoudende, dat alfoo tot noch toe, veel moeyten en costen waren gespilt, om tot dienst van 't gemene beste, correcte ende welgaende horologien te maecken, ende deselve perfecthevt niet heeft cunnen werden uytgevonden, was hy Suppliant, en meefter in de cunst van groote Toorn- ende Camerwercken synde, ter liefde van 't gemene beste bewogen geworden fyn practycgue ende arbeyt in 't werck te stellen, hebbende evntelyck uytgevonden feeckere nieuwe inventie van horologien dewelcke werden bewogen door een Instrument, hetwelck noeyt voor desen in eenige Mathematische Consten ofte in de werelt bekent was geweest, waervan, op dat een veder foude hebben prealable kennisse, hy Suppliant by publycque courante: een geruymen tyt geleden Notificatie hadde gedaen, fynde defelve fyns Suppliants Inventie t'eenemael verschevden vanden onrust ofte beweginge, dewelcke tot noch toe, in diergelycke wercken voor defen was gebruyckt, ende specialyck van die, dewelcke van de heeren Christiaen Huygens was geinventeert ende gepractiseert wert, waer van Salomon Coster Octroy hadde, ende die in precise affdeelinge des tyts, als oock in duersaemheyt minder ontsteltenisse ende die met weyniger iae gantsch geen costen, cunnen werden onderhouden, alle oude ende tot noch toe nieuwe gepractifeerde wercken verre te boven gaende, dewyle dat defelve, hetfy groot ende cleyn, altoos blyven gaende, schoon dat die opgewonden worden hetwelcke een groote perfecthevt inde wercken causeert ende tot noch toe, het sy door den voornoemden heer Huygens, ofte yemand anders, novt was uytgeyonden. Dewelcke ooch noch door cleyne fauten van 't raderwerck, nochte door verandering van weder, nochte verswaringe van gewicht (niettegenstaende daer 10, 20, 30, 40, 50 off 60 ponden naer proportie des wercks, meer bygevoecht wierdt) eenige alteratie subiect syn, foo dat door de applicaten van des Suppliants voornoemde kunft de publycke uyrwercken feer groote feeckerheyt doorgaens foude erlangen, en daer uyt in tyt ende wijlen noch meerder voordeel te hopen stonde, dewijle dan hy Suppliant soo dienstige nutte ende perfecte inventie geerne tot dienst van 't gemeene beste, nu wilde aen den dach brengen, indien wij hem Suppliant daer van geliefden te verleenen Octroy voor den tyt van twaelf achtereenvolgende jaeren, met interdictie dar binnen den felven tyt, niemandt onder het gebied van desen staet, soodanige soorten van horologiewerck, in't geheel nochte ten deele, directelyck noch indirectelyck foude mogen naermaecken, op feeckere groote poene bij ons daer toe te statueren. Welcken aengemerckt Soo ift, dat wy ons ter beede van den voornoemden Suppliant genegen vindende, defelve geconsenteert, geaccordeert ende geoctroyeert hebben, consenteeren, accordeeren ende octroyeeren mits desen dat hij alleen, ende met seclusie van allen anderen, voor den tyt van eenentwintich naestcomende achtereenvolgende jaeren in dese Vereenichde Nederlanden geassocieerde lantschappen, steden ende leden van dien, de voorfzegde nieuwe inventie van horologiewerck fal mogen maecken, practiferen, in't werck stellen ende gebruycken, doen maecken, practiferen, in 't werck stellen ende gebruycken, oock venten ende vercoopen, verbiedende overfulcx al-Oeuvres T. II. 31

len eenen iegelycken Ingesetenen vande voorszegde Vereenichde Nederlanden, geaffocieerde lantschappen, steden ende leden van dien, binnen den voorszegden tyt van eenentwintich naestcomende jaeren, de voorszegde nieuwe inventie van horologiewerck, in 't geheel ofte ten deele, in 't groot ofte cleyn, naer te maecken, doen naer maecken, practiferen ofte elders naegemaeckt hier te lande te brengen om vercoft ofte gebruyckt te werden, nochte oock eenige wercken alreede gemaeckt fynde, fonder fyn Suppliants kenniffe ende confent, volgens defelve Inventie te veranderen, alles opte verbeurte van alle de naergemaeckte wercken ende instrumenten ende daerenboven van een somme van drie hondert Caroli guldens t'appliceeren een derdendeel daervan ten behoeven van den officier die de calange doen fal, het tweede derdendeel ten behoeven vanden armen, ende het resteerende derden deel ten behoeve van den voornoemden Suppliant, mits dat het sy eene nieuwe inventie, novt voor desen hier te landen geinventeert, gebruyckt ofte gepractifeert, ende defelve inventie gebracht ende gestelt werde in volcomen perfectic binnen een jaer naer dato deser vallende, op poene van het verlies van desen onsen Octroye, Ontbieden ende beveelen daeromme allen Officieren, Justicieren, Magistraten ende inwoonders van de voorszegde landen, Mitfgaders allen anderen, dien dit aengaen mach, dat fij den meergenoemden Suppliant doen ende laten genieten ende gebruycken, 't volcomen effect van desen onsen Octroye, consent ende privilegie, Cesserende alle beleth ende wederseggen ter contrarie. Behoudelyck nochtans, dat hy Suppliant gehouden blyft, op defen onsen Octroye te versoecken, oock obtineeren attache van soodanige Provincie off Provincien alwaer by fync voorfzegde nieuwe inventie fal willen practifeeren ende in 't werck stellen.

Gegeven inden Hage, onder onfen Cachette, paraphure ende de fignature van onfen Griffier opten achtsten Augusti sestien hondert acht en vystigh, ende was geparapheert J. van Gent. Onder stont Ter ordonnantie van de Hoochgemelte Heeren Staten Generael, ende was onderteyckent Muysch.

# Nº 529.

S. Douw aux États de Hollande et de Westfrise.

[1658].

Appendice VI au No. 523.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Minutes d'octroi.

# Aen de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Hollant en Westvrieslant.

Verthoont met behoorlycke reverentie Meester Symon Douw Stadtshorologiemaecker tot Rotterdam, hoe dat hy Suppliant op den 8 Augustus laestleden van de Hoge ende Mogende heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden bekomen heeft Octroy voor den tyt van eenentwintich jaeren omme alleen ende met feclufie van allen anderen in dese Vereenichde Nederlanden, geaffocieerde Lantschappen Steden ende leden van dien, te mogen maecken practiferen ende in 't werck ftellen, oock venten ende vercoopen, feecker nieuwe Inventie van horologien het fy van Thoorn, Camer ofte Comptoirwercken, by hem Suppliant gepractifeert, dewelcke werden bewogen door een instrument het welck novt voor desen in eenighe Mathematische Kunsten ofte inde werelt, bekent is gewecst sijnde t'eenemael verscheyden vanden onrust ofte beweginge, dewelcke tot noch toe in diergelycke wercken voor desen is gebruyckt ende die in precyse affdeylinge des tyts, als oock in duyrfaemheyt minder ontsteltenisse, ende die met weyniger iae gantsch geen costen kunnen werden onderhouden, alle oude ende tot noch toe nieuw gepractifeerde wercken verre te boven gaen, dewyle dat defelve het fy groot ende cleyn, altoos blyven gaende, schoon dat zij opgewonden werden, hetwelcke een groote perfectheyt inde wercken caufeert, ende tot noch toe in Thoornwercken door niemand anders, als door den Suppliant was uytgevonden, ende dewelcke wercken noch door faute van raderwerck, nochte door veranderinge van weder, nochte verswaeringe van gewicht (niettegenstaende daer 10, 20, 30, 40, 50, of 60 ponden naer proportie des werckes meer bygevoecht wert) eenige alteratie subiect fyn, waer door de publycke uyrwercken groote feeckerheydt fullen erlangen, ende noch meer voordeel te hoopen staet, doch alsoo hy Suppliant gehouden blyft opt voorfzegde Octroy te versoecken, ende oock te obtineren Attache van soodanige Provincien, alwaer hy de nieuwe inventie sal willen practiseeren, ende in't werck ftellen, breeder vermogens den Octroye by copye autentycq hier annecx, foo keert hij Suppliant mits dien hem aen UEd. groot Mogenden ootmoedigh verfoeckende, dat der felver goeder geliefte fy, hem Suppliant op voornoemd Octroy te vergunnen brieven van Attache, ten fine voorfzegt dienende, dit doende, etc.

Nota dat den Suppliant mede attache heeft van de provincie van Utrecht, ende is 't noot te exhiberen, alfoo door haeft vergeten is te copieren.

De Staten ¹) van Hollandt ende Westvrieslandt vinden goet dat van desen requeste copie sal werden gegeven aende leden des begerende ende dat deselve dienonvermindert gestelt sal werden in handen van den Praesident ende Raeden vanden Hove, omme die nessens die antidotale van Salomon Coster te examineren ende te dienen van hare onderrightinge.

Actum den xx Septembris 1658.

Ter ordonnancie vande Staten

HERBERT VAN BEAUMONT 2)

1658.

fiat attache in communi forma den xvij. 7.bris 1658.

# Nº 530.

S. Coster aux États de Hollande et de Westfrise.

[1658].

Appendice VII au No. 523.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Minutes d'octroi.

### Aen de Edele Grootmogende Heeren Staten van Hollandt ende West Vrieslandt.

Geeft met behoorlycke eerbiedinge te kennen Salomon Cofter horologiemaecker, Hoe dat hij Suppliant inden voorleden Jaere 1657. op den 16. Junij van haer Hoog Mogenden de Heeren Staten Generael heeft vercregen Octroy, ende daer benevens oock attache van UEd. Groot Mogenden over feeckere nieuwe inventie

<sup>1)</sup> Cette décision des Etats, inscrite en marge de cette pièce et que l'on retrouve à la marge de l'Appendice VII, indique que les dates des Appendices VI et VII tombent entre le 8 août et le 20 septembre 1658.

<sup>2)</sup> Herbert van Beaumont, fils du Pensionnaire de Middelbourg Simon van Beaumont, naquit à Middelbourg en 1607. Il étudia à Leiden, devint en juillet 1636 Pensionnaire de Dordrecht, puis en avril 1640 archiviste et secrétaire des Etats de Hollande et de Westfrise; plus tard il s'établit à Amsterdam.

van horologien, gevonden bij de Heer Christiaen Huyghens, ende door den selven aen hem Suppliant in handen gestelt, Bij welcken Octroy alhoewel aen allen ende een yeghelycken verboden wert de voorfzegde Inventie in 't geheel, ofte ten deele ende in 't groot ofte kleyn eenigfins naer te maecken, Soo heeft nochtans Simon Dou Horologemaecker tot Rotterdam, nae dat hy met Listicheyt, en allerhande onbehoorelycke middelen defelve Inventie, foo by de Heer Huyghens, als op andere plaetfen was komen te fien, fich verstout van die mede te debiteren, voorgevende dat hy een verscheyden Inventie hadde gepractiseert daer hy nochtans in der daet deselffde is gebruyckende, te weten, in plaetse van den gewoonlycken onruft, een pendulum, ofte hangende flinger, aen welckers fonderlinge eygenschap al de perfectie van dese nieuwe wercken gelegen is, Waer over oock hij Suppliant den voornoemden Dou al over eenigen tyt hebbende doen daghvaerden voor desen Hove Provinciael, ende van denselven Hove geimpetreert hebbende mandement penael, foo is aldaer de judicature der voorfzegde faecke, te weten over de identiteyt der voorfzegde Inventien, geintroduceert, ende noch ongedecideert hangende. Doch ondertuffchen alfoo den Suppliant verftaen heeft dat hy Simon Dou fonder te willen affwachten hetgene in deselve saecke verder sal werden gedecerneert, fich onderstaen heeft aen UEd. Groot Mogenden te versoecken Octroy van fyne voorfzegde gepretendeerde Inventie Soo keert hy Suppliant fich mede tot UEd. Groot Mogenden biddende onderdaeniglyck, dat het UEd. Groot Mogenden gelieve geensints regard te nemen op het onwaerachtich te kennen geven, en impertinent verfoeck vanden voornoemden Dou, den welcken schuldigh synde de boete te voldoen van wegen fijn contraventie tegens UEd. Groot Mogenden Octroy, aen den Suppliant vergunt, ende daerover in rechten betrokken fynde voor den gemelden Hove, dien onaengesien voor sich selfs Octroy derft eysschen, op deselve voorfzegde alreets geoctroveerde Inventie.

T' welck doende &c.

De Staten van Hollant ende Westvrieslandt vinden goet dat van dese requeste

copie fal worden gegeven aende Leden des begerende.

Ende dat deselve dienonvermindert gestelt sal werden in handen van den Praesident ende Raeden van den Hove, omme die nessens de geene dewelcke gepresenteert is by Symon Douw, te examineren ende te dienen van hare onderrightinge

Actum den xxn 7bris 1658.

Ter ordonnancie vande Staten Herbert van Beaumont.

1658.

### Nº 531.

#### FR. VAN SCHOOTEN à CHRISTIAAN HUYGENS.

5 OCTOBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 523.

# Clariffimo Viro Domino Christiano Hugenio Fr. a Schooten S. D.

De litigio inter horologiopaeos Costerum scilicer et plagiarium istum Roterodamensem quid sit, ex tuis intelligo. Quocirca cum à me petis, ut die mercurij proximo '), qui constitutus est ut utriusque horologia coram Commissarijs inspicerentur, simulque Matheseos peritorum ac horologiopaeorum sententiae super ipsis explorarentur, etiam adesse velim: non potui non aequissimo tuo desiderio obtemperare atque officium hoc levidense animitus praestare; praesertim cum me arbitrium nominare dignatus sueris; cujus tamen sive peritiae sive autoritati parum tibi sidendum judico. Caeterum, quod mearum est partium, dabo operam, ut praestituto tempore mature vobis adsim, nisi Deus aliter statuat, quod tempestive tunc indicaturus sum. Interim Vale.

Dabam Lugd. Bat. 5 Octobr. 1658.

A Monsieur Monsieur Christianus Hugenius, ten huijse van de Heer van Zulichem

cito op
cito t' pleijn
port in S'Graven-Hage.

<sup>1)</sup> Le 9 octobre 1658.

# Nº 532.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à W. PIECK 1).

OCTOBRE 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

#### Neef Pieck.

#### Mijn Heer ende Neef

Ick ben VEdelheyt ten hooghsten geobligeert voor de advertentie die my gelieft heeft te geven, aengaende het onbeschaemde versoek van den Horologiemaecker Douw, ende dat VEdelheyt het selve in tyts heeft beginnen te resisteren. Het is dien eygen fucus, daer ick VEdelheyt in den Haege sijnde van gefeght hebbe. ende het is wel met recht te verwonderen hoe hij Octroy verkregen heeft van de Heeren Staten Generael, aengesien hij al over langh door ons in rechten betrocken was, ende de questie over de identiteyt van myne en fyne gepretendeerde nieuwe inventie noch ongedecideert was hangende. Het is daer door by gekomen, dat de geene die onse Antidotale Requeste aen Haer Hoog Mogenden soude prefenteren, absent was doen die van Douw gelesen wiert. Doch in het Octroy is gelyck altyt dese clausule, mids dat het sy een nieuwe inventie, noyt te vooren alhier gepractifeert &c. daerom of hij al schoon attache verkreegh op het voorfzegde Octroy foo is alles te niet indien hy het gemoveerde proces komt te verliefen. Doch is beter dat defelve hem niet werde toegestaen. Indien hij dan aldaer Attache versoeckt, want my dunckt, dat sulx uyt VEdelheyts schrijven te nemen is, foo bidde ick VEdelheyt dat het felve foo veel mogelyck is gelieft tegen te flaen, Haer Edel Mogenden eenigh onderricht doende van de verkeerde proceduren van Douw. Te weten, dat hy een maend of 6 weecken naer datt'er op mijn inventie aen Coster Octroy verleent was, met listicheyt deselve inventie is komen te sien, foo by my als op andere plaetsen. Aen dewelcke iet weynichs verandert hebbende, doch niets daer aen verbetert maer wel verergert, foo heeft hy voorgegeven van felfs een nieuwe Inventie gepractifeert te hebben. Evenwel foo heeft hy in 't eerst my en Coster komen bidden, dat wy sijn inventie mede onder ons Octroy fouden laeren passeeren, en hem daer mede gelyckelyck van participeren laeten. Het welck hem met recht geweygert sijnde, soo heeft hy daer nae met liegen en bedriegen foo veel te weegh gebracht dat mede Octroy vande Staten Generael gekregen heeft. Ick heb geen moeyte willen doen om het felve te doen revoceren, eer dat hij by het Hof van Hollant werde gecondemneert aengefien

Mr. Willem Pieck, bailli de Batenburg, épousa Naletta van der Voort. En 1617, à l'occasion d'un Synode général, il fut chargé d'une mission aux Etats-Généraux par la noblesse de la Veluwe en Gueldre. Plus tard il fut membre de ces Etats-Généraux.

daer mede fijn Octroy van felfs geannulleert fal werden, ondertuffchen traverfeer ick foo veel mogelijck is fijn verfoeck van Attache in defe Provintie, ende hoope binnen weynigh daegen dien aengaende geruft te fullen fijn. Het is wel onredelijck dat my, naer iets goets aen den dagh gebracht te hebben, foo veel moeyte en hoofbreecking aengedaen wert, en dat van fulcken Canaille. Vande reife daer nae toe kan VEdelheyt nu wel oordeelen dat my niet geraden waer die aentegaen, om dat van hier geenfins kan absenteren. Doch mijn Broer Lodewijck vertreckt van dese weeck naer Zuylichem, ende heeft aengenomen van eens derwaerts henen te rijden expres om dese saeck. Ick sal hem mede geven 't geene daer in dienstigh soude mogen fijn. Daer is tot Nimmegen een Horologiemaecker genaemt Meefter Jan Cal 3). dat cen eerlijck man is, ende een vermaert meester. Dese sal VEdelheyt komen vinden en van mynentwegen een exemplaer brengen van de descriptie van dese Horologes 4), die ick heb laeten uytgaen. Indien der eenighe tooren wercken voorquaemen om gemaeckt ofte naer de nieuwe inventie verandert te werden, wenschte ick dat hy eerder mochte geemployeert werden als die uyt den naem van Douw komt. Want ick hem de beste manier gecommuniceert heb, die in verscheyden tooren wercken alreets door experientie goet is bevonden; daer die van Douw noch nergens in 't werck gestelt is. Maer ick houde VEdelheyt al te lang op, daerom hier af breeckende bliive

Mijn Heer ende Neef

UEd. dienstwillighe ende verplichte Dienaer Chr. Huijgens van Zuijlichem.

Nº 533.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

11 OCTOBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Nobiliffime Domine

In aeftu maximo fum, quem vt explices rogo: feripfi ad Te<sup>1</sup>) iam funt dies quindecim, et epiftolam remifj, quam ad Aftronomum Siculum deftinaueras, quod ita

<sup>3)</sup> Jan van Call était arpenteur et horloger de la ville de Nimègue. Il était renommé comme fondeur de cloches d'un son extrêmement pur. Il a construit des carillons qu'on admire encore à Delft et à Darmstadt.

<sup>4)</sup> C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 520.

corruptam in manus illius venire non debere iudicarem: maxime cum vererer, ne in numeris (quibus plenam arbitrabar) labes accidiffet. Sperabam autem fore vt primo curfore vel aliam vel eandem (fi confilium Tibi meum non probaretur) remitteres. Sed fecus accidit. Hactenus enim files, et filentio tuo (veré dicam) me maceras. Vereor enim ne vel meae perierint, vel aliorfum forfitan acceperis quod optimo confilio factum existimabam. Libera igitur me hac sollicitudine, et scito me ex animi tui fententiâ, et hoc negotium, et aliud quodlibet pro captu meo, fedulo curaturum. Wallifij librum<sup>2</sup>) a triduo accepi, doctum fane et elegantem. De triumphis illis et ἀλαζονεία quid dicam? Idem illud quod a Te scriptum inuenj, demirari me diuersa hominum studia 3). Addam et aliud quo frequenter vti soleo όσον τὸ κενόν. Fermatii Problema de circulo, ad calcem operis, generalius est, et porrigitur ad omnes Ellipses, dummodo quadrata aequalium erectarum simul fumpta ad quadratum axis, eandem habeant rationem quam idem axis, ad latus rectum. Sed de his alias. Librum primâ commoditate recipies, cum gratiarum actione quam in antecessum ex nunc rependo. Vale Vir praestantissime meque ama

Tui obseruantissimum

RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Dabam Leodij xī Octob.

CIDIDCLVIII.

Nobilissimo et Clarissimo Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

A la Haye.

Nº 534.

Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

13 остовке 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 535.

MIJN HEER

Zedert de comparitie voorleden woonfdag ') gehouden, is mij in den fin gekomen, dat tot een klaer bewijs en overtuijging foude konnen dienen, als dat Simon Douw

<sup>2)</sup> Le Commercium Epistolicum, cité dans la Lettre N°. 497, note 3.

<sup>3)</sup> Ce jugement se trouve aussi dans la Lettre N°. 431.

<sup>1)</sup> C'était le 9 octobre 1658.

het geene hij voor sijne inventie uijtgeeft van UEdelheyts inventie t'eenemael ontleent heeft. Want also hij seijde dat daerinne het verschil was bestaende, dat wij na proportie der Horologien ons veelmael dienen mosten van een lang pendulum, daer hij (fo hij feijde) in het fijne door fijn tegenwicht maer een kleijn pendulum behoefde, dat felfde betuijcht, dat hij geen raedt wetende hoe lang fulck pendulum telckens fijn moft een korter naer gevallen genomen heeft, t' welck hem dan tot sijn voornemen te ras gaende hij gesocht heeft door sijn tegenwicht te helpen. Gelijck dan fulcks daer door t' eenemael kan bevestigt worden, dat hij van ons eijschte dat wij hem souden toonen hoe lang ons pendulum telckens sijn most en seijde dat fulcx te toonen ons onmogelyck was. In vougen dat hij niet weetende fulcks te determineeren, nochte oock geloovende dattet van ons konde bepaelt worden sich nootsaeckelijck inbeelden moet, dat hij self uwe inventie daer door soude moeten hebben verbetert. Wyders fo is mijn verfouck, dat UEdelheyt wil gelieven mij te communiceeren de groote uwer schotels, waerin UEdelheyt sijne glasen heeft geslepen, en of deselve door Kalthof alleen met den hamer so verre gebracht sijn, dan of defelve daer na door hem ofte iemandt anders in haere eijgene figuer sijn uijtgedraeijt, en of die van ijfer of van ftael fijn, ofte van eenig ander metael: Item wat die UEdelheyt ijder gekost hebben. In twelcke doende mij groote vrundtschap fal geschieden, bereijtwillig sijnde deselve t'allen tyden te erkennen, waer mede eijndigende, ick blijven fal

Mijn Heer
UEdelheyts toegedanen vrindt en dienaer
Fr. VAN SCHOOTEN.

Met haest úijt Leyden den 13 October, 1658.

Het boeck van Herlicius <sup>2</sup>) om aen Monsieur Kechel te behandigen vinde dat door t' beforgen van onse andre saecken is vergeten en blijven leggen. UEdelheyt kan het ons met eenen overstueren, sal het hem dan selfs ter handt stellen. Iterum Vale.

A Monfieur Monfieur, Christianus Hugenius, ten huijfe van de Heer van Zuijlechem

cito port op t' pleijn in S' Graven-hage.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 501.

# Nº 535.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

[OCTOBRE 1658.]

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 534.

#### MIJN HEER

Ick ben UE wel grooten danck schuldigh, dat behalven de moeyte die geliest hebt te nemen van herwaerts te komen ende op die rasende Comparitie onse sack te bepleyten, UE daer en boven ons noch argumenten mede deelt om te klaerder aen te wijsen de sinistre proceduren van dien Plagiarius., Het geene UE schrijst is seer waerschijnelijck, ende sal oock bij gelegentheyd geallegeert werden. De schotels daer ick mijn glasen in slijp sijn 7 duym diameters. Dese sijn niet alleen door Mr. Kalthof gesmeedt, maer oock uytgedraeyt, naer een circelboogh; doch niet soo perfect, of ick heb aen elck noch wel een dagh of twee schurens gehadt met ameril, eer de siguer t' eenemael perfect was. De materie is ijser doch van het suijverste. Kalthof een goed vrund van mijn vader sijnde, heeft geen gelt voor de schotels begeert; maer ick heb hem daer nae present gedaen van eenighe verkijckers '), gelijck oock aen Mijn Heer Colvius '), die het werck vervordert hadde. Ick ben seer curieux om te weten voor wie UE dese informatie begeert. Het boeck van Herlicius gaet hier nevens, het welck UE sal gelieven te doen behandigen aen Mr. Kechel die ick ten hoogsten bedanck.

UE dienstwilligen dienaer Chr. Huygens van Zuylichem.

Mijn Heer Mijn Heer Fr. van Schooten Profesfor der Mathematycken

Inde Heeresteegh.

Tot

met een pack.

Leyden.

't port is betaelt.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 321. 2) Voir la Lettre N°. 328.

# Nº 536.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

18 OCTOBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 545.

A Paris le 18 Octobre 1658.

#### MONSIEUR

Par ce petit billet je vous donneray aduis que Monsieur le Prince Leopold de Florence m'a fait l'honneur de m'escrire & de me faire scauoir que les liures des Coniques d'Apollon Pergaeus qu'ils ont trouuez sont en Arabe. Dans le titre il y a huict liures, mais en effect il n'e s'en est trouué que sept. Celluy qui est intitulé le 8e. n'est pas d'Apollonius & il traicte d'autre matiere. L'on 1) a faict la traduction & l'on va les faire imprimer 2).

Ils ont aussi trouvé vn Opuscule d'Archimede traduit de Grec en Arabe dont voicy le titre & le commencement traduits en Latin.

In nomine Dei mifericordis miferatoris cujus opem imploramus.

Liber affumptorum Archimedis interprete Thebith Ben-Kora, & exponente doctore Almocohaffo <sup>3</sup>) Abilhafan Hali Ben-Ahmad Nofuenfi Propofitiones XVI.

Afferit Doctor Almocohaffo <sup>3</sup>) hunc librum referri ad Archimedem in quo funt propositiones pulcherrimae paucae numero, vtilitatis vero maximae de Principiis Geometriae, optimae atque elegantissimae, quas annumerant professores <sup>4</sup>) huius scientiae summae intermediorum quae legi oportet inter librum Euclidis & Almagestum &c.

Abrahamus Ecchellensis, savant Maronite, naquit à Echel en Syrie et mourut en 1664 à Florence. Après avoir étudié à Rome, il y professa les langues orientales: en 1630 il vint à Paris pour la traduction de la Bible Polyglotte de le Jay: mais à la suite de différends avec celui-ci, Abrahamus Ecchellensis retourna à Rome en 1642. En 1645 il devint professeur à Florence.

<sup>2)</sup> Apollonii Pergaei Conicorvm Lib. V. VI. VII. Paraphraste Abalphato Asphahanensi. Nunc primum editi. Additvs in calce Archimedis Assumptorvm Liber, ex codicibvs Arabicis M.SS. Serenissimi Magni Dvcis Etrvriae Abrahamus Ecchellensis Maronita in Alma Vrbe Linguar, Orient. Professor Latinos reddidit. Jo. Alsonsvs Borellvs in Pisana Academia Matheseos Professor curam in Geometricis versioni contulit, & notas vberiores in vniversvm opus adiecti. Ad Serenissimum Cosmum III. Etrvriae Principem. Florentiae, Ex Typographia Josephi Cocchini ad insigne Stellae. MDCLXI. Svperiorvm Permissv. in-folio.

<sup>3)</sup> Lisez: Almochtasso.

<sup>4)</sup> Giovanni Alfonso Borelli naquit à Naples le 28 janvier 1608 et mourut à Rome le 31 décembre 1679. Célèbre médecin et physicien, il sut le chef de la secte iatro-mathématicienne et enseigna ses principes à Pise et à Florence. Plus tard il passa à Rome sous la protection de la reine Christina de Suède. Il nous a laissé plusieurs ouvrages.

Lon fera aussi imprimer cet opuscule d'Archimede 5).

Je vous fupplie de me vouloir encores enuoyer deux des imprimez de la description de vostre horologe, j'ay enuoyé a Florence celluy que vous m'auiez donné.

Monsieur Petit <sup>6</sup>) qui vous escrit la lettre cy jointe est homme qui propose plus de difficultez que personne n'en peut resoudre, vous luy respondrez s'il vous plaist. Je salue Messieurs Golius, Schotten, & Gronouius & je demeure

MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

# N° 537.

#### P. PETIT à CHRISTIAAN HUYGENS.

18 OCTOBRE 1658. 1)

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 546,

A Paris le 18 octobre 1658.

#### Monsieur

N'ayant pas esté assez heureux pour me Rencontrer en cette ville lorsque la plus part des gens de Merite eurent l'honneur de vous y voir, je me suis autant de foys despite contre cette absence que l'occasion sest presente de parler de vous dans nos assemblees ou Monsieur Chappellain qui en fait vne des principales parties nous a fait voir de vos belles lettres sur les Observations de Saturne. Mais comme il nous a communiqué ces derniers jours l'Escrit & la figure <sup>2</sup>) que vous luy auez enuoyé touchant l'application du Pendule aux horloges pour rendre leur mouuement plus esgal & jndependant de l'alteration de l'air & de beaucoup dautres acci-

<sup>5)</sup> Archimedis liber Affvmptorvm interprete Thebit Ben-Kora, exponente Almochtaffo. Ex Codice Arabico manuscripto Sereniss. Magni Dvcis Etrvriae, Abrahamvs Ecchellensis Latinè vertit. Jo: Alfonsvs Borellys Notis illustravit. [Florentiae, 1661]. in-folio.

<sup>6)</sup> Pierre Petit naquit le 31 décembre 1598 à Montluçon et mourut le 20 août 1677 à Lagny-sur-Marne. Après la mort de son père, en 1633, il vint à Paris et devint ingénieur, conseiller et géographe du Roi, puis intendant général des fortifications. Dans les démèlés que des Cartes eut avec de Fermat et autres, Petit prit le parti du premier; il était très lié avec Pascal, et s'ingéniait à inventer des machines pour divers buts.

<sup>1)</sup> Cette lettre était incluse dans la précédente N°. 536.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 477.

dents qui causent leurs jnegalitez: Je nay point voulu perdre cette occasion d'auoir l'honneur d'estre connu de vous, en vous escriuant mes sentiments & conferant auec vous sur cette mecanique, de laquelle comme Je suis fort curieux & quil y a beaucoup d'annees que je fais trauailler a lhorologerie & autres automates. Jespere que vous naurez pas desagreables les observations que jay faites sur vostre admirable jnuention. Premierement fi le pendule pour Regler le Mouuement des palettes & par consequant des Roues en telle sorte que quand le poids qui en est le principe feroit plus grand vne foys que l'autre, mesme double comme vous distes, l'horologe nen iroit pas plus vifte, il ny a point de doubte que la perfection des horologes est trouuee cest adire la mesure & legalite des heures & des temps. Mais comme le poids fait mouuoir les Roues & que la derniere donne le branle au pendule, il femble que plus le poids est grand plus les Roues doiuent aller viste & par consequant le pendule; a quoy Je scay bien la Response que sa longeur estant determinee, ses vibrations & mouuements alternes le sont aussi de telle sorte qu'on ne les scauroit auancer ny retarder sans forcer le dit mouuement lequel ayant vne foys esté adjusté & proportioné par sa longeur au nombre des Coups des Palettes MN 3) qui doiuent fraper en vne heure, il ne scauroit plus estre alteré par le poids ou vitesse des Roues. Neantmoins il y a lieu de doubter de cette grande Regularité a moins que d'en auoir fait fort longtemps & en diuerses faisons & constitutions de lair, lexperience que je veux croire que vous auez fait, Et confronte plusieurs foys vostre automate auec de tres bons sciateres, dont je vous supplye de Mesclaircir, parce que cest tout le neud de l'affaire et la merueille de vostre jnuention & de l'application qu'on en peut faire a toutes fortes dhorologes fixes & permanents, car pour les portatifs elle ny peut feruir a cause du pendule qui doit estre perpendiculaire. Encores ne doute je point quil ne le faille garentir du vent ou Mouuement de l'air, l'enfermant auec tout le Rouage dans quelque Caisse pour empescher quil nen soit agité, & ses Vibrations rendues plus promptes & frequentes qui causeroient de l'alteration aux aiguilles des heures minutes & fecondes. De cette Egalite du Pendule qui ne change pas mesmement par l'inegalite des poids, il sensuit fort bien ce que vous dites que l'on peut l'appliquer a des horologes a Reffort fans quil soit besoin de fusee pour esgaler & proportioner la force du commencement a celle de la fin. Parceque fi le poids quoyque double ne fait point branler le pendule plus que s'il eftoit fimple, le Reffort tirant au commencement ne le fera pas beaucoup plus auancer, que tirant a la fin, ainfi cette jnegalité de force nen caufera pas dauantage a la diuifion des heures & des minutes que celle du poids, cequi est fort admirable. Et en cas quil s'en trouuat quelque legere on y pourroit bien remedier comme en certaines montres d'allemagne ou il ny a ny corde ny fusce mais seulement vne espece de limaçon pour esgaler & temperer a peu pres le ressort.

<sup>3)</sup> Ces majuscules, de même que celles que contient la suite de cette lettre, ont rapport à la figure insérée dans l'Horologium de Chr. Huygens.



D'après CHRISTIANI HUGENII A ZULICHEM, Const. F., HOROLOGIUM, 1658, in-4°. page 6.



Quant a la determination de la longeur du pendule, il me femble que vous ne la donnez pas pour toutes fortes d'horologes mais seulement pour la grandeur de celuy de vostre figure & pour ceux dont les Palettes frapperont 3600 Coups chacune par heure, qui est a dire vne demy seconde pour chasque coup. Neantmoins il est facile de la determiner pour toutes sortes d'horologes grands & petits scachant le nombre des battements des palettes pour chacune heure felon la quantite des dents des Roues & pignons. Car comme nous fcauons par experience que jay plusieurs fovs verifiee auec deffunts Pere Mersenne & Monsieur Gassendi, Que les Vibrations des Pendules font les vnes aux autres comme les Racines de leurs cordes prifes pour quarrez, cest a dire les temps en raison doublee des longeurs, & que pour faire vne seconde entiere il faut vn filet de 3 pieds de france ou 36 pouces. Pour faire vne demy feconde il nen faudra donc qu'vn de 9 pouces, qui est le quart de 36. & pour vn temps encores moindre, vn filet plus petit suiuant la proportion des battements des palettes & le rapport quilz ont auec vne seconde entiere dont le temps nous est connu par la vibration ou branle du pendule de 3 pieds de longeur. Ce qui se rapporte assez bien auec la Mesure que vous donnez au vostre d'enuiron 10 pouces de longeur pied du Rhin, pour faire vne demy seconde, puifque suivant les proportions que jay autrefoys curieusement recherchees & fait imprimer il y a plus de 20 ans 4), non feulement de ce pied la, mais de tous les autres de l'Europe, & du Rapport des Poids & Mesures de tout le monde dont je pus auoir connoissance par liures ou par correspondances, Jay trouué que le pied du Rhin ne contenoit que enuiron 11 pouces et demy de nostre pied de Roy dont les 9 pouces font la demy feconde. Mais vous auez encores fort bien pourueu a faire la juste longeur du pendule pour marquer la demy seconde ou tel autre temps qu'on voudra conforme au battement des palettes de tout horologe, en adjoustant vne vis au bas du pendule pour le hausser ou abbaisser suiuant quil en sera besoin.

Quant aux nombres des dents que vous donnez a vos Roues & pignons, Cest a dire 72 a toutes vos Roues excepte a celle de Rencontre 25. & generalement 6 a tous vos pignons, vous me permettrez de vous dire quils seroient meilleurs s'ils estoient de 8 ou 9 dents & les Roues de nombres conuenables pour marquer les minutes & secondes, parceque plus les pignons sont grands plus le mouuement est facile A cause quil tire plus loin du Centre & particulierement dans les grands horologes. Et de plus jay encores obserué par quantite de montres que jay sair faire a Ressort & a poids qui marquoient les minutes & secondes que ces dernieres vont si viste qu'elles s'echappent a la veüe, & que leur aiguille a plustot passe quand elle les marque toutes, qu'on na jette la veüe dessis; outre que je les ay trouuces tousjours inutiles dans toutes les observations que i'ay sait d'Eclipses solsaires &

<sup>4)</sup> P. Petit, l'Ufage ou le moyen de pratiquer par une règle toutes les opérations du compas de proportion. Paris 1634. in-8°.

lunaires, ou nous ferions trop heureux feulement de scauoir la minute au vray. Et ie tiens a Grande Merueille celle que nous fifmes en 1652, ou cinq ou fix differents observateurs que nous estions en cette ville operant par diverses manieres & divers inftruments nous accordafmes a vne Minute pres, comme vous pourrez auoir veu par la Publication, que j'en fis 5). Et partant comme jay trouué affez inutile, mesme incommode dauoir toutes les secondes marquees separement sur vn cercle entier d'horologe & qu'il suffisoit de les auoir distinguees de 10 en 10 ou de 5 en 5; Jay fait faire plufieurs montres grandes & petites ou les minutes effoient si larges quelles estoient subdiuisees en 12 parties fort distinctes & par Consequant laiguille mesme marquoit les secondes. Et encores parce que il me sembloit que le cercle ou font grauees les minutes estant fixe, laiguille qui les montre acheuant & commencant toussours en mesme endroit comme vous auez fait auec tous les autres jusques icy, Cela nauoit pas beaucoup de grace, & quil auroit este plus a propos & plus agreable de voir les deux aiguilles partir dvne mesme heure ensemble & se rencontrer a lheure fuiuante, que de les voir separees a toutes les heures & celles des minutes toufjours en haut fur le midy Cepandant que celle des heures est fur la 3, 4, 5 &c. Jay inventé assez heureusement le Moyen de le faire, & les nombres quil fault a la denture des Roues & des pignons pour l'executer fans aucune augmentation de Roues ny Multiplication de dents, de laquelle inuention parce quelle peut merueilleusement contribuer a la perfection de la vostre, je vous feray part si vous l'ordonnez. Cepandant je vous diray que ce n'est autre chose, sinon, qu'au lieu de vostre aiguille A, ou des aiguilles ordinaires qui marquent les heures sur le quadrant, je fais vne Platine ou Cercle comme aux Reueil matins, laquelle porte vn fleuron pour marquer les heures, & fur cette platine ou cercle, en diuisant les minutes, je fais qu'une aiguille portee comme la vostre Σ par l'arbre de la seconde Roue H atrauers vn canon, parcourt les dites minutes en vne heure, cepandant que le Cercle ne laisse pas de marcher & ainsi les deux aiguilles ou indices se rencontrent ensemble & partent de mesme a toutes les heures. Mais parce que de cette facon (qui fut la premiere que j'jnuentay), il ny auoit que les minutes de Marquees, & que les fecondes fe montroient par vne autre aiguille portee par l'axe de la 4e Roue dans les petites montres, ce que je reconnus jnutile comme je vous ay dit; je trouuay plus a propos de faire en forte que cette aiguille  $\Sigma$  fit a toutes les heures 4 foys fon tour fur le dit Cercle & fe rencontrat a tous les quarts dheure auec le fleuron qui marque les heures, lequel Cercle estant par consequant diuisé en 15 parties ou minutes & chasque minute subdiuisée en 6, on jugeoit facilement des 10 & des 5 fecondes dans les petites montres de pochettes, & pour celles de table qui font plus grandes, ou a Contrepoids, je fais diuiser les heures en 6 & le cercle ou platine qui porte le fleuron ou indice des heures, en 10 parties principales ou minutes, lesquelles estants grandes se subdivisent distinctement en 12, de telle sorte que

<sup>5)</sup> Observatio eclipsis solis quae contigit Parisiis anno 1652. Auct. P. Petit. Par. 1652. in-folio.

vous jugez facilement des 5 secondes, & a toutes les 10 minutes les deux aiguilles ou indices se trouuent ensemble, ce qui est fort commode & beau a voir, & sur tout qui descouure la bonne facon de louurier & son exactitude & justesse dans le trauail de faire toufjours rencontrer ces aiguilles au point quelles doiuent. Jen ay desia fait faire 3 de cette maniere, & deux qui ne faisoient que leurs rencontres a tous les quarts dheure. Mais jay dessein den faire faire vne a pendule dont l'aiguille des minutes & secondes face 6 foys son tour en vne heure, & ses rencontres a toutes les dixiefmes d'heure auec le fleuron qui les marquera. Si apres auoir recherché les nombres des dents & la conftruction de ceque dessus fans aucune addition de Roues aux montres ordinaires, vous y trouuez ou vos ouuriers quelque difficulté, je seray Rauy de vous communiquer mes nombres auec inuention de faire marquer les jours du Moys, de la semaine, & age de la lune, beaucoup plus facilement commodement & a moins de Roues qu'on na fait jusquicy. Ce que jay dessein de faire executer pour vne seconde foys, en la montre a Pendule que je me propose dauoir a Ressort; a laquelle je vous diray encores Monsieur qu'il me femble qu'on peut Retrancher la Roue P & le pignon O, en faisant que la Roue de Rencontre L tourne horizontalement comme aussi les Palettes MN, lesquelles portant la maniuelle OR feront aller & venir le pendule, sans quil soit besoin de la Roue P. Mais je Mappercoys que peuteffre je vous ennuve & ne vous dis rien que vous ne scachiez bien, Excusez donc s'il vous plait Monsieur ces exces & le pardonnez au plaisir que jav de m'entretenir auec vous sur vne matiere que j'affectionne, & dont jay trouué jusques icy peu de gents de qualité capables d'Entretien, les Mecaniques estants fort negligees en france par les personnes de Condition quoyquelles tiennent a mon fens des premiers Rangs dans nos sciences Mathematiques & quelles foient incomparablement plus necessaires a la societe des hommes que toutes nos speculatives & abstraictes qui se terminent a la simple descouverte d'vne verité jnutile aux arts & a la vie Civile, Ce qui me fait prendre la liberte de vous dire auec affection que vous deuez cultiver ce talent que Dieu vous a donné auec les moyens de le mettre en pratique nestant pas permis a tout le monde de bien penfer & de bien faire, mais feulement a vos femblables qui ont de leforit, de la fante, de la jeunesse, du temps & du bien. Continuez donc Monsieur ces agreables exercices & nous en faites Part, comme de mon Costé je seray tousjours prest a vous communiquer ce que je feray. Je suis sur le point dessayer des verres que jay fait tailler tres exactement pour faire des lunettes de longue veüe de 30 & 40 pieds de longeur affin d'observer tout ce qui se peut & ce que Monsieur Chappellain ma fait lhonneur de me dire que vous aujez heureusement descouuert dans le Ciel dont nayant point eu de connoissance plus particuliere que par les lettres que vous luy en auez escrit Je vous prie de M'enuoyer ce que vous en aurez imprimé, comme aussi de me mander le plus juste prix que vostre ouurier peut faire dyne montre a Reffort de vostre juuention qui sonne les heures & dans quel temps precisement je la pourrois auoir, en luy enuoyant les nombres dont je desirerois Oeuvres. T. II.

quelle fut faitte pour marquer les minutes comme jay dit cy dessus. Je veux croire questant choify & conduit de vostre main jl ne peut estre qu'excellent & quil surpasser tout ce que je pourrois faire faire en cette ville ayant la pratique du pendule que les nostres nont pas encores. Si josé esperer de vous cette courtoise en la consideration de Messieurs Chappellain, Milon, Roberual & autres qui sont mes amys comme les vostres, sans y employer la Recommandation de Monsieur l'Ambassadeur qui me fait l'honneur de Maymer & auquel je vous supplye de rendre mes deuoirs; C'est pour m'en Reuencher par mes seruices en toutes autres occasions estant de Ceur & d'affection

Monsieur

#### Voftre tref humble et trefobeiffant Seruiteur

#### PETIT

Intendant des fortifications & jngenieur du Roy tres chrestien Derriere les quinze vingts. 6)

#### A Paris.

Je ne vous parle pas d'vne autre jnuention de Montre faite a Strafbourg que j'ay veu en cette ville ou jl ny a ny ressort ny poids ordinaire qui montre les heures en roulant sur vn plan jncliné, la boeste faisant son tour en 12 heures qu'vne aiguille jmmobile distingue. Si vous nen auez aucune connoissance je vous en feray la description. Cest la plus belle pense dhomme que jaye veu en cette matiere.



# A Monfieur CHRISTIAN Monfieur Hugens a Zulichem. a la Have.

<sup>6)</sup> On trouve encore près de la gare de Vincennes, rue Charenton, un Hospice dit des Quinzevingts.

# Nº 538.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

19 OCTOBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens, Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Dum occasionem expecto qua tuto redeat ad Te Vallissus ¹) tuus, plusculj dies abierunt, sed, spero benigne accipies hanc moram, et solicitudinj meae condonabis. Multa in libro reperj de quibus alias tecum, quando feriatum intellexero. Timco enim, vt ait ille, ne in publica commoda peccem, si longo sermone morer tua tempora, quae studijs reipublicae litterariae vtilioribus impendis. Valde me permouit promissa Hyperbolae dimensio, et vereor vt vir acutus sidem suam liberet, saltem eâ methodo quae apud veteres Geometras recepta est. De Pappi textu aliquid legj, quod rursus apud vos editum ²) innuit. Ego non alium vidj quam illum Comandinj ³). Mone igitur num alius extet, sed id demum cum per occupationes licebit, et me perennj affectu credito

Tui observantissimum
Renatum Franciscum Slusium.

Dabam Leodij 19 8bris 1658.

Nobiliffimo et Clariffimo Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem.

De Sluse parle du Commercium Epistolicum, cité dans la Lettre N°. 497, note 3.
 De Sluse se trompe, car l'édition nouvelle parut à Bologne:

Pappi Alexandrini Mathematicae Collectiones a Federico Commandino Vrbinate in Latinum conuerfae, & Commentarijs illustratae. In hac nostra editione ab innumeris, quibus scatebant mendis, & praecipuè in Graeco contextu diligenter vindicatae. Et Serenissimo Principi Leopoldo Gvlielmo Archidvci Avstriae &c. dicatae [a Carolo Manolessio]. Bononiae

Ex Typographia H. H. de Duccijs. M.DC.Lx. Svperiorvm Permiffv. in-folio.

3) Pappi Alexandrini Mathematicae Collectiones à Federico Commandino Vrbinate in latinum conversae et Commentariis illvstratae. Pifavri. Apud Hieronymum Concordiam. M.D.LXXXVIII. Syperiorum Concessiu. in-folio.

# Nº 539.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

25 OCTOBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle a été publiée par C. Le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Destinaui hodie Tuas 1) ad Clarissimum Riccium (de quo eundem iam a diebus quindecim praemonueram) et aliud exemplar addidi figurae horologij tuj, vt fi, quod futurum arbitror, quidam ibi libellum tuum vel magnam saltem eius partem exscriberent, illius depingendae labore leuarentur. Vallisium 2) ad Te redijsse iam fpero, in quo multa mihi placuerunt, licet rebus arithmeticis, non aeque ac Geometricis delecter. Reperi interim in Aduerfarijs meis Problema non alienum ab hac materià, quod licet magnis illis logistis fortasse indignum sit, tamen Arithmeticorum de triuio facile solertiam eluderet. Est autem huiusmodi. Apud Pythagoricos olim in pretio fuerunt hi numeri, 16, et 18, quod foli inter omnes integros, ille quadratus, hic planus aream, vt ita dicam, haberent ambituj aequalem<sup>3</sup>). Quaesiuj itaque num in datâ qualibet ratione ambitus ad aream, semper reperiri possent numeri quadrati vel plani; et an vnus vel plures; vel num Problema in aliquibus terminis effet impossibile: et vnicâ regulâ rem absoluj. De quadratis difficultas magna non est, de planis paulo maior: Exempli gratiâ inuenire numerum planum cuius area ad ambitum (liceat enim ita καταχρηςικώς loquj) habeat rationem triplam, sesquialteram, sesquitertiam &c. Ex tribus his exemplis facile canon vniverfalis elicietur, qui statim Tibi occurret si tanti iudicaueris rem examinare. Apollonium 4), de quo Clarissimus Bullialdus, eum ipsum esse suspicor, quem vidi et indicauj cum Bibliothecam Mediceam iussu ferenissimi Principis Leopoldi ab Hetruriâ perlustrarem. Est autem Arabicus totus, et tum mihi primo aspectu (nam immorari non vacabat abiturienti) potius Epitome Conicorum, quam ipfi libri quos quaerimus videbatur. Φαινόμενον, quod Phyficas Academiarum rationes miré conturbat, observare nondum licuit. Doleo interim quod litibus vexeris, quas verecundâ, vt jurisconsultus ait, cogitatione exector, licet in ijs sim totus; sed alienis non meis, et in quibus fententiam fero non expecto. Quantum autem

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 518.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre No. 538.

<sup>3)</sup> Voir sur ces nombres la Lettre No. 412, note 1.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 536.

hoc studijs aduersetur, expertus scio. Vale Vir praestantissime meque in censu Tuo semper habe

Tui observantissimum
Renatum Franciscum Slusium.

Dabam Leodij 25 8bris 1658.

Nobilifîmo et Clarifîmo Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem

VI de la particular de A la Haye.

# Nº 540.

J. Hevelius à Christiaan Huygens.

26 octobre 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 515.

# Clariffimo atque Doctiffimo Viro Domino Christiano Hugenio Johannes Hevelius S.

Pro transimissa novi tui horologij descriptione, gratias habeo sanè magnas, daboque operam, ut suo tempore par pari referam. Inventio ut est prosectò ingeniosa, sic, absque omni dubio, ad rem Astronomicam haud parum inde redundabit emolumenti. Ante aliquot annos, nostro automaturgo, tale quid pariter, sed paulò diversum, dedi fabricandum; quod tamen hucusque nondum suit absolutum: uterque enim nostrum multivarijs negotijs suit impeditus; ego quidem altioribus studijs et observationibus Astronomicis, at iste, meo bono, fabricandis amplissimis, ex solido metallo, ad observationes coelestes, varijs organis: quamprimum tamen aliquid otij suppetet, dictum negotium seriò curabo, quò non minus amicis id impertire possim. De novo Saturni Comite, hoc te scire velim, me multoties, ab aliquot jam annis, eandem stellulam circa panimadvertisse: verum, cum non quotidie eo tempore Saturno invigilarem, istam pro errone haud agnovi, sed pro fixà tantum habui: at verò, cum ante biennium circiter, Saturnum singulis diebus diligenter contemplarer, optimè deprehendi, et quidem eo ipso telescopio, quo

antea usus etiam fueram, eam ex erraticarum stellularum esse familia, periodumque suam 16 absolvere circiter diebus; nec non ultra 3' à corpore Saturni discedere: prout observationes, quas penè multas possideo, accurate commonstrant. De quibus has pauculas tibi habeto: num cum tuis omnino consentiant, avide exspecto.

Anno 1657, die 21 Martij horâ 9 vespertina Comes 5 visus est ad Orientem in maximâ remotione, et cum globulis, seu ansulis 5 prorsus in lineâ rectâ. Interstitium inter dictum Satellitem et Saturnum ipsum vix aequabatur interstitio inter Montem Argentarium, et Lacum nigrum majorem in Lunâ: atque ita, meo iudicio, vix tribus minutis à corpore 5 distabat.

Die 23 Martij vicinior erat Saturno.

Die 24, 25, 26, 27 et 28 verò nusquam planè apparebat.

Die vicissim 30 Martij horâ 9 vespertina Comes à latere iam occiduo micabat, distant tantum  $1\frac{\tau}{2}$  minuti; sed vix ac ne vix cernebatur, ob lunam, ut autumo, eo tempore Saturno admodum vicinam.

Die 7 Aprilis vespertina denuò à latere 5i ortivo, in maxima circuli elongatione apparuit.

Die 8, Saturno propius adflitit Satelles.

Die 10 et 12 omnind disparuerat.

Die 13, rursus à parte occiduâ, respectu ħ, comitem deprehendi.

Die 14, in eâdem plagâ comitem adhuc magis à 5 remotum vidimus.

Die 15, motu retrogrado propinquior 5 extitit: fic ut die 16 ex conspectu planè fe fe subduxerit.

Die 20 Aprilis Corpori $\ensuremath{\hbar}$ ab ortu penè adhaerebat; spectaculum profectò erat jucundisfimum.

Die 8 Maij, notabili spatio, pariter ab ortu erat a 50 elongatus.

At die 16 eiufdem menfis rurfus ad occidentem in maxima circiter digreffione deprehenfus eft.

Libellum istum de Saturno, Hodiernae (quem autorem aliàs de nomine tantum novi) nondum quidem vidi; sed aliquid tamen iam de eo ab Illustrissimo et Reverendissimo Caramuelo Lobkowitzio 1), Episcopo Campaniensi, Neapoli iam commorante innotuit. vellem ut libelli istius particeps sieri possem. Solem rectè observasti triennio et amplius paucissimas generasse maculas; quanquam non singulis semper serenis diebus istum, ratione macularum sum contemplatus: attamen quoties id factum est, toties vel paucissimas imò planè nullas me deprehendisse scium tamen alio tempore, uti ex meis, nec non Scheinerianis observationibus 2) clare patet,

1) Voir la Lettre N°. 360°, note 6.

Christoffel Scheiner publia sous le pseudonyme "Apelles latens post tabulam": Tres Epistolae de Macviis Solaribvs. Scriptae ad Marcvm Veiservm. Avgvstae Vind. II. Virvm praesect. Cum observationum iconismis. Avgvstae Vindelicorum. Ad insigne pinus. Cum Privilegio Caes, perpet. Anno M.DC.XII. Non. Jan. in-4°.

multò fuerint frequentiores, et nobiliores. Quotquot autem maculae annis 4 praecedentibus à nobis annotatae fuerint, non minus lubenter communicabo.

Anno 1654, die 25 Augusti, binae maculae conspectae sunt, quae ad diem 27 usque in Sole subsistebant.

Die 18 Septembris tres infignes maculae prope Solis horizontem ortivum vifae funt.

Die 19, quatuor circa Solis centrum apparebant.

Ao. 1657, die 22 Decembris unicam maculam rotundam, fed valde exiguam animadverti; quae die subsequente 24 et 25 magis magisque decrescebat.

Die 26 Decembris prorfus evanuit, sic ut haec macula in solis hemisphaerio nobis patente planè orta sit, et occiderit physicè.

Praeter has autem maculas ab initio anni 1654 huc ufque, ut ut multoties Solem infpexerim, ut dixi, nihil prorfus, quod fciam deprehendi. Caeterum de fpurijs illis imaginibus Solis, quicquid Warfaviae à viro aliàs jngeniofo Martino Bernhardi <sup>3</sup>) obfervatum est <sup>4</sup>) Tibi simul transimitto, tum exemplar <sup>5</sup>) schematis, quod ipse autor, jussu Regis nostri mihi nitidissimè delineatum obtulit. Quibus fruere, et rem literariam, prout coepisti exornare perge. Vale amice Honoratissime.

Dantisci Ao. 1658 Die 26 Octobris.

et sous le pseudonyme "Vlysses sub Aiacis clypeo":

De Macvlis Solaribvs, et stellis circa louem errantibus, accvratior Disqvisitio, Ad Marcvm Velservm Avgvstae Vind. II. Virvm Perscripta. Interiectis observationum delineationibus. Avgvstae Vindelicorvm. Ad insigne pinus. Anno M.DC.XII. Idib. Septembr. in-4°.

De ces cinq lettres, datées du 12 novembre, 19 et 26 décembre 1611, et du 14 avril et 25 juillet 1612, il y a une réimpression avec le titre:

De Macvlis Solaribvs Epiftolae: de iiídem et Stellis circa Iovem errantibvs Disquisitio Apellis post tabulam latentis. Romae. 1613. in-4°.

Plus tard Scheiner publia son Rofa Vrfina. Voir la Lettre N°. 498, note 5.

<sup>3)</sup> Martinus Bernhardi était Polonais, docteur en droit, et Chambellan du Roi de Suède.

<sup>Voir les Lettres N°. 541 et 542.
Voir la planche du N°. 542</sup> 

# Nº 541.

M. BERNHARDI à J. HEVELIUS.

[février 1658.]

Appendice I au No. 540.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

# Extract aus einem schreiben Martini Bernhardi Seiner Königlichen Majestät Kammerdiener.

Uberschicke dem hern auch einen abrisz dreijer und noch zweijer sonnen mit einem regenbogen, und zweyen cirkeln und wolcken zu samen gesetzet, welche figur zu sehen gewesen den 7 Februarij vormittage beij hellem und stillem wetter, gleichsam uber warschaw am himmel umb halb 9 uhr, und wehrte bisz glocke 11; der himmel war klar von allem gewölcke, auszer diesem was beijgemahlet, und hatte weder zuvor noch hernach geschneiet noch geregnet, observirte auch dabeij mit einem altem Astrolabio Altitudinem Solis, weil ich meine andere instrumente nicht beij mir hette 1).

# Nº 542.

M. BERNHARDI à J. HEVELIUS.

29 MARS 1658.

Appendice II au No. 540.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens.

# Aus einem andern aus Warschaw den 29 Martij A°. 1658. Mart. Bernhardi 1).

Die wolcken der nechsten zweij Sonnen, wahren auf der einen seiten etwas röttlich welche Röhte aber uber eine  $\frac{1}{2}$  stunde nicht verharte, wahren sonsten gantz

<sup>1)</sup> Voir encore la Lettre N°. 542.

<sup>1)</sup> Voir encore la Lettre N°. 541.



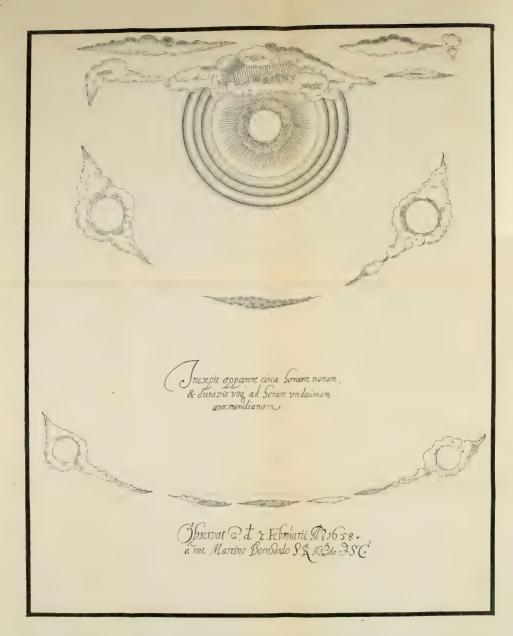

licht, und gaben einen weifzen schein von sich, so gantz die augen blendete, das man nicht wol das gesicht darin verweilen könte, welcher schaffre 2) glantz gleichwol beij den letzsten zweijen nicht war, sondern nur wie zweij weist große slecken, in den wolcken zusamen getrieben, oder gesetzen circeln stunden, und welches wunderbahr, fo baldt der regenbogen verging, wahren die wolcken, fo den grofze und kleinen bogen macheten, auch nicht mehr zuerkennen, sondern blieben nur 4 weifze flecken wo dan die weitere eine halbe flunde darauf auch verschwunden, und baldt augenscheinlich darauff die nähere zweij, und blieb endlich nichts mehr als die klare sonne am hellen himmel stehen, wobeij kein gewölck zuerkennen, fondern war den gantzen tag hell und wahr weder vor noch nachmittage kein schnee oder regen zu erkennen; aber disz musz ich schreiben, dasz den gantzen winter keine grofzre kälte (wie auch in etzliche iaren) ob als eben diesen tag, fonderlich des morgens in gemelter zeit: und stunden die beij oder lufft sonnen uber die maszen niedrig und sehr nahe dem erdboden, dasz man vermeinete man folte fie mit einer piftolen schüfz abreichen. Die farben des bogens umb die sonne habe ich nicht fo schön und hoch aufs papir bringen können, als sie damahls sich in der lufft erzeiget aber nach der ordnung find sie also erschienen, wie sie auf dem papir oder schemate<sup>3</sup>) auffgezeichnet; nemlich beij der sonnen heller, dan leibfarb, dan carmoifin, purpur aus welchen wiederumb blaue, aus dem blauen dafz grafzgrün, und dan endtlich hochgrün, wobeij wiederumb etwas weifzgelb, oder licht, dan die klare lufft. Viel find hie, die mit einem schwure beiahen wollen, das sie 4 kreütze, und dergleichen zeichen dabeij mit gesehen, kan es aber mit warheit und einem schwur im gleichen bezeigen, dasz mir derogleichen nicht vors gesicht gekommen, da ich doch in folchen fachen auch genauer achten allezeit gebe. Mir ist leid das ich die diftans der figuren nicht gar genau habe abzuzeichnen können aber aus mangel der instrumente das ich dazumahl eben keins alhie hatte, hatt es so nicht geschehen können; denoch aber ist die distantz auf eine andere besondere manier fo viel moglich in acht genommen werden.

MARTINUS BERNHARDI.

<sup>2)</sup> Lisez: scharffe.

<sup>3)</sup> Voir la planche ci-jointe.

L'original est en couleurs très-vives. Les soleils virtuels et la partie des nuages qui regardent le vrai soleil, aussi bien que celui-ci, sont en or; de même les raies que l'on observe dans les nuages de la figure supérieure; tandis que dans celle-ci les cercles autour du vrai soleil ont les couleurs de l'arc-en-ciel.

# Nº 543.

#### J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

30 OCTOBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

De Paris ce 30. Octobre 1658.

#### MONSIEUR

Vous deués auoir receu il y a pres de trois mois les lettres 1) que je vous escriuis pour accompagner le dessein 2) du Pendule de Monsieur de Roberual que vous aujés defiré de voir et que j'auois trouué moyen de recouurer pour vous fatiffaire. l'enuoyay pour cela mon paquet a Monsieur Tassin qui a trop de soin de ce qui vous regarde pour auoir manqué a vous le faire tenir. Il y auoit mesme vne lettre pour Monsieur Heinsius 3) dans ce paquet que j'auois mise sous sa couuerture afin qu'elle luy fust renduë plus seurement, sachant bien que luy et moy pouuions vser de vostre courtoisie en ces fortes d'offices sans vous choquer ni incommoder. Depuis je n'ay point eu de ses nouuelles non plus que des vostres, et j'ay quelque apprehenfion que ce paquet ne foit pas allé jusqu'à vous, dont je vous auouë que je serois mortifié. Mais l'Imprimé 4) que Monfieur Bouliau m'enuoya de vostre part il y a quatre jours, quoy qu'il n'y eust point de vos lettres, me fait esperer que vous auiés receu les miennes, et que vostre intention aura esté qu'il me tinst lieu de response. En effet, Monsieur, vous ne meussiés pu rien respondre de plus agreable que ce que j'ay yeu et leu dans le Plan de vostre merueilleuse Horloge, et dans le Discours qui luy fert d'explication. I'y ay remarqué vne imagination treffeconde, vn jugement tressolide, vn ordre tresclair, vn stile trespur et tressacile, et enfin des fondemens d'vsage pour d'admirables choses, si vous les executés comme il semble que vous vous y engagiés. Et vous pouués penfer que la proposition seule de trouuer les Longitudes par cette voye, est vne chose a resueiller l'attention de toute l'Europe, fur tout venant d'vne Personne aussi sensée et aussi peu capable de se tromper que vous. Pour vous rendre conte de ce que j'en ay desja fait, le lendemain que j'eus receu ces deux Pieces je fus chercher Monsieur de Roberual afin de les luy communiquer, suyuant vos ordres. Ne layant pas rencontré, je les remportay dans le dessein de les faire voir le jour d'apres a la compagnie qui s'assemble chés Monsieur

2) Voir la Lettre No. 485.

<sup>1)</sup> Lettres que nous ne possédons pas et qui probablement ne sont pas arrivées à destination.

<sup>3)</sup> Dans la correspondance étendue de N. Heinsius, qui se trouve à la Bibliothèque de l'Université de Leiden, nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chapelain.

<sup>4)</sup> l'Horologium, cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

de Monmor, ce que je ne pus faire qu'en les luy enuoyant m'estant trouué mal d'vne fluxion qui me dure encore. Les vacations empescherent que la Compagnie ne fust nombreuse. Il y vint pourtant de bonnes testes, entre autres Messieurs Petit et Auzout, grands scauans en Mechanique, le premier sur tout passionné pour ces fortes d'Automates, et qui a toufjours des Ouuriers ches luy pour y trauailler. Cettuv cy avant veu auec attention les deux Pieces creut dabord que ne feruant qua marquer justement les minutes et les secondes, elles ne contribueroient rien a la perfection des Observations Astronomiques que les Horloges, dont nos gens se seruent pour cela, ne fissent aussi bien. Mais depuis ayant compris que vous pretendiés qu'elles seruiroient principalement à regler le mouuement de l'Horloge si fort selon le cours du Soleil qu'il n'y auroit jamais d'erreur et que la diuerfité des faifons de lhumidite ni de la fecheresse etc. ni apporteroit la moindre alteration du monde, il tomba d'accord que l'inuention en feroit finguliere fi l'execution respondoit au dessein et me pria de luy prester les Pieces pour les considerer encore, et pour occuper fon ouurier a vne horloge felon vostre designation s'il en demeuroit bien persuadé. Lors qu'il me vint faire cette prière je luy promis de luy donner satisfaction apres que j'aurois fait voir ces Pieces a Monsieur le Duc de Luynes 4), dont il mauoit fait tesmoigner la plus grande impatience du monde ayant sceu qu'elles me deuoient venir. Ie les enuoyay le lendemain à ce Seigneur et je les attens dans peu de jours, le lieu où il est maintenant n'estant pas eloigné de Paris, afin d'en faire part a tous nos Curieux et d'accroiftre aupres d'eux vostre gloire et entre tous a Monsieur de Roberual, qui verra la difference de vostre projet au fien duquel je vous enuoyeray vne nouuelle copie, fi vous n'aués pas receu ma precedente. Monfieur de Monmor de fon costé ma conjuré de scauoir de vous s'il y a desia de vos horloges de faittes en petit volume ches vos bons Ouuriers, quel prix ils y mettent et a qui il faudroit donner icy l'argent pour la faire acheter et la luy faire rendre feurement. En ce cas il vous supplieroit de vouloir prendre la peine de la choifir vousmesme et de voir a loysir si elle se trouuera bien executée felon vos regles et vos mesures. C'est vne Personne vertueuse et de qualité et qui a vne parfaitte estime pour vous, et vous receures je m'assure sa priere agreablement. Ie le luy ay au moins fait esperer et vous m'obligerés de me mander prontement ce que je luy dois dire sur cet article. Ie suis en peine de la sante de Monsieur Heinfius que Monsieur Bigot nous a escrit icy qui n'estoit pas bonne, et que c'estoit cela feulement qui l'auoit empesché de me faire scauoir de ses nouvelles. Ie m'estois resjouy de son dernier employ 5) qui est sans doute plus selon son genie et où Messieurs les Estats seront le mieux seruis de luy. En me respondant vous m'obligerés

4) Voir la Lettre N°. 470, note 3.

<sup>5)</sup> Heinsius fut nommé pour la seconde fois résident des Provinces Unies en Suède: mais, à cause de sa santé, il ne partit qu'en 1660.

de m'expliquer ce qui le regarde foit pour la fortune <sup>6</sup>), foit pour la fanté. Vous eftes les deux feuls de vos quartiers dont la haute vertu m'eft connuë et à qui j'ay vn veritable attachement, et il mest egalement doux de vous scauoir amis et de scauoir que vous maymés. Continues tous deux a bien meriter du Public par vos trauaux. Surtout vous deués en particulier songer serieusement a la públication du Systeme de Saturne auec ses preuues et ses justifications. Ie suis autant que vous le scauriés desirer

Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur.

CHAPELAIN.

A Monsieur Monsieur Christianus Huggens

A la Haye.



Nº 544.

CHRISTIAAN HUYGENS à J. VAN VLIET.

[OCTOBRE 1658.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 521.

### Nobili Clariffimoque Viro Jano Vlitio Christ. Hugenius S.

Moleftissimis negotiorum litiumque, a quibus me nondum expedivi tricis imputabis Vir amicissime, quod serius tuis respondeo quibus promissam nobis oden ') mihi fratrique meo impertijsti. Ea profecto ejusmodi est omnium judicio qualem

<sup>6)</sup> Margaretha Wullen, qui avait reçu de Heinsius des promesses de mariage, lui intenta un procés, qu'elle gagna. Heinsius en appela à la cour de la Hollande, qui pourtant confirma cette décision. En 1668, après son retour de la Suède, il tâcha en vain de faire casser cet arrêt.

<sup>1)</sup> Voir la pièce N°. 522,

ex fpecimine <sup>2</sup>) pridem exhibito praevideramus , ingeniofa, diferta, planèque Horatiana. Neque aliter ipfe Wallius cenfuit, licet nonnihil ob cognomen Delfici tibi infenfus, in quo dedita opera aiebat Digamma aeolicum te ufurpaffe ne Apollineum interpretari poffet. Nucis Epicedion , illius nempe longe celeberrimae fub cujus umbra faepenumero me fpatiari memini, Heinfio tradidi ut jufferas , poftquam non fine voluptate neque femel eam perlegiffem. nam antea quidem non videram. Frater Ludovicus Zulichemio quam nunc provinciam obtinet brevi ad te literarum aliquid daturus eft; interim orat ne filenti fuccenfeas, petijtque a me ut librum hunc ad te curarem, quem ex Avunculi <sup>3</sup>) fcrinijs ante abitum eruerat. Vale Vlitij jucundiffime et nos ama.

# Nº 545.

### CHRISTIAAN HUYGENS à [ISM. BOULLIAU].

[OCTOBRE 1658.] 1)

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse aux Nos. 519, 536. Ism. Boulliau y répondit par le No. 547.

#### Monsieur

Je vous remercie bien fort des nouvelles qu'il vous a pleu me donner par deux lettres confecutives touchant les coniques d'Apollonius, qu'il y a apparence de voir bien toft au jour puis que le Prince Léopold s'en mesle. J'avois esperè qu'ils auroyent estè en Grec, parce que vous me mandiez qu'on estoit prest a les faire imprimer. Mais il n'importe pas beaucoup pourvu que la version soit bonne. Monsieur Golius ne sera pas bien aise peut estre d'apprendre cecy, ayant tousjours creu qu'il avoit l'unique exemplaire qui sust au monde. Je ne puis m'imaginer qu' Archimede

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 513.

<sup>3)</sup> Johan Rutgers [Rutgersius], fils de Wijnant Rutgers et de Cornelia Muys van Holy, naquit le 28 août 1589 à Dordrecht et mourut à la Haye le 18 novembre 1625. Après des voyages en France, il devint en 1613 avocat à la Haye, mais fut bientôt chargé de missions politiques en Suède, en Oost-Frise, en Bohème et au Danemarc; dans ces voyages il rassembla quantité de manuscrits.

<sup>1)</sup> Avec deux exemplaires de l'Horologium (Adversaria).

auroit escrit ce livre que vous dites Assumptorum¹), (qui veut dire Lemmata a ce que je croy) parce que jamais je ne l'ay veu citer parmy ses oeuvres; et que ce n'estoit pas à un esprit comme cellui la d'escrire des choses vulgaires, et qui ne serviroyent que d'introduction aux oeuvres d'autruy. Il faut veoir pourtant. Lors que je receus la vostre avec celle de Monsieur Petit ²) j'estois apres a travailler pour vostre lunette, et j'ay pris ferme resolution d'y continuer jusques a ce que j'aye achevè, sans me laisser interrompre. C'est pourquoy je ne pourray respondre a Monsieur Petit et le remercier de l'honneur qu'il me fait, que par le prochain ordinaire, Parce que sa lettre est longue et pleine de remarques sur les quelles il faut un peu de loisir avant que d'y repliquer. Je vous prie de vouloir faire porter cette enclose a Monsieur Chapelain ²) et demeure

#### Monsieur

# Vostre treshumble et tresobeissant serviteur Chr. Huygens de Zulichem.

Ce que vous m'avez fait scavoir de la nouvelle estoile ou plustost renaissante au cygne, je l'ay trouvè ainsi que vous dites et suis seulement marry de ne l'avoir pas considerée lors qu'elle estoit encore obscure. J'adjouste a celle cy les 2 exemplaires que vous avez demandè.

# Nº 546.

### CHRISTIAAN HUYGENS à [P. PETIT].

i novembre 1658.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 537. P. Petit y répondit par le No. 550.

A la Haye le 1 Nov. 1658.

#### Monsieur

J'aurois plus juste subject que vous de regretter le temps que j'ay esté sans avoir l'honneur de vostre connoissance mais je veux plustost me rejouir de ce que à la

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 536, note 5.

<sup>2)</sup> C'est la Lettre N°. 537.

<sup>3)</sup> Nous n'avons pas trouvé dans notre collection la minute de cette lettre.

fin vous m'avez donné moyen d'y parvenir, de quoy je fuis beaucoup obligé à vostre bontè, et a celle de Monsieur Chapelain, qui scait faire valoir beaucoup plus qu'il ne merite ce peu de chose que parfois je lui envoye. C'est ainsi qu'il en a use avec ce dernier petit traité de mon Horologe dont l'invention ne scauroit passer pour fort subtile, quoyque d'assez grande utilitè. Et ce que j'en admire le plus c'est que personne auparavant moy et principalement vous Monfieur qui depuis longtemps vous estes pleu dans cette mechanique n'avez pratiquè cette mesme application du pendule. Mais pour venir aux doctes remarques qu'il vous a plu me faire sur cette matiere, j'advoue que vous ne doubtez pas fans raifon, si par l'augmentation du poids l'horologe ne seroit pas contraint d'aller plus viste, et si l'experience respond à ce que je suppose de l'esgalité du mouvement. Mais je vous puis affurer, que tant s'en faut que l'addition du poids fasse hafter le pendule, que au contraire elle le rend tant soit peu plus lent, luy donnant un mouuement plus large, tout ainsi que du simple pendule les coups qui s'eloignent le plus de la perpendiculaire sont plus lents que les autres, et mesme pour remedier a ce defaut contraire a celuy que vous craigniez je suspendois du commencement le pendule entre deux platines courbes comme AB, CD, que l'ex-



perience m'apprit de quelle maniere et combien je devois plier, pour esgaler entre eux les coups des plus larges jusqu' aux plus menus. Et je me souviens d'avoir si bien adjustè deux Horologes de cette facon, qu'en trois jours ils n'y eust jamais entre elles la difference d'autant de secondes: quoyque cependant j'en changeasse souvent les poids, les rendant plus ou moins pesants. Toute fois par apres parce que je trouuois que avec ces platines la moindre inclination de l'horologe alteroit la longueur du pendule, je les ay caffees faifant deuenir en mesme temps les vibrations du pendule plus estroites, par le moyen des roues P et O, ce qui les rend plus efgales entre elles, et ayants besoin de moindre force pour estre entretenues, tellement qu'a cet heure la manivelle ne fait pas plus d'effort fur le pendule, que si l'on fouffloit doucement dessus. Et mesme en augmentant le poids l'on ne s'appercoit point (parce que toufjours les vibrations demeurent petites) d'aucune alteration remarquable.

En faisant de ces ouurages avec un ressort, on l'applique sans susee mais de telle maniere qu'il ne fait pas plus d'un tour ou deux, et ainsi l'inegalité de ses forces n'estant pas grande, elle ne fait point d'effect considerable sur le pendule, comme l'experience nous monstre, car les

ouvrages a reffort ont toutes la mesme justesse que ceux qui sont a contrepoids. Il est vray qu'on pourroit appliquer le limaçon que vous dites pour oster toute in-

egalitè au ressort; mais alors il faudroit trouuer autre moyen pour faire continuer le mouuement de l'horologe pendant qu'on le remonte; ce qui se fait a cet heure aysement, parce que l'on remonte le ressort par dedans c'est à dire par l'aissieu du tambourin qui l'enferme.

Pour ce qui est de determiner la longueur du pendule pour chasque horologe, je n'aurois pas mal fait d'expliquer en general quelle raison ont les vibrations de divers pendules au regard de leur longeur, mais tout ce qui concerne ces proportions ayant estè pleinement traicté par Galilee, le Pere Mersenne et beaucoup d'autres autheurs je n'ay pas creu fort necessaire de l'inserer dans cette description; sur tout parce qu'aussi bien il n'est pas possible de determiner si exactement ces mesures du pendule pour les horologes, qu'il ne faille se servir de la vis pour leur donner la derniere justesse.

Quant aux pignons aux quels vous voudriez que je donnasse 8 ou 9 dents au lieu de 6, je vous advoue bien que le mouuement en feroit plus egal dans une horologe ordinaire dont mesme j'ay vu l'experience, mais qu'il en seroit plus facile, la raifon que vous en donnez ne scauroit me le persuader. Car encore que les pignons par ce moyen foyent tirez plus loing du centre comme estant plus grands, il n'y a en cela aucun auantage, parce que necessairement aussi en mesme temps il faudra aggrandir les roues (si ce n'est qu'on en prenne d'avantage) et ainsi leurs dents qui rencontrent les pignons feront plus efloignees du centre de leur axe et pour cela auront moins de force, tellement que l'un recompense l'autre precisement. Et de mesme en multipliant les roues l'on ne scauroit rien gagner, au moins s'il n'y a quelque autre raifon que celle que vous alleguez. L'indice de fecondes que vous dites estre superflu l'a estè en effect dans les horologes ordinaires, mais dans celles cy il peut servir a faire des observations qui requierent cette exactitude. Comme pour mesurer les ascensions droites des estoiles fixes, le diametre du soleil ou de la lune, et principalement l'inegalitè des jours: a la quelle recherche je n'ay encore pu m' appliquer, faute d'horologe un peu plus grande qui ait un pendulum de 3 pieds, comme j'en ay fait faire maintenant. Toutefois pour l'usage ordinaire je voy que nostre horologer n'adjouste que les minutes, et cela sur un cercle qui environne celuy des heures, si bien que tous les deux indices partent d'un mesme centre. Vostre maniere avec un cercle mobile me plaist bien, encore que je ne voye pas pour quoy l'autre aie mauvaise grace. Il semble que vous appliquiez cette invention aux horologes qui vont 7 ou 8 jours fans remonter parce que vous faites mention d'une 4me roue, et que vostre seconde roue ne fait qu' environ un tour en une heure. Vous m'obligerez cependant en me relevant de la peine de chercher les nombres que vous avez desia trouuez, quoyque je ne desespere pas d'en pouuoir venir about. Pour ce qui est de faire marquer l'age de la lune et les jours du mois et de la sepmaine, nostre ouurier m'a dit qu'il a adjoustè ces 3 choses à ses montres par l'addition d'une seule roue, ce que j'aurois de la peine a croire si je ne scavois qu'il n'est nullement charlatan. Ce que vous remarquez touchant la roue P et le pignon O, qu'il femble qu'on pourroit retrancher à mon horologe, vous auez desia vu en ce que j'ay dit cy dessus à quelle fin je les ay mis en oeuvre, à scavoir pour rendre les vibrations du pendule plus estroites et par ce moven moins fujettes a inegalité. Que si l'on pouuoit avec la seule roue de rencontre obtenir ces petites vibrations, l'on pourroit oster la dite roue et pignon; et coucher la roue de rencontre et les palettes horizontalement comme vous dites. Et c'est ainsi mesme, que j'ay fait faire la premiere de toutes ces horologes, de la quelle je me sers encore a present, et quantité d'autres ont esté faites apres ce modelle. Mais depuis j'ay preferè cettuy la dont j'ay donnè la figure pour n'avoir pas besoin des 2 platines cy dessus mentionees. J'ay trouuè aussi que pour racommoder les grands horologes des villes la roue P et le pignon O font de grand usage, parce que desia ils ont les palettes mises perpendiculairement et que par ce moyen l'on adjoufte le pendulum de tel costè que l'on trouue le plus a propos et ou il donne moins d'incommoditè. Ainsi l'on vient d'accommoder la grande horologe à Utrecht, ou l'on a fait le diametre de la roue P triple à celuy du pignon O, la quelle horologe va bien et exactement à merveille. Il n'y a que 4 jours que nostre artisan est de retour de cette ville la, ce qui est cause, que je n'ay pu m'informer auparavant de luy dans combien de temps il pourroit achever vostre horologe a reffort et qui fonne les heures. Il demande trois sepmaines ou un mois apres qu'il aura receu vostre ordonnance, et le prix de cette sorte d'ouurages est 120 francs de nostre monnoile. Si vous persistez dans la resolution d'en vouloir avoir de sa main (quoy qu'il me semble que Paris vous fourniroit assez de gens capables de cette besoigne), je seray tres aise de vous y pouvoir servir, et prendray garde que le trauail en foit bon et vos ordres bien executez. Il a fait de ces horologes qui vont 7 jours et fonnent les heures, rien qu'avec un ressort. J'ay un desir incroyable de veoir la description que vous me promettez de cette nouvelle invention qui est venue de Strafbourg puis que vous la trouvez si belle. Et n'ay pas moindre impatience d'entendre avec quel fucces vous aurez fait trauailler aux verres, parce que je fcay par experience combien de precaution et d'artifice il faut pour faire quelque chofe de bon pour des longues lunettes. De quelque longueur que foyent les voftres il faut que vos verres foient bien grands, qu'ils fouffrent l'ouuerture plus large que de deux pouces et demy, et un convexe pres de l'oeil qui brufle à moindre distance que de 3 pouces, si vous en esperez des effects au dessus de celles que j'ay. Je ferois bien aife pourtant que l'industrie de vos artifans surpassaft icy la miene et sçay bien que cet art peut estre portè beaucoup plus loin que l'on n'est arrivè jusqu'icy. Sur tout Monsieur si vous y voulez mettre la main qui avez joint heureusement la pratique des Mathematiques a la contemplation. Il y a long temps que j'ay mis par escrit la theorie des verres circulaires pour toute sorte de lunettes de la quelle si vous desirez quelques Theoremes ou regles je seray tousjours prest a vous en communiquer.

Touchant mes descouvertes dans le ciel je n'ay encore rien fait imprimer sinon Oeuvres T. II.

l'observation de la lune de Saturne <sup>3</sup>), dont je vous envoye icy une exemplaire, par ce que je ne sais pas si vous l'aurez vue. Le Systeme que je promets dans cellecy suivra bientost, et je ne manqueray pas de vous en faire part. de vostre traitè des divers pieds, poids et mesures <sup>4</sup>) j'ay icy en vain cherchè quelque exemplaire et a mon grand regret, parce que je scay bien qu'estant de vous il ne scauroit estre que fort exacte et accompli. Je vous supplie de faire mes tres humbles baisemains a ces Messieurs nos communs amis par les noms des quels vous m'avez voulu conjurer, et de croire que vostre seule consideration suffira tousjours pour me faire embrasser vos commandements estant comme je suis

#### Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant Serviteur Chr. Huygens de Zulichem.

# Nº 547.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

8 NOVEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 545. Chr. Huygens y répondit par le No. 548.

A Paris le 8 Novembre 1658.

### Monsieur

Il y a beaucoup d'apparence felon vostre jugement exact, que ce liure ¹) dont les propositions sont des Lemmes, n'est pas d'Archimede, comme il est intitulé dans le Manuscrit Arabe qui est a Florence. Si Archimede a donné des Lemmes, ç'a esté pour demonstrer quelques propositions subtiles & sublimes, & non pour seruir a l'ouurage dautruy. & ce qui me persuade, c'est que dans ce fragment ²) que je vous ay enuoié, il est porté que ces propositions doiuent estre leües apres les Elemens & deuant l'Almageste de Ptolemee.

Je vous rends graces treshumbles de la faueur que vous m'auez faicte de m'en-

<sup>3)</sup> Voir la Lettre N°. 267, note 1.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 537, note 4.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°, 536, note'5

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 536.

uoyer encores deux exemplaires de la description de vostre horologe, a propos duquel je vous diray que l'vn de mes amis homme d'honneur & de condition m'a prié de vous escrire & de vous supplier de faire fabriquer vn horologe de vostre inuention par vostre ouurier, & d'en mander le prix que l'on vous fera tenir. c'est pourquoi Monsieur je vous prie de faire cette faueur a ce mien ami, qui auec moy vous en demeurera tres estroictement obligé. Je vous suis bien redeuable de toutes vos faueurs, mais celle que vous me preparez est vn bienfaict inestimable, car ces verres de lunettes que vous prenes la peine vous mesme de fabriquer sont des choses si precieuses que je les estime au destus des diamants & rubis. & j'espere de m'en servitement, & si auec cela je descouurois quelque nouueauté dans le ciel, toute la recognoissance vous en servit deüe.

J'ay rendu a Monsieur Chappelain la lettre 3) que vous luy escriuez, & je l'ay prié de dire a Monsieur Petit que vous trauaillies a luy faire response 4) que vous

luy enuoyeres au plustost.

Je fouhaitterois fort que Monfieur Golius eust publié il y a longtemps les 7. liures d'Apollonius, quil a traduits en Latin sur l'Arabe 5), il auroit eu vn honneur qu'il court hazard de perdre. Je vous diray neantmoins que son trauail pourra auoir son credit & son vtilité, pour ce que sa version pourra mieux reussir que celle qui se fait en Italie; et le texte peut estre disserent de celluy de Florence, ainsi en faisant imprimer ce qu'il a, il ne laissera pas d'en recueiller la grace & le fruit qu'il merite, je suis de tout mon coeur

#### Monsieur

# Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Boulliau.

La nouuelle estoile continue de paroistre.

Je vous fupplie de vouloir me faire la grace de faire mes tref-humbles baifemains a Messieurs Golius & Schotten & d'asseurer Monsieur Schotten que je rendis l'annec passe en main propre a Monsieur Chanut le liure dont il m'auoit chargé.

### A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

<sup>3)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 546.

<sup>5)</sup> Cette traduction n'a jamais été publiée.

### Nº 548.

### CHRISTIAAN HUYGENS à [ISM. BOULLIAU].

21 NOVEMBRE 1658.

La lettre se trouye à Paris , Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse au No. 547. Ism. Boulliau y répondit par le No. 553.

A la Haye 21 Nov. 1658.

### Monsieur

Vous m'avez escrit de procurer une horologe pour un de vos amis sans me dire de quelle façon il la desire, sçavoir à ressort ou à contrepoids, qui sonne les heures, ou qui simplement les monstre. Aussi tost que vous m'en aurez donne advis, je m'employeray tres volontiers a executer vos ordres. J'ay travaillè avec fucces au grand verre que j'ay fait pour vous, de quoy je vous puis affurer apres l'avoir effayè à regarder les planetes de 5 x et 3. Il est mieux achevè que le mien que vous avez vu, mais rend la lunette plus courte d'un pied et demy, de forte que je fuis encore en doute lequel des deux je prendray pour moy. J'ay estè estonnè de veoir que tousjours les derniers verres ont estè plus courts que les precedents; mais a present j'en scay la cause, qui est que les formes de fer s'usent plus vers le milieu que pres des bords, ce qui les fait devenir plus creux qu'auparavant, quoy que la figure leur devienne toufjours parfaitement spherique. Or par quelle voye voulez vous que je vous envoye vos verres. Le meilleur à mon advis feroit d'attendre que quelqu'un s'en allast d'icy en France à qui on les pourroit confier, car le pacquet feroit un peu gros pour la poste, parce qu'il faudroit couvrir cette fragile marchandise d'une boete de bois assez espesse. Mais je suivray vostre conseil et en les envoyant je n'oublieray pas de vous donner quelque information touchant le canon <sup>1</sup>) de fer blancq, et autres appartenences.

L'on m'a dit que Monsieur Pascal a resolu tous les problemes de vostre auteur incognu, et qu'il en a fait imprimer une feuille <sup>2</sup>). C'estoyent des personnes qui l'avoyent vüe. Je m'estonne que personne ne me l'ait envoyée, et vous prie de vous en enquerir. J'ay aussi priè Monsieur Chapelain de m'envoyer une autre copie du dessein de Monsieur de Roberval pour une horologe avec un pendulum,

<sup>1)</sup> Ici la lettre est déchirée.

B. Pascal n'avait pas encore donné ses solutions des problèmes sur la cycloïde, mais il avait publié, sous le pseudonyme Dettonvillius, dont il se servit encore quelques mois, les ouvrages suivants:

a) Réflexions sur les prix attachés à la folution des problemes concernant la Cycloïde. Par M. de Dettonville. 7 octobre 1658. Parisiis. in-4°.

b) Annotata in quafdam folutiones problematum de cycloide. Auct. Dettonvillio. 9 octobris 1658. Parisiis. in-4°.

c) Hiftoria Trochoidis five Cycloidis; gallice la Roulette; In quo narratur quibus gradibus ad intimam illius lineae naturam cognoscendam perventum fit. 10 octobris 1658. Parifiis, in-4°,

la premiere s'estant perdue avec sa lettre. Vous m'obligerez de luy en faire souvenir, puis qu'il me l'a promise, et que je desire avec impatience de la veoir. Je suis de tout mon coeur

#### MONSIEUR

Vostre treshumble et tres obeissant serviteur

Chr. Huygens de Zulichem.

# Nº 549.

CHRISTIAAN HUYGENS à LODEWIJK HUYGENS.

22 NOVEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

den 22 Nov. 1658.

#### MON FRERE

Gifteren heb ick eerst uwe brief van den 14den 1) met de Attache ontsangen, daer ick Cosijn Pieck 2) sal voor bedancken en sijn dubbelde ducaet weer geven, al hoewel ick niet en sie hoe ick die noch in de eerste acht daegen sal weer krijgen uyt het geen dat de Geldersche wercken sullen opwerpen. Evenwel ben ick in hem niet te min gehouden. Ick heb aen Josijn 3) geschreven om de sleuyties, maer noch geen antwoort vernomen, noch oock op 2 of 3 andere brieven 4) die ick aen haer man en haer geschreven heb aengaende staele spiegelties voor mijn verkijker. Ick weet niet hoe 't varcken soo stout is, daer se wel weet dat ick haer noch bij de 50 gulden aen gelt schuldigh ben. Papa seght dat hij aen je geschreven heeft van de doot van de Heer van de Plaet 5) die al de werelt seer beklaeght. Men twijsselt hier noch al aen de Deensche tydingen 6) die je wel sult gehoort hebben, alhoewel

<sup>1)</sup> Cette lettre ne s'est pas retrouvée.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre No. 532, note 1.

<sup>3)</sup> Cette Josina était marchande d'instruments de physique à Amsterdam.

<sup>4)</sup> Nous n'avons pas retrouvé ces lettres.

<sup>5)</sup> C'est François van Aerssen. Voir la Lettre N°. 246, note 2. Dans le Dagboek on lit:

<sup>14</sup> Nov. Perit naufragio Franciscus Aerssenius Sommelsdici filius ad littus Ziriciaeum.

<sup>6)</sup> Ces nouvelles avaient probablement rapport à la flotte hollandaise, qui sous Obdam avait forcé la ligne de la flotte Suédoise, s'était portée sur Copenhague, et avait fait lever le siège de cette ville, près de tomber aux mains des Suédois.

de Heer Weyman feght dat hij van de waerheyt der felve foo wel verfeeckert is als hij weet dat Godt Godt is, dat's ommers veel gefeijt. Nae dat ick uijt je fehrijvens verftaen foo valt de tydpaffeeringh aldaer ?) wat flecht. En evenwel en verfuym je hier oock niet veel. Ick heb aen fus het P. S. gethoont: maer je fiet wel dat het niet altijdt haer fehult en is, en dat de brieven dickwils te Gorcum 3 of 4 daegen blyven leggen. Vale.

Vostre tresaffectionè frere

CHR. HUYGENS DE Z.

Pour M[onfieur] 8)

Louis [Huygens]. 8)

# Nº 550.

#### P. PETIT à CHRISTIAAN HUYGENS.

29 NOVEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 546.

A Paris le 29 Nouembre 1658.

### Monsieur

Je Vous rends Mille graces de lhonneur de vostre Response & des jmprimez que vous mauez enuoye de vostre horloge 1) & lune de Saturne 2). Je me serois plustot acquitté de ce deuoir de Remerciement, si lesperance de vous mander le succes de mes grands Verres ne l'eut retarde. Mais comme le mauuais temps ne nous a pas laissé lhorizon clair & net, Je nen ay pu faire encores aucun essay a mon grand Regret. Sils faissoient ce que vous me marquez par la vostre cest a dire quilz pussent porter nettement ou sajuster auec vn conuexe oculaire dont le soyer sut moindre que la 100me partie de lobjectif Je croirois auoir vn verre plus rare qu'un diamant de sa pesanteur, depuis plus de 30 ans en ca Je pense auoir manié les meilleures lunettes qui soient venues en france & crois en auoir fait faire auec toute lexactitude

<sup>7)</sup> Lodewijk Huygens était alors à Zuilichem.

<sup>8)</sup> Cette page est à moitié déchirée.

<sup>1)</sup> Ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2. 2) Ouvrage cité dans la Lettre N°. 267, note 1.

jmaginable plus de mille de toutes longeurs despuis 6 pouces jusques a 6 pieds mais je nen ay encores jamais pu trouuer de cette bonté & je vous estime bien heureux Monsieur si vous en auez de la forte & principalement qui tirent 12 pieds parce que cest toute la perfection des lunettes de porter vn concaue ou conuexe le plus petit que faire se peut. Ce que je determine pourtant a vn pouce de diametre de sphere dans les plus excellentes lunettes jusques a 6 pieds, & jen ay vne de 3 qui auec vn semblable concaue, & conuexe oculaire moindre, fait plus que de grandes de 6 pieds venues d'jtalie auec leurs caues & conuexes de plus grand soyer. Ainsi Monsieur je n'espere pas tant du bonheur (qui preside en la rencontre de la matiere du verre plus quen la figure comme vous scauez si vous en auez grande experience) que de trouuer parmy deux douzaines de verres sculement que jay fait faire le mieux qu'il ma esté possible vn seul qui porte le concaue ou le conuexe moindre que la 100e partie de sa longeur comme vous dites & je seray tres satisfait quil en porte seulement la 50e & croiray pour lors auoir la meilleure lunette du monde.

Quant a ce que vous dites que celle de 12 pieds dont vous auez obserue 5 multiplie 50 fois l'objet, & celle de 24 pieds 100 foys, vous mobligerez fil vous plait Monficur de Mexpliquer comment vous entendez les multiplications Car je les voys diuerfement proposees par plusieurs personnes & a mon sens pas suffisamment determinees. Kepler, Galilee, Scheiner, Sirturus, Fontana & dautres ont donne diuers moyens de mesurer ces multiplications Mais Je seray bien ayse de scauoir quelle a esté vostre Methode a les determiner affin que nous en conuenions doresnauant. la Mienne a este autres foys dauoir vne table quarree d'enuiron 3 pieds sur laquelle je faifois 3 ou 4 lignes descriture noire en champ blanc de differentes grandeurs et groffeurs dont les plus grandes lettres estoient de 8 pouces de longeur. Je la portois 1000 ou 1200 pas ou toises suiuant la Commodite loin de ma fenestre, puis je regardois celle des lignes que je pouuois lire auec la lunette, & mapprochois de ma table jufqua ce que de ma fimple veüe je pouuois lire la mefine ligne dou jnferois que ma lunette m'approchoit lobjet du furplus & si elle me faisoit voir de 1000 pas ce que je ne pouuois voir que de 10 Je disoix quelle m'approchoit ou grossissit lobjet du centuple, d'Autres foys Jay fait ce que Galilee & dautres disent encores de faire paroiftre vn Cercle ou autre figure aussi grande a la veüe qu'une moindre paroist auec la lunette puis voir la comparaison de grandeur de lvne a lautre, ce qui ne peut estre commodement pratiqué dans les grandes distances. Ainsi Monsieur vous Mobligerez de me mander quelle est vostre Methode de le determiner comme aussi si vous auez quelque chose de fort particulier sur cette science. Et si vous croyez que la Methode des verres Hyperboliques et Elliptiques puisse contribuer a la pratique & perfection de la dioptrique, vous declarant dabord mon sentiment que je fuis perfuadé du contraire par raifon & par experience, si bien que je fais plus de cas de vos theoremes & regles sur les Circulaires dont vous me parlez que de tout ce quon scauroit dire & faire sur ces autres lignes belles pour la theorie mais inutiles pour la pratique comme il y a fort longtemps que je lay publié & commencé defcrire ainsi que le Pere Mersenne en fait mention en plusieurs de ses liures mais dautres occupations domestiques mont empesché dacheuer mon trauail & mes experiences des Refractions sur toutes fortes de Corps diafanes solides & liquides que le loisir que jauois ordonnant des fortifications du Haure de grace & Normandie m'auoient 3) fait entreprendre lors de la Publication de la dioptrique 4) de Monsieur des Cartes. deux ou trois moys de temps que jespere tousjours trouuer me mettront a bout. Il ny a point de transparent solide jusques aux sels de Hongrie & dEspagne & aux pieres precieuses dont je ne les ave fort exactement, & parmy les liquides il ny a point d'Eau desprit ny dEssence dont je naye la comparaison en pesanteur & en refraction. Et ce qui interrompit mon ouurage ce fut lesperance que me donna le dit Pere Mersenne & autres qu'on m'enuoveroit d'vne Eaue mercuriale triple ou double du moins en pefanteur auec lEau forte qui effoit ma plus pefante ce que ayant vainement attendu jay perdu ma chaleur & mes idees touchant cette matiere dont jay pourtant tout le passé & les memoyres pour en faire vn corps de doctrine nouuelle qui na jamais esté traitté de personne. Mais pour Reuenir au discours des lunettes vous Mobligerez Monsieur si vous y auez quelque descouuerte particuliere de me faire la faueur de me le Mander & jen feray de mesme. Je ne doute point que vous ne feachiez la principale raifon pourquoy plus les concaues font petits plus les lunettes font obscures & s'il y a Moyen de remedier a cet inconuenient. Et enfin comment on peut paruenir a la perfection des lunettes Car mon auis est que nous ne deuons l'attendre que de la matiere & je ne souhaitte que dauoir loccafion daller a Venize pour apprendre trois ou quatre choses que Personne ne me peut dire que ces ouuriers la. Mais cest assez parle de lunettes Je viens a lHorologerie.

Ce que vous mauez fait lhonneur de Mescrire touchant les difficultez que je vous auois proposé sur laugmentation du poids & force du ressort, me satisfait par lexperience que vous dites en auoir fait mais non pas entierement par la raison, dautant que le pendule estant rigide, & mene en quelque facon par le premier mobile qui est le poids, autant quil peut mener aussi le balancier, la difficulté reste tousjours, quoyque vous dissez fort bien que la regularite & esgalité du Pendule contribue a regler le mouuement. Et ma difficulté est si naturelle que dautres personnes intelligentes & de qualité layant faite comme Moy, quand je leur ay leu la lettre que vous mauez fait lhonneur de mescrire, jlz ont desere a ce que vous dites mais ils ont sait comme Saint Thomas & en ont appellé a lexperience. Ce qui m'oblige Monsieur de vous supplyer tres humblement de men enuoyer le plustost quil vous sera possible vne simple a contrepoids bonne pourtant & excellente comme je croy que vostre Artisan nen doit point saire dautres a Present, en attendant que a loisir il men fait vne sonnante & a ressort suiuant les prix quil ma enuoyez & que

<sup>3)</sup> Lisez: m'auroit.

<sup>4)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 5, note 7.

vous mauez escrit qui est 120 liures de vostre monnove, et pour les simples a poids de 28 a 30 heures comme je veux, 70 liures. Cest donc vne de celles cy que je vous demande de grace au plustost, mais fort bonne car Jen ay dexcellentes ordinaires. Et pour me l'enuoyer bien conditionce, Je vous supplye Monsieur de prendre soin quelle foit bien empaquetee & emballee sechement et par dessus tout enuelopee de toile ciree, parce que jay plusieurs foys esprouué auec perte que des liures globes & autres choses venans de vos quartiers se gastoient a cause de lhumidite de la mer ou du mauuais foin des mattelots, le Premier Vaisseau donc qui viendra en france soit a Dieppe au Haure a Calais Ie feray bien ayfe quil l'apporte, de la par les roulliers, je le receuray fujuant l'Adresse que vous Monsieur, vostre Ouurier, ou Monsieur Vlacq, ou tel autre Marchand quil vous plairra, voudra donner. Et je payeray au porteur de la lettre de change le Prix dicelle, ou en enuoveray vne a Amsterdam ou ailleurs felon vostre ordre. Et de crainte qu'a la douanne on ne la desballe pour la vifiter Je vous prie treshumblement dobtenir de Monseigneur l'Ambassadeur ou autres qui le peuvent donner vn certificat comme ce nest qu'une montre, et mesme sil y a quelques droits a payer de fortie ou dentree jespere tant de la bonte de Mondit feigneur 1Ambassadeur quil en voudra bien faire ladresse a Monsieur Bouillaud ou a quelqu'un des fiens en fon hostel de cette ville ou je lirois prendre. Et vous mobligerez infiniment de l'en fupplyer de ma Part en luy rendant mes tref'humbles refpects.

Monsieur Chappellain me fit lhonneur de me dire quil vous auoit escrit 4) ou vous deuoit escrire pour vne autre pour quelques de ses amys mais jls ne seront point faschez que jaille deuant puisque ce nest que pour vn bien commun que je trauaille & pour leur en donner a tous ljntelligence comme jay commencé, mesmes je sais presentement trauailler a mettre vn Pendule de 3 pieds a vn horloge que jay marquant minutes & secondes, jours du Moys, de la lune & de la semaine, ce qui ne se peut bien faire par vne seule roue puisque les trois mouuements sont differents quoyque vostre ouurier laye dit si ce nest quil veuille entendre qu'vne seule roue ou pignon 5) mene ces trois choses ce que je fais aussi par les miennes.

Tant y a Monsieur que jattends lessect de vos offres obligeantes, & de la bonne volonte de vostre horologer 6) auquel jen feray bien vendre dautres a de plus grands seigneurs que Moy, a qui je les feray payer aussi dauantage a son prosit, & je luy promets de ne dire a personne la gratification du Prix quil men fera scachant bien quil y en a desia de vendues en cette ville a plus hault prix que les 70 liures dont j'ignore si cest pour son compte, Et si cela est je le peux seruir plus que personne, & les mettant en reputation luy en faire debiter beaucoup par son correspondant 7) en cette ville qui a trauaille chez luy a la haye, dont vous le pouuez asseure,

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 543.

<sup>5)</sup> Petit semble avoir biffé ces deux derniers mots.

<sup>6)</sup> Salomon Coster. Voir la Lettre N°. 543.

<sup>7)</sup> Hanet, horloger à Paris, qui auparavant avait travaillé chez Salomon Coster à la Haye.

comme je croy que Monseigneur nostre Ambassadeur vous le pourra aussi dire veu les grandes habitudes que jay a la Cour & aupres de personnes de condition.

Vne des jolies Inuentions de vostre horloge cest quen le remontant jl ne laisse pas de marcher comme en effect jl seroit jncommode le pendule estant arresté de luy redonner tous les jours son branle; lautre qu'on le puisse appliquer a toutes sortes dhorloges desia fait par le moyen de la Roue P. et si les vibrations sont trop larges jl ny a qua baisser le filet ou Centre du Pendule, ainsi je ne trouue pas de difficulté en cela puisque suitant que le Centre de ce mouuement sera pres ou loin de la maniuelle les vibrations seront grandes ou petites.

Vous me parlez encores Monsieur d'observer le diametre du soleil & de la lune, les ascensions droittes & ljnegalité des jours. Il est vray que pour le premier ces astres estant pres du meridien on le peut faire auec deux filets perpendiculaires ou longues piccules [?] fort exactement. Pour le 2e Je ne scay si la difference des temps fera plus exacte que le Calcul tire par les observations de Tycho. Pour le 3e jl est sans difficulté quil ny a que cette seule methode qui nous en puisse affeurer mais il fault auparauant estre bien certain de la regle qui doit faire la ligne droitte.

Il ne me reste plus qua vous satisfaire sur les nombres que vous mauez fait lhonneur de me demander pour marquer les minutes fur vn cercle mobile, en voicy donc de plusieurs fortes pour de grandes & petites montres de pochette & autres, dont la premiere que je fis faire fut vne montre a 16 heures 12 tours de fusee, la grande Roue 60 dents, la moyenne 48, la roue de champ 48, celle de rencontre 17, tous les pignons de 6. la grande roue ayant vn pignon de 6 menant la roue de quadrant de 54 marquera les heures. & outre cela la dite grande roue en portera vne de 13 ou de 26 qui en menera vne de 9 ou 18 laquelle portant vne aiguille fera vn tour &  $\frac{x}{x^2}$  a chafque heure & marquera les minutes sur vn cercle mobile au dehors comme celuy des reueil matins, & la roue de champ portant vue aiguille marquera du coste du balancier les fecondes. Mais parce que Je trouuay ce mouuement de fecondes trop prompt & juutile Jen fis faire vne autre dont laiguille des minutes faisoit deux foys son tour en lheure & rencontroit lindice des heures a toutes les demis, & dautant que ce Cercle nestoit diuise quen 30 chasque minute estoit subdiuisce en sorte qu'on jugeoit facilement des 16 fecondes, fes nombres font 72 pour la grand Roue, 64.58, et tous pignons de 6. la grand roue en ayant vn de 8 menant la roue de quadrant de 32 dents & ayant aussi vne roue de 50 menant vn pignon de 8 portant laiguille des minutes. Pour 30 heures vn tour de fusee. Despuis jen ay fait faire encores vne autre de 28 heures a cote dont je me sers a present ou la grand Roue (outre le pignon de la 2e Roue quelle mene) en mene encores vn de 6 dents au Centre du quadrant lequel porte laiguille des minutes sans autre chose & cette aiguille fait 4 foys & T fon tour en chasque heure & par confequent le tour estant diuisé en 15 minutes, & chasque minute subdiuisée en 6 Je juge facilement jusques au 2 & 3 secondes sur ma petite montre qui a le quadrant des heures fort grand ce qui est tout lauantage au lieu que les autres qui ont le cercle des minutes ou en dehors ou a coste ont les heures de necessite

fort petites. Ien ay fait faire vne de table, & deux a Contrepoids ou laiguille des minutes fait 6 fois & 1/2 fon tour par heure & rencontrent 8) par Consequant lindice des heures diuisees en 6, a toutes les 10 minutes. Ce qui est tres commode & facile a compter, & jen vay faire accommoder vne de celles la si je puis a pendule. Je ne vous enuoye point les nombres de ces dernières ne les trouuant point a present sous ma main, mais vous les rencontrerez aysement par le moyen des autres, seulement je vous diray questimant beaucoup les Pignons de 8, la derniere que jay fait faire les a tous & a lanterne cest adire percez a jour & cest la 2º Roue qui porte les minutes & chasque coup de palette est vne seconde, ainsi mon Pendule aura 3 pieds comme vous desirez le vostre. Je serois trop long & ennuyeux si Je vous entretenois dauantage fur cette matiere & Ie fuis bien marry que je ne vous puisse enuover prefentement la description & la figure de Celuy de Strasbourg Je ne lay point encores faite. Ce fera pour vne autre foys. Cepandant Je me Recommende a lhonneur de vos bonnes Graces & vous supplye treshumblement, qu'en maccordant celuy de vostre Amitie, Jave au plustot vne montre de vostre choix, je suis de tout Mon Ceur & fincerement

MONSIEUR

12

Vostre treshumble & tres affectionne seruiteur P. Petit.

A Monfieur Monfieur Christien Hugens a Zulichem A la Haye.

# Nº 551.

A. TACQUET à CHRISTIAAN HUYGENS.

3 DÉCEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Clarissime Vir

Tradidit mihi Segerus noster Horologium tuum nouum ¹), quod legi et expendi non mediocri cum voluptate. Egregiè praestas motus perpetuitatem et vibrationum arcus aequales, et numerandi labore molestissimo observatores absoluis: adhuc infigni artificio aliter, quam fieri assolute, pondera appendis. Vnus tamen ille iam inde a principio mihi scrupulus inhaesit, quem etiam lectionem deinde prosequens a te ipso tibi obiectum comperi, pendulum tuum non tam suo quam automatis motu cieri. Cum enim pendulum liberum neque vibrationum arcus sortiatur aequales,

<sup>8)</sup> Lisez: rencontre.

<sup>1)</sup> L'ouvrage de la Lettre N°. 511, note 2.

neque motum per se continuet, vtrumque autem tui automatis beneficio consequatur: manifestum videtur illud agitari potius automatis motu artificiali, quam naturali fuo. Quare cum horologium rotatatum quomodocunque difpofitum varias inaequalitates ac mutationes subeat, vercor vt motus penduli tui eam motus aequalitatem aut maiorem obtineat, quam si liberum relinquatur. Neque enim potest penduli motus organi obtemperans motioni non eafdem, quibus ipfum est obnoxium, mutationes fubire. Remedium pagina 13 allatum dubitationem minuit quidem fed non tollit. Illud inuento tuo fauet; quod, quia motio horologij tui ex artificiali rotarum, et naturali ipfius penduli, qui valde aequalis est, componitur, alia quaeuis horologia fuperet. Manet nihilominus mihi dubium an non plus inaequalitatis ex machina in motum penduli, quam aequalitatis ex motu penduli in machinam deriuetur, ac proinde vtrum tam exacta dimenfio temporis hoc autumatae, quam liberis vibrationibus obtineatur. Sanè in pendulo libero inaequalitas vibrationum ex arcuum inaequalitate orta vix perceptibilis est, yt experimento non yno conftat. Ricciolus in fuo Almagesto nouo scribit se tribus noctibus a transitu Spicae per meridianum ad transitum Arcturi cum duobus exercitatissimis socijs bis numeraffe vibrationes 3212, femel 3214, discrimine prorfus vtique contemnendo. Habes Vir Clarissime quid mihi in praeclaro tuo inuento fuerit dubitationis subortum; cui tollendae via certiffima mihi illa videtur, vt Horologij fides ad transitus stellarum per meridianum examinetur. Laudo interim tibique gratulor nouum hocce et subtile monumentum ingenij tui.

Problemata illa Angli <sup>2</sup>) (vt aiunt) anonymi etiam ad me perlata ijs tamen foluendis animum non applicui, valetudine fracta ex fanguinis fputo faepius repetito, quo pene iam aliquoties extinctus fui. Nunc lente imo vix conualefco. Tu viribus integer atque aeuo florens egregijs tuis inuentis augere Mathesim porro perge ad gloriam Dei; cui fludia nostra conatusque omnes debentur iure infinito. Vale.

Antuerpiae. 3. Dec. 1658.

Tuus in Christo

AND. TACQUET. S. J.

Alterum exemplar misi ad Gutschovium.

Clariffimo ac praenobili Domino
Domino Christiano Hugenio a Zulichem C. F.
Hagae Comitis.

5. Decemb.

VI

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tacquet désigne probablement les problèmes de Pascal sur la Cycloïde.

## Nº 552.

GREGORIUS A ST. VINCENTIO à CHRISTIAAN HUYGENS.

3 DÉCEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

### Clarissime Domine et Optime Christiane.

Recreauit me non parum, cum nomen tuum, jn epiftola ad me tua ¹) repertum; tum experimentum cuius in eadem fit mentio, rej hactenus inauditae. flatueram prius atque hafce fcriberem, ocularis teftis fierj: nimiam vero moram nectente artifice, veritus fum jnurbanitatis notam jncurrere, dilatione nimia. hucufque, praeter admirationem, à me jmpetrare potuj nihil, circa jnuentum tuum: haereo enim adhuc, vt caufam rej percipiam fatis reconditae; jn qua animo magis nutarem, nifi authoritas tua, experimentis firmata formidinem erroris excutere nata effet. differam vlteriorem feriptionem, donec mihi fatiffecero per experimenti ocuralem ²) jnfpectionem, et contemplationem; quam confideratione judico dignifimam, quae varijs occafionibus jnferuire poterit: mittam exemplar³) Domino Kunnero⁴) jnferiptum. non dubito gratum eidem donum futurum; praefertim ab eo fibi tranfiniffum, quem jn delicijs habet. De regulis meis proximis latius acturus fum. Salutem amicam adferibo Clariffimo et amiciffimo meo Domino Schooten. Vale et me ama.

Tuus quem nostj Clarissime Domine
Gregorius a Sto Vincentio.

Gandavj 32 Decemb. 1658.

Clarissimo Domino Christiano Hughenio a Zulichem viii Hagae Comitis.

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas retrouvé cette lettre.

<sup>2)</sup> Lisez: ocularem.

<sup>3)</sup> L'ouvrage de la Lettre 511, note 2.

<sup>4)</sup> Lisez: Kinnero.

# Nº 553.

### ISM. BOULLIAU à [CHRISTIAAN HUYGENS].

6 décembre 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 548.

A Paris le 6e jour de Decembre 1658.

#### Monsieur

Je vous suis infiniment obligé de tant de courtoisses que je reçois de vous, & de la faueur que vous me faictes, vous chargeant auec tant de facilité du soin et de la peine de faire fabriquer par vostre ouurier vne horologe de vostre inuention pour ce mien amy, qui la demande au prix que l'on les vend. Comme il ne s'est pas expliqué sur le choix de celles qui sont a ressort ou a contrepoids, & que je n'ay pas aussi pensé a cette difference, je ne vous ay pas marqué de laquelle des deux manieres il la desire: Je l'attends entre cy & que je ferme mon pacquet, & s'il vient j'adjousteray en postcrit ce qu'il m'en dira.

Vous me comblez au reste, Monsieur, & de ciuilité & de bienfaicts, puis que vous auez eu la bonté de trauailler aux verres des lunettes de vostre inuention, que je cheriray autant que mes yeux, & que je ne manqueray pas d'enchasser dans vn beau & bon canon, pour la fabrique duquel vous me ferez vne singuliere grace de

m'enseigner ce qu'il est necessaire d'y observer pour y bien reussir.

La difference que vous auez trouuee entre l'ancien & le dernier vient sans doubte de ce que la forme deuient plus concaue vers le milieu que vers les bords, en s'vsant dauantage dans ce fond de concauité que vers les bords, que l'on euite, de

peur de fauter hors de forme, & de casser ou de rayer le verre.

Je vous prie de me faire scauoir le temps de vostre observation de  $\mbox{\mbox{$\sc Y$}}$ , si vous l'auez pû voir au soir quelques jours apres sa plus grande digression, vous aurez aussi pû apperceuoir quelles sont ses phases. J'ay tousjours remarquai vne chose, que le Soleil estant sur la fin des x & dans tout le signe d'  $\mbox{\sc Y}$ ,  $\mbox{\sc Y}$  apparoist le foir moins clair qu'alors que nous le voyons aussi le soir lors que le Soleil est sur la fin du  $\mbox{\sc Y}$  & des  $\Pi$ . ce que parcillement j'ay observé qu'il paroist plus clair le matin lors que le Soleil est dans le & bien auant dans le m que lors que le Soleil est dans le & sans doute que vos Lunettes vous auront monstré quelque chose de cela.

Je suis bien peine de prendre parti pour la voye par laquelle vous prendres la peine de me les enuoyer. Le port ne me faict pas peur, mais comme l'on defaict les pacquets a Peronne, & quils donnent des coups de cousteau dans les pacquets, asin de voir s'il n'y a point d'argent ou de pierreries dans les pacquets, j'apprehenderois, & sans doute il arriueroit ainsi, que voyant celluy que vous m'enuoyeriez estre dans vne boite de bois qu'ils auroient la curiosité d'ouurir & de voir & peut

estre d'escroquer les verres. C'est ce qui faict que je tombe dans vostre sentiment qui feroit de me l'enuoyer par la voye de quelque amy. Que si vous auiez quelque maistre de nauire de vostre cognoissance qui s'en vint a Rouen vous pourriez addresser le pacquet a Monsieur Jacques le Tellier ') marchand rue de la Magdelaine a Rouen, qui me le feroit tenir par le Messager fort seurement & il faudroit l'embourrer de papier asin quil sust plus gros; sinon vous vous seruirez de quelquun de vostre cognoissance; mais pour certaines raisons ne vous seruez point de ceux que Monsieur de Thou pourroit renuoyer de sa maison. Mais bien si Monsieur de Thou consioit quelque chose a quelquun pour Madame de Thou vous pourriez y joindre les verres & les luy addresser.

Je n'ay pas ouy parler de Monsieur Paschal il y a long temps, je m'informeray s'il a faict imprimer vne fueille ²) qui contienne la resolution des problemes de l'incognu. Pour Monsieur de Roberual il a faict vne sottise chez Monsieur de Montmor, qui est comme vous scauez homme d'honneur & de qualité, il a esté si inciuil que de luy dire dans sa maiton, s'estant picquez sur vne des opinions de Monsieur des Cartes que Monsieur de Montmor approuuoient ³), qu'il auoit plus d'esprit que luy & qu'il n'auoit rien de moins que luy que le bien & la charge de Maitre des requestes, & que sil estoit Maitre des Requestes, qu'il vaudroit cent fois plus que luy. Monsieur de Montmor qui est tressage luy dist, qu'il en pourroit & deuroit vser plus ciuilement, que de le quereler & le traister de mespris dans sa maison. Toute la compagnie trouua fort estrange la rusticité & pedanterie de Monsieur de Roberual.

Pour l'horologe qu'il dit auoir conceue dans l'esprit, je doute fort que l'inuention vaille quelque chose, pour ce quil est tres-sterile en inuention, & jusques icy nous n'auons rien veu des productions de son esprit qui soit bien excellent. Je ne veux point vous flatter, mais je doute que toute autre jnuention puisse arriuer a la vostre. Je prie Dieu qu'il vous conserue longues annees en vigueur & en santé asin que vous donniez au public des inuentions qui sont non seulement tres subtiles, mais encores plus tres vtiles. Je vous prie aussi de croire que je suis,

### Monsieur

Vostre tres humble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

Jacques le Tellier tenait à Rouen un magasin d'instruments de physique.

Voir la Lettre N°. 548, et la note 2 de cette Lettre.
 Lisez: approuvoit.

## Nº 554.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

13 DÉCEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 565.

A Paris le 13 Decembre 1658.

### Monsieur

Je vous escris le present billet pour vous dire que celluy qui demande l'horologe, que je vous ay prié de vouloir prendre le soin de faire faire, la desire a contrepoids & sans sonnerie. Je vous supplie aussi de me faire scauoir le prix, ce qui n'empeschera pas que vous n'y faciez trauailler. Excusez si j'en vse si librement, & si je vous donne cette peine; mais j'ay tant d'affeurance en vostre bonté & bonne volonté que j'espere que vous m'excuserez, sachant aussi que j'aurois de la peine a m'addresser a vne personne plus intelligente & qui eust le moyen mieux que vous de me faire cette faueur.

Je n'ay pu encores scauoir si Monsieur Paschal a faict imprimer quelque chose, je m'en informeray incessament. Cependant je demeure

Monsieur

Vostre tres humble & tresobeissant serviteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

# Nº 555.

LA COUR DE HOLLANDE, DE ZÉLANDE ET DE FRISE AUX ETATS DE HOLLANDE ET WEST-FRISE.

16 décembre 1658.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat.

### Edel Groot Mogende Heeren

Ons sijn ter handen gestelt twee requesten, d'eene 1) aen Uwe Edel Groot Mogenden gepraesenteert bij Meester Simon Douw Stads-horologie-maecker tot Rotterdam,

<sup>1)</sup> Voir la pièce N°. 529.

daer hij bij verfoeckt attache van UEd. Groot Mogenden op feecker Octroy 2) bij hem van de Heeren Staten Generael geobtineert tot het maecken van eene nieuwe inventie, foo hij voorgeeft, van horologies, d'andere 3) aen Uwe Edel Groot Mogende gepraesenteert bij Salomon Coster mede horologiemaecker wonende alhier inden Hage, daer bij hij te kennen geeft, dat hij alre octroy ende attache 4) van UE. Edel Groot Mogende hebbende becomen tot het practifeeren van feeckere nieuwe inventie van horologie by Christiaen Huygens gevonden en door denselven aen hem Suppliant ter handen gestelt, daer bij veder een verboden wert de voorszegde inventie in 't geheel ofte ten deele in 't groot ofte kleyn eenichfints naetemaecken echter den voorfzegden Simon Douw hem vervordert foude hebben defelve met een weynich veranderinge nae te maecken onder pretext dat hij voor gaff, dat het eene nieuwe ende verscheyde inventie soude wesen van die vanden voorszegden Huygens, daer het nochtans fyne gehele kracht krygende, ende bestaende ex pendulo bij denfelven Huygens geinventeert, nootsackelyck voor deselve inventie gehouden moste werden, ende versochte derhalven in effecte, dat den voornoemden Douw fyn verfoeck 5) van attache mochte werden affgeflagen. Ende alfoo het Uwe Edel Groot Mogenden geliefft heeft dienthalven te requireren onse onderrechtinge ende advys, foo hebben wij beyde de voorfzegde horologiemaeckers voor ons ontboden, hare wercken geexamineert ende eyntelycken fodanich geaccordeert<sup>6</sup>), dat den voorfzegden Coster overgegeven heeft, dat den voornoemden Douw mede soude vermogen te impetreeren attache van Uwe Edel Groot Mogenden op het Octroy bij hem van de Heeren Staten Generael alrede geobteneert; Mitswelcken parthijen geinteresseerde contentement nemende, souden wij van advise syn, dat Uwe Edel Groot Mogenden den voornoemden Douw fyn verfoeck niet en behoirden te weygeren. Ons niettemin refererende tot het goetvinden ende welgevallen van Uwe Edel Groot Mogenden aen dewelcke wij bij desen bevde de voorszegde requesten wederomme sendende

Edele Groot Mogende Heeren, Bidden wij Godt Almachtich UEd. Groot Mogenden in lange voorspoedige Regeringe te willen conserveren. Geschreven inden Hage den 16en December XVIc acht ende vijftich

UEdele Groot Mogende gansch Dienstwillige De President ende Raden van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt ADR. POT :).

<sup>2)</sup> Voir le Nº. 528.

<sup>3)</sup> Voir le Nº. 530. 4) Voir le Nº. 526.

<sup>5)</sup> Voir le N°. 529.

<sup>6)</sup> Voir l'Appendice N°. 556.

Adrianus Pot naquit a Bielefeld en 1612, étudia à Leiden, et devint président de la Cour de Hollande, Zélande et Westfrise.

# Nº 556.

Appendice au No. 555.

9 DÉCEMBRE 1658.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat, Minutes de la Cour de Hollande.

Volgens Ordonnancie vanden Hove van Hollandt zijn op huyden den ix December 1658 voor het Collegie van Rade gecompareert Christiaen Huygens, Salomon Coster Horologiemakers, wonende alhier in den Hage, Requiranten ter eenre, en Simon Douwe, mede Horologiemaker, wonende te Rotterdam, gerequireerde ter andere zyde.

Ende fyn de voorfzegde partijen door ons tuffchenspreecken verdragen, dat onvermindert de sustemu van voorfzegde de requiranten waarby sy sustineeren dat de inventie van gerequireerde een en deselve is, waarvan voornoemde Coster octroy heest geobtineert, de gerequireerde evenwel, voor soo veel des noots sy, en tot beyde parthyen gerustheyd mede sal mogen versoucken en obtineeren attache op het octroy bij hem gecregen van syne inventie van het maken van Horologien, ende t'selve geobtineert hebbende, dat als dan de emolumenten daervan, alsmede van inventie van voornoemden Huygens provenieerende sullen getrocken worden. een derde part voor den voornoemde Huygens, het tweede derde part voor voornoemden Coster en het resterende derde part voor den voornoemden Douwe, en off het gebeurde dat yemant anders, onder praetext van nieuwe inventie eenigh ander octroy tot praejuditie van voorszegde respective wercken, zoude trachten te impetreeren, oste de voorszegde wercken nae te maken, beloven de voorszegde parthyen pro rato t' selve sullen tegen gaen en malkanderen daerinne de hand bieden.

Te vreden fynde haer in den inhoude defer vrywillichlick by den voornoemden Hove te laeten condemneeren, conftitueeren tot dien cynde Gerrit van Velde en Wouter Goutappel beyde Procureurs voor den voornoemden Hove, d'eene om de felve conditioneel te verfoucken ende den andere omme daer inne te confenteeren, beloven voor goet, vaft ende van waerde te houden, t' gene by defelve daerinne refpectivelyck fal wesen gedaen.

-0-

### Nº 557.

LES ETATS DE HOLLANDE ET WEST-FRISE à S. Douw.

17 DÉCEMBRE 1658.

La pièce se trouve à la Haye, Archives de l'Etat.

De Staten van Hollandt ende Westvriessandt geexamineert hebbende het Octroy 1) van de heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden in dato viijen Augusti 1658 daerbij Haer Hoog Mogenden geconfenteert ende geoctroveert hebben aen Meester Symon Douw Stadtshorologiemaecker tot Rotterdam dat also tot noch toe veel mocyten ende kosten waren gespilt om tot dienst vant gemeenebeste correcte ende welgaende horologien te maecken, ende defelve perfectheyt nyet hadde konnen werden uytgevonden was hij Suppliant een meester in de kunst van groote Thoorn ende Camerwercken fijnde, ter lieffde vant gemeene beste bewogen gewerden fijne practyck ende arbeyt int werck te stellen, hebbende eyntelyck uytgevonden feeckere nyeuwe inventie van Horologien dewelcke werden bewogen door een Inftrument hetwelck novt voor desen in cenige matimatische konsten ofte inde werelt bekent was geweeft waer van op dat een yder foude hebben praealable kennisse ende hij Suppliant bij publycque courante een geruymen tijt geleden rectificatie gedaen zynde defelve zynes Suppliants inventie teenemael verscheyden vande onrust ofte beweginge dewelcke tot noch toe in diergelycke wercken voor desen waren gebruyckt ende specialyck van die de welcke van de heeren Christiaen Huygens was geinventeert ende gepractifeert, waer van Salomon Coster Octroy hadde, ende die in precise affdeelinge des tijts als oock in duyrsaemheyt minder ontsteltenisse, ende die met weyniger jae gansch geen kosten cunnen werden onderhouden, alle oude ende tot noch toe nyeuwe gepractifeerde wercken weer te boven gaende, dewijle dat defelve het zij groot ende cleyn altoos blijven gaende schoon dat die opgewonden werden, hetwelck een groote perfectheyt in de wercken caufeert ende tot noch toe het zij bij den voornoemden heer Huygens ofte yemant anders noyt was uytgevonden, dewelcke oock door kleyne fauten vant raderwerck nochte door verandering van weder nochte verswaringhe van gewicht (nyettegenstaende daer 10. 20. 30. 40. 50. of 60. ponden naer proportie des wercks meer bijgevoecht wert) eenige alteratie subiect was soodat door de applicatie van des Suppliants voorfzegde kunft de publycke uyrwercken feer groote fekerheyt doorgaens foude erlangen ende daer uyt in tijt ende wijlen noch meerdere voordeel te hoopen stonde dewijle hij dan Suppliant soo dienstige nutte ende perfecte inventie geern tot dienst vant gemeenebeste nu wilde aenden dach brengen, foo verfoeckt hij Suppliant tot het voorfzegde Octroy te hebben onfe letteren van attache in behoorlijcke forme, hebben wij het voorfzegde Octroy goetgevonden ende

<sup>1)</sup> Voir la pièce Nº. 528.

defvolgens geconsenteert ende geaccordeert, gelijck wij consenteeren ende accordeeren mits desen dat den voornoemden Meester Symon Douw alleene ende met exclusie van allen anderen binnen dese provincie gedurende den voorszegden tijt van eenentwintich naestcomende jaren te mogen maecken seeckere nyeuwe inventie van horologien met verbodt aen allen ende een yegelijcken wie tselve soude mogen wesen d'voornoemde nyeuwe inventie van horologien naer te maecken ende naergemaeckt binnen dese provincie van Hollant ende Westvrieslant te brengen ofte doen brengen om vercost ende uytgegeven te werden sonder consent van voornoemden Meester Symon Douw opte peyne ende verbeurte als in den voorszegde Octroye gestatueert die wij verstaen ende ordonneeren dat tegens de Contraventers geexecuteert ende geappliceert fullen werden naer behooren.

Gedaen inden Hage onder 't Cleyne fegel vanden lande den xvijden decem-

bris int jaer ons Heeren duysent zes hondert acht en vijftich.

# Nº 558.

#### P. PETIT à CHRISTIAAN HUYGENS.

27 DÉCEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 573.

A Paris le 27 Decembre 1658.

#### Monsieur

Jauois toufiours differé a vous escrire pour vous enuoyer plus parfaittement la description de lhorloge de Strasbourg que Jattendois de jour a autre de Monsieur le cheualier digby ¹) mon Amy a qui Jauois escrit a francfort ou il est de me l'enuoyer auec quelques liures que Je luy ay demandé. Mais comme jl ma fait Response quil ne pouuoit recouurer sitost ny les liures ny faire venir le dit horloge de Strasbourg pour me l'enuoyer Jay creu ne deuoir plus tenir vostre curiosité en suspense & me suis mis a vous faire tout a lheure le grisonnement tel que tel du dit horloge comme je lay veu desmonté en cette ville entre les mains de celuy a qui jl est. Vous vous Representerez donc sil vous plait que lhorloge A²) est comme ceux qu'on met

<sup>1)</sup> George Digby, Comte de Bristol, fils du diplomate John Digby [1580-21 janvier 1653] naquit à Madrid en octobre 1612, et mourut à Chelsea le 20 mars 1676. Faisant partie de l'opposition dans le Parlement, il en fut exclu en juin 1641 et s'exila sur le continent; en 1661 il rentra en Angleterre et fut créé chevalier dans l'ordre de la Jarretière.

<sup>2)</sup> Nous n'avons pas retrouvé la figure qui a dû accompagner cette lettre.

fur la table fait en boeste ronde & qui a vn quadrant & vne aiguille B dvn coste, & aurant a lopposite ou par derriere auec vne autre aiguille & les heures correspondantes vis a vis les vnes des autres. Cet horloge ainsi Rond se met sur vn Plan C incliné fur lequel au lieu de rouler tout a coup il se roule insensiblement & de telle forte que la boeste ne fait que son tour en 12 heures. Par ce Moyen laiguille B demeurant toufiours perpendiculaire fi on l'a mife perpendiculaire parcourt toutes les heures ou pour mieux dire toutes les heures passent deuant laiguille, ainsi devant & derriere les deux aiguilles marquent les heures & lhorloge auance ou retarde selon linclination du Plan C. Or tout lartifice consiste a empescher que la boeste A ne roule tout a Coup & a la temperer de sorte quelle ne face sa reuolution quen 12 heures. Ce qui se fait par le moyen que vous verres dans la figure D qui est le dedans de ladite Boeste. Et qui ne gist en autre chose quen ce que vous vovez dont je ne scav si je pourray bien mexpliquer. F est le rond de la boeste a lentour de laquelle est attaché par le milieu & par 4 tenons H, vn cercle E lequel est denté, voyla ce qui tient a la boeste F fixement. le Reste est vne montre ordinaire excepté quil ny a ny reffort ny fusee ny corde mais seulement vn arbre K au milieu de la grande Roue I lequel arbre porte yn pignon qui tourne fur la dite rouc E les autres parties de la montre font des Roues & vn balancier a lordinaire. Sur vne des platines de ladite montre il y a vn Plomb attaché a un des vis M. M. & vne autre grande N N. ce plomb peut peser 12 a 13 onces. Et tout le long dudit plomb entre jceluy & la montre il y a vn arbre de fer PP qui tient ferme en telle forte neantmoins quil se puisse tourner comme nos aiguilles entre ladite platine de la montre & le fer MN qui tient le plomb attaché. Par dessus cette boeste F remplie de ce que dessus representez vous maintenant quon mette les deux couuercles ou quadrans B atrauers lesquels passe larbre PP. Puis on y adjouste les deux aiguilles QQ qu'on arrefte aucc des goupilles ou vis. Cela fait lhorloge est monté & on le met sur son plan incliné. Ce qui empesche quil ne roule tout a coup cest le plomb qui estant sur dit centre de grauité veut tendre en bas mais qui en est empesché par la montre & le reste du poids de la boeste, lequel poids neantmoins doit preualoir au plomb'puis quil descend en 12 heures & parcequil y preuault & quil descend en effect contre la refistance du plomb. Il fait donc tourner par sa roue dentee E, le pignon K qui fait tourner la Roue J & les autres par consequant jusques au balancier qui arreste tout, ainsi ce Mouuement estant proportioné par le plomb & par linclination du plan H continue tant que le Plan dure & lorsque lhorloge est au bas il ny a qu'a le prendre & le porter en hault. Il prend de luy mesme sa situation & continue fon mouuement. Voyla quelle est a mon auis la Cause de cet horloge. fi je fuis affez heureux pour mestre rendu jntelligible jen seray Rauy & vous Mobligerez de m'en mander vostre sentiment, cette inuention nest pas sotte & il y a bien du creux la dedans, forte choses contribuant ensemble a ce mouuement dont a la verité je ne croy pas que nous deuions attendre tant de justesse & par consequant tant d'Vtilite que par les pendules ny approchant en facon du monde puis quil despendra de beaucoup de circonstances mais tousjours est jl a estimer pour sa nouuaute. Quant a celuy que vous auez eu la bonte Monsieur de me faire faire je lattens auec grande jmpatience & je ne doute point que louurier ne laye fait des meilleurs pour le moins vn peu sur le commun des autres quil enuoye, son correspondant en cette ville 3) (qui en fait vn pour Monsieur de Monmor & qui en a vendu deux ou 3 autres quil auoit, dit il, apportez pour son compte) sen jra bientost a dieppe, si la mienne estoit arriuee jl la rapporteroit en cas quelle vint par cette voye la, Mais je vous supplye de la faire distinguer des autres & quelle soit si bien marquee quon ne la puisse pas eschanger & pour le prix on naura qua me mander a qui je le donneray ou si jen enuoyeray lettre de change a la haye ou Amsterdam ou comme lon voudra, jay commencé den faire mettre vn a pendule qui fera justement de 3 pieds comme celuy que vous voulez faire faire parce que jl bat justement vne seconde & comme jen attens aussi vn de Stras bourg nous en verrons les diuersitez.

Pour les lunettes jay veu Monsieur Bouillaut qui ne se souient point de l'application du miroir pour redresser les especes 4). Cest pourquoy vous mobligerez Monsieur de men donner la description, si je nestois presse de finir par la nuit je vous entretiendrois plus tousjours sur ce que vous mescriuez 5) touchant la determination de leurs multiplications par la proportion de leurs points bruslants mais sil vous plait de men enuoyer vostre demonstration Je vous en seray fort oblige. Si cette proportion a lieu, des lunettes de 6 pieds par exemple comme jen ay portant vn concaue ou conuexe d'vn pouce de diametre multiplieront donc 72 soys ou enuiron & partant seroient aussi bien que de beaucoup plus grandes tant y a quil ny a que la facon de s'en servir (?) de laquelle jl nous faudra conuenir. Excusez je vous prie Monsieur & ma mauuaise escriture & ma fin precipite tant par la nuit que par vne compagnie qui me diuertit & moblige de vous dire que je suis de tout mon ceur

#### Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant serviteur P. Petit.

A Monsieur Monsieur Christian Hugens a Zulichem
A la Haye en Hollande.

<sup>3)</sup> Il s'agit ici de Hanet. Voir la Lettre N°. 550, note 7.

<sup>4)</sup> C'est-à-dire: les images.

<sup>5)</sup> Nous n'avons point trouvé cette lettre.

### Nº 559.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

27 DÉCEMBRE 1658.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 564.

#### Nobiliffime Domine

Redditae funt mihi hac ipfå horå litterae Clarissimi Riccij, quibus se curaturum pollicetur, ut Tuae¹) tuto in manus Domini Hodiernae perueniant: idque per Dominum Caramuelem²), a quo eiusdem Astronomj quam ad Te transimis Diatribam³), acceperat. Laudat mirissicé Horologium tuum⁴), tam ipse, quam quotquot Romae cå de re censere possunt. Addit ctiam, Septem Apollonij Pergaej Conicorum libros ex Arabico versos, Principum Mediccorum curå et sumptu breuj edendos ⁵), quos ex autographo desumptos esse arbitror, de quo ad Te alias scripsisse meminj. Circa Problemata Parissensia infeliciter operam lussisse videntur ij, qui pracpoperå ⁶) sestinatione conceptus suos exposuerunt. Quod et Te scire arbitror.

Vale Vir praestantissime hoc anni noui auspicio, quem Tibi Tuisque faustum ac

felicem precatur ex animo

Tui observantissimus Renatus Franciscus Slusius.

Leodij 27 10bris 1658.

VI

Nobilifimo Clarifimoque Domino
Domino Christiano Hugenio de Zulichem
A la Haye.

1) C'est la Lettre Nº. 518.

2) Van Swinden, dans les Annexes de son Mémoire Sur Huygens inventeur des horloges à pendule donne sur Caramuel les renseignements suivants:

Joh. Caramuel de Lobkowitz tunc temporis Romae commorabatur, Epifcopus erat duarum Ecclefiarum in Regno Neapolitano, Mathefi et Afronomiae operam dederat et in Tomo VI Operum Clar. Gaffendi dantur aliquot Caramuelis epiftolae: in quarum una agitur de modo quo particulas temporis ope corporum funependulorum demetiebatur: quae epiftola quaedam de hac re fatis notatu digna continet; caeterum de hoc viro videatur, inter alios, Nicéron Mémoires, T. 29, p. 26c.

3) Voir la Lettre N°. 360a.

4) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

5) C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 536, note 2.

Lisez: praeproperâ.

### Nº 560.

#### J. WALLIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

1 JANVIER 1659. ")

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 512. Chr. Huygens y répondit par le No. 574.

### Nobilissimo Doctissimoque Viro Domino Christiano Hugenio, Const: F. Johannes Wallis S. D.

Quas ad me miferas, Vir Nobiliffime, literas, 8 Augusti <sup>1</sup>) datas, fero admodum accepi. Sub Nonas utique Novembres Londino huc deferebantur eodem ipfo tempore quo ego Londinum versus iter faciebam: unde non prius illas videram quam domum redux Decembris 11. hic repererim. Quam quidem itineris tarditatem non uno nomine doleo.

Quod autem sub sinem deprecaris, ne nobis displiceat qua in nostris reprehendendis usus es libertate; tantum abest ut ego id aegre feram, ut contra honoris et amicitiae loco habeo a tanto viro et harum rerum peritissimo familiariter tractari, qui et sicubi lapsus sim tum eo polles acumine ut oculatus statim perspicias tum amore pariter ut amicè monstres.

Ouod de Langio et Meibomio habes: Vidi quidem Langij scriptum 2), sed nondum perlegi; quid autem Meibomius reposuit 3), ne vidi quidem; ut nec quam adversus Ainscomium ipse scripseris Epistolam 4); in qua quidem si nostra qualis qualis sit authoritas tibi usui esse possit, gratulor quidem: sed et interim veniam peto quod tuâ te inconfulto usus sim 5) (utut celato nomine,) praesertim quum id tibi displicuisse intelligo. Quod autem tam falfa fuerit illa adverfus Hobbium Diatriba, non id mei mores, sed necessitas rei coegit. Vides enim, uti credo, ex alijs scriptis meis, quàm possim pacatè tum ab alijs dissentire tum et dissentientes ferre. Sed id agebatur a Leviathano nostro (ut ex scriptis suis, praesertim Anglicanis, facile est colligere) ut toto impetu tum in Academias nostras (nec nostras tantum sed et universim omnes tum veteres tum recentiores,) tum Ministros praesertim, totumque ministerium, et religionem quidem universam incurrat et pessundet penitus; Quasi nihil sanum nihil non ridiculum vel in Philofophia vel in Religione noverit Orbis Christianus; et quidem Religionem non intellexerint quia non Philofophiam, nec Philofophiam quia non Mathesin. Necessium itaque visum est, tum ut, itinere retrogrado, quam parum ipfe Mathefin intellexerit (unde animos fumfit) demonstret saltem aliquis

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé une lettre de cette date; mais il s'agit ici de la Lettre N°. 512, dont la minute avait la date biffée du 28 août, remplacée par celle du 6 septembre.

<sup>2)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 445, note 5.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage de la note 4, Lettre N°. 445.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 338, note 1.

<sup>5)</sup> Dans l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 512, note 3.

Mathematicus, tum ut id ita fiat ut ne faftu fuo terreamur, quem virus omne et fpurcitiem evomiturum novimus. Sed de his hactenus.

De Meibomio et Gallis fecus egimus, nec aliter quam ut viros Nobiles et ingenuos tractavimus; nec effe credo quod vel ipfi merito reprehendant. Numquid de me Meibomius in fuis adverfus Langium scriptis intermiscuit, vel etiam separatim scriptit, ignoro. Sin ita sit, rem gratam mihi facies si id significaveris, et si opus sit scriptum ipsum (quod per Bibliopolam vestrum Dominum Brown a) ad Dominum Underhill? Londinensem sieri potest) transmittas: credo enim apud bibliopolas nostros nondum extare.

Commercium nostrum Epistolicum 8) cum Nobilibus Gallicanis, Fernatio et Freniclo, quomodo sit institutum vides. Ad tricas illas numerosas, ego tantum non invitus accessi, et sero tandem me illis serio applicui, nec nisi provocatus, (quod ex ipsis Epistolis videre est,) illo praesertim quem de omnibus triumphum agere videtur Freniclus in sua ad Solutiones suas Praesatione, cui et occurrendum fortasse non inconsultus censui; quod et secimus. Sed iniquâ aliquantulum (nis malè judico) lege, nobiscum et illis decertatum est; (quod et fortasse notabunt alij non moniti;) nempe nihil illi omnino ita folvunt (ne quidem suorum Problematum) ut quis inden doctior vel peritior evadat; faltem non nis numeros aliquot particulares exhiben quae quaesitis fatissaciunt, methodum interim qua vel illos ipsi vel alij alios exhibeant celantes plane, nec quas a nobis exigunt regulas generales ipsi porrigunt; ad pompam scilicet potius quam ad Matheseos progressum rem instituentes: dum nos contra et responsa damus et responsorum pandimus sundamenta, quod ab illis hactenus ne extorquere possiumus.

Quid autem inibi meum sit, quid Jllustris Vicecomitis Brounkeri, quanquam non ita facile sit ubique determinare, cum alter alteri non raro, reciprocatis literis, ansam porreximus, suaque mihi plerumque explicanda permiserit, curavi tamen sedulò quae sua sunt sibi afferere; atque, inter alia, Methodum illam quae pagina 71. occurrit, quae est Jllustris Brounkeri magis quam mea (quod ibidem me satis innuisse putaveram) licet eam mihi deinceps reliquerit exponendam; quae et meâ quae praecesserat est multò potior, sed quam ille nondum invenerat quum priorem ipsi exposueram. Neutra tamen tantilli videtur quin ut potior habeatur nudâ numerorum aliquot (quod a Freniclo factum est) expositione. Praesertim cum id utraque ostendat quod non speraverat Freniclus; nempe Analyticen (quam ille sub id tempus in literis huc transsinsses contemptui habuit, saltem quod ad hujusmodi quaestiones, et prae sensis suis,) etiam id praestare posse. Et quidem suam (quaecunque sit) five Frenatij sive Frenicli methodum nostris inferiorem plane sentio, cum suam neuter hactenus exponere voluerit, quod certo certius essenti fiquid ipsi vel

<sup>6)</sup> Samuel Broun. Voir la Lettre No. 307, note 1.

<sup>7)</sup> Thomas Underhill était libraire à Londres de 1641 à 1658, d'abord dans Word-Street, sous l'enseigne, The Bible" et puis dans St. Paul's Church-Street sous celle de: "The Anchor and Bible".

<sup>8)</sup> L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 497, note 3, où nous avons donné les noms des correspondants de Wallis.

accuratius vel acutius habuerint. Et fimili argumento colligere forsan licebit, Regulam illam generalem quam se pollicetur communicaturum Fermatius pagina 6. modo id desiderem (quod itaque peto pagina 8.) sed quam deinceps perendinat pagina 21. donec ipse expotuerim quid valeam ea de re praestare, et tandem declinat, nec aliud substituit quam Robervallij et Pascalij testimonium, se id praestare posse, pagina 160. traditis a me paginis 45 et 52, vel inferiorem vel saltem nihilo superiorem esse; praesertim cum et quaestit quod pagina 46. de eodem subjecto reposueram, solutionem declinet.

Quod de illatione nostra pagina 83. insinuas, non distiteor verum esse, quod et dudum animadverti; sed cum id in Epistola scriptum fuerat, quae erat bona side inferenda, non visum erat inter edendum immutare. Et quidem ab initio id solum infinuatum ire volebam, Demonstrationis sundamentum potius quam persectam demonstrationem ibidem traditis subesse; certè vix meliorem putaveram Fermatium

ipfum exhibiturum.

De Theoremate Fermatij (de potestatibus numeri binarii <sup>9</sup>) quid statuendum sit, mihi nondum constat.

Proprietatem trianguli Amblygonij graduum 120. quam expono pagina 110. &c. brevius posse demonstrari, non ignoro. Sed ego illam ex varijs quae prae manibus erant demonstrationem selegi, quae a trisectione anguli dependet (tanquam elegantem ut ut non brevissimam,) depromptam utique extractatu 10) quem ante decem annos, de Angulorum sectione, exercitationis caus conscripseram; ubi consimiles aliorum Triangulorum tum Amblygoniorum tum Oxygoniorum proprietates, simili plane methodo demonstro. Sin breviorem malis, hanc habeas.

Sit C continuatio lateris utriufvis, puta A, ufque ad perpendiculum P. Erit (propter angulum graduum 60.) C =  $\frac{1}{2}$  E. Adeoque  $Pq^{xx}$ ) =  $Eq - \frac{1}{4}$   $Eq = \frac{3}{4}$  Eq. et

 $Q: A + C: \mathcal{A} = Aq + AE + \frac{1}{4} Eq.$  Ergo Tq = Aq + AE + Eq. Quod erat



demonstrandum. Sed et eadem facilitate, utrovis modo, demonstrabitur: Si angulus cruribus AE comprehensus, sit graduum 60. quadratum subtensae T est

Aq - AE + Eq. Sin effet angulus graduum  $\begin{cases} 45 \\ 135 \end{cases}$ .

 $Tq = Aq + Eq \pm {}^{13}$ ) AE  $\swarrow$  2. Et fimiliter, mutatis mutandis, in Triangulis alijs. De spatio Conchoidis quod habes; Nempe, quod non animadvertisse videar, spatium

<sup>9)</sup> Voir la Lettre Nº. 25, note 7.

<sup>16)</sup> Cet ouvrage fut publié plus tard sous le titre:

J. Wallis. Treatife of Angular Sections. London. 1685.

<sup>11)</sup> Pq désigne le carré de P.

<sup>12)</sup> Wallis écrit Q: A + C pour  $(A + C)^2$ .

<sup>13)</sup> Lisez: 干.

illud effe magnitudine infinitum: Omnino fecus est. Noveram utique infinitum esse; in data tamen ratione dividi eodem sensu dici poterit, quo parallelogrammum infi-



nitum lateribus  $A \alpha$ ,  $B \beta$ , infinitis interjectum, dicetur in dată ratione dividi parallelâ recta  $D \delta$  quae in data ratione dividit latus AB; vel etiam Parabolam vel Hyperbolam infinitam, diametro dividi in duos femisses. Nec aliud eâ propositione infinuatum volebam.

Ad propositionem quam de Cissoide proponis elegantem, quam petis an Infinitorum Arithmetica suppeditare possit; hace habeas.

Cum linea Ciffoidis ABCb ita fit per conftructionem conflituta, ut rectam GB (Ciffoide et peripheria terminatam, atque ad A, diametri AD terminum tendentem,) bifariam fecet NH (diametri AD medio perpendiculariter infiftens:) Si ducentur

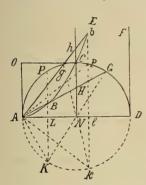

insuper tum GNK diameter, tum rectae KA et KB (quae diametro AD occurrat in L, et peripheriae in P.) oftendit Pappus (libro 3. propositione 5.) propertum BG bisectam in H, tum GK in N, rectam KB parallelam esse rectae NH; adeoque tum angulum GAK in semicirculo, tum angulos ad L rectos esse et consequenter, rectas LD, LK (hoc ess LP), LA, LB, continue proportionales esse. Quod et similiter oftendetur, de literis minusculis, in Cissoidis continuatione.

Ponamus jam rectam AD in partes aequales numero infinitas infinitis punctis L dividi. Erunt itaque omnes AL, ut 1, 2, 3, &c., quarum maxima AD, (quae dicatur D.) Et omnia quadrata <sup>14</sup>) LK vel LP, ut V: 1D-1. <sup>15</sup>) V: 2D-4. V: 3D-9. &c.

Cumque fit, ut LK ad LA, fic LA ad LB; Erunt omnes LB (hoc eff fpatium ADFEB) ut  $\frac{1}{\nu : D-1} \cdot \frac{4}{\nu : 2D-4} \cdot \frac{9}{\nu : 3D-9} \cdot \text{ &c. hoc eft, ut}$   $\frac{1 \times 1}{\nu : 1 \times \nu : D-1} \cdot \frac{2 \times 2}{\nu : 2 \times \nu : D-2} \cdot \frac{3 \times 3}{\nu : 3 \times \nu : D-3} \cdot \text{ &c. hoc eft, ut}$   $\frac{1 \nu \cdot 1}{\nu : D-1} \cdot \frac{2 \nu \cdot 2}{\nu : D-2} \cdot \frac{3 \nu \cdot 3}{\nu : D-3} \cdot \text{ &c. five } \frac{\nu \cdot 1}{\nu : D-1} \cdot \frac{\nu \cdot 8}{\nu : D-2} \cdot \frac{27}{\nu : D-3} \cdot \text{ &c. five } \frac{\nu \cdot 1}{\nu : D-2} \cdot \frac{27}{\nu : D-3} \cdot \text{ &c. five } \frac{\nu \cdot 1}{\nu : D-2} \cdot \frac{27}{\nu : D-3} \cdot \text{ &c. five } \frac{\nu \cdot 1}{\nu : D-2} \cdot \frac{27}{\nu : D-3} \cdot \text{ &c. five } \frac{\nu \cdot 1}{\nu : D-2} \cdot \frac{27}{\nu : D-3} \cdot \text{ &c. five } \frac{\nu \cdot 1}{\nu : D-2} \cdot \frac{27}{\nu : D-3} \cdot \text{ &c. Hoc eft: Omnia quadrata LB}$  funt feries Tertianorum per feriem Primanorum inverfè positorum divifa; Jpſaeque LB rectae in quadratorum illorum ratione fubduplicata.

<sup>14)</sup> Ce mot ,quadrata" est de trop ici.

<sup>15)</sup> Wallis désigne par  $V: D \to I$  ou par  $V: D \to I$ ; ce que nous écririons  $V \to I$ .

Quod verò feries illa infinita, fit tripla feriei  $\nu$ : 1 D-1.  $\nu$ : 2 D-4.  $\nu$ : 3 D-9, &c. (quae est feries Radicum quadraticarum feriei primanorum in seipfam inversè ductae.) hoc est, semicirculi; sic colligitur ex principijs Arithmeticae Infinitorum, (quod sulquanto ostendendum erit, quia totum illud negotium de seriebus directis in series inversas ductis, vel per eas divisis, nonnisi parcè illic traditur.)

in feries 1. 
$$a$$
.  $a^2$ .  $a^3$ .  $a^4$ . &c. prodibunt rationes  $\frac{2}{3}$ .  $\frac{4}{15}$   $\frac{16}{105}$ .  $\frac{96}{945}$ .  $\frac{768}{10395}$ . &c. hoc eff  $\frac{2}{3}$ .  $\frac{2 \times 2}{3 \times 5}$ .  $\frac{2 \times 2 \times 4}{3 \times 5 \times 7}$ .  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6}{3 \times 5 \times 7}$ .  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6}{3 \times 5 \times 7 \times 9}$ .  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6 \times 8}{10395}$ . &c.

Si verò loci hi pro paribus habeantur, et suppleantur interjecti loci impares, ponendo, in loco tertio (inter 1 et a) pro serie  $\nu$  a in  $\nu$  a inverse ductà, rationem  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{17}{7}$  (per propositionem 167. Arithmeticae Infinitorum). Sicut ratio loci quarti multiplicat rationem secundi per  $\frac{2}{5}$ , et hanc ratio sexti per  $\frac{4}{7}$ , &c. manifestum est

(ex consecutione seriei) rationem quinti multiplicare rationem tertij per  $\frac{3}{6}$ ; et similiter in reliquis. ad hanc formam; Nempe series  $\nu$  a ducta inverse

in feries 
$$\frac{1}{\sqrt{a}}$$
: 1.  $\sqrt{a}$ .  $a$ .  $\sqrt{a^3}$ .  $a^2$ .  $\sqrt{a^5}$ .  $a^3$  &c. dabit rationes  $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{2 \square}$ :  $\frac{1}{3}$ :  $\frac{1}{2 \square}$ :  $\frac{2 \times 2}{3 \times 5}$ :  $\frac{1}{2 \square}$ :  $\times \frac{3}{6}$ :  $\frac{2 \times 2 \times 4}{3 \times 5 \times 7}$ :  $\frac{1}{2 \square}$ :  $\times \frac{3}{6}$ :  $\frac{5}{8}$ :  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6}{3 \times 5 \times 7 \times 9}$ : &c.

<sup>16)</sup> Lisez: 13 a.

<sup>17)</sup> Wallis employe ce signe  $\square$  pour désigner  $\frac{4}{\pi}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Wallis écrit  $\frac{1}{4}$ )  $\frac{1}{2\Box}$  pour  $\frac{1}{2\Box}$ :  $\frac{1}{4}$ .

Unde, in praesens negotium, hoc saltem seligendum est, serie  $\[ \] a$  et  $\[ \] a^3$  invicem ductas inverse, ad seriem acqualium esse ut  $\left( \frac{1}{2 \square} \times \frac{3}{6} \right) \frac{1}{4 \square}$  ad 1.

Deinde, ut feriem  $\[ \nu a \]$  jam perpendimus, perpendamus fimiliter feriem  $\[ \nu a \]^3$ : Ea nempe ducta in feriem a inverfam, hoc est in D-a, dat seriem  $D\[ \nu a \]^3-a\[ \nu a \]^3$ , vel  $D\[ \nu a \]^3-\nu a \]^5$ , cui convenit ratio  $\left(\frac{2}{5}-\frac{2}{7}\right)=\frac{4}{35}$ . Et similiter in reliquis, ad hanc formam; Nempe series  $\[ \nu a \]^3$  inverse ducta

in feries 1. a.  $a^2$ .  $a^3$ .  $a^4$ . &c. dabit rationes  $\frac{2}{5}$ .  $\frac{4}{35}$ .  $\frac{16}{315}$ .  $\frac{96}{3465}$ .  $\frac{768}{45945}$ . &c. hoc eff  $\frac{2}{5}$ .  $\frac{2 \times 2}{5 \times 7}$ .  $\frac{2 \times 2 \times 4}{5 \times 7 \times 9}$ .  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6}{5 \times 7 \times 9 \times 11}$ .  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6 \times 8}{5 \times 7 \times 9 \times 11 \times 13}$ . &c.

ratio- $\frac{1}{6}$ )  $\frac{1}{4\Box}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{1}{4\Box}$ ,  $\frac{2\times 2}{5\times 7}$ ,  $\frac{1}{4\Box}$   $\times \frac{3}{8}$ ,  $\frac{2\times 2\times 4}{5\times 7\times 9}$ ,  $\frac{1}{4\Box}$   $\times \frac{3}{8}$   $\times \frac{5}{10}$ ,  $\frac{2\times 2\times 4\times 6}{5\times 7\times 9\times 11}$ . &c

Cum igitur feries  $1 a^3$  in feriem  $\frac{1}{\sqrt{a}}$  inverse ducta, hoc est, series  $1 a^3$  per seriem 1 a inverse divisa, sit ad seriem aequalium ut  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{4}$  ad 1, hoc est, ut  $\frac{6}{4}$  vel  $\frac{3}{2}$  ad 1: Erit (in casu praesenti) spatium ADFEB ad quadratum diametri

AD, ut  $\frac{3}{2 \,\square}$  ad 1, five ut 3 ad  $2 \,\square$ . Sed (per propositionem 167. Arithmeticae Infinitorum) semicirculus ACD est ad idem diametri quadratum, ut 1 ad  $2 \,\square$ . Ergo spatium illud est Semicirculi triplum. Quod erat ostendendum.

Similiter (fi opus fit) oftendi poterit, Dicti fpatij lineam aequilibrij, rectae DF parallellam, ab eadem diftare fextâ parte diametri: Jtem, folidum factum ex conversione dicti fpatij circa DF ut axem, aequalem esse folido ex conversione semicirculi ACD circa eandem DF, hoc est, semicylindro cujus basis sit idem semicirculus, et altitudo aequalis integrae peripheriae: Jtem, Solidum ex ejustem conversione circa rectam AO, solidi prioris quintuplum: Solidum vero ex ejustem conversione circa axem

AD, magnitudine infinitum: Centrum denique gravitatis nufquam effe. Nempe fic. Pofità linea aequilibrij AO, erunt momenta rectarum BL, feries compofita ex ferie magnitudinum BL, hoc eft  $\sqrt{\frac{a^3}{D-a}}$ , et diffantiam AL, hoc eff, a; adeoque feries  $a\sqrt{\frac{a^3}{D-a}}$ , vel  $\sqrt{\frac{a^5}{D-a}}$ . Cujus ratio ad feriem aequalium, nempe ad

momentum quadrati diametri ex puncto D suspensi, sic colligitur.

Series Las inverse ducta

in feries 1. *a*.  $a^2$ .  $a^3$ .  $a^4$ . &c. dabit rationes  $\frac{2}{7}$ ,  $\frac{2 \times 2}{7 \times 9}$ ,  $\frac{2 \times 2 \times 4}{7 \times 9 \times 11}$ ,  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6}{7 \times 9 \times 11 \times 13}$ ,  $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6 \times 8}{7 \times 9 \times 11 \times 13 \times 15}$ . &c. Adeoque, cum feries  $1 \times a$  in feriem  $1 \times a^5$  inverse ducta, rationem exhibeat (ut fu-

pra)  $\frac{1}{2 \square} \times \frac{3}{6} \times \frac{5}{8}$ , hoc est  $\frac{5}{3^2 \square}$ : supplebinus interjecta loca, vi analogiae, ad hanc formam. Nempe series  $\nu$   $\alpha$ <sup>5</sup> inverse ducta

feries  $\frac{1}{\sqrt{a}}$ . I.  $\sqrt{a}$ . a.  $\sqrt{a^3}$ .  $a^2$ .  $\sqrt{a^5}$ . a. &c. dabit

ratio- $\frac{1}{8}$ )  $\frac{5}{3^2}$   $\frac{2}{7}$   $\frac{5}{3^2}$   $\frac{2 \times 2}{7 \times 9}$   $\frac{5}{3^2}$   $\frac{2}{10}$   $\times$   $\frac{3}{10}$   $\frac{2 \times 2 \times 4}{7 \times 9 \times 11}$   $\frac{5}{3^2}$   $\frac{3}{10}$   $\times$   $\frac{5}{12}$   $\times$   $\frac{2 \times 2 \times 4 \times 6}{7 \times 9 \times 11 \times 13}$  &c Momenta itaque omnium LB, hoc eff, fpatij ADFEB in fuo fitu (refpectu lineae

acquilibrij AO) eft ad momenta totidem AD in diffantia AD, hoc eft ad momentum quadrati AD ex puncto D suspensi; ut  $\frac{1}{8}$   $\frac{5}{32\Pi}$  hoc est  $\frac{5}{4\Pi}$ , ad 1; sive 5 ad

4 □: Adeoque (propter magnitudinem femicirculi ad diametri quadratum, ut  $\frac{1}{2}$  □

ad 1, vel 1 ad 2 $\square$ ,) ad momentum femicirculi fic fufpenfi, ut  $\frac{5}{2}$  ad 1, five ut 5 ad 2; vel, fufpenfi ex N, ut 5 ad 1.

Spatium igitur ADFEB in fuo fitu, aequiponderat quintuplo femicirculi in fuo fitu, hoc est ex puncto N suspensi, adeoque semicirculo in quintuplo distantiae AN, et consequenter (propter magnitudines distantias reciproce proportionales) cum spatium illud sit semicirculi triplum, distantia erit distantiae subtripla, hoc est  $\frac{5}{3}$  AN, vel  $\frac{5}{6}$  AD; nempe a recta AO; adeoque  $\frac{1}{3}$  AN vel  $\frac{1}{6}$  AD a recta DF. Tantundem itaque distat spatij Cissoialis linea aequilibrij (et, si quod sit, centrum gra-

vitatis) a rectis illis AO et DF. Quod erat oftendendum. Idem codem modo colligitur, posită (ab initio) aequilibrij linea DF. Nempe, cum series magnitudinum LB sit  $\sqrt{\frac{a^3}{D-a}}$ , et distantiarum D-a; est, ex utrisque composita, series momentorum  $\sqrt{\frac{a^3}{D-a}}$  in D-a, hoc est  $1 \le a^3$  in D-a; sive series

ries  $Va^3$  in feriem Va inverse ducta; cui convenit (ut supra) 1 atio  $\frac{1}{4\Box}$ . Momentum itaque dicti spatij in suo situ (respectu rectae DF) est ad momentum quadrati AD, in distantia AD suspensi, ut 1 ad 4 $\Box$ ; adeoque ad momentum semicirculi sic suspensi, ut 1 ad 2: Hoc est, aequiponderat semicirculo suspensio in distantia  $\frac{1}{2}$  AD, hoc est ex puncto N seu Centro. Hoc est, Spatium Cissoidale in suo situ, aequiponderat Semicirculo in suo, respectu rectae DF. Et consequenter, cum Spatium Cissoidale sit semicirculi triplum, erit distantia distantiae subtripla; hoc est  $\frac{1}{3}$  DN, vel  $\frac{1}{6}$  DA; nempe a recta DF; adeoque  $\frac{5}{6}$  DA a recta AO; ut prius.

Atque hinc flatim colligimus, Solidum ex conversione Spatij Cissoidalis ADFEB, ad solidum ex conversione Semicirculi ACD, circa eandem rectam AO, esse ut 5 ad 1; (nempe ut planorum momenta respectu ejusõem rectae AO:) circa rectam autem DF, aequalia esse; (propter aequalia planorum momenta respectu istius rectae.)

Atque hoc quidem oppido notandum est; (quod nescio an quispiam me prior indicaverit:) Rationes momentorum linearum vel planorum, respectu cujusvis rectae, et rationes Figurarum ex earundem conversione circa eandem rectam factarum, easdem semper esse.

Demonstratio facilis est: quia nempe utraeque ex eisdem rationibus componuntur; nempe Magnitudinum et Distantiarum. Quod unum si animadvertisset Tacquetus, doctrinam suam, (acutam quidem et elegantem) de Cylindricis et Annularibus 19), auctiorem multo reddidisset, fortassis et breviorem. Quippe tum, ad magnitudinem Annuli ex quacunque sigura plana circumducta facti determinandam, nil aliud opus esset, quam, ut plani magnitudinem, suique centri gravitatis distantiam a polo seu conversionis axe, perpendat. Est utique Annulus acqualis Prismati, cujus bass est sigura genitrix, et altitudo acqualis peripheriae, quae a sigurae genitricis centro gravitatis describitur. Sed hoc obiter; quod tibi tamen forte non displicebit.

Deinde; si spatium Cissoidale converti intelligamus circa rectam AD, manifestum est, circulos radiorum LB esse in eorundem radiorum ratione duplicata; adeoque et series  $\frac{a^3}{D-a}$ , quae ad seriem aequalium, nempe totidem circulos radiorum D seu AD, rationem habet infinitam, adeoque est infinitae magnitudinis. Quod sic colligitur. Series  $a^3$  inverse ducta

in feries 1. 
$$a$$
 .  $a^2$  .  $a^3$  .  $a^4$  . &c. dabit rationes  $\frac{1}{4}$  ·  $\frac{1 \times 1}{4 \times 5}$  ·  $\frac{1 \times 1 \times 2}{4 \times 5 \times 6}$  ·  $\frac{1 \times 1 \times 2 \times 3}{4 \times 5 \times 6 \times 7}$  ·  $\frac{1 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4}{4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8}$  · &c.

Cum igitur rationes continuentur (ut patet) multiplicando proxime pracceden-

<sup>19)</sup> Voir l'ouvrage de la Lettre N°. 102, note 5.

tes per  $\frac{1}{5}$ ,  $\frac{2}{6}$ ,  $\frac{3}{7}$ , &c.; harum prima multiplicare debet praecedentem per  $\frac{0}{4}$ , quae igitur effet  $\frac{0}{4}$  )  $\frac{1}{4}$  ( $\frac{4}{0}$ °). Adeoque feries cadem  $a^3$  inverse ducta in seriem  $\frac{1}{a}$ , (hoc est, feries  $\frac{a^3}{D-a}$  rationem haberet 4  $^{21}$ ) ad 0, quae est infinita: ipsumque folidum propterea magnitudinis effet infinitae. Quod item oftendendum erat.

Sed et propterea (ut modo oftenfum est) momentum plani Cissoidalis ADFEB respectu rectae AD, effet ad momentum quod ratio AD, respectu ejusdem rectae, ut 421) ad 0; hoc est infinitum: Et consequenter, cum spatium illud sit magnitudinis finitae, distantia centri gravitatis effet infinita; quod igitur nusquam est. Quod ul-

timò fuscepimus ostendendum.

Vides itaque quomodo ex Infinitorum Arithmetica priorem propolitionis tuae partem (cum lucro) absolvimus. Reliqua pars, de Spatio ABCO triplo spatij APCO, fimiliter abfolvenda erat: Sed nunc non vacat; metuo etiam ne jam nimius fuerim. Quomodo autem utrumque tu vel inveneris vel demonstraveris 22), non

ingratum effet audire.

Horologij quod mifisti specimen gratus accipio: egregium equidem et nobile inventum. Videram prius apud nostros inventum illud pendulí Elateri applicatum; fed et innotuit, inventum tuum esse, (an ab ipso artifice, an aliunde, nescio:) pendulum vero istud longitudine tres aut quatuor digitos (si recte conjicio) vix excedebat. Levis autem in circumftantijs immutatio nequaquam poterit invento tuo derogare, quum illud pro cujufque arbitrio fieri potest: Et quidem sive ponderi sive elateri applicetur, ea tamen penduli applicatio utcunque tua erit.

Objectionum quas memoras de exiguâ quae adhuc superest inaequalitate, tum ob mutatum penduli arcum; tum etiam ob vim pendulo a pondere illatam, utraque mihi quum primum rem audiveram animo obveniebat: sed et eadem quam et tu adhibes folutio, utramque statim abstulit atque concepta erat; tantillam utique illam effe ut merito contemni debeat. Quam autem fuggerit Wendelinus 23) inaequalitatem 24), haud veram effe existimo. Aptaverat autem jam antehac ex nostris

<sup>22</sup>) Voir la pièce N°. 483.

<sup>2°)</sup> Lisez 1:0; car il s'agit du quotient de  $\frac{1}{4}$  par  $\frac{0}{4}$ .

<sup>21)</sup> Lisez: I.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Godefried Wendelin naquit le 6 juin 1580 à Herken (Liège) et mourut en 1660 à Rothenac. Il étudia à Rome en 1603—1604, et se fixa comme avocat du Parlement à Parrs. En 1612 il retourna dans son pays, où il devint curé, puis chanoine en divers lieux et enfin à Rothenac. Il fonda des écoles de mathématiques, et a été en correspondance avec un grand nombre de savants.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Van Swinden, p. 106 de son Mémoire cité dans la note 2 du N°. 559 remarque au sujet de cette inégalité: illa scilicet quae ex mutata acris temperatura oritur. Hauc veram esse constat: fed Wendelinus cam justo multo majorem aestimaverat.

nonnemo rotulam fuo pendulo quae vibrationes fuas numeraret; fed de Horologio ita inflituendo non erat folicitus, quod tu egregio fuccessi perfecisti.

Ad Saturni tandem observationes deveniendum. Tenue illud commentum <sup>25</sup>) quod a Joh. Hodierna editum memoras, ut nemini non obvium esset Saturni phases pauculas leviter consideranti, ita nullo modo satisfaciet multiformia illa quae apparent phaenomena penitus intuenti. Hevelius <sup>26</sup>) ad rem propius accedit, nec satisfacit tamen. Quid Dominus Wren nostrâs, de hoc negotio, ex observatis suis et aliorum collegit, speraveram jam ante tibi communicasse, si modessia Viri non secisse ut ipse sua minoris habeat quam par est. Spem tamen secit ut cum hisce literis aliquid eorum ab ipso accipias. Si autem vel Hodiernae vel Hevelij hypothesin satisfecisse posse putasset phaenomenis Saturni omnibus; jam ante multos annos valuisset vel tales vel etiam exquisitiores hypothese edidisse. Quaenam autem sit illa tua hypothesis Anagrammate tecta, nos nondum intelligimus.

Saturni fasciam, quam et te vidisse insinuas, observavit (quantum scio) primus ante aliquot annos Dominus Gulielmus Ball, Domini Petri Ball Equitis silius, (frater illi quem tibi nuper commendatum dederam,) Telescopio Romano (ab Eustachio de Divinis, ut aiunt, facto) vix ultra 12 pedes Anglicanos longo; Anno 1655: quam ubi Domino Paulo Nelio alijsque aliquot indicaverat, prout erant oculorum acumine vario hi concedebant illi secus; sed adhibitis demum tubis longioribus res statim extra dubium posita est. Audio etiam eundem jam nuper aliquod novum observasse, sed quid illud sit nondum valeo distincte notare.

Cum verò adhuc interroges, quid fibi volet illud in Anagrammate noftro, quafi lunando vehitur²7); fufpicari fubit literas meas, 29 Maij 1656 ad Te fcriptas, perijfle²8). Jndicaveram utique literis illis, his vocibus id folum intelligi me velle, Saturni comitem eodem plane modo circa Saturnum ferri quo circa terram Luna: puta, ut orbem Lunae integrum magna Terrae orbita fecum fert, fic orbita Saturni fui comitis orbem; item Saturni comitem, ut Terrae Lunam, quantum adhuc videre contigit, unicum effe, non, ut Jovis, quaternos; fed nec, ut anfulas, Saturni corpori adjunctum; et quidem ut Luna fuas ad Terram phases immutat varie, ita (credibile saltem est, ut ut illud ob distantiam non valeamus hic notare) suas ad Saturnum suus comes: quae omnia Lunandi voce (barbarâ forsan) velim intelligas; cujus tamen sive asperitas sive barbaries adjunctà voculà quasi lenienda videbatur.

Sed et eisdem literis indicabam neque me neque Dominum Paulum Nelium aliumve ex nostris id velle ut observationis tuae laudi quicquam derogetur; sed illius quam mundo primus patefeceris laudem feras: adeoque et quicquid de hoc Tibi scripseram tamquam inter nos dictum habeas, nec gloriae tuae obsuturum me-

<sup>25)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 3600, note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 302, note 2.

<sup>27)</sup> Voir la Lettre N°. 277.

<sup>28)</sup> En effet, la lettre ne se trouve pas dans notre collection.

tuas: quod identidem repeto; neque enim nobis vel est vel erat in animo tecum de hoc contendere. Sin autem placuerit tractatu tuo quicquam ea de re infinuare, sufficit saltem si innuas (quod et verum est) Dominum Paulum Nelium Equitem Anglum, una cum Domino Wren Astronomiae Professore Londinensi, alijsque,

stellulam eandem sub idem tempus saepius vidisse.

Verum aliud adhuc, quod forte non suspicaris, latet mysterium. Quod, si spondeas te mihi fuccenfere nolle si dixero me familiariter tecum lusisse 29), aperiam. Sed quid haesito? Ego id mihi spondeo tuo nomine: Cum ingenuo siquidem viro rem habeo. et cui ingenui lufus non displicebunt. Rem igitur habe. Anagrammatis illa mei 3º) expositio non ante facta est quam ego tui expositionem acceperam, cui ego meam datâ operâ conformem reddidi. Quod factum est, non eo animo ut tibi quicquam derogem (neque enim quicquam cuiquam quod eò spectet infinuavi, saltem si te ipsum excipias,) sed ut experimento videas, quàm non absolute securus effe poffis aenigmate tuo tectus. Et quidem quum primum Gryphum tuum mecum depositum acceperam, duo statim animo observabantur: Alterum, quod Dominum Paulum Nelium noveram unà cum Domino Wren, de Saturno jam multa observasse, quae ab aliis vix ante observata putabam; et quidem ansam non unam praebuit Epistola tua 31) unde conjicerem de Saturno intelligendum gryphum illum, nec quidem malè conjeci; adcoque nulli injurium fore credidi, si fimili interpolito grypho honorem sibi suum de observatis varijs Saturni phasibus fartum tectum confervem: Alterum ludicrum erat; nempe ut tibi aliquantum ludendo imponerem, (sed quod deinceps foret exponendum). Noveram utique (nam anagrammata olim non infeliciter tractavi) non incredibilem omnino rem esse, literas quasi fortuito positas (saltem si ea cura adhibeatur ut ex literis frequentius occurrentibus plures ponantur, ex rarioribus pauciores; quam rem mihi familiarem reddiderat, quâ aliquoties occupatus fui, interceptarum literarum Cyphris ut loquuntur scriptarum frequens expositio;) posse non magno negotio ita transponi ut commodum utcunque sensum sustineant, et quidem ut ad quemlibet fere sensum respicere saltem videantur. Et quamvis ingenio forsan ad hoc opus esse dixeris, quam id tamen in praesenti negotio consecutus fuerim, vides, (forfan et miraris.) Ut igitur utrumque simul efficerem, aenigma meum sic institui ut literis quae voces aliquot, varias Saturni phases nobis nuper observatas innuentes, exprimant, alias adjunxi quae quid vellent nesciebam, sed quibus considebam me postea posse absconditum illud quicquid sit aenigmatis tui exprimere: quod et factum est. Atque jam habes rem totam: Si saltem illud addas, stellulam hanc novam a nostris jam saepius ante conspectam; sed non prius animadverterant planetam effe quam tu id indicaveris: hunc igitur honorem Tibi nos illibatum conce-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) C'est la clef de la mystification dont Chr. Huygens a été longtemps la dupe.

<sup>3°)</sup> Voir la Lettre N°. 227.

<sup>31)</sup> Voir la Lettre No. 224.

dimus. Quod te diutius celandum non putabam cum te harum rerum narrationem moliri intelligam; ne ludicrum hoc nostrum tibi sit reapse injurium. Innocuos interim mihi lusus condones.

Anonymi Galli Problemata quae memoras de Cycloide, huc etiam delata, pleraque faltem folvimus tum ego tum et Dominus Wren; an omnia tamen poffint aliter quam per approximationem Geometricè folvi dubitavimus. Ferunt tamen omnium folutiones jam inde ab Octobris 1. ab authore in Gallia divulgatas 32), quaenam autem illae fint nondum audio. Si autem (quod fufpicor) Pafca-

<sup>32)</sup> Ce bruit a sans doute rapport aux pièces citées dans la Lettre N°. 548, note 2, et à quelquesunes des pièces suivantes, dont nous donnons ici le sommaire, parce que, dans la suite de la Correspondance, il en sera souvent question.

a) Récit de l'examen et du jugement des écrits envoyés pour les prix propofés publiquement fur le fujet de la Roulette, où l'on voit que ces prix n'ont point été gagnés, parce que perfonne n'a donné la véritable folution des problèmes. Par A. Dettonville, Paris. 25 novembre 1658.

b) A. Dettonvillius, Historiae Trochoidis five Cycloidis Continuatio; in qua videre est cujusdam viri machinamenta qui se auctorem Problematum nuper hac re propositorum erat professus. Parifiis, 12 decembris 1658.

La personne mentionnée dans ce dernier titre est Ant. de la Loubère (Voir la Lettre N°. 101, note 5). Consultez encore la Lettre N°. 585.

c) Lettres de A. Dettonville contenant quelquesvnes de ses Inuentions de Geometrie. Sçavoir, La Resolution de tous les Problemes touchant La Roulette qu'il auoit proposez publiquement au mois de Iuin 1658. L'Egalité entre les Lignes courbes de toutes fortes de Roulettes, & des Lignes Eliptiques. L'Egalité, entre les Lignes Spirale, & Parabolique, demonstrée à la maniere des Anciens. La Dimension d'vn Solide formé par le moyen d'vne Spirale autour d'vn Cone. La Dimension & le Centre de grauité des Triangles Cylindriques. La Dimension & le Centre de grauité des Triingnes & de leurs Onglets. Vn Traitté des Sinus, & des Arcs de Cercle. Vn Traitté des Solides Circulaires. A Paris. Chez Gvillavme Desprez, ruë saint lacques, à l'Image Saint Prosper. M.DC.LIX.in-4°. On trouve dans ce recueil les pièces suivantes:

α) Lettre de A. Dettonville a Monsievr de Carcavy, en Ivy envoyant Vne Methode generale pour trouuer les Centres de grauité de toutes sortes de grandeurs. Vn Traitté des Trilignes et de leurs Onglets. Vn Traitté des Sinus du quart de Cercle. Vn Traitté des Arcs de Cercle. Vn Traitté des Solides circulaires. Et ensin vn Traitté general de la Roulette. Contenant la Solution de tous les Problemes touchant La Roulette qu'il auoir proposez publiquement au mois de Iuin 1658. A Paris. M.DC. LVIII. in-4°.

β) Lettre de A. Dettonville a Monsievr Hyggvens de Zvlichem, en lvy envoyant: La Dimension des Lignes de toutes fortes de Roulettes, lesquelles il monstre estre égales à des Lignes Eliptiques. A Paris, M.DC.LIX. in-4°.

<sup>7)</sup> Lettre de A. Dettonville a Monsievr de Sivze Chanoine de la Cathedrale du Liege, en lvy envoyant La Dimension & le Centre de grauité de l'Escalier. La Dimension & le Centre de grauité des Triangles Cylindriques. La Dimension d'vn Solide formé par le moyen d'vne Spirale autour d'vn Cone. A Paris M.DCLVIII, in-4°.

δ) Lettre de A. Dettonville a Monsievr A. D. D. S. en lvy envoyant La Demonstration à la maniere des Anciens de l'Egalité des Lignes Spirale & Parabolique. A Paris. M.DC.LVIII. in-4°.

lius fit qui haec propofuit, cum ille idem (quod etiam intelligo) aliorum omnium quae allatae funt folutiones interea temporis perluftraverit, tanquam ad hoc a Carcavio delegatus, nescio quam id candide fieri dicatur, cum non omni suspicione vacet se vel inde solutiones aliquas vel solutionum saltem ansas desumpsisse posse: Uti nec omnino candidum videtur, quod horum aliqua jam olim a Robervallio soluta nunc perhibent, et amicis forsan aliquot (privatim, credo,) exposita, et propterea qui eadem jam solverit non invenisse censendum esse; At, inquam, dum ea sibi et suis privata tenuit, nec publice divulgavit; vel debuissent illi haec eadem jam ut cognita exposuisse, non ut jam sub pretio invensissa, vel qui sic proposita jam invenerit non minus censendus erit invenisse, quam ille olim; saltem nisi aliquo pacto a Robervallij inventis hausisse sua censeri possit, (quod jam de Torricellij mensura Cycloidis divulgata jactitant Galli, nempe se hanc a Robervallio didicisse; quam verè, nescio.) Sed haec, cum alijs, illorum candori permittimus.

Superest, ut prolixae tandem Epistolae periodum imponam; et felicia tibi precatus valere jubeam.

Dabam Oxoniae, Decembris 22. 1658.

<sup>a</sup>) Rp 16 Jan. 1659 [Chr. Huygens].

# Nº 561.

Ism. Boulliau à Christiaan Huygens.

3 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 565.

A Paris le 3. Januier 1659.

#### MONSIEUR

J'estois en peine de trouuer ce qui a esté imprimé de nouueau sur la roullette, & sur les problemes proposez par l'anonyme. Hier sur le soir Monsieur de Carcaui

Cette lettre, d'après Ch. Henry, a probablement été écrite à Monsieur Auguste D. de Singlin. La lettre  $\alpha$ ) était la réponse à la lettre d).

d) Lettre de Carcavy à M. de Dettonville, 10 décembre 1658. in-4°.

e) Traitté general de la Roulette. Ov, Problemes tovchant la Roulette, proposez publiquement & resolus par A. Dettonville. Parisiis. 1659. in-4°.

prit la peine de m'apporter quelques exemplaires fur ce fubjet fans me dire le nom de l'autheur, mais je croy que c'est Monsieur Paschal qui est l'anonyme & l'autheur des pieces ') que je vous enuoye roignees afin de sauuer du prix du port. Vous verrez quil nous promet au premier jour plusieurs solutions. Il est vray qu'il a l'esprit tresprosond & tres-subtil. Tous ces imprimez ne contiennent que l'histoire de la roullette.

Je vous fupplie de me mander le prix de vos horologes tant a fonnerie que fans fonnerie, a poids & a reffort. & je vous fupplie de m'en donner l'aduis le plus toft que vous pourrez. j'attends aussi vos verres par la premiere occasion. Je vous souhaitte & a toute vostre maison vne bonne annee & plusieurs autres ensuitte en parfaicte santé & auec toutes les prosperitez que vous souhaittez, auec ces voeux je demeure

Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur, Boulliau.

A Monfieur
Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

Nº 562.

BL. PASCAL à CHRISTIAAN HUYGENS.

6 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 580. Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 12.

De paris le 6 Januier 1659.

## Monsieur

Jay receu le present que uous m'auez sait l'honneur de m'enuoyer, et qui m'a esté rendu par un gentilhomme francois 1) qui m'a fait le recit de la maniere la plus

La "Historia Trochoidis" (consultez la Lettre N°. 568), et probablement les "Reflexions sur les prix", les "Annotata", qui contiennent en grande partie les mêmes choses, et enfin "le Récit de l'Examen". Voir la Lettre N°. 548, note 2, et la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>1)</sup> Du Gast. Voir la Lettre N°. 567.

obligeante et la plus ciuile du monde dont uous lauiez receu chez uous. Il m'a dit mesmes qu'il nestoit point connu de vous 2), et que c'estoit sur moy que toute cette obligation retomboit. Je vous assure Monsieur que jen ay eu vne surprise et une jove extreme, car je ne pensois pas seulement que mon nom sust uenu jusqu'a uous, et jaurois borné mon ambition a auoir une place dans vostre memoire. Cependant on me ueut faire croire que jen ay mesme dans uostre estime. Je n'ose le croire, et je n'ay rien qui le uaille, mais jespere que vous m'en accorderez dans vostre amitié, puisqu'il est certain que si on peut la meriter par l'estime et le respect qu'on a pour uous, je la merite autant qu' homme du monde. Je suis rempli de ces sentiments la pour uous, et voître derniere production 3) n'a pas peu adjoufté aux autres. elle est en uerité digne de vous, et au dessus de tout autre. Jen av esté un des premiers admirateurs. Et jay cru qu'on en uerroit de grandes suittes. Je voudrois bien auoir dequoy uous rendre, mais j'en suis bien incapable, tout ce que je puis est de vous enuoyer autant qu'il vous plaira d'exemplaires du traitté de la Roulette ou L'anonime a refolu les problemes quil auoit luy mesmes proposez; Je ne vous en mets jev que quelques auantcoureurs 4), car le paquet feroit trop gros pour la poste. Je minformeray de nos libraires de la uoye quil faut tenir pour en enuoyer commodement. Ne croyez pas monfieur que je pretende par la m'aquiter de ce que je vous dois, ce nest au contraire que pour vous temoigner que je ne le puis faire, et que c'est ueritablement de tout mon coeur que je ressens la grace que vous m'auez faitte en la personne de ce gentilhomme car encore quil vaille bien mieux que moy, neantmoins comme uous ne le connoissez pas, je me charge de tout, et uous uous estes aquis par la l'vn et l'autre, affurez vous en pleinement et que je feray tout ma uie

MONSIEUR

Vostre tres humble et tres obeissant seruiteur, PASCAL.

Monfieur Monfieur DE HUGUENS

a la Haye.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 581, qui montre que Chr. Huygens avait cru que du Gast était l'auteur des Lettres Provinciales.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre Nº. 511, note 2.

<sup>4)</sup> Il résulte de la réponse de Chr. Huygens (voir la Lettre N°. 580) que Pascal lui avait envoyé les premières pages de la Lettre à de Carcavy (voir la Lettre 560, note 32), où on lit: Le centre de gravité du demi-Solide de la demi Roulette tournée à l'entour de la Base, est distant de la Base d'une droitte qui est au Diamettre du Cercle Generateur, comme sept fois le Diamettre a six fois la Circonference."

# № 563.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

10 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 564. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull, di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Quid actum fit circa Problematum Parifienfum folutionem videbis ex hac fchedulå; ¹) quam iam ab aliquot feptimanis mififfem, nifj in animum induxiffem eam Te a Clariffimo Bullialdo accepiffe ²). Vnus illorum qui operam luferunt, vt arbitror, Vallifius eft, vel alius Geometra ex Angliå. De Paſcalio autem, in ſuſpicionem incidj eum effe qui Problemata propoſuerit: Itaque ab eo praeſtanda cſt corundem ſolutio quam in primo ſcripto ſolenniter promiſtt. Meſolabum meum ³) inter varias curas, tamen vtcumque abſolutum eſt. Erit autem paucorum omnino ſoliorum opuſculum, in quo primis propoſtionibus oſtendj methodum exhibendj duas medias inter datas, per circulum et Ellipſim vel Hyperbolam, inſinitis modis.

Addidj deinde aliquot eiusdem Problematis essectiones particulares, vt lectorj occasionem darem promouendj methodum qua vsus sueram. Demum solutionem Problematum solidorum per circulum etiam et Ellipsim vel Hyperbolam ijsdem insinitis modis, iuxta tres illas formulas ad quas reducuntur, exposuja). Nunc exscribitur vt ad Clarissimum Gutiscouium eat, qui editionis curam in se suscepti. desunt enim hic qui siguras e qua par est  $\lambda x \rho \mu \rho s \omega$  incidant; ideoque Clarissimi virj opera, quam humaniter obtulit, vtj mihi necessarium suit. Demonstrauj autem omnia methodo antiquorum, nec quidquam recentioris  $\lambda \nu \alpha \lambda \delta \sigma \epsilon \omega s$ ) admiscuj, tum quod  $\lambda \nu d \lambda \nu \sigma \omega v$  qua in haece et similia incidj alteri operi, si Deus vitam et otium dederit, reservarem, cuius hoc velutj specimen est. Vtinam Tibj tuique similibus non improbetur, omne enim punctum tulisse videbor. Jnterim si quid in studijs nostris, vel a  $\Delta v \sigma \omega v$ , vel ab alio, nouum cmersferit, sac me, quaeso, certiorem. Quiescit enim et languet in me omnino si quae est

γεωμετρική δύναμις, nisi externâ aliquâ specie excitetur. Sed inprimis iudicium

<sup>1)</sup> Probablement le "Récit de l'Examen". Voir la Lettre N°. 560, note 32, ouvrage α).

<sup>2)</sup> Boulliau avait, en effet, envoyé à Huygens quelques-unes des pièces. (Voir la Lettre N°. 561).

<sup>3)</sup> De Sluse parle ici de son ouvrage:

Mesolabum sev Duae Mediae Proportionales inter datas per Circulum et Ellipfim vel Hyperbolam infinitis modis exhibitae. Accedit Problematum quorumlibet folidorum effectio per eastem curvas, ijfdem modis & Appendix de eorum folvtione per circulum et parabolam. Leodij Eburorum. Typis I. F. van Milst. clo.loc.lix. in-4°.

Cet ouvrage, qui est fort rare, fut réimprimé avec additions en 1668.

tuum expecto d) de Clarissimi Bullialdi Geometricis circa Spirales 4) (ni fallor), quae apud Bibliopolas nostros tandem nactus sum. Vale Vir praestantissime ab eo qui constanti affectu εὐγεται εἶναι

# Tui observantissimus RENATUS FRANCISCUS SLUSIUS.

Leodij, x anni 1659.

a) praeclarè. [Chr. Huygens.]

b) miror quomodo extrà analyfin explicuerit ifta. [Chr. Huygens.]

c) inventio mea. [Chr. Huygens.]

d) quafi vero ipfe judicij incertus fis. [Chr. Huygens.]

# Nº 564.

## CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

14 JANVIER [1659].

Le sommaire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux Nos. 559 et 563. R. F. de Sluse y répondit par le No. 572. 14 Jan. dingfd.

## SLUSIO.

Weynich te voren het blaetie 1) ontfangen; en noch meer 2) historia 3) en noch een. wanneer gedruckt. daer hij en ick in genoemt<sup>4</sup>). Naemen verkeert<sup>5</sup>). waerom hij 't my niet doen weten. Wrens problema 6) kan hem exciteren. felix inventum

Voici la traduction de ce sommaire hollandais:

Recu la feuille 1) il y a peu de temps; et encore plus 2) Historia 3) et encore une. Quand imprimé. Lui et moi y fommes nommés 4). Noms fautifs 5). Pourquoi ne me l'a-t-il pas fait favoir. Le problème de Wren 6) peut l'exciter. Felix inventum

2) Voir la Lettre No. 561, note 1.

 La "Historia Trochoïdis" [voir la Lettre N°. 548, note 2.]
 Dans la "Historia" Pascal fait mention, entre autres, de Slusius, Ricci, Hugenius, Wren. 5) Pascal écrit Sluzius, Richius, au lieu de Slusius, Riccius. Consultez encore la Lettre

6) Sur le problème de Wren consultez la "Historia Trochoidis". [Voir la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>4)</sup> Ifmaelis Bullialdi. De Lineis Spiralibus Demonstrationes novae. Parisiis, Apud Sebastianum Cramoify Regis & Reginae Architypographum: et Gabrielem Cramoify, vià Iacobaeà, fub Ciconiis. M.DC.LVII. Cvm Privilegio Regis. in-4°.

<sup>1)</sup> Le "Récit de l'Examen" [voir la Lettre N°. 560, note 32].

caeteris omnibus melius. Ick de demonstratie datelyck en het ander problema. voorts isser noch een in van 't folidum circa axem. mijn Theorema van de Parabola. dat ick 't overal bekent maeck.

Ben blij te verstaen wat ick in sijn werck 7) heb te verwachten, en verlangh nu soo veel te meer. Gutschoven sullen wij altemael geobligeert sijn.

hoe fonder analysis is wonder.

Bullialdi spiralia 8), quasi ipse judicare nequeas, puto mecum senties.

caeteris omnibus melius. Moi j'avais la démonstration tout de suite, et l'autre problème. Il y en a encore un autre du folidum circa axem. Mon théorème de la Parabole. Que je le fais connaître partout.

Suis heureux d'apprendre ce que j'ai à espérer dans son ouvrage 7), et le désire main-

tenant d'autant plus. Nous ferons tous obligés envers van Gutschoven.

Comment sans analyse est étonnant.

Bullialdi Spiralia 8) etc.

# № 565.

# CHRISTIAAN HUYGENS à [ISM. BOULLIAU].

16 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse aux Nos. 554 et 561: Ism. Boulliau y répondit par le No. 575. Elle a été publiée par Cl. Henry dans Pouvrage: Huygens et Roberval, 1880.

A la Haye ce 16 Jan. 1659.

## Monsieur

Je receus la vostre le lendemain du jour de la poste de sorte que je n'ay pu vous donner plustost l'advis que vous demandez touchant le pris des horologes. Ceux qui sont à contrepoids et vont 30 heures se vendent à 48 livres argent d'Hollande.

A contrepoids et qui vont 8 ou 10 jours 60 livres.

A contrepoids et qui fonnent allans 30 heures 80 livres, les mefines allans 8 jours à 130 livres.

A reffort pour 30 heures à 80 livres.

A reffort avec fonnerie et pour 30 heures a 120 livres, a reffort pour 8 jours mais fans fonnerie a 130 livres.

<sup>7)</sup> Huygens désigne le "Mesolabum". Voir la Lettre N°. 563, note 3.

<sup>8)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 563, note 4.

Voila la copie du billet de nostre horologer que j'ay encore cy devant envoyè à Monsieur Chapelain qui avoit dessein de faire venir un ouvrage, mais depuis il ne m'en a plus escrit.

Je vous remercie fort de m'avoir enfin procurè les imprimez fur le fubject de la Cycloide ¹), ou j'ay trouué une admirable invention ²) d'un certain Wren Anglais, et beaucoup d'autres belles chofes; fur les quelles j'ay trouué à propos d'eferire à Monfieur de Carcavij de qui je vous recommande la lettre cy jointe ³) dans la quelle il y a auffi quelque chofe de mes inventions que peut eftre vous trouuerez affez raifonnable. Pour ce qui eft de vos verres je ne laifferay point efchapper d'occafion pour les vous envoyer, et mefine je n'attendray pas jufques a celle dont j'ay fait mention dans ma précédente ⁴) fi auparavant il s'en offre quelqu'autre. Je fuis de tout mon coeur

#### Monsieur

## Vostre treshumble et tresaffectionné seruiteur

1) Nous en avons fait mention dans les Lettres No. 548, note 2, et No. 560, note 32.

Ch. Henry, dans sa publication, a ajouté la note suivante:

La bibliothèque nationale de Paris possède un recueil de pièces sur la cycloïde tiré de la correspondance. Elles sont toutes fort rares. En voici les titres:

a) Lettera a Filaleti di Timavro Antiate Della Vera Storia della Cicloïde . . . .

b) Propofitio trigessima sexte excerpta ex quarto libro de Cycloïde Antonii Lalouerae nondum quidem edito viris tamen doctrina et fide insignibus ante aliquot menses communicato, 4 pages et figure.

c) Cum circa ea quae de Cycloïde orta esse dubia,.... centrum gravitatis assignari postulamus. 2 pages. Une note manuscrite nous apprend que cette pièce sans titre, sans date, sans nom d'auteur est de van Schooten.

d) Propofitio trigefima fexta excerpta ex quarto libro de Cicloïde Antonii Laloverae.... différant de la pièce N°. b par l'addition d'un appendice en réponfe à Pascal.

e) Récit de l'examen et du jugement des escrits envoyés pour les prix proposés publiquement fur le sujet de la Roulette,....4 pages.

f) Historia trochoïdis.... 8 pages.

g) Histoire de la Roulette.... 8 pages.

h) Antonii Laloverae Societatis Jesu Propositiones geometricae sex, 4 pages, 3 figures.

i) Suite de l'Histoire de la Roulette.... 8 pages.

k) De Cycloïde Galilaei et Torricellii Propositiones viginti Autore Lalovera Societatis Jesu,.... 8 pages, 7 figures.

 Celeberrimi de Centro Oscillationis problematis Solutio. Viro Sapientissimo salutem dat Stephanus Gillet, 8 pages.

2) C'est la rectification de la Cycloïde. Voir la "Historia Trochoidis."

3) Voir la Lettre N°. 566.

4) La lettre du 9 Janvier, que nous ne possédons pas et dont Bouillau fait mention dans le N°. 568.

# № 566.

## CHRISTIAAN HUYGENS à P. DE CARCAVY.

16 JANVIER [1659].

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens. P. de Carcavy répondit par le No. 583.

## A Monfieur De CARCAVY.

16 Jan. 1658 1).

## Monsieur

Vernieuwe onse oude correspondencie: om dat niet alles door Bouillau bestelt is. En dat ick later onderricht gekregen heb, als van hem selfs soude bekomen hebben, die de eerste hier in ageert. Ick heb nu eerst gelesen 't geene Monsieur Bouillau my send en seght van hem ontsangen te hebben. Of het Wallissus is, dat ick mijn genoemt vint in de historie. Maer dat ick behalven dat noch meer gesonden heb in October, het welck ick niet en twysfel of Monsieur Pascal soude het mede gementioneert hebben. Wat ick noch heb gevonden, en datter noch een segmentum aldus absolute. Absolute quadrari hoe hij moet hebben verstaen, van het centrum gravitatis en de rest, daer nae niet meer daer in gedaen, om dat niet en wist of se als mogelyck opgegeven waeren, nu weer gaende geworden door d'inventie van Wren, rendra la ligne illustre, excellent om dat de eerste kromme is en misschien d'enighste die kan recht gemaeckt werden. Ick heb de demonstratie

Traduction du Sommaire.

Je renouvelle notre ancienne correspondance: parce que Boulliau n'a pas tout remis. Et que les informations me sont parvenues plus tard, que si je les eusse reçues de luiméme, qui agit ici en principal. C'est seulement maintenant que j'ai lu ce que Monsieur Boulliau m'envoie; et dit avoir reçu de lui. Si c'est Wallisus. Que je me trouve nommé dans l'histoire. Mais qu'outre cela j'ai envoyé encore plus en octobre, dont je ne doute pas que Monsieur Pascal n'eût fait mention aussi. Ce que j'ai trouvé encore, et qu'il y a encore un segment dont on peut donner la quadrature absolute. Comment il doit avoir entendu le: absolute quadrari. Du centrum gravitatis, et du reste. Depuis je n'ai plus travaillé à cela, parce que je ne savais pas si les problèmes étaient proposés comme possibles. Maintenant j'y suis retourné à cause de l'invention de Wren, qui rendra la ligne illustre: excellente, parce qu'elle est la première courbe et peut-être la seule qui puisse être rectisiée.

<sup>1)</sup> Quoique Huygens ait écrit 1658, il résulte du contenu et de la réponse qu'il s'est laissé tromper par le renouvellement de l'an: la lettre est bien certainement de 1659.

gevonden terstont en het andere theorema om de stucken, hoe het is, daer het Theorema van Archimedes in te pas komt. Ick geloof dat Pascals dingen noch subtilder [zijn], die ick wenschte dat vooren quaemen en bid dat. Om mij in de goede opinie van Monsieur Pascal en Roberval te stellen, soo bid ick haer het voorgaende te communiceren. En om oock iets nieuws daer bij te doen van 't mijne voicy monsieur que, ick deel je mee dese volgende theoremes die ick achte van de geluckighste van mij gevonden te sijn, al hoe wel ick er wel gehad heb daer meer moeyten me hadde. Proposition ²). dese heb ik, wanneer, aen Slusse ³) (syn veranderde naem) mon grand amy te vooren ondeckt en aen Schootten 4). behalven de cene laetste 5) die aen niemand geseght hebbe, en dese aen Pascal en Roberval communiceerende monstrans, wilde wel dat je haer eerst vraeghde of se daer op noyt gedacht of haer te vooren gekomen is. Voorts, au reste, hoe ruchtbaerder dat se maeckt hoe beter, en ick sendse aen ieder een. Ick heb aen hem, Roberval, Milon, exemplaeren van mijn horologe 6) gesonden door Monsieur Bigot 7), die ick hope dat bestelt sijn.

J'ai trouvé la démonstration tout de suite, et l'autre théorème sur les parties [en quoi il consiste], où l'on a recours au théorème d'Archimède. Je crois les choses de Pascal encore plus subtiles: je voudrais bien qu'elles sussent publiées, et je le prie. Asin de me mettre dans leur bonne opinion, je vous prie de communiquer ce qui précède à Messieurs Pascal et Roberval. Et pour y ajouter aussi quelque chose de nouveau du mien, voicy Monsieur que je vous communique les théorèmes suivants, que je compte parmi ceux qui m'ont le mieux réussi; quoique j'en aie bien eu qui me donnèrent plus de peine. Proposition <sup>2</sup>). Je les ai révélées, quand, auparavant à Slusse <sup>3</sup>) (son nom changé) mon grand ami et à Schooten <sup>4</sup>), excepté la dernière <sup>5</sup>), dont je n'ai parlé à personne. En les montrant à Pascal et à Roberval, je voudrais bien que vous leur demandiez auparavant, s'ils n'y ont jamais pensé, ou ne les ont point rencontrées. Au reste, plus elles s'ébruitent, mieux cela sera, et je les envoie à tout le monde. Je lui ai envoyé, ainsi qu'à Roberval et à Milon, des exemplaires de mon Horologe <sup>6</sup>) par l'entremise de Monsieur Bigot <sup>7</sup>) lesquels, j'espère, ont été distribués.

<sup>2)</sup> Huygens désigne ici ses propositions sur la quadrature des surfaces courbes des Conoïdes et sur la rectification de la parabole. Voir la Lettre à van Schooten N°, 582.

<sup>3)</sup> Voir les Lettres Nos. 439 et 466.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 444.

<sup>5)</sup> Ce ne peut être que la réduction de la rectification de la parabole à la quadrature de l'hyperbole. Voir la Lettre N°. 582. Il résulte de la Lettre N°. 576 qu' Auzout avait résolu le même problème.

<sup>6)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

<sup>7)</sup> Voir la Lettre Nº. 480, note 4.

Vous m'obligerez de faire scavoir a ce grand inventeur que j'ay trouuè les choses praedites, estant peu à la veritè au regard de ce qu'il avoit proposè, mais peut estre assez a raison du temps que j'y ay mis.

Vous m'obligerez etc.

# Nº 567.

## Du Gast à Christiaan Huygens.

16 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 581.

Paris 16. Januier 1659.

#### Monsieur

C'est pour vous rendre compte des deux liures touchant les Horologes que vous me fiftes l'honneur de me donner à la Haye il y a plus de deux mois. A mon arriuée j'en ay fait present aux deux personnes intelligentes dont je me souuiens que je vous parlay, et auxquels vous les auiez destinez. L'un, qui est Monsieur Pascal, que vous connoissez par reputation, vous en veut tesmoigner luy mesme sa reconnoissance, et vous dire l'estime qu'il fait de vostre ouurage. L'autre, qui est à Monfieur le Duc de Luynes 1), n'ayant point l'honneur d'estre connu de vous, m'a chargé de vous en rendre pour luy de tres humbles actions de graces. Cependant Monfieur le Duc de Luynes, qui est aussi fort intelligent en tout ce qui regarde les Mathematiques, et est en particulier grand amateur d'horologes, aprés auoir leu auec estime et eloges vostre liure, et auoir éprouué depuis 4. mois l'utilité et commodité de vostre nouvelle invention, parce qu'il a le premier horologe qui soit venu à Paris de cette forte, il m'a ordonné de vous supplier tres humblement, Monsieur, d'auoir la bonté d'aider à Monsieur Elseuire 2) à choisir quattre de ces horologes de la maniere qu'il a marquée luy mesme dans un billet. Il croit auec raifon qu'ils feront beaucoup meilleurs estant choisis de vostre main; et si le maistre 3) n'en auoit pas ce nombre de touts prefts, il fe promet de vostre courtoisse que vous luy parlerez comme il faut, afin qu'il y trauaille fidelement, et le plus proprement et promptement qui se pourra. Il y en doit auoir un pour Madame la Duchesse de

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 470.

<sup>2)</sup> Jean Elsevier. Voir la Lettre No. 190, note 2.

<sup>3)</sup> Salomon Coster.

Cheureuse 4) sa Mere, et les autres pour d'autres personnes de condition. Je puis vous dire, Monsieur, qu'il va un peu de vostre interest en cecy; puisque comme vous estes le seul à qui tout le public est obligé d'une si rare et si commode inuention, aussi toutes ces personnes scauront elles bien vous rendre la gloire qui vous en est si legitimement deüe. Elles vous auront en cecy une double obligation, et moy celle de me dire toute ma vie

MONSIEUR

Vostre tres humble et tres obeissant seruiteur Du Gast.

Monfieur Elseuire a tout ordre pour le payement.

A Monfieur Monfieur Hugens

A la Haye.

# Nº 568.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

17 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse à une lettre du 9 janvier 1659 <sup>1</sup>).

A Paris le 17 Januier 1659.

## Monsieur

Je vous rends graces treshumbles de la vostre du 9e. du courrant 1) & je vous suis tresobligé du soin que vous auez eu la bonté de prendre de commander a l'ou-urier 2) qui faict vos horologes d'en faire vne pour ce mien amy qui la desire. Vous trouuerez bon s'il vous plaist que je vous supplie encores de vouloir faire mettre separement celle que je vous demande & la sceller & cachetter asin qu'elle soit fidel-

<sup>4)</sup> Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, fille de Hercule de Rohan, duc de Montbazon, et de Madeleine de Lenoncourt, naquit en 1600 et mourut en 1679. En 1617 elle épousa le connétable Charles d'Albert, duc de Luynes, et en 1622 Claude de Lorraine, duc de Chevreuse.

<sup>1)</sup> Lettre qui ne se trouve pas dans notre collection. Elle était accompagnée d'une lettre à P. Petit. Voir les Lettres N°. 573, note 1, et N°. 575, note 4.

<sup>2)</sup> Salomon Coster.

lement rendue & qu'elle ne foit pas changee, pource que celluy 3) qui doibt aller en Hollande y prendre ces horologes pourroit en fuppofer vne qui ne vaudroit pas celle que vous auez commandee. Je vous supplie aussi de me mander le prix, pour ce que je ne croy pas qu'il foit raifonnable que cellui qui me l'apportera & qui en veut faire icy traffic y gaigne fur moy, puis que je la fais faire dans le pais. Je vous

prie aussi de me dire a qui je donneray icy l'argent de cette horologe.

Il est vray que j'ay escrit a Monsieur Heinsius que pourrois aller en Hollande auec Madame de Thou 4), & si sa santé luy permet d'y aller, je seray le voyage, & j'auray l'honneur de vous voir & de vous entretenir; & si entre cy & ce temps la je recois les verres de Lunette que vous me faictes la grace de me donner, je vous rendraj compte de ce que j'auray veu et descouuert. Je ne scay si vous aurez pris garde, a l'approche de Venus a vne des estoiles de la constellation du 2e. Je vous mettrav icv mon observation 5). Si vous auez remarqué cette conjonction, ou si quelquun de Messieurs de Leyden la obseruee, je vous prie de m'en faire part. C'est auec vne Lunette d'approche qui prend exactement tout le disque de la lune, que jay obserué.

l'ay veu & confideré les deux passages du Pere Riccioli dans la partie 1 de son Almageste 6). le 11 page 712. pour bien entendre l'observation 7) de Grimaldi 8), il faut dire que par ces mots factus est australior stellà, le sens doibt estre apparuit australior, mais si le Pere a entendu que la latitude de Saturne soit deuenue plus meridionale du 2 au 3 de Januier 1650, il se trompe; & la raison qu'il donne de cecy, que je croy eftre son sens, n'est pas bonne, & est contraire a toute l'astronomie tant ancienne que moderne, in quarum hypothesibus planeta per orbitam, id est deferentem Eccentricitatem in Ptolemaei hypothesi, uel per orbitas in hypothesibus Copernicanis & Tychonicis nunquam retrograde incedit. Solummodo per epicyclum in antiqua fit reuera retrogradus, at in Tychonica tota etiam orbita in antecedentia a Sole defertur. & quelque hypothese que l'on puisse fabriquer, planeta per orbitam nunquam retrogradus est. j'estime qu'il y a lieu de penser, comme vous l'auez trefbien remarqué, que ce bon Pere s'est mespris en ce lieu la.

Pour le 2. endroit page 723. Scholium 2. il ne s'explique pas affez, car le grand diametre de 5 demeurant parallele a l'equinoctial, & 5 se trouuant au 1. point de

4) L'épouse de l'Ambassadeur de France à la Haye.

5) Voir l'Appendice N°. 569.

Voir, à la page 712 de l'ouvrage cité dans la note précédente, une observation de Grimaldi du 3 janvier 1650.

<sup>3)</sup> Hanet, qui avait travaillé chez Coster à la Haye. Voir la Lettre No. 550, note 7.

<sup>6)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 280, note 7.

<sup>8)</sup> Francesco Maria Grimaldi naquit le 2 avril 1618 à Bologne, où il mourut le 28 décembre 1663. Jésuite depuis 1632, il professa la rhétorique, puis la géométrie et la philosophie au Collège de Bologne; s'associa aux travaux du Père Riccioli, proposa la nomenclature actuelle des taches de la Lune et découvrit la diffraction de la lumière.

55 le grand diametre de ce planete touche l'Ecliptique & par consequant il est dans le mesme plan de l'Ecliptique, si on le continue, il est aussi dans le plan du tropique de 55, qui touche l'Ecliptique au 1er point de 55 & par consequent si lon continue le plan du tropique de 50, qui est vn des cercles paralleles a l'equinoctial ce grand diametre de 5 sera dans la commune section des deux plans, & par consequent il ne sera incliné ny sur l'vn ny sur l'autre: mais a mon sens le Pere Riccioli a entendu que ce diametre estoit incliné sur le Zodiaque, non pas sur le plan, comme il l'est hors les points des tropiques, mais sur le cercle, en telle facon que le diametre de 5 estant prolongé il s'esloigne dautant plus du Zodiaque aux extremitez, & alors les deux sont boreales en latitude, Saturne estant au tropique de 5, & australes 5 estant in 0°. 2. Certainement le Pere se deuoit expliquer plus clairement. Il deuoit representer l'interfection des deux plans du Zodiague & du tropique continuez & du plan paffant par le centre de 5 & par son diametre transuerse & sur le mesme plan du tropique continué, alors il auroit trouué quil n'y a aucune inclination du grand diametre de 5 sur le plan du Zodiaque continué, mais que le Zodiaque sabaissant dessoubs le plan du tropique, & fe trouuant hors & au desfoubs de la commune intersection des plans, les extremitez de ce grand diametre de 5 se trouuent boreales comme jay dit in 05. 0°. & par la raison semblable les extremitez se trouuent australes in 2e. pour conferuer leur parallelisme auec l'equateur. Vous auez en partie touché la mesprise du Reverend Pere & il me semble qu'il faut au moins y remarquer ce que dessus. Vous pourrez enfuitte donner de plus grands esclarcissemens a ces difficultez.

Monsieur de Roberual s'est abstenu depuis le demessé qu'il a eu auec Monsieur

de Montmor 9) d'aller chez luy & de se presenter dans ses assemblees.

Je vous ay enuoyé historiam Trochoidis 10) par le dernier ordinaire si je ne me trompe, lors que Monsieur Paschal aura mis au jour ses solutions vous n'en manquerez pas. Je vous supplie de saluer de ma part Messieurs Golius & Schotten & de les asseurer de mon service, je suis aussi de tout mon coeur

Monsieur

Vostre tres humble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

A la Haye.

<sup>9)</sup> Voir la Lettre Nº. 553.

<sup>10)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la lettre N°. 560, note 32.

# № 569.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

[décembre 1658.]

Appendice au No. 568.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Anno 1658. Decembris 17. die & Hora 5.′30¹) vesperi Venus distabat a stella 5ªe. magnitudinis ²) quae est sequens in dorso 2e.′33. erat Venus in latitudine meridionaliori quam fixa, & in azimutho occidentaliori ′8. Stella fixa altior erat Venere supra horizontem ′31. erat tunc temporis fixa in ≈ gradus 12.′56.³) Australi graduum. 1.′16¹/₂. Calculum ex Philolaicis nondum deduxi, sed tunc temporis habet Eichstadius ex Rudolphinis ♀ in ≈ gradus 12. 25 cum latitudine Australi graduum 1.′28. optime cum coelo congruentem.

# Nº 570.

## P. PETIT à CHRISTIAAN HUYGENS.

17 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 573.

A Paris le 17 Januier 1659.

## Monsieur,

Jattendois a Me donner lhonneur de vous eferire jusques a ce que Jeusse veu l'experience dun horloge a Pendule que jay fait faire sur vn qui ne lestoit pas, ou jusques a ce que Jeusse receu Nouuelles de celuy que vous mauez mande qui deuoit partir pour Moy vers la fin du Moys passé. Mais comme je suis dans ljmpatience de vous entretenir de ce qui m'est arriué Je ne puis differer dauantage. Vous scaurez donc qu'ayant chez Moy vn horloge a contrepoids marquant minutes & secondes Jours du Moys, de la lune & de la semaine des mieux faits & des plus justes comme ayant aussi tous les Pignons de 8 & a lanternes. Jay creu le rendre encores meilleur y adjoustant le Pendule qui doit estre justement de nos 3 pieds de Roy puisque chasque Coup de Palette marque vne seconde. Jay donc fait oster son balancier qui se desmontoit de dessus ses palettes, & en sa Place jy ay fait mettre vn pignon a lanterne de 24 dents autour [?], quoy quil ny en aye que la moitie de denté. Ce pignon mene

<sup>1)</sup> Nous écrivons maintenant: 30'.

 <sup>2)</sup> C'est l'étoile ι Capricornis.
 3) Ajoutez: cum latitudine.

vue Roue qui luy est double en diametre dont la moitie est aussi diuisee en 24 dents a larbre de laquelle est attachee la maniuelle QR de 4 pouces de longeur. Cela fait Jay mis mon pendule de 3 pieds auec fon plomb denuiron 2 onces et lay suspendu enuiron 1 pouce tout au plus au dessus de la maniuelle Q, affin quil sit les vibrations mediocres. Cela fait Jay este bien estonne que au lieu de 3 & de poids quil falloit a ma montre auant le pendule & ce qui laccompagne, il men a fallu 30. Ce qui ma si fort estonné que pour en auoir recherche la cause en tous les endroits Ie nen ay point trouué dautre que la difficulté plus grande de Mener tout cet attirail que de ne faire que pirouetter vn cercle ou balancier horizontalement. Il est vray que jobmets a dire quayant fait faire vne 2º poulie comme la vostre  $\Omega^{I}$  jl v doit auoir la Moitie du poids dauantage que fil ny en auoit quune comme en mon horloge auant le Pendule. Mais toufjours cest 15 & au lieu de 5, encores ne scay je si ces 30 F suffiront pour le faire aller juste, car jay expres accourcy le pendule de 2 ou 3 pouces pour l'experimenter, Et comme tout ce que dessus ne fut fait qu'hyer au foir Ie vous fupplye Monfieur de Men mander vostre aduis & le remede sil y en<sup>2</sup>) estant vne chose bien fascheuse dauoir pour vn petit horloge 30 % de poids, Jespere pourtant en retrancher encores 10  $\Re$  en faifant les poulies  $\Omega$  F des chordes plus grandes que les miennes ne font, puifque jay de la place pour cela. Mais fi vous y scauez quelque autre remede, ou si cela est necessaire a tous les mouuemens a pendules vous Mobligerez de me lescrire au premier Voyage affin que je le pratique & que je ne sois pas contraint de remettre mon mouuement a sa premiere forme.

Cepandant Jespere que je receuray celuy que vous auez eu la bonte de me faire faire sur lequel je pourray raisonner plus certainement. Jaurois bien souhaitte quil cut este distingué des autres & directement adressé a Moy par la voye de Monsieur Bouillaut ou de Monsieur vostre Ambassadeur 3) que jay lhonneur de connoistre, tant pour euiter les monopoles des douannes que pour estre asseuré quil naura point esté changé me dessiant que sil est mieux fait que lordinaire on ne me le change. Mais je me persuade Monsieur que vous y aurez apporté les precautions necessaires & quil tombera directement entre Mes mains auec la lettre dordre pour le Payement.

Quant a celuy de Strafbourg Je vous en ay enuoye la description le 27 du passe 4) Je croyois en receuoir vn de ces lieux la. Mais Monsieur Digby Mayant escrit de francfort que je ne le scauray [?] auoir de 5 ou 6 Moys au quel temps jl ne seroit plus en Allemagne pour me rendre cet office, Je luy ay mandé quil nen commenda pas, joint que Je les croye aussi fujet a manquer que tous les ordinaires. le dit Monsieur Digby mayant aussi mandé que je scaurois des Nouuelles a amsterdam de quelques liures en seuilles deslobes, que je luy auois mandé de me chercher a Straf-

2) Ajoutez: a.

<sup>1)</sup> Consultez la figure reproduite vis-à-vis de la page 254.

<sup>3)</sup> W. Boreel. Voir la Lettre No. 63, note 6.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 558.

bourg ou ils ont este imprimez jl y a 25 ou 30 ans. Jen escriuis jl y a huit jours a Monsieur Blaeu & le priay aussi de me rendre response sur dautres sujets, de quoy je vous supplye Monsieur de le faire ressource den communiquer auec luy si vous le voyez dans la dite ville, scachant quil est assez negligent de faire des responses a tout ce quon luy escrit. la derniere foys 5) que jeus lhonneur de vous escrire Joubliay a vous mander sur le sujet des Restractions que nentendant pas bien vostre Methode de les obseruer auec des Cilindres je Mjmagine des difficultez jnsurmontables & ne peux comprendre comment les exposant au soleil vous trouuez soubs quel angle y paroist la Couleur Rouge, parce que les Cilindres nestant pas fort grands jl me semble jmpossible de determiner exactement la grandeur de ces Angles, non plus que la couleur rouge contigue a vne autre ny les Consequences que vous en pouuez tirer. Vous Mobligerez donc jnsiniment si cela ne vous est point a charge de m'en escrire au plustot vostre doctrine & vos penses assin que je vous descouure aussil librement les miennes & la table de mes restractions en attendant le loisir de les donner au public.

Pour les lunettes qui redreffent auec vn Miroir, sur le Manquement de Memoyre de Monsieur Bouillaut, Je vous ay supplyé de m'en enuoyer la description comme je fais encores par la Presente Monsieur, en cas que vous eussiez oublyé de le faire. Jay les jours passez observé le Croissant de Venus auec bonne Compagnie & de fort bonnes lunettes de 7 pieds de long en mon logis. Mais nous n'auons seu voir les Montagnes ny Inegalitez dans son globe comme Fontana dit les auoir veues. Je vous supplye de me mander si vous les auez jamais veues & si vos lunettes sont assez bonnes pour cela. Je nay point encores pû essayer les Miennes de 25 & 40 pieds faute de tuyaux, ny nos ouuriers n'en ont seu faire faute de boys mince pour cela quils attendent de jour a autre dauuergne dont jl vient, Je suis bien sasche de laisser passer cette occasion sans voir leurs essets sur ce planette. Si vous descourrez quelques nouveautez je vous seray extremement obligé dy auoir part & en toutes occasions Je tascheray de Men revencher en qualite de

Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant serviteur P. Petit.

A Monsieur

Monsieur Christian Hugens a Zulichen.

A la Haye en hollande.

12.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre N°. 558.

# Nº 57 I.

## P. PETIT à CHRISTIAAN HUYGENS.

17 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 573.

A Paris le 17 Janu. 1659.

## Monsieur

Quoy que je ne vous aye escrit que ce Matin Je ne puis M'empescher encores de vous escrire ce billet pour vous dire que Je me suis mespris en vous escriuant quil falloit plus trente liures de Poids pour faire marcher mon mouuement & entretenir celuy du Pendule, car il en fauldroit plus de 80 puisque cest auec yne simple Poulic que 30 & ne le font dutout point marcher. Mon horloger nayant pas mis la double poulic quand il me dit cela, Mais aujourdhuy que Jy ay pris garde Moymefine Jay veu que la corde estant simplement passée sur la partie de la grande Roue, vn poids de 35 livres ne peut entretenir le Mouuement du pendule qui se rallentissant a la fin empesche celuy de la Montre au lieu quil en deuroit estre entretenu. Ce qui augmente de plus en plus mes difficultez pour les grands pendules encores que Je Maffeure fur ce que vous mauez fait lhonneur de Mescrire de celuy d Vtrect 1) & autres. Mais il fault quil y ave de furieux poids ou quils avent autrement pratiqué que Je nay fait fur le Mien. Car layant fait felon vostre escrit a double poulie & le reste 70 K ne le feront pas marcher, ce que 10 K aussi a double poulie sesoient auec fon balancier. Vous Mobligerez infiniment Monfieur de me tirer de cette inquietude & erreur le plustot que vous pouuez & me donner les moyens de paruenir a la bonne facon en determinant la distance du Centre du pendule de la Maniuelle, sa pefanteur & groffeur de verge, & toutes les autres circonstances que vous jugerez neceffaires et que lexperience vous aura indiquez pour vn pendule de cette longeur de 3 pieds, puisque vous mauez escrit que vous en faissez faire vn de mesme, les belles choses sans mentir coustent bien de la peyne & de la despense aux jnuenteurs & ceux qui profitent a la fin de leurs trauaux ne leur en tefmoignent pas affez de reconnoissance. Pour Moy jen parle tousjours de la sorte & ay mille exemples de

<sup>1)</sup> C'est la seconde horloge à pendule pour clochers, la première étant celle de Scheveningen.

cette verité. Je fouhaitteray vous en pouuoir donner autant de celle cy que Je fuis de tout Mon Ceur.

Monsieur

Vostre Treshumble & tres obeissant feruiteur, P. Petit.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens a Zulichem. A la Haye En Hollande.

Nº 572.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS,

17 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 564. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

### Nobilissime Domine

Fluxius 1) Ecclefiae Leodienfis Canonicus et Geometra! quis ille tandem! Quod fi me notatum voluerunt. Nae infelix καλ τλήμον est σίγμα, quod vndique excluditur. Olim, fi Luciano fides, litem βίας καὶ άρπαγης mouit τῷ ταῦ, et non infeliciter perorauit. Sed geminum nunc habet aduerfarium; et nosti vetus illud, aduersus duos ne quidem Hercules. Itaque fuafi vt diffimulet iniuriam, et Fluxium ad fe nihil attinere palam fateatur. Define igitur mirarj, quod Te celatum voluerim, vt ais, me aliquam hisce Problematibus operam impendisse. Testor enim τῶν ἐπτὰ Φωνηέντων fidem (libet in re tam arduâ Lucianj iudices implorare) me nihil aliud eo mififfe quam vniuerfalem omnium Cycloidum menfuram, fiue a circulo fiue a qualibet curuâ circa axem ortum haberent: quam ex schedis meis reperiri ad Te scripseram<sup>2</sup>). De caetero Problematum folutioni incumbere nec licuit nec libuit. Itaque nescio quo meo meriro deberem Me quoque Principibus permiftum cernere Achiuis. Angli Geometrae Wren εύρημα magni feci (fueram enim de eo monitus) fed non ex eo deduxi, quod Tu facere videris, curuam exhiberi rectae aequalem aliter quam hactenus est factum. Cum enim Cycloidis primariae basis circulj genitoris circumferentiae aequalis statuatur, nil mirum est posse curuaturam illius alicuj rectae aequalem reperiri, posità enim quauis recta cuiuis periferiae aequali, infinitae, vt

<sup>1)</sup> Slusius ici s'amuse de son nom défiguré.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre No. 502.

feis, reperiri poffunt, cum illae fint inter fe vt diametri. Sed fi Theorema tuum aliquid amplius includat, et fj ad omnes omnino Cycloides porrigatur, nae Tu aliquid reperifti quod inter ἀδυνατα hactenus relatum eft. Bullialdj demonstrationes attigi, ἀνέγνων, inquam, ἔγνων; tertium non addam fed Tecum sentire me plane profitebor. Tangentem spiralium facili methodo olim duxj et forte eadem qua Tu, per motuum scilicet compositionem quâ pleraque similia olim inuestigauj. Si quid interim ylterius de his Parisiensium propositionibus vel alijs intelligas, certiorem facias, rogo, eum qui Tibi se totum addixit estque ex animo

Tuj observantissimus Renatus Franciscus Slusius.

Dabam Leodij 17 anni 1659.

Nobiliffimo et Clariffimo Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem

VI.

A la Haye.

# Nº 573.

CHRISTIAAN HUYGENS à P. PETIT.

30 JANVIER 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux Nos. 558, 570 et 571. P. Petit y répindit par le No. 586.

## A Monfieur Petit

Le 30 Jan. 1659.

## Monsieur

Dat Monfieur<sup>1</sup>) hem korts daer nae voorfeker mijn brief<sup>2</sup>) fal gefonden hebben, daer in van de Verkyckers met een fpiegel, want ick ontfingh antwoord van hem<sup>3</sup>)

Traduction de la minute.

Que Monfieur 1) lui aura certainement envoyé, peu après, ma lettre 2), où était quelque chose sur les télescopes à miroir; car je reçus la réponse 3) le même jour que

3) C'est la Lettre Nº. 568.

<sup>1)</sup> C'est Boulliau, qui devait envoyer la lettre de Huygens à Petit, comme il résulte de la dernière phrase de la Lettre N°. 575.

<sup>2)</sup> Une lettre de Huygens à P. Petit datée du 9 janvier 1659, et que nous ne possédons pas.

op de felven dagh, doen ick fyn brief 4) ontfing. Il faut diftinguer de fauten van 't pendulum van die van je horologes, car, foo het aen 't pendulum fchorte foo fouden overal de felve inconvenienten voorkomen en aen nostre ouurier aussi bien qu'a celuy qui vous sert, ce qui n'est pas comme vous entendez. Pour ce qui est de l'ouurage que vous avez fait racommoder, comme je ne scay pas ny combien de roues ni quel nombre a vostre horologe, dat ick niet weet waer het aen mach schorten, maer dat ick mede bevonden heb, dat de kleijne wercken onbequaem sijn om groote touters te voeren, daer ick het aen beproesden branleerde, maer het gewicht was maer tamelyck, te weten 4 pond ontrent, enckel en 8 dubbel; nu gaet het ander wat grooter werck fynde met een pendulum van over de 3 voet en I pond wegende met het felfde gewicht van 4 pond enckel, of 8 dubbel, en hangende het horologe ontrent 5½ voet hoogh, gaet 30 heures. De wercken met een pendulum van 10 duym et pesant une 11 en die 8 dagen gaen, hebben oock weynigh meer gewichts. Dans la grande horologe d'Utrecht l'on a laiss'è le mesme poids qui y estoit auparavant, lequel je ne scay de combien de livres il pese. le pendule est de 40 livres et l'on en eut peu oster. Je vous diray de plus, dat een werck van cen dorps tooren 5) qui avoit 4 pieds de haut, daer hij 6) eerst de groote pendules aen beproefde met 30 pond gewichts gingh, des mois durant, hebbende een pendulum van 22 pond en 18 voet lang. Il est vray que ces ouurages n'ont que 2 roues, mais

je reçus fa lettre 4). Il faut diftinguer les fautes du pendule de celles de vos horloges, car fi la faute en était au pendulum, il se présenterait partout les mêmes inconvénients, et à notre ouvrier aussi bien qu'à celui qui vous sert, ce qui n'est pas comme vous entendez. Pour ce qui est de l'ouvrage que vous avez fait raccommoder, comme je ne sais pas ni combien de roues, ni quel nombre a votre horloge, que j'ignore où la faute en peut être; mais que je m'en fuis aperçu auffi, que les petits ouvrages font incapables de porter de grands pendules; ceux auxquels je l'essayais branlaient, mais le poids n'était que médiocre, favoir environ 4 livres, fimple, et 8 double; maintenant l'autre, qui est un ouvrage un peu plus grand, avec un pendule de plus de 3 pieds et pesant 1 livre, marche avec le même poids de 4 livres fimple, ou de 8 double; et l'horloge, pendant à une hauteur d'environ 51 pieds, marche 30 heures. Les ouvrages avec un pendule de 10 pouces, et pesant une 11, et qui marchent 8 jours, n'ont presque pas plus de poids. Dans la grande horloge d'Utrecht on a laissé le même poids qui y était auparavant, lequel je ne fais de combien de livres il pèfe; le pendule est de 40 livres et l'on en eut pu ôter. Je vous dirai de plus, qu'un ouvrage de clocher de village 5), qui avait 4 pieds de haut et auquel il 6) effaya d'abord les grands pendules de 30 livres de poids, marchait des mois durant, ayant un pendule de 22 livres, long de 18 pieds. Il est vrai que ces ouvrages n'ont que

<sup>4)</sup> C'est la Lettre N°. 570; ces deux lettres sont en effet de la même date, et comme la Lettre N°. 568 était la réponse à une lettre du 9 janvier, celle-ci était donc accompagnée d'une lettre à P. Perit.

<sup>5)</sup> Celui du village de Scheveningen près de la Haye.

<sup>6)</sup> Salomon Coster. Consultez la Lettre No. 452.

pourtant vous en pourrez bien juger avec quelle facilitè ce mouvement du pendule fe peut continuer, en dat jou volck de rechte practique daer noch niet van en heeft. Les nombres de mon dit horologe font 72, 64, 25, à commencer depuis la grand roue qui tourne en 2 heures, tous les pignons de 8. het pendulum en hangh niet hoger als het centre de la manivelle, en doet evenwel maer maetige slaegen, om dat het getal van tanden de la roue P est triple de celles du pignon O<sup>7</sup>). Syn horologe wacht alleen naer occasie, en sal missichien in balen van boecken gepackt werden.

Aengaende de refractie te meten. Hoe groot mijn cylindertie, dat fet ick op fijn kant neer met het plan der bases vers le soleil. Hoecken van malkander trecken; het uytterste van de rode kouleur, par plusieurs sois, om te seckerder te gaen: en of het al een halve graed scheelde kan weynigh maecken in de refractie, en sal noch veel netter syn als op eenigh ander manier. Van natte materien heeft men maar een bolletie, of alleen een cylindertie dat net rond is vol te doen. Soo je het wilt proberen soo sal ick je het calcul metten naesten senden dat ick nu niet by de hand en heb.

Ick heb oock le croiffant de Venus gesien met mijn lange verkyckers, maer geen bergen ofte ongelycheijt gesien, en dat ick wel verseeckert ben dat dat van Fontana fabelen syn, gelyck doen hy Mars als een roche triangulaire gesien had. Indien sijn kyckers foo goet geweest waeren als de mijne hy sou Saturnus noyt trisphaericus

deux roues, mais pourtant vous en pourrez bien juger avec quelle facilité ce mouvement du pendule fe peut continuer, et que vos ouvriers n'en ont pas encore la bonne pratique. Les nombres de ma dite horloge font 72, 64, 25, à commencer depuis la grande roue, qui tourne en deux heures; tous les pignons font de 8; le pendule n'est pas suffpendu plus haut que le centre de la manivelle, et pourtant ne fait que des battements modérés, parce que le nombre des dents de la roue P est triple de celles du pignon O 7). Son horloge n'attend qu'une occasion, et sera emballé peut-être dans des ballots de livres.

Quant à la mesure de la réfraction. Quelle grandeur a mon petit cylindre; je le mets sur son bord avec le plan de la base vers le foleil. Il faut soustraire les angles l'un de l'autre l'extrémité de la couleur rouge par plusieurs fois, pour être d'autant plus sur et s'il y avait même une disférence d'un demi degré, cela aurait peu d'effet dans la réfraction; et ce sera encore beaucoup plus exact que d'aucune autre manière. Pour des matières liquides, on n'a qu'à remplir une petite boule, ou un petit cylindre, qui est exactement rond. Si vous voulez l'essayer, je vous enverrai prochainement le calcul, que maintenant je n'ai pas sous la main.

J'ai vu aussi le croissant de Venus avec mes longs télescopes, mais je n'ai pas vu de montagnes ni d'inégalités; et que je suis bien convaincu que ceux de Fontana ne sont que des fables, de même que lorsqu' il avait vu Mars comme une roche triangulaire. Si ses lunettes avaient été aussi bonnes que les miennes, jamais il n'aurait vu Saturne trisphaericus,

<sup>7)</sup> Voir la figure reproduite vis-à-vis de la page 254.

gesien hebben, en sijn Satelles wel ontdeckt. Ick verwacht met verlangen het essect vande syne te verstaen, en weet niet waerom dat hij te minsten die van 25 voet, niet gelyck ic in blicke pypen set. De sulcke en hebben geen ander canal van doen om in te leggen, gelyck ick geloof, dat die van dun hout. Je suis &c.

et il aurait bien découvert fon Satellite. J'attends impatiemment d'apprendre l'effet des fiens; et je ne fais pas pourquoi il ne les met, au moins ceux de 25 pieds, dans des tuy-aux de ferblanc, comme moi; ceux-là n'ont pas befoin d'un autre canal pour les mettre dedans, comme ceux de bois mince, à ce que je crois.

Te fuis etc.

# Nº 574.

## CHRISTIAAN HUYGENS à J. WALLIS.

31 JANVIER 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 560. J. Wallis y répondit par le No. 592.

## WALLISIO.

31 Jan. 1659.

Meibomii epittola nihil de ipfo. neque hic extare puto. Van de Ciffoides: het is meer als ick gedacht hadde, even wel tot de feeckerheyt van de demonstratie moet men prefereren de oude manier. wie hij is, dat ick oock twijffel of hij wel een stuck fou konnen meten. Of Slusius haer daer niet van geschreven heeft, waer om het vermoede. Wat er tussichen ons gepassert is dien aengaende, dat ick hem mijn manier van demonstratie gesonden heb 1), waer mede geprobeert wert dat het stuck

Traduction de la minute.

Mcibomii epiftola nihil de ipío, neque hic extare puto. Des Ciffoïdes: c'est plus que je n'avais pensé, pourtant pour la sûreté de la démonstration il faut présérer la manière ancienne. Qui est-il? Que je doute aussi qu'il saurait mesurer une partie. Si Slusius ne leur en a pas écrit; pourquoi je le présume. Ce qui s'est passé entre nous à ce sujet, que je lui ai envoyé ma manière de démontrer ') par laquelle il fut prouvé

<sup>&#</sup>x27;) Voir la Lettre N°. 487.



AEBC triplum is fegmento DEC, fed longa cum fit, rurfus eam describere piget cum plurima adhuc scribenda habeam. Solidum ita ex centro invenio ut ille, al over lang geweten. dat als van 2 planae superficies de reden gegeven is en haer centrum gravitatis oock haer solida tegen malkander bekent sijn. Soo oock als de lenghde van een linie en haer centrum gravitatis soo is de superficies die se maeckt in 't omdraeyen bekent.

Dit is my nu noch korteling te pas gekomen in de Trochoides die Wren haer lenghde gevonden heeft, ick haer centrum gravitatis. Wat proportie. Uyt de hiftoria Trochoidis, van Paf-

cal en Roberval gemaeckt, heb ic Wrens inventie verstaen, quae magni facienda et miristice placuit. Is het beste datter van die linie gevonden is. Want ic distinguere de moeyelycke van de elegantia. Ick vond de demonstratie en generaelyck &c. Dit en 't geen ick noch meer daer van gevonden heb, heb ic na Vrancryck geschreven(?), ubi nullae adhuc solutiones quod sciam prodiere. Adjunxi etiam myn inventien die ic een heel jaer presseram aut certe sub silentij side, nec nisi uni aut alteri concessam, nunc autem palam sacere placuit, ne undique prodeuntibus eximijs operibus (?) ἀσύμβολοι videamur. Itaque et Te hic participem eorum saciam. exponamque quae de Conoidum et Sphaeroidum supersiciebus primus quantum scio inveni. 't is my leet dat Wren niemendal gesonden heest; en datse myn de haere oock beschryven. Tu de Gallis Conoidum fortasse quod: Myn hypothesis van  $\mathfrak{p}$ . Myn vers

que la partie AEBC triplum est segmento DEC; sed longa cum sit, rursus cam describere piget cum plurima adhuc scribenda habeam. Solidum ita ex centro invenio ut ille, ce que je savais depuis longtemps: que lorsque la raison de deux planae superficies est donnée, ainsi que leur centrum gravitatis, la raison de leur solida est également connue. De même, lorsque la longueur d'une courbe et son centrum gravitatis sont connus, alors est connue aussi la superficies qu'elle fait par sa révolution.

Ceci m'est encore récemment venu à propos dans les Trochoïdes, dont Wren a trouvé la longueur, moi leur centrum gravitatis. Quelle proportion. Par la Historia Trochoïdis, faite par Pascal et Roberval, j'ai compris l'invention de Wren, quae magni facienda et mirifice placuit. C'est le meilleur de ce qui a été trouvé sur cette courbe. Car je distingue le dissicile de l'élégant. Je trouvai la démonstration et en général, &c. Ceci et ce que j'en ai encore trouvé de plus, je l'ai envoyé en France, ubi nullae adhuc solutiones quod sciam prodiere. Adjunxi etiam mes inventions que durant toute une année je presseram aut certe sub silentij side, nec nisi uni aut alteri concessam, nunc autem palam facere placuit, ne undique prodeuntibus eximijs operibus ἀσυμβολοι videamur. Itaque et Te hie participem corum faciam. Exponamque quae de Conoidum et Sphaeroidum superficiebus primus quantum scio inveni. Je suis marri que Wren n'ait rien envoyé; et qu'aussi ils me décrivent leurs travaux. Tu de Gallis Conoidum fortasse

kyckers hoedanigh. Balthazar Conradus. Epiftola 29 Maij 1656 perijt 2). Anagrammata fi brevia funt tuta fatis. Deceptus fui fateor, nec dolum quidem fubeffe fufpicatus fum, nec mirum cum et non vulgari fubtilitate commentus cum fueris fed alios fufpicaturos credidi, fi anagramma veftrum et bene longum et vix fententiam obtortam cum ideo quaesivi saepius, nec unquam mihi in mentem venit, cur in 3) me captare velles curve vel Tu vel alij vestrates viri Illustres alienam gloriolam vobis arrogare in animum induceretis, cum propria fatis possitis clarescere. Gaudeo autem tales nunc reipsa vos inventos, quales semper opinatus sueram recto nimirum animo, fraudesque infra se ducente. Vale.

quod. Mon hypothefis de ħ. Comment font mes télescopes. Balthasar Conradus. Epistola 29 Maij 1656. periit ²) etc.

# Nº 575.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

31 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 565. Chr. Huygens y répondit par les Nos. 591, 593.

A Paris le 31. Januier 1659.

#### MONSIEUR

Je fais response a la vostre du 16 du passé ¹) qui ne me sut rendue que le 26. pour ce que le pacquet de Monsieur de Thou auoit esté esgaré au bureau de la poste de cette ville. J'ay rendu a Monsieur Carcaui la lettre ²) que vous luy auez escrite, je croy qu'il me la fera voir apres qu'il l'aura leue & consideree.

Je vous rends treshumbles graces de ce memoire de vostre horologer touchant les prix des monstres 3). L'ami qui m'en demande vne, l'ayant veu en desire aujourdhuy vne sonnante qui va 30. heures pour 80. liures de Hollande c'est pourquoi je vous prie d'en vouloir commander vne de ce prix la; & de vouloir vn peu la voir & considerer, & la faire emboitter & emballer comme je vous l'ay desia escrit, asin qu'elle soit bonne & bien conseruee.

<sup>2)</sup> C'est la lettre que J. Wallis a écrite à Chr. Huygens, et dont îl est question dans la Lettre N°. 560.

<sup>3)</sup> Il faut ôter ce mot, qui par mégarde n'a pas été biffé.

Boulliau se trompe, car cette lettre est du 16 janvier 1659.
 Voir la Lettre N°. 566.

<sup>3)</sup> Lisez: montres.

L'inuention de Monsieur Wren Anglois est certainement belle, & la consideration de toutes les parties de la cycloïde & de ses proprietez descouurira plusieurs belles choses.

J'estois a l'endroit de cette lettre lors que cet amy est venu me trouuer & me dire, qu'ayant repensé a l'horologe & a la priere que je vous ay faicte cy deuant de luy en faire faire vne sans sonnerie et de 30 heures, il croid qu'elle sera faicte a present, & l'impatience dans laquelle il est d'en auoir, luy faict reprendre son premier dessein de l'auoir non sonnante. Il faut aussi s'il vous plaist que toutes les minutes & secondes y soyent comme a la vostre & aux autres. J'ay faict rendre la lettre +) que vous aucz escrite a Monsieur Petit, Monsieur Miron 5 qui ma chargé de vous presenter ses tres humbles baisemains, a pris ce soin la. Je suis

Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur, Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem. A la Haye.

Nº 576.

CL. MyLON à CHR. HUYGENS.

31 JANVIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 589.

A paris ce 31 Januier 1659.

#### Monsieur

Vous m'auez fait vn present que J'estime jnsiniment quoy qu'il soit en petit volume, c'est vostre nouuelle horloge ') dont vous m'auiez donné les premiers Aduis, J'auois toujours eu depuis vne extreme curiosité de la voir, et aussi tost que Je sceus que vous l'auiez enuoyée a Monsieur Chapelain Je ne sus point en repos

4) Consultez la Lettre No. 568, note 1.

<sup>5)</sup> Si Boulliau n'a pas voulu désigner Mylon, il s'agit peut être ici de Robert Miron, fils ainé d'un père de même nom, qui mourut le 4 juillet 1662. Il était maître des comptes.

<sup>1)</sup> C'est le Horologium, ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

que je n'en eusse vne copie dont Je me tenois fort riche, mais a present Je le suis bien dauantage, puisqu'outre l'original que le recoy de vous, vous me donnez encor des témoignages de l'honneur que vous me faites de vous fouuenir de moy 1); il vous estoit tres aisé de m'oublier, depuis plus d'un an je ne prenois plus la Liberté de vous escrire 2), n'ayant rien a vous enuoyer qui en fust digne, et s'il y a eu jey quelque chose de considerable, yn mal de teste qui m'a duré fort longtemps, m'empeschoit de vous le communiquer, mais pour vous, il est impossible de ne se pas ressourenir de vous, on Rencontre vos belles Inuentions par tout, et vous en faites part a nos plus celebres assemblées, vostre Système de Saturne 3), vostre quadrature d'vne portion de L'espace plan de La Cycloide, et vostre horloge admirable 4) vous conferuent dans la memoire de Ceux qui ne vous feroient pas particulierement obligez comme Je suis, Je vous supplie donc Monsieur de croire que l'ay veu toutes ces belles choses auec autant d'estime et d'affection que vous pouuez vous imaginer. Et je m'estonnerois fort que tout le monde ne les receust pas de la mesme façon, s'il n'estoit nouueau de voir des enuieux et des plagiaires dont vous vous plaignez dans vostre preface, on ne peut exterminer ces sortes de gens quelque guere qu'on leur fasse, mais ils ne peuuent tromper que fort groffierement, la verité est toujours la plus forte & se presente aisément a ceux qui en font la moindre recherche, Contre ceux qui s'adressent a vous Je puis produire deux de vos Lettres des 29e mars et 3e may 1657 5), que Je conserue auec soin; dequelle facon que l'on deguise vostre horloge, on la reconnoistra toujours pour estre à vous, vous en auez donné le veritable principe qui est l'Application du pendule pour en regler les mouuemens, et vous l'auez parfaitement bien executé dans l'Application que vous en faites au balancier et dans la difposition des roues et des Contrepoids. Il faut que Monsieur Petit ait eu des ouuriers fort maladroits et qui ayent fait des fautes confiderables en la diuision des rouës ou en leur disposition, puisque vn poids de 70. Liures au bout du pendule n'est pas capable de donner mouuement a l'horloge qu'il dit auoir fait faire sur vostre Imprimé, je ne puis croire que vous avez rencontré le mesme arrest dans celles que vous auez fait faire, car vous scauez mieux que moy que dans les machines il faut joindre l'experience au raisonnement a cause de la resistence de la matiere et le defaut qui fe rencontre dans tous les ouurages que l'on ne peut pas euiter. Celles qui ont le balancier NM 6) posé horizontalement et qui n'ont point le tambour O ny la roue P, ne receuant point cette difficulté, tombent dans vne autre que vous auez

Nous n'avons pas trouvé de lettre d'envoi de l'a Horologium".

<sup>2)</sup> La dernière lettre que nous possédons est la Lettre N°. 388, du 18 mai 1657.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 267, note 1.

<sup>4)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 511, note 2.

<sup>5)</sup> Nous ne possédons pas dans nos collections ces deux lettres que Christiaan Huygens écrivit à Cl. Mylon le 20 mars et le 3 mai 1657.

<sup>6)</sup> Consultez la figure reproduite vis-à-vis de la page 254.

voulu corriger par l'addition de ces deux pieces, c'est jnegalité des vibrations et

par consequent l'inegalité de leur durée.

L'Impression des propositions?) de nostre excellent Anonime est tantost acheuée, on m'a prié de scauoir de vous vne Commodité pour vous en enuoyer six Exemplaires, pour vous et pour Messieurs Schooten, Hobbes, Walisius, Wardus, et Wren. L'Autheur a voulu escrire en françois pour quelque raison particuliere, ]] met a la fin une demonstration Geometrique par les Inscrits et Circonscrits de l'egalité de la spirale et d'vne parabole, que vous trouuerez fort belle, aussi bien que le reste de ses ouurages. Monsieur Auzout à demonstré presque toutes ses propositions a l'exception de celles des prix, et a trouue encore depuis peu, que Estant donnée une droite egale a une parabole ou a une spirale, la quadrature de l'hyperbole est donnée et contrà. Il estend cela a toutes les especes de paraboles, spirales, et hyperboles, Cubiques, quarré-quarrées &cet. Il a aussi trouué de belles choses sur les cycloides dont la base est vn Cercle. Il a aussi demonstré la proposition de Monsieur Wren qui est L'equation de la Cycloide à quatre fois le diametre de la rouë. Il y a peu de difference entre sa demonstration et la mienne que je vous enuoye 8) et que Je n'ay trouuée que depuis peu de Jours auant que d'auoir veu la fienne; le vous enuove aussi ma quadrature 9) des Lignes courbes proposées par Monsieur Sluze du Liege, que Je fis dez le mois de Juin dernier. Mais Je ne vous puis rien escrire auec plus de passion, sinon que Je suis toujours et sans aucune interuption,

## Monsieur

# Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Mylon.

Messieurs De Carcaui, Auzout, Boulliaut, et Bosle vous font leurs recommadations 10).

On continue l'impression du 2e tome des Lettres de Monsieur Des Cartes 11, cela va vn peu lentement, Je ne pense pas qu'elle soit acheuée deuant trois mois.

Monsieur Auzout cherche par tout vostre Liure de la quadrature de L'hyperbole <sup>12</sup>) &ct, si quelque marchand en apportoit vn ou deux, Jl les payeroit, et si vous prenez ce soin, Jl vous en seroit fort obligé.

<sup>7)</sup> Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre No. 560, note 32.

<sup>8)</sup> Voir l'Appendice N°. 577.
9) Voir l'Appendice N°. 578.

<sup>10)</sup> Lisez: recommandations.

Lettres de Mr. Descartes. Où sont expliquées plusieurs belles difficultez touchant ses autres ouvrages. Tome second. A Paris, chez Charles Angot, rue Saint Iacques, à la Ville de Leyden. M.DC.LIX. Avec Privilege du Roy. in-4°.

<sup>12)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 95, note 1.

Faites moy la grace de communiquer a Monsseur Schooten les deux demonstrations que je vous enuoye.

# A Monsieur Monsieur Hugens de Zulechem A la Haye.

# Nº 577.

CL. MyLON à CHRISTIAAN HUYGENS.

26 JANVIER 1659.

Appendice I au Nº. 576.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Propositio Domini Wren Angli. Demonstrata a Claudio Mylon die 26. Januarii 1659.



Cyclois quadrupla est diametri Circuli genitoris.

Diuidatur femicirculus primus Abc jn partes aequales jnter fe, numero verò jndefinitas vt jn b. f &caet et à punctis diuifionum b, f, ducantur totidem rectae b I, ft bafi LA parallelae víque ad Cycloidem jn I et t. tum ab jifdem punctis b ducantur aliae b E retro circulum tangentes, quae fiant fingulae aequales arcui jntercepto b f. fumantur jn fingulis b I rectae b h aequales rectae b E, et compleantur totidem Rhombi h E, quorum ducantur Diametri b g, fiantque rectae IK parallelae fingulae fingulis b g correspondentibus. Patet ex doctrina motuum compositorum, rectas IK tangere Cycloidem jn punctis I. fumantur IK fingulae aequales correspondentibus b g.

facillimé demonstrabitur angulos b h g ab A jncepiendo per singula diuisionis puncta b, f et aliis vsque ad C, crescere (?) quantitate anguli diuisionis ad cen-

trum dbf. quare fingulae rectae bg erunt Chordae femicirculi (vt in figura N) radio b b defcripti et in totidem partes diuifi in quot diuifus est femicirculus A b c.

Manifestum quoque est summam tangentium  $b \to a$  E aequalem esse semiririricum ferentiae A b c, quia singulae  $b \to a$  E singulis arcubus diuissonis b f positae sum aequales.

Sed et rectae IK Cycloidem tangentes vt jn I, aequales quoque funt portionibus Cycloidis I t quae jpsis sunt contiguae. Nam ob diussionem semicirculi A b c jndesinitam, portiones Cycloidis jnter duas proximas parallelas b I, f t jnterceptae, recté sumuntur pro Lineis rectis crescentibus ab A per I, t, vsque ad M, similiter ac crescunt jpsae tangentes IK, si quidem motus puncti I Cycloidis portionem I t describentis, aequalis est motui ejusdem puncti I, rectam IK eodem tempore percurrentis. hoc que facilé concedetur ab jis qui doctrinae Jndiussibilium et motuum compositorum non sunt Ignari.

Quare omnes tangentes IK fimul fumptae aequales funt femicycloidi A I M.

Est ergo semicircumferentia A b c ad semicycloidem A IM, vt summa tangentium b E ad summam tangentium I K. siue vt radius b b indefinitè sumptus ad summam Chordarum semicirculi jndesinitè diuisi, vt jn sigur N. siue vt radius rotae A d toties sumptus ad summam Chordarum semicirculi A b c.

Sed fumma Chordarum femicirculi A b c aequalis est duplae fummae sinuum rectorum quadrantis ejusdem rotae jn totidem partes jndefinitè diuisi, jn quot nempè semirota A b c diuisa est.

Et Radius est ad Quadrantem (siue diameter AC est ad semicircumferentiam Abc) ut summa sinuum rectorum ejusdem quadrantis, ad duplum¹) radii Adtoties sumpti. quod facilè demonstrabitur, et hoc quidem jam pridem a Roberuallio demonstratum est. Quare ex aequo et jn ratione perturbatâ. Diameter AC est ad semicycloidem AIM, vt Radius Ad jndessnities sumptus, ad duplum ejusdem radii Ad toties sumpti hoc est vt 1. ad 2.

Igitur jntegra Cyclois est Quadrupla diametri AC quod erat demonstrandum.

| Diameter<br>AC | Semicircum-<br>ferentia<br>A B C | Semi-<br>cyclois<br>A I M | Radius<br>jndefinitè<br>A d | Summa<br>chordarum<br>fiue<br>dupla fumma<br>Sinuum<br>quadrantis | Duplum radii A d jndefinitè. |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|

<sup>1)</sup> Mylon s'est mépris: il faut ôter le mot "duplum"; ce qui naturellement est d'influence sur la suite du raisonnement, mais le résultat reste correct.

<sup>2)</sup> Ce dernier tableau semble contenir une proportion continue: seulement les trois derniers termes devraient être un peu changés. En effet, on démontre la proposition suivante:

AC: ABC: AIM = Summa Sinuum quadrantis: Radius indefinité Ad: Dupla Summa Sinuum quadrantis.

# Nº 578.

CL. Mylon à Christiaan Huygens.

JUIN 1658.

Appendice II au No. 576.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

La Quadrature des Perles de Monfieur Sluse, par Cl. Mylon. En Juin 1658.



Si la Courbe A C h b K, à cette proprieté. A b estant son Axe, C d, hg, ses ordonnées. si C d est à h g comme le produit de A d en db quarré au produit de Ag en gb quarré. Je Dis que l'Espace plan A C h b A, est au rectangle de l'axe A b et de l'ordonnée du milieu h g, comme 2. à 3.

Soient diuisées A g, gb en nombre egal et jndefini de parties egales aux points comme d.

d'ou foient esleuées autant d'ordonnées d C.

A Cause de la proportion enoncée par l'hypothese, quand la somme des ordonnées d C (ou fon homologue, la fomme des produits A d en d b quarré) reprefentera l'espace plan A C h b A; Alors la somme d'autant de fois h g l'ordonnée du milieu (ou fon homologue, la fomme des produits A g en g b quarré c'est a dire des A g Cubes) representera le rectangle AI.

Or les produits A d en d b quarré de fuite font les produits des termes qui font vis a vis l'un de l'autre dans les deux progressions E, F, dont E contient les Nombres naturels depuis l'vnité jusques au plus grand nombre de la diuision indefinie de A b, et la Colonne F contient leurs quarrez Naturels de suite d'un ordre retrograde.

Je separe ces produits et en faits les Colonnes O, P, Q, R, S, T, U, X. dont chaque nombre est le produit de l'vnité par chaque nombre de la progression F. ainsi en la Colonne O. le Nombre 64 est le produit de 1. en 64. et aux Colonnes O, P, les nombres 49. sont les produits de 1. en 49. et de 1 en 49 et ainsi de suite.

Alors chaque Colonne O, P, Q, R, 1) T, U, X, fera compofée d'vne fuite retro-

grade des quarrez Naturels en descendant toujours d'un moins.

Donc les nombres de chaque Colonne O, P, Q, R, S, T, U, X, estant affembles, font le tiers d'autant de fois le plus grand nombre de la mesme Colonne par la doctrine des Infinis. car la somme des quarrez est le tiers d'autant de fois le plus grand quarré. Et partant la fomme de toutes ces Colonnes O, P, Q, R, S, T, U, X estant 2. la fomme d'autant de fois leurs grands Nombres sera 6.

Mais chaque fomme d'autant de fois le plus grand nombre en chaqu'une de ces Colonnes O, P, Q &caet. est vn plus grand Cube, et toutes ces fommes du plus grand Cube de suite depuis X jusques a O feront la suite des Cubes naturels depuis l'vnité jusques au plus grand de la diuisson jndesinie. Et la somme de tous ces Cubes de suite est le quart d'autant de fois le plus grand, c'est a dire le quart du quarréquarré du plus grand nombre de la diuisson jndesinie, par la doctrine des Insinis. donc ce plus grand quarréquarré sera 24.

Or la fomme d'autant de fois Ag Cube qui est la huitieme partie d'autant de fois le plus grand Cube Ab, (c'est a dire la huitieme partie de Ab quarréquarré) est 3.

Donc la fomme de toutes ces Colonnes O, P, Q, R, S, T, U, X, c'est a dire des folides A d en d b quarré, c'est a dire l'Espace plan A C h b A, estant 2. la somme d'autant de fois A g en g b quarré, c'est a dire son homologue le rectangle AI est 3. donc jls sont entr'eux, comme 2. a 3. ce qu'il falloit demonstrer.

## Corollaire.

Et ainfi des autres perles a l'Infiny.

| 1     64     64     49     49     49       2     49     49     49     8     8     8       3     36     36     36     36     36     36       4     25     25     25     25     25     25     25       5     16     16     16     16     16     16     16     16     16       6     9     9     9     9     9     9     9     9     9 | E                           | F                               | 0                               |                          |                          |                    |              |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|---|---|---|
| 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5.<br>6 | 64<br>49<br>36<br>25<br>16<br>9 | 64<br>49<br>36<br>25<br>16<br>9 | 36<br>25<br>16<br>9<br>4 | 36<br>25<br>16<br>9<br>4 | 25<br>16<br>9<br>4 | 16<br>9<br>4 | 9 | 4 | X |

# Nº 579.

# G. A. Kinner a Löwenthurn à Christiaan Huygens. I février 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit en octobre 1659.

## Perillustri, Nobilissimo et Clarissimo Domino Christiano Hugenio à Zulichem, Godefr. Aloys. Kinner S. P. D.

Anni iam labuntur, quòd neque Tuae ad me neque meae ad te literae peruenerunt 1): neutrius autem id culpâ factum existimo, inuiolatâ utrinque interim side atque amicitià perfiftentibus. Id quod de me tibi certò polliceri possum; si quidem nihil hucusque magis, quàm ubi degeres, qui successus scriptorum tuorum, quis demum reliquus personae tuae status, intelligere desiderabam. Donec tandem epistola Gregorij à Sancto Vincentio felicissimae rei nuncia cum gratiosissimo munusculo tuo 2) ad me ueniens nihil fimile cogitantem ad insperatam coëgit laetitiam. Gratias tibi habeo maximas, Hugeni Praestantissime, pro tam insigni mei memoria; et uti de praeclarae nouae huius inuentionis per orbem uniuerfum approbatione non est cur ambigas, ita omnino tibi de me perfuafum habe, me in honore tuo laudeque promouendis isthîc impigrè uersari. Cuperem verò ex te intelligere, uideantne iam lucem Dioptrica tua, Humidis innatantia, Ephemerides Lunae Saturninae aut alia quaepiam ingeniosissimarum tuarum cogitationum; nam ego, ex quo â literarum commercio cessamus, nihil tuarum rerum uidi praeter unam epistolam Româ ab amico ad me destinatam, quae nouam Saturni Lunam3) detegebat. Ego in ocio quasi nunc ago; et quid mirum? in Aula enim uiuo ubi propria ocij fedes. Cogitare tamen ab anno quaedam coepi de horologijs hydraulicâ arte animatis, quae tamen plus delectationi priuatae, qu'am usui publico seruire possunt. Operae precium scilicet est, accommodare se vanitati atque genio saeculi huius, quod nugae potius quam folidae speculationes delectant. Salutat te perhumaniter Dominus Marcus Medicus 4), apud quem nobis conuerfantibus frequentissimè tertius ades, sed non audis tamen laudes, quae ab libellum de magnitudine circuli 5) aliaque tua proferuntur. Vale, Vir Nobilissime, mei memor uiue, gratissimumque literarum commercium, nifi molestum est, rursus instaura.

Viennae in Austria 1 Februarij 1659.

La dernière lettre de cette correspondance est celle de G. A. Kinner à Löwenthurn, datée du 12 novembre 1655. Voir la Lettre N°. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Le Horologium. Voir la Lettre N°. 511, note 2.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 267, note 1.

<sup>4)</sup> Marcus Marci de Kronland. Voir la Lettre N°. 167, note 5.

<sup>5)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 191, note 1.

# Nº 580.

# CHRISTIAAN HUYGENS à [BL. PASCAL].

[5 FÉVRIER 1659.] a)

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 562.

#### Monsieur

Le gentilhomme incognu 1) ne vous peut avoir fait entendre que la moindre partie de l'estime que j'ay pour vous et si vous n'en croyez pas beaucoup d'avantage, vous ne scaurez non plus combien j'ay eu de joye en recevant celle que vous m'avez fait l'honneur de m'escrire. Ne la pouvant exprimer dignement je vous diray seulement que je me croy bien plus heureux qu'auparavant je n'estois, apres avoir receu les offres de vostre amitiè, et que je repute cette acquisition pour la plus insigne que j'aye a faire jamais. Je suis si loin de croire de l'avoir meritée, par le peu d'acceuil que j'ay fait a cett excellent homme, qu'au contraire je scay bien qu'il fault que j'en demande pardon, ne l'ayant pas receu ny felon fa condition ny mesme selon que meritoyent celles de ses qualitéz qu'il n'a pu me celer. Je le prieray de ne s'en fouvenir point, et vous Monsieur de croire qu'a l'avenir je tascheray de m'acquiter mieux envers ceux qui m'apporteront de vos nouuelles. J'ay estè bien ayse de veoir que mon invention des horologes est dans vostre approbation, quoy que les eloges qu'il yous a pleu luy donner font beaucoup au dessus de ce qu'elle merite. Il y a beaucoup d'hafard a rencontrer des inventions semblables et fort peu de science ou de fubtilitè, auffi ne font elles propres que pour acquerir du credit aux Mathematiques parmy le commun des hommes au lieu que de telles comme vous nous allez produire, causent avec raison l'admiration et de l'estonnement des plus scavants. Je ne fuis pas de ce nombre, mais j'ay un desir incroyable de veoir la suite de cette admirable lettre 2) dont vous m'avez fait la faveur de m'envoyer le commencement, et d'autant plus, que ce commencement me fait esperer que nous verrons les choses les plus fublimes traitees avec toute la clarté et evidence possible. Vous ne devez donc pas craindre de groffir vos pacquets de ces feuilles si precieuses, mais croire au contraire que vous m'obligerez de le faire le plustost que vous pourrez. J'ay essayè quelques uns de vos problemes, mais sans pretendre au pris, et je me croy heureux de n'avoir entrepris la folution des plus difficiles parce que tant de perfonnes plus intelligentes que moy n'en ayant pu venir a bout, cela me fait conclure que ma peine aussi bien que la leur auroit estè perdue. Mesme dans ce que je creus avoir trouuè j'ay commis une erreur infigne, de la quelle je ne me fuis apperceu

<sup>1)</sup> Du Gast. Voir la Lettre No. 567.

<sup>2)</sup> Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

que depuis avoir veu que mon calcul ne respondoit pas au vostre. Je parle de la proportion que vous avez trouuè de 7 fois le diametre à 6 fois la circonference 3). qui est vraye, et non pas la miene, que je croy, que vous aurez vu dans la lettre que j'ay envoyée à Monsieur de Carcavy 4). Vous jugerez bien pourtant que je ne me suis abusè qu'au calcul et non pas dans la methode, la quelle je connois asseurement estre sans faute puis qu'elle confirme vostre proposition susdite; Et je pourois par la mesme trouuer le centre de gravité de la moitié du solide, que fait le double espace BCG dans vostre figure 5) à l'entour de sa base, mais non pas aux autres cas, faute de scavoir le centre de gravité de certaines pieces de cylindre. J'ay priè Monsieur de Carcavy de vous communiquer aussi ce que j'y avois adjoufté dans la dite lettre, touchant les superficies des conoides, et sphaeroides, et de la longueur de la ligne parabolique; et peu de temps après avoir envoyè cette lettre, j'ay encore trouuè le centre de gravité de la ligne Cycloide, et des parties coupées par une parallele à la base, qui ont cette proprieté estrange que leur centre de gravité divise leur axes tousiours en la raison de 1 a 2, comme vous scavez Monsieur. Mais vous scaurez aussi, que je ne vous parle de ces choses, que pour vous faire veoir l'inclination que je garde toufjours pour la fcience en la quelle vous excellez si fort afin que vous m'en estimiez d'autant plus digne de profiter de vostre instruction. Je souhaite que ce puisse estre bien tost et il me tarde fort de pouvoir joindre la qualité de vostre disciple a celle de

MONSIEUR

Vostre &c.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>) Sur la minute une autre main a écrit cette adresse:

A Monfieur Pascal Sieur d'Ettonuille, le 5 Febrier 1659.

<sup>3)</sup> Consultez la Lettre de Pascal à de Carcavy, page 1. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

Voir la Lettre N°. 566.
 Voir la première figure de la Lettre N°. 404.

# Nº 581.

## CHRISTIAAN HUYGENS à DU GAST.

5 FÉVRIER 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 567.

A Monfieur du Gast, autheur 1) des lettres Provinciales 2).

le 5 febr. 1659.

## Monsieur

Si j'eusse pu veoir a travers la nue dont il vous a pleu vous couurir lors que vous me honnoraftes de vostre visite, je vous aurois traitè auec le respect qui est du a vostre condition et aux rares qualitez que vous possedez: et je ne vous aurois pas imposè avec tant de libertè la commission de porter en France les exemplaires de mon livre 3). Toutefois je ne puis estre marry de m'estre mespris à cette fois. ny d'en avoir use de la sorte, voyant combien m'ont valu ce peu de feuilles seulement pour avoir passé par vos mains. Car assurement Monsieur ce n'est pas pour ce petit present mais pour ce que vous y avez adjoustè du vostre en le donnant a Monfieur Pascal, que cet Illustre m'a creu meriter son amitiè. C'est un bonheur plus grand que je n'aurois ofè esperer, et que je tascheray de me conserver tant que je vivray, me souuenant tousjours que c'est a vostre bonte que j'en ay toute l'obligation. Il est vray que je suis encore dans l'incertitude de scavoir a qui je parle et a qui je suis si fort redevable, mais je croy aussi de ne l'ignorer pas tout a fait et en attendant qu'il vous plaise vous decouurir d'auantage je me contente aucunement de vous scavoir comme estant beaucoup au dessus de ce que vous avez voulu paroiftre et comme autheur d'une oeuure qui fait aujourdhui tant de bruit et qui monstre que veritablement vous estes un des plus grands hommes du siecle.

Vous ne devez pas douter que je n'aye receu avec beaucoup de joye les ordres qu'il vous a plu me donner de la part de Monsieur le Duc de Luines, et que je

<sup>1)</sup> C'est une erreur. Pascal dans la première édition de cet ouvrage ne s'est pas nommé et dans les éditions suivantes il s'est caché sous le pseudonyme de Louis de Montalte. Chr. Huygens a été dupe de ce travestissement, attribuant les Lettres Provinciales à du Gast; celui-ci lui avait rendu visite sans se nommer, et avait emporté le "Horologium" de Chr. Huygens. Voir la Lettre N°. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Les Provinciales ou les Lettres écrites par Louis de Montalte, a un Provincial de ses amis, & aux RR. PP. Jesuites: Sur le sujet de la Morale, & de la Politique de ces Peres. A Cologne, chés Pierre de la Vallée. M.DC.LVII. in-12°.

Les noms du lieu de l'impression et de l'imprimeur sont des pseudonymes, pour: Amsterdam, Lud, et Dan, Elsevier.

<sup>3)</sup> Le Horologium. Voir la Lettre No. 511, note 2.

me tiene a beaucoup d'honneur de pouuoir contribuer à la fatiffaction de ce Prince fi entendu et qui mesme a pris la peine de lire ce que j'ay escrit assez confusement de mon invention. Si l'on m'a tenu parole, il y en a desia deux en voye des ouurages qu'il a commandez. Et les 2 autres seront expediè, le plustost qu'il se pourra, des quels je prendray un soin particulier et vous pouuez estre assure qu'ils seront d'une persection extraordinaire si le succes respond au desir que j'ay de vous tesmoigner combien je suis

## Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant ferviteur Chr. Huygens de Zulichem.

# Nº 582.

CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

7 FÉVRIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Fr. van Schooten y répondit par le No. 587.

# Clarissimo Viro Domino Fr. Schotenio Chr. Hugenius S.

Post diutinum silentium à Milonio nostro literas ') accepi quibus istae quas tibi mitto inclusae erant. Mitto autem et demonstrationes ipsius '), uti voluerat, circa Cycloidis lineae dimensionem, pulcerrimum illud Wrenni inventum, de quo proculdubio pridem intellexisti, nec non circa curvam quam olim Slusius nobis proposuerat. Sed et haec longè petita videtur, et illam de Cycloide multo quoque brevius jam diu absolvi, ita ut nihil opus haberem Theoremate illo Robervallij, quo Milonius utitur, aut ratione perturbata. Insuper et partes lineae dimensus sum, invento curvam M t semper duplam este rectae  $c\,f$ , quam in schemate Miloniano ') punctis signavi, nempe si tf suerit parallela basi AL. Quae tamen non eò refero ut diligentiam studiumque viri mihi amicissimi apud te elevem, sed ut nostri quoque

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 576.

Voir les Appendices Nos. 577 et 578.
 Voir la figure de la Lettre Nos. 577.

fimul tibi rationem reddam. Si quando hîc te videre contigerit alia quoque quae de eadem curva investigavi tibi exhibebo, nempe qua ratione centrum gravitatis tum spacij ab ipsa comprehensi tum lineae ipsius ejusque partium repererim. In prefentia illud tantum hîc adjiciam qualenam inventum meum suerit circa parabolam, alteram eorum de quibus anno ab hinc et amplius te certiorem seci 4), sed unum

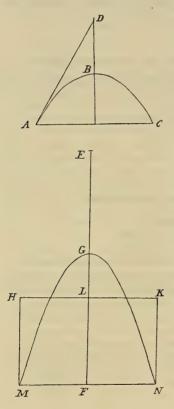

duntaxat explicui, nempe de conoidis parabolici fuperficie. Quum verò illud quod hactenus penes me continui, etiam Auzotio obvenisse ex Milonij epistola intelligam 5), non ultra profecto premendum censeo: Atque equidem tale quid metuens opportunè admodum Domino Carcavio, ante hebdomadas aliquot illius copiam 6) feci. Est autem hujusmodi. Data parabolae portione recta, ABC, quam in termino basis contingat recta AD, axi producto occurrens in D: si statuatur recta EF dupla dictae AD; EG vero aequalis bafi AC; describaturque hyperbola MGN, cujus dimidium latus transversum sit EG, diameterque à centro ad basin pertingens EF. ponatur verò portioni hyperbolicae MGN aequale effe parallelogrammum super eadem basi consistens, HN; cujus latus basi oppositum secet rectam EF in L. Dico abscindi rectam LE aequalem curvae parabolicae ABC. Unde vides etiam contra, fi huic recta aequalis detur, hyperbolae portionem quadrari. De superficiebus sphaeroidum, et conoidis etiam hyperbolici, antehac puto tibi me descripsisse quae inveneram. Quod fi fecus fuerit mittam cum volueris. Aequum enim est, cum libris integris tua nobis inventa elargiaris ut etiam eorum in quae nos fubinde incidimus particeps fias. Vale Schoteni Clariffime et Milonij demonstrationes ubi legeris quaeso mihi remitte. Scribe

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 444.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre No. 576.

<sup>6)</sup> Voir la Lettre N°. 566.

etiam an ex Gallia Huddenius jam reverterit. Epiflolas ipfius editas 4) a Domino de Wit commodato accepi in quibus praeclara multa.

7 Febr. 1659.

# Nº 583.

#### P. DE CARCAVY à CHRISTIAAN HUYGENS.

7 FÉVRIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 566. Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 12.

de Paris ce 7e febrier. 1659.

#### MONSIEUR.

Je receus feulement auanthyer la lettre que vous m'auez fait l'honneur de m'efcrire du 16e du moys paffé, Et fuis extremement marry de n'auoir point veu celles que vous avez cy deuant adressé à Monsieur Boulliaud 1), vn uoyage que J'ay fait en Anjou durant quelques moys auec Monsieur le Duc de liencourt en sera peut estre la cause, de mesme que de n'auoir point receu le liure 2) que vous auez eu la bonté de m'enuoyer que J'ay veu entre les mains de Monsieur le Duc de luynes, mais qui ne m'a point encore esté rendu, ce que ie crois que uous me permettrez de vous remarquer, non seulement à cause que vous me temoignez desirer de scauoir si ceux a qui vous l'auiez adressé se font acquittez de ce que vous leur auiez commis, mais aussy parce que J'estime infiniment tout ce qui vient de uostre part.

Aussi tost que vostre lettre m'a esté rendue Je l'ay fait uoir a Monsieur Pascal, Et si sa fanté luy eust donné un peu plus de commodité il y auroit luy mesme respondu plus amplement. Je ne luy ay point fait de reserve de l'esgalité de la ligne parabolique auec la droitte, suiuant vos suppositions, parce que Monsieur Auzoult nous auoit dit la mesme chose il y a plus d'un moys, Et il s'est rencontré tout justement dans la mesme uoye que vous auez suiui, peut estre que Monsieur Mylon vous en aura escrit 3) par le dernier ordinaire, Pour ce qui est de vos comparaisons des conoides et des spheroides, Je ne scaurois Monsieur vous faire paroistre dans

<sup>4)</sup> Nous n'avons pu trouver cette édition de Lettres de J. Hudde.

<sup>1)</sup> C'est une lettre de Chr. Huygens à Boulliau du mois d'octobre sur les problèmes de Pascal, lettre que nous n'avons pas trouvée dans nos collections. Dans la Lettre N°. 595, du 7 mars 1659, Boulliau s'excuse de n'avoir pas fait parvenir cette lettre à Pascal et à de Carcavy.

<sup>2)</sup> Le Horologium. Voir la Lettre No. 511, note 2.

<sup>3)</sup> Consultez la Lettre Nº. 576.

cette lettre l'estime qu'en fait Monsieur Pascal, qui m'a prié de vous asseurer de fon tres humble feruice, et du respect tres particulier qu'il a pour tout ce qui vient de vous, ses principes l'on conduit à trouuer la mesure conuexe du conoide parabolique, ainfi que vous uerrez par fon escrit 4), mais il n'a pas encore celle du spheroide, Et ce que vous proposez de l'un et de l'autre est si beau et si elegant, que ne croyant pas le pouuoir mieux rencontrer, il attend que vous nous ferez la grace de nous l'enuoyer. Je vous supplie aussy tres humblement me mander par quelle uove plus promte le pourray vous faire tenir les folutions de tout ce qui a esté proposé et promis par lanonyme, qui est acheué d'imprimer 5) il y a desia quelque tems, mais que celuy 6) dont il est parlé dans la suitte de l'histoire de la roulette et dont uous verrez encore quelque chofe dans une nouuelle addition 7) a empefché qu'on ne publiat fi toft, Je ne l'aurois pas nommé parce que ie l'auois promis, mais puis qu'il s'est fait connoistre luymesme par un imprimé 8) exprez de la cheute des graues vous n'aurez qu'a prendre la pevne de le lire. Je ne scav s'il a du genie, mail il est si obscur et si embarassé qu'on a de la peyne à s'en desmesser, et l'anonyme n'en dit pour tout rien davantage que ce que uous verrez dans cette petite addition.

le traitté qui contient la <sup>9</sup>) folutions de nos problesmes est un peu gros, parce que J'ay priè Monsieur Dettonuille qui est le nom que prend l'anonyme d'y mettre ses methodes un peu au long et de n'enuier pas <sup>10</sup>) autres (comm'on fait les anciens) de trouuer plusieurs belles choses par les mesmes principes.

J'ay encore obtenu de luy d'y joindre quelques autres demonstrations qui ne uous desplairont pas, et entre autres celle de l'esgalité de la ligne parabolique aucc la spirale *more veterum* 11, ce qu'il a fait tant a cause de quelque contestation qui est

<sup>4)</sup> Voir l'Appendice N°. 585.

<sup>5)</sup> Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre No. 560, note 32.

<sup>6)</sup> De Carcavy indique ici le Père Antoine de la Loubère, qui avait envoyé des solutions des problèmes de Pascal, mais en s'appuyant sur des principes que Pascal ne jugeait pas solides. Cela donna lieu à une dispute entre de la Loubère et Pascal, dont celui-ci a fait mention dans la Suite de l'histoire de la roulette (citée dans la Lettre N°. 560, note 32); de la Loubère publia ensuite ses recherches sous les titres suivants:

α) Propositio 36a excerpta ex quarto Libro de Cycloide, nondum edita. Auct. Λ. Lalovera. Tolosae, 1659. in-4°.

b) Veterum Geometria promota in septem de Cycloide Libris et in duabus adjectis Appendicibus. Autore Antonio Lalovera Societatis Iesv. Tolosae apud Arnoldum Colomerium Regis Academiae Tolosanae Typographum. M.DCLX. in-4°.

<sup>7)</sup> On trouve la chose indiquée dans un postscriptum, daté du 29 janvier 1659, ajouté à la Suite de l'Histoire de la Roulette (voir la Lettre N°. 560, note 32, l'ouvrage b).

<sup>8)</sup> Propositiones Geometricae sex, quibus ostenditur, non recté inferri à Galileo motum sieri in instanti. Propositio 36a excerpta ex quarto Libro de Cycloide nondum edita. Tolosae apud Petrum Bosc. 1659, in-4°.

<sup>9)</sup> Lisez: les.

<sup>10)</sup> Ajoutez: aux.

<sup>11)</sup> Voir la Lettre de Dettonville à M. A. D. D. S. Voir la Lettre N°. 560, note 32, l'ouvrage b δ.

arriuee à l'occasion de quelques uns qui la faisoyent esgale à une circonference de cercle, que parce qu'on n'en a rien demonstré ny mesme esnoncé que par les mouuements composez, qui ne sont pas si faciles pour quelques uns à estre reduits à cette maniere des anciens que ce qui se traitte par les indiuisibles,

Monsieur Auzoult a aussy pensé aux questions de l'anonyme en ce qui concerne la Comparaison des surfaces et des lignes de la roulette et de ces portions seulement, car pour les centres des grauitès et demi solides la chose luy a paru trop difficile, Voicy son enoncé, (posterieur toutesois a celuy de l'anonyme) des lignes cycloidales.

linea cuiufcumque trochoidis est aequalis peripheriae ellipsis, cuius axis maior est ad minorem, ut summa basis et peripheriae circuli genitoris ad earum differentiam. Et axis maior est aequalis summae diametrorum horum circulorum 12).

Cette enontiation comprend la roulette ordinaire en fupposant que le petit axe s'esuanouisse, ou soit esgal a rien, car en ce cas le grand axe repeté doit passer pour le contour de l'ellipse, et la ligne droitte, dans cette uniuersalité, est une des especes d'ellipse.

Je vous ferez des excuses, Monsieur, d'une si longue lettre mais c'est pour obeir a une partie de ce que vous m'auez ordonné, et Je seray raui qu'il vous plaise me faire naistre quelque autre occasion ou ic puisse vous tesmoigner mes respects, et vous asseurer que ic seray toute ma vie

#### MONSIEUR

Vostre tres humble et tres obeiffant feruiteur DE CARCAVY.

<sup>12)</sup> Auzout ainsi que Pascal donnent le nom de "Trochoïde" à la ligne décrite par un point quel-conque, lié d'une manière invariable à un cercle qui roule sur une ligne droite, c'est à dire aussi à la courbe que nous appelons cycloide allongée ou raccourcie. Pascal appelle "basis" la partie de la ligne droite qui est égale à la circonférence du cercle roulant, "circulus genitor" le cercle concentrique avec ce dernier, qui passe par le point considéré. Ce sont ces deux cercles qu'il a en vue en parlant de "horum circulorum."

Le théorème se trouve à peu près sous la même forme dans la Lettre de Dettonville à Huygens. Voir la pièce N°. 614.

# Nº 584.

[BL. PASCAL] à P. DE CARCAVY.

[1659.]

Appendice I au Nº. 583.

La copie 1) se trouve à Leiden, coll. Huygens.

J'ay veu la lettre <sup>2</sup>) de Monfieur Vguens et ie vous y refpondray article par article. Je fuis bien fasché que nous n'ayons poinct eu de connoissance de la lettre qu'il auoit escritte a Monfieur Boullaud et des belles choses qu'il luy auoit mandees et qui auroyent bien embelly l'hystoire de la Roulette, mais elles pourront trouuer leurs places ailleurs.

Le centre de grauité qu'il y donne du demj folide de la Roulette entiere tourné au tour de la base n'est pas des problemes proposez par l'anonime qui auoit proposé scullement celuy de la demi Roulette, et de ses parties, tournées au tour de la base, ou de l'axe. Or qui a le centre de grauité de ces solides là, à aussi y ceux de la Roulette entiere. Mais quand on les a dans ceux de la Roulette entiere, on ne les a pas pour cela dans ceux de la demj Roulette, car on n'a qu'vne des deux mesures necessaires, et c'est celle qui est la plus facile a trouuer.

C'est aussi precisement ce que Monsieur de Roberual en auoit trouué, car il y a plus de deux mois qu'il donna cette mesure c'est a dire le centre de grauité du demj folide de la Roulette entiere, mais non pas de celuy de la demj Roulette, quj estoit vn des cas proposez par l'anonime.

Je vous diray neantmoins que le calcul de Monsieur Vguens n'est pas juste, mais ie m'assure que ce n'est qu'erreur de Calcul, jl faudroit au lieu de  $\frac{133}{216}$ , comme il

l'a mis, mettre  $\frac{126}{216}$  ou pour mettre au moindre nombre en diuisant le tout par 18.

mettre  $\frac{7}{12}$ .

Pour ces autres problemes touchant la dimension des surfaces des conoides Je les admire au dela de tout ce que ie puis vous dire, ce sont certainement d'admirablement belles choses.

Monfieur Detonuille en a fait le mesme jugement, et comme jl auoit dessa medité sur la dimension des surfaces Il a pensé a celle du Conoide parabolique, Et voicy comme il en a fait l'analise 3).

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de P. de Carcavy.

<sup>C'est la Lettre N°. 566.
Voir l'Appendice N°. 585.</sup> 

# Nº 585.

[BL. PASCAL] à P. DE CARCAVY.

[1659.]

Appendice II au No. 583.

La copie 1) se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Resolution ou analise de la proposition de Monsieur Huygens.



. Soit vne parabole donnée bIC, dont bC foit la base, al l'axe.

Il faut trouuer la dimension de la surface du Conoide, descrit par la ligne parabolique tournant au tour de l'axe aI.

Soit vne parabole pareille bDC fur la mesme base et de l'autre part pour ne point brouiller la figure ayant le mesme axe aD qui est aI prolongée.

Jl est demonstré dans le traitté des trilignes  $^2$ ), que pour trouuer la dimension de la surface descritte par la ligne courbe bmD tourné autour de aD jl sussit de connoistre la somme des sinus sur aD; c'est a dire en diuisant la ligne bD en parties egales et jndesinies aux points m, et menant les perpendiculaires mn.

J1 a esté aussi demonstré dans le mesme traitte que pour connoistre la somme de ces sinus mn jl sussi (en diuisant  $\alpha C$  en parties jndessnies et egales aux petits arcs egaux mn 3) et menant les perpendiculaires gh jusqu'à la courbe) de connoistre la somme des courbes Ch.

Or Monsieur Auzout a demonstré que la ligne courbe entiere C h D, est representée par la somme des droittes b f (en diuisant a E double de a I en vn nombre jndesiny de parties egales) ou a la somme des perpendiculaires f L, qui sont egales aux droittes b f, et lesquelles f L forment le dehors d'vne hyperbole.

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de P. de Carcavy.

Voir l'ouvrage de Pascal, cité dans la Lettre No. 560, note 32.ca.

<sup>3)</sup> L'auteur veut dire: en divisant aC en parties indéfinies et égales, dont le nombre est égal à celui des petits arcs égaux mm,

Et de mesme chaque portion D h sera representée par la somme des droittes b f ou f L comprises entre le point I, et chacune des droittes f L c'est a dire que chaque D h fera representée par chaque espace I f L; Et partant chaque portion C h sera

representée par chaque espace EfLL.

Donc la fomme des Ch est representée par la fomme des espaces EfLL. c'est a dire par la somme triangulaire des droittes fL a commencer du costé de I. (comme il a esté monstré dans la lettre a Monsieur de Carcauy imprimée auec le traitte de la Roulette) c'est a dire a la somme des rectangles I f en f L:

Or la fomme de ces rectangles est donnée puis que le solide de l'hyperbole touné +) au tour de l'axe est donné. Donc la somme des arcs C h est donnée. Et

partant auffy la dimension de la surface du Conoide parabolique.

Je ne vous enuove pas cela pour pretendre aucune part a cette admirable jnuention. Car ie scay trop combien c'est peu de chose de demonstrer ce qu'vn autre a enoncé, outre que cette analyse ne s'estand pas aux Conoides hyperboliques, ny aux spheroides ou la chose me paroist bien plus difficile, ainsy ie n'y penseray pas feullement car ie suis persuadé qu'il y a plustost du blame que de l'honneur a accquerir en trauaillant fur les ouurages d'autruy et principalement quand ils font traittez par des personnes excellentes comme Monsieur Hugguens 5).

# Nº 586.

### P. PETIT à CHRISTIAAN HUYGENS.

7 FÉVRIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 573.

A Paris le 7 febrier 1659.

### Monsieur etc.

Je vous Rends Mille graces de la Response que je viens de Receuoir sur l'Execution du Pendule de 3 pieds. & quoy quelle me descouure vne Partie des fautes que nous y pouuions auoir commis elle ne maffeure pourtant pas dvn fucces auffi heureux que les vostres que vous distes marcher pour 4 & de poids & si Je crois que

<sup>4)</sup> Lisez: tourné.

<sup>5)</sup> Il y a plusieurs passages dans cette lettre, que de Carcavy semble avoir mal copiés.

Mon horloge est aussi grand que le vostre que vous me Mandez auoir fait faire le dernier dont les roues sont 72. 64. 25 & tous les pignons de 8. Je souhaitterois que vous euffiez marqué la grandeur de leurs diametres pour les pouuoir mieux comparer avec les miennes, qui font 73.71.25. les deux premiers pignons de 8 & le dernier de 6. le diametre de la grand Roue est de 3 pouces 1, celuy de la 2e Roue de 3 pouces 2 lignes & celuy de la roue de rencontre de 2 pouces 9 lignes, la Roue de quadrant est de 64 dents & le pignon qui la mene en a 8. Cet horloge 1) vn des mieux auec vn balancier de 3 pouces 3. aussi ne peut on mieux trauailler quil est & tous fes pignons font a jour & a lanterne. Il ne faut que 5 % pour le faire marcher. la 2e roue porte vne aiguille au centre du quadrant qui fait en vne heure 6 tours & \* & par ainsi marque en chasque tour 10 minutes lesquelles sont subdiuisees en fecondes. Ayant donc voulu mettre cet horloge au Pendule jay ofte le balancier & au lieu diceluy Iy ay mis la lanterne O2) de 10 lignes 4 de diametre diuifee en 24 dens dont il ny en a que la moitie de cheuilles & jay fait la Roue P double de grandeur & de dens a O. la maniuelle QR est a la verité de 4 pouces 1 de longeur & despuis Q jusques en S Centre du pendule il y a 1 pouce 3 lignes  $\frac{1}{2}$ , de facon que ce seroit vne ou peutestre la principale faute que nous aurions commis de faire RS beaucoup plus grand quil ne fault, quant au pendule la verge de fer a 1 ligne ; en diametre & pese 2 onces \(\frac{1}{2}\), le plomb T 2 onces \(\frac{2}{2}\). Voyla toute la description de mon horloge dont je ne me suis pas encores asseuré de pouuoir corriger les manquemens. Car pour le pendule quoyque beaucoup plus leger que le vostre que vous mandez pefer vne & Jay effaye qu'un plus leger va auec moins de poids & partant il semble qu'en le faisant plus pesant il en faudra encores dauantage, cest a dire vn quintal. Il fault donc de necessité que le manquement vienne de la longeur & dispofition de la maniuelle & vous mauriez fort oblige si vous meussiez mandé la grandeur & la denture de vos roues OP & des autres, comme Je vous supplye & comment vous croyez qu'on puisse faire [marcher] 3) Mon pendule auec mesme poids que le vostre & les observations necessaires a cela que ceux qui ont fait travailler scauent mieux que ceux qui commencent & lon bien est heureux de se pouvoir corriger sur les fautes dautruy, vous mobligerez donc Monsieur infiniment si vous voulez prendre cette peyne affin que tout Mon trauail despuis cinc ou fix semaines ne soit pas inutile & le changement que jay fait des pendules & des roues OP tant en mon grand horloge qu'en vne autre de la mesme grandeur que vostre figure auquel jay rencontre de pareilles difficultez quoyque les horloges fussent bien faits & cheminassent fort bien a lordinaire; le fecret et la difficulté confiftant fans doubte en lapplication & longeur & determination des roues OP maniuelle & pendule, jattendray donc encore de vostre bonte lhonneur de vostre Response. Comme tous nos Amys attendent le

<sup>1)</sup> Ajoutez: est.

<sup>2)</sup> Consultez la figure reproduite vis-à-vis de la page 254.

<sup>3)</sup> Ici la lettre est déchirée.

fucces de ce que je feray en outtre par vos ordres & felon vos aduis. Quant a Mon horloge Je lattends auffi auec jmpatience & Monfieur Elfeuir Mobligera de le faire venir auec fes liures & men donner aduis quand jls feront arriuez. Jaurois beaucoup de chofes a vous dire fur le furplus de voftre lettre Mais comme je fuis fort preffe du Mcffager ce fera pour vne autre foys. Cepandant je vous prie de Me conferuer lhonneur de voftre Amitie & de me croire comme je fuis autant que perfonne du Monde.

Monsieur

Vostre tres humble et tres affectionne seruiteur, P. Pettr.

A Monfieur

Monfieur Christien Hugens de Zulichen.

A la Haye en hollande.

Nº 587.

Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

13 FÉVRIER 1659.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 582.

Nobiliffimo Clariffimoque Viro Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. D.

Quae de Cycloïdis lineae dimensione Mylonius nobis communicavit <sup>1</sup>), ingeniosa sanè sunt, ut et ipsius Wrenni inventum <sup>2</sup>) prosectò pulcherrimum est, de quo nihil hactenus inaudiveram non magis quàm de nomine Authoris. Mylonij verò demonstratio, cum longè ab ipso petita videatur atque Doctrinam motuum compositorum ac Theorema à Robervallo jam pridem demonstratum praesupponat, quae quidem dum nunquam vidi, non potuit illa mihi penitus esse perspecta. Gaudeo

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 577.

<sup>2)</sup> Consultez la Lettre No. 564, note 6.

haec à Te (uti intelligo) multò brevius jam diu effe perfecta, ita ut insuper haberi possint et doctrina illa de motibus et dictum Robervalli Theorema, eoque magis quòd et partes hujus curvae dimensus sis, ostenderisque in schemate Myloniano curvam mt semper duplam esse rectae cf, quod sanè egregium quoque est. Quae verò circa Slufij curvam demonstravit Mylonius 3), non multum dissimilia sunt ijs, quae et ego de ipsius Quadratura inveneram. Quod alterum tuum inventum concernit et caelandum nobis hactenus voluisti, egregium item planè est, mirorque et illud Auzotio circa idem fermè tempus incidiffe, et quod miraberis etiam Heuratio nostro 4), qui anno praeterito paulò ante ejus discessum in Galliam invenerat Methodum, quâ Superficies Sphaericas, Parabolicas, aliasque innumeras dimetiri potuerit; ut et supposità rectà lineà aequali lineae Parabolicae dari inde quoque Hyperboles Quadraturam, et vice versa. Atqui hoc non tantum, sed nuperrime (uti per literas mihi ostendit) invenit insuper Methodum, quâ complures curvae lineae perfectè omnino in rectas transmutentur, quod adeò quidem dilucidè atque breviter explicuit ut ad totum istud negotium duabus vix pagellis indiguerit, ac praeterea ut id quod de Hyperboles quadratura modò dictum fuit inde ultrò quafi corollarium dimanaverit. Narravit etiam tunc temporis à se inventam fuisse Methodum, quâ protinus gravitatis centra, aliaque hujufmodi tali facilitate potuerit determinare, ut ad id vix ullo calculo opus habuerit. Ejus methodus tranfmutandi curvas jam fub praelo fudat<sup>5</sup>), ac propediem, si volet Deus, cum prima parte Geometriae Cartesij <sup>6</sup>) in lucem prodibit. Caeterum cum faeculum hoc omnino Mathematicum videatur, atque vix quicquam ita arduum aut reconditum in universa Mathesi sit habendum, quod hodie à Praestantissimis Mathematicis, quos inter Te etiam in primis, Vir Nobilissime, nominare libet, modò inveniri possit, non inveniatur, quantumvis illa, quae ultro communicanda offers, mihi grata forent, non auderem tamen, nifi alijs curis magis vacuus, quae animum fat multum impraesentiarum sollicitum tenent, perspicienda suscipere; ne simul cum jucunditate illa majus mihi adhuc negotium sic facesserem. Tu modò, vir Amicissime, ut coepisti, perge tuis praeclarissimis inventis Rempublicam Literariam continuò ornare. Vale.

## Dabam Lugd. Bat. 13 Febr. 1659.

Dominus Heuratius, qui unà cum Domino Huddenio 8 circiter menfibus abhinc in Galliam est profectus nuper Salmurio ad avunculum suum hîc habitantem literas dedit, quibus ipsum facit certiorem, se intra paucos dies iter suscepturum per Ru-

<sup>3)</sup> Voir la pièce N°. 578.

<sup>4)</sup> Hendrik van Heuraet naquit à Harlem en 1633 et étudia la médecine à Leiden. Depuis 1658 il se retira à Saumur et se voua aux études de mathématiques.

<sup>5)</sup> H. a Heuraet. Epiftola de curvarum linearum in Rectas Transmutatione. 1659 in-4°. Cette lettre se trouve aux pages 517—523 de l'édition de la "Geometria à R. Descartes. 1659." Tome I.

<sup>6)</sup> Cet ouvrage se trouve cité dans la Lettre N°. 306, note 3.

pellam, Burdigalliam, &c. ufque in Helvetiam, perrecturus inde (uti confido) in Italiam. Sed utrum illi Dominus Huddenius perpetuus comes in itinere fit futurus, valde dubito.

Quaeso proxima occasione nobis indicare digneris, qualem eventum lites vestrae Hagac Comitum fortitae fuerint, cum ex novellis haud ita pridem didicerim Plagiarium istum Roterodamensem <sup>7</sup>) privilegium quoque ab Illustribus Hollandiae Ordinibus obtinuisse <sup>8</sup>), quod fortè ex pacto quodam inter vos inito factum consido. Iterum Vale.

Pascalij librum, quem ad nos mittere statuit Mylonius, puto omnium commodifsimè per Bibliopolas ad nos transimissium iri. Oro autem ut has inclusas 9), ubi perlegeris, continuò ad Mylonium amandare haud graveris.

Nobiliffimo, Clariffimoque Viro-Juveni,
Domino Christiano Hugenio,
Amico honorando,
Hagae-Comitum.



# Nº 588.

FR. VAN SCHOOTEN à CHRISTIAAN HUYGENS.

13 FÉVRIER 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

## Nobilissime Domine,

Cum Vir Clarissimus Dominus Nicolaus Goldmannus <sup>1</sup>), harum lator, in utraque Architectura tum Civili tum Militari, aliisque Mathematicae partibus versatissimus, has ad Te perferre gauderet, quò sibi ineundi tecum amicitiam daretur occasio: non potui non quàm plurimum mihi gratulari, hanc viam nobis suisse stratam, quâ utriusque desiderio satissieret, illeque Tibi animi sensa declararet. Quocirca si Viro huic, mihi amicissimo ac multà pietate commendando, pro more tuo humanita-

8) Voir la pièce N°. 557.

<sup>7) 11</sup> s'agit ici de Simou Douw, horloger à Rotterdam, qui avait disputé à Chr. Huygens le privilège de l'invention des horloges.

<sup>9)</sup> Cette lettre de van Schooten à Cl. Mylon nous est restée inconnue.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nicolas Goldmann naquit à Breslau en 1623 et mourut en 1665 à Leiden. Il a été lecteur en architecture militaire et en géométrie à l'Université de Leiden et a publié divers ouvrages.

tem pariter atque ingenij tui dexteritatem in artificijs a Te praesitis exhibere non denegaveris, rem mihi gratissimam facturus es, utpote qui semper erit,

Vir Nobilissime,

tui studiosissimus atque amantissimus Fr. à Schooten.

Dabam properante calamo Lugd. Batav. 13 Febr. 1659.

> Nobiliffimo, multaque eruditione Clariffimo, Domino Christiano Hugenio de Zulichem, Amico plurimum colendo

Amicâ manu.

Hagae-Comitum. op het pleijn.

# Nº 589.

CHRISTIAAN HUYGENS à CL. MYLON.

20 FÉVRIER 1659.

Le sommaire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 576. Cl. Mylon y répondit par le No. 599.

### MILON.

Le 20 febr. 1659. a la H[aye]1).

Ingratitude. Horologe. Petit. O et P ²) font aller avec plus de facilitè. Auzout la mesme que moy. Les Especes autres, je n'en fais pas grand cas. Wrens propositie. J'ay envoyè à Schoten. En quoi ma demonstration differe. Qu'il voye ma lettre à Carcavy ³); que Pascal l'estime. La perle de Sluze, et ce qu'il m'en escrivit, que mon invention estoit preferable a tout cela.

Que ce n'est autre chose que la Parabole Cubique. Je chercheray s'il y a quelque commodité pour me faire apporter les exemplaires, qu'il face le mesme. Baise-

mains aux &c.

S'il y a des exemplaires j'en envoyeray.

<sup>1)</sup> Le papier est déchiré en cet endroit.

Voir la figure reproduite vis-à-vis de la page 254.
 Voir la Lettre N°. 566.

# Nº 590.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à B. CONRADUS.

22 FÉVRIER 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 498.

### Clariffimo Praestantiffimoque Viro Domino Balthasari Conrado Chr. Hugenius S. P.

22 Februar. 1659.

Epistolam tuam ad Mathematicos sero accepi mense nimirum Januario proximè exacto quum 17 Julij anni praeteriti data fit 1), unde veritus pene fum ne jam editum interea effet opus illud eximium cujus nobis spem fecisti 2), at quidquid sit ignorare utique te nolui Vir Clarissime quam gratam rem mihi inter caeteros facturus sis ista quae promittis in lucem emittere. Nemo eximiam illam telescopiorum artem accurate hactenus docuit nec mirum cum nemo quifquam ut opinor rectè eam calluerit. Mihi praecepta quaedam a Gerardo Gutiscovio viro eruditissimo et candidissimo suppeditata olim fuere quibus insistens telescopia fatis magna mihi paravi quibus Saturni fatellitem variafque hujus planetae formas contemplatus fum. Quod si nonnulla quoque experiundo didici, tantum tamen hactenus confegui nequivi ut certo foondere auderem e bona materia bonum vitrum. Quum igitur et hoc teneas et alia praeterea quibus ad fummam perfectionem mechanica haec adducitur non video quid amplius ea in re desiderare queat. Certe nihil iftis ars mea majus habet. Theoremata jam ab aliquo tempore conscripsi quibus quae ad theoriam perspicillorum omnis generis attinent complexus sum, nemini hactenus, quod sciam, satis perspecta aut veris demonstrationibus firmata. Ei operi subjungere quaedam decreveram de ratione formandarum lentium sphaericarum quae tamen hucufque scriptis non mandaui: nunc vero ut opinor supervacuum is labor erit, ubi tuum opus accuratissimum exactissimumque in lucem exiverit. Veruntamen si quae habebo quae novisse etiam post illa operae pretium sit, non detrectabo quin pari fide atque te facturum mihi polliceor, omnibus ea impertiam-Simul autem cum vestris haec prodire neque necesse est, nec si id velim per alia quaedam avocamenta nunc liceat ea mihi memoria repetere ac fingula perferibere quae subinde dum operi manus admoveo adnotare contigit. Caeterum quando nos editione illa beare constitueris perguam scire desidero, ac si quidem longiuscule

<sup>1)</sup> Le retard dans la réception de cette lettre, le Nº. 498, datée de Varsovie le 17 juillet 1658, a été probablement causé par des difficultés que B. Conradus a eues avec ses Supérieurs.

B. Conradus avait déjà composé quelques livres de cet ouvrage de Dioptrique, lorsque ses Supérieurs l'envoyèrent en voyage. Le 12 décembre 1658 il était encore à Varsovie: le 7 janvier 1660 il se trouvait à Glatz, où il mourut le 17 mai sans avoir pu finir son œuvre.

etiam expectandum erit, rogo ut de magnitudine telescopiorum tuorum atque effectu aliquid saltem in antecessium significare ne graveris. Vale Vir Praestantissime.

# Nº 591.

CHRISTIAAN HUYGENS À [ISM. BOULLIAU].

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

A la Haye le 23 Febr. 1659.

### Monsieur

Je suis bien aise d'avoir enfin trouuè cette occasion pour vous envoyer vos verres seurement. C'est Monsieur l'Abbè Brunetti que j'ay priè de s'en vouloir charger, et qui tout a cet heure s'en va à Rotterdam pour s'embarquer, de sorte que je n'ay pas le loisir de vous donner icy les instructions necessaires touchant la fabrique de tuyaux. Mais apres 4 jours je vous en escriray ') amplement par la poste, laquelle lettre vous recevrez encore beaucoup plustost que cellecy. C'est icy le grand verre lequel vous a fait veoir la lunc de Saturne lors que vous estiez icy, et je n'en ay eu aucun autre que depuis deux mois en ça, lors que je vous sis scavoir que le travail avoit bien succedè. les 2 autres doivent estre placez a 3 doigts de l'oeil et joignant l'un et l'autre. Je vous prie Monsieur d'agreer ce fragile present, et de le conserver avec soin asin que il vous fasse longtemps souvenir de celuy qui sera tousjours

Monsieur

Vostre tres humble et tres obeissant serviteur Chr. Huygens de Z.

# Nº 592.

J. WALLIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

28 FÉVRIER 1659.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huvgens. Elle est la réponse au No. 574. Chr. Huygens y répondit par le No. 624.

Oxoniae Febr.  $\frac{18}{28}$  165 $\frac{8}{9}$  °).

Nae ego Te multum amo, Vir Jllustrissime, qui (quod gratissimis Tuis literis hodie acceptis intelligo) tam aequo animo tuleris lusus nostros. Quos quidem ut ut

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 593.

<sup>1)</sup> Ce n'est qu'en janvier 1664 que par un édit de Charles II le commencement de l'année fut porté au 1<sup>er</sup> janvier: avant ce temps l'année civile commençait le 25 mars, et encore après on suivait en Angleterre généralement l'ancien régime.

non malo animo tentatos morofus tamen aliquis minus ferret. Te autem pro primo repertore ferentem, non modò (quod notas) quieti fpectavimus, (et quidem mihi fecus feciffe religio effet, deque eo Te fecurum, nifi quod perierint literae, jamdudum effe jufferam,) fed et nulli promptiores depraedicabant. Quod autem ego tum luferim, ne quo modo Tibi obeffe poffit, pauci admodum omnino refeiverant, ijque ex amicis, qui et tibi fatis funt propitij, teque etiam quod mereris magni habent.

De lentium in tubis tuis dispositione quod dignatus es nobis indicare, Domino Nelio quum primum feret occasio notum faciam; qui et lentes suas eodem planè modo disponit, nisi quod duas quae ad oculum sunt non contiguas sed paulò disjunctas habeat; aperturas autem nunc ampliores nunc contractiores, annulis chartaceis prout res tulerit adhibitis, pro lucis diversitate tum in aere tum in objecto, adhibet. Lentes autem habet, ut tuas, plano-convexas.

Hypothesis tua de Saturni ansulis quaenam fuerit non prius audiveram quam id ex tuis literis jam intelligo. Quod eò tamen minus mirum est, tum quod commercium cum exteris nostrates (a toto orbe divisi) parcius instituimus, tum quod (quibus tu indicaveris) Galli non tam aliorum quam suis inventis praedicandis videantur dediti. Hypothesin tuam ego nullo modo rejicio, sed ut satis probabilem amplector, (cui quidem summae fovet Comitis conversio:) Cur autem ad alteram magis fuimus propensi, id maxime fecit, quod phases a nonnullis traditae ansulas



exhibuerint ipfo Saturni corpore latiores, (hac fere forma) quae quidem apparitio fi vera fit non patitur hanc hypothefin. De qua tamen utut dubitavimus, non tamen audacter rejiciendam duximus, donec id redierit tempus quo eadem

denuo (fi vera) fit expectanda.

Dominum Wren quod attinet (qui jam Londini²) agit;) conjecturae fuae fummam (ni fallor) in meis accepifti: Quem, ut nos omnes, folicitum tenuit phafium varietas a varijs tradita. Jd autem jam agit, ut Telefcopiorum fallacias detegat, et quibus erroribus decepti deformes illas formas alij tradiderint. Quod quidem opus, fi abfolvat, (quod fore fpero,) non inutile futurum arbitror. Quamquam (ut quod verum est fatear) acutissimi ingenij Vir, ita nimium modestus est, et inventis suis iniquus, ut difficulter admodum ab ipso extorqueamus ut quae assecutus est in ordinem rediget; sed, et seraci est ingenio, novis semper intentus priora negligit, nec ut quae depromat digna reputat.

Saturni phasis eadem plane se nobis offert, longioribus tubis conspecta, quae et tibi; at vero tubis brevioribus etiam nunc videtur globulos in extremis ansis habere: quod nobis rem extra dubium ponit istiusmodi globulorum apparentias, jam ante-

hac a multis traditas, fuisse fallaces.

De Cissoide linea, ante acceptas tuas literas nihil quicquam cogitaveram; fed, quo

<sup>2)</sup> Depuis 1657 Chr. Wren était professeur d'astronomie au Gresham College à Londres, il n'a été nommé à Oxford qu'en 1660. Voir la Lettre N°. 280, note 2.

quaesito tuo satisfacerem, post acceptas literas Pappum qui aderat statim inspexi ut viderem quid ea de re ipse tradiderat (Eutocius ³) enim ad manum non erat, quem itaque necdum consului,) ne actum agerem; et deinde silum secutus traditionis nostrae de Insinitorum Arithmetica, directa methodo ea quae jam accepisti non multis horis descripsi. Nil utique aliud vel ante vel post de hoc subjecto vel ipse meditatus sum vel ab alijs accepi; si saltem hoc excipias, quod literas ad Te scriptas consignaturus, ubi Domino Wren legendas permiserim, dixerit ille se posteriorem propositionis tuae partem jam ante invenisse quidem, sed non animadvertisse lineam illam fuisse Cissoidem.

Monebat etiam ille idem, id quod tu jam mones, ex Guldini Centrobaricis 4): fed librum illum cum (quod fatcor) non legerim, nescius eram istiusmodi quicquam vel apud ipsum vel quemvis alium extitisse. Sed necdum scio num illud vniversaliter tradiderit, an (quod, si memini, Dominus Wren innuebat,) exemplis aliquot sine demonstratione insinuet.

Quod adhuc de spatij Cissoidalis parte aliqua dubitas, num methodus nostra eò pertingat ut illius etiam magnitudinem exponat: Fateor ego traditionem meam hac ex parte aliquantum esse mutilam. Quamvis enim doctrinam de seriebus directis tum invicem multiplicandis, tum dividendis fatis abfolutam dediffe videar, tum in feriebus infinitis, tum et finitis (hoc est, in infinitorum datis partibus;) de seriebus tamen directis in feries inversas multiplicandis aut per has dividendis, parcius illic egimus. Posse tamen illud facile suppleri quantum ad series infinitas, ex specimine quod in postremis ad te literis accepisti, videas. Et quidem quantum ad series finitas, modò non fit feries radicum universalium, idem eadem facilitate perficiatur. At verò quantum ad feries finitas Radicum Universalium sive Binomiorum sive Refiduorum, quo pacto fiat, non docetur. Ut enim quod res est aperiam, cum librum illum ederem remque eo quo vides perduxissem, partim quod illius negotij aliquantulum pertaesus, partim quod alijs fuerim avocatus, ulteriori ejusdem disquisitioni tum temporis supersedere visum est: nec quidem ex eo tempore vacavit hactenus refumere; adeo ut quousque ulterius protendi possit ne tentavi quidem. At interim fiquando vel ipfe vel alius aliquis qui huc animum feriò velit applicare deinceps tentabimus, non diffido quin res non infeliciter fit fuccessura. Et quidem non rarò etiam in istiusmodi casibus rem successisse sum expertus; ut ut generalem rei traditionem nondum agressus fuerim. Num hoc in casu sit successura nescio: nec despero tamen: fed non vacat (varijs diftento) jam disquirere; deinceps forsan ubi otium dabitur fieri possit.

Dominum Slufium quem memoras nescio, nec de eo memini me antehac audivisses fed nec Dominum Huddenium vestrum, de cujus Methodo de minimis et maximis

<sup>3)</sup> Eutocius Ascalonita, qui vivait dans le sixième siècle, était commentateur de Pappus et a donné une édition de ses Conica. Voir l'édition citée dans la Lettre N°. 5, note 4.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre No. 101, note 3.

alicubi meminit Dominus de Schooten: qualis autem fit ea methodus lubens audirem: credo enim de illa nihil adhuc typis vulgatum effe 5); falte mad me non pervenit.

Lineae Trochoidis longitudinem tum quoad totam tum quoad partes Dominus Wren tradidit: Nempe segmentum lineae semitrochoidis a vertice inchoatum, recta basi parallela abscissium, duplum esse chordae correspondentis arcûs circuli genitoris, vertice et eâdem rectâ intercepti. Sed et alia (ni fallor) idem Carcavio miserat, quae subticere mallent authores historiae Trochoidis, quam palam agnoscere: (ut et mea omnia:) quaenam autem ea fint omnia ignoro; visum utique erat ipsi nonnifi parcius mihi indicare, quoniam uterque eadem inquifitione fuimus occupati. Quid autem ipse perfeci, brevi fortassis audies pluribus, ubi otium nactus ero eadem in ordinem redigendi. Interim quam tradis rationem superficiei Trochoidis curvâ circa basin conversa descriptae ad circulum genitorem, nempe ut 64 ad 3, omnino veram esse intelligo: aequatur utique Parabolae cujus basis est quadrupla diametri circuli genitoris, altitudo dupla ejusdem peripheriae; et partes partibus respective fumptis. Altera verò fuperficies conversione semitrochoidis circa axem facta, aequatur duobus quadratis peripheriae (vel, fi mavis, rectae huic aequalis) minus  $\frac{32}{2}$ areae circuli genitoris. Partes autem respectivis partibus figurae cujusdam planae quae nomine caret, fed cujus mensuram intelligimus. Sed de his alijsque plura posthac.

Pascalij solutiones ad te nondum venisse intelligo, uti nec ad nos. Unde conjicio corum *Divulgare* peculiari sensu intelligendum esse. Nempe quod eorum unus alteri dixerit id pro *Vulgato* habendum esse, ut siquis alius mortalium id ipsum invenerit pro inventore tamen non sit reputandus; dum interim nisi id invenerint alij,

cognituri ab ipfis non fint.

Ad tuarum reliquas quas subjungis propositiones gratissimas, nihil jam aliud habeo quam gratias reponendum. Non utique jam vacat omnino perpendere, nec (credo) nisi post aliquod tempus vacabit. Cum tamen negotia nonnulla me domo avocare video, mallem utcunque haec raptim scribere, quam responsum omne tuis literis differre. Vale, Vir Nobilissime, et amare perge

Amantissimum pariter atque observantissimum Tui Johannem Wallis.

Clarislimo Nobilissimoque Viro Domino Christiano Hugenio, Constantini filio, tradantur

Hagae-Comitis.

Leave it at ye forraign post-house in London to bee sent to the Hague in Holland.

<sup>5)</sup> Dans la seconde édition de la "Geometria Renati Descartes opera Fr. a Schooten. 1659." on trouve pages 401—506 et 507—516 deux épîtres de Hudde.

a) Johannis Huddenii Epiftola prima de Reductione Aequationum.
 b) Johannis Huddenii Epiftola fecunda de Maximis et Minimis.

# Nº 593.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

5 MARS 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

La lettre est la réponse au No. 575. Ism. Boulliau v répondit par le No. 600.

Sommaire: beslaen, plaets van binden, alleen opsetten, hoofd van 't catrol, point de jour, si avez couleur, il faut qu'il n'y ait point de nuéc.

#### a Bouillaut.

5 Mart. 1659.

#### Monsieur

Je vous envoyay vos verres il y a 10 ou 12 jours <sup>1</sup>) me servant de l'occasion qui s'offrit par le depart de Monsieur l'Abbè Brunetti Florentin le quel je croy estre desia maintenant arrivè a Paris, par ce qu'il a eu le vent savorable. Il me promit qu'aussi tost il iroit trouuer Monsieur Pascal pour s'informer ou il vous trouueroit, de sorte que je ne doute pas que vous ne les ayez desia receu, au moins je suis bien assure qu'un homme d'Eglise et avec cela bon Janseniste ne me trompera point. J'avois promis dans le billet que je mis aupres des verres que je vous escrirois 4 jours apres touchant la maniere de vous en servir, mais je sus hors de la ville ce jour de poste. Voicy donc ce que j'avois a vous dire.

Si vous avez des bons ouuriers en fer blanc, je vous conseille de faire le tuyau de cette estoffe, car elle est assez forte pour se soutenir elle mesme, au lieu que si vous le prenez de bois mince il faudra encore un autre canal pour l'appuier et le

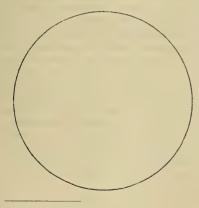

tenir droit. Le mien n'est fait que de trois pièces grandes qui entrent un pied et demy l'une dans l'autre, et d'une courte de 2 pieds du costè de l'oeil pour allonger commodement la lunette lors qu'il ne s'en faut que peu. Il est revestu par dedans d'un papier un peu plus espais que celuy dont on fait les cartes a jouer, qui est teint d'encre, et par ce moyen rend la lunette fuffisamment obscure, si bien qu'il n'est pas besoin d'y mettre aucune separations ou cercles. ausli n'en faut il point. Ce papier se met dans chasque piece de fer blanc à mesure que l'ouurier les attache l'une

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 591. Oeuvres, T. II.

à l'autre, et afin qu'il ne fouffre rien en tirant et refermant la lunette l'on foude des cercles de fer blanc un a l'entrée de chacune des grandes pieces et un autre a un pied et demy dedans, afin que l'une entrant dans l'autre le papier ne foit point touchè.

L'ouverture qu'il faut laisser au grand verre est de la grandeur de ce cercle icy a costè 2). Vous avez vu que j'enferme ce verre dans une piece a part afin de le pouuoir oster du grand tuyau sans danger de le casser, pour pourvoir a quoy il est aussi necessaire que le verre ne soit pas a l'extremité du tuyau mais 3 ou 4 doits dedans. Les deux petits verres F, E se doivent mettre eloignez de l'oeil de la distance FG. le coste plat de tous deux tournè vers l'oeil. Chacun d'eux est dans

A E F

un petit tuyau d'un pouce et demy dont l'un entre dans l'autre, et tous les deux ensemble dans un autre ABCD, lequel a l'ouverture BC justement a la mesure de l'oeil que l'on y applique. Ensin cette piece ce met dans celle que j'ay dit estre de deux pieds, lors qu'on veut observer.

Pour lever la lunette et la diriger commodement vers les objects, j'ay premierement un engin comme je vous depeins icy, et qui se fait a peu de frais, car ce ne sont que trois perches menues attachées ensemble. Cette pyramide est si legere, que je la puis mettre a bas moy seul pour y attacher la poulie en haut avec la corde par la quelle je hausse la lunette, et dereches la dresser.

Ce qu'estant fait j'attache la lunette a  $\frac{1}{3}$  de sa longueur prise depuis le grand verre, asin qu'elle se tiene d'autant plus droitte. Et je la tire en haut autant qu'il faut. Apres j'appuye l'autre bout sur le pied X 3), qui est tres commode. parce que l'on hausse et baisse selon qu'il est requis le baston YZ qui coule le long de l'autre et s'arreste fermement en tout lieu, si tost que la main le quite. Et sur ce mesme baston qui est posè horizontalement l'on remue le bout de la lunette secundum latitudinem. En sorte, qu'il n'y a aucun instrument plus

2) Consultez la figure de la page précédente.

<sup>3)</sup> Dans la figure de la page suivante on ne trouve point les lettres X, Y, Z; cependant le sens du texte est assez clair.



fimple ny plus propre pour fuivre avec la lunette le mouvement des aftres. En observant il arrive souvent, et presque tousjours au moins en ce pais, qu'au grand verre il s'attache une rosee d'air condense, quoy que le temps fasse fort clair; ce qui fait que les objects paroissent obscurs. Partant il y faut bien prendre garde et baisser la lunette pour essuit le verre, si tost que l'on commence de s'en douter. Aux petits verres cela n'arrive que rarement. Que si tous les verres sont bien nets et que vous ne voyiez pas pourtant les objects assez distinctement, ou qu'ils paroissent colorez, soyez certain ou que la lunette n'est pas bien ouuerte par tout, ou qu'elle n'est pas tirée a sa juste longeur, ou qu'ensin il y a quelque autre inconvenient. Car je puis vous assurer que les verres sont sans dessaut et tout aussi bons que ceux que j'ay gardè pour moy.

Il n'est pas besoin que je vous dise que ces grandes lunettes sont inutiles de jour et pour les objects terrestres. J'en attribue la cause aux exhalaisons de la terre quoyque je ne scache pas bien pourquoy elles nuisent tant d'avantage aux grandes lunettes qu'aux petites. Vous appercevrez cependant la mesme chose, quand la nuit il y aura le moindre brouillart ou impureté dans l'air, a scavoir

que cela offuíque beaucoup plus cette lunette que celles qui font de 6 ou 8 pieds. Je fuis &c.

J'avois mis les verres dans une boete et l'ay cachetée. Mon fystème de Saturne sera bien tost imprimè.

# Nº 594.

### P. DE CARCAVY à CHRISTIAAN HUYGENS.

7 MARS 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 604. Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

ce 7e mars 1659.

#### Monsieur

Monfieur Bouillaud m'ayant fait efperer la commodité d'un marchand 1) qui arriuera bien tost en Hollande, Je luy ay donné six Exemplaires des traittez de Monsieur Dettonuille 2), dont il y en a un pour vous Monsieur, vn pour Monsieur de Schooten, et je prends la liberté de vous en addresser encore quatre pour estre enuoyez en Angleterre à Meffieurs Wrem, Hobbs 3), Wallis, et Ward. parce que j'apprehende ne trouuer pas si tost un'autre commodité, et que ceux qui ont l'honneur d'estre connus de vous m'ont asseuré de vostre bonté, et que ie pouuois fans rougir vous demander cette grace, ce que Je fais encore plus volontiers qu'il ma femblé ne deuoir pas differer dauantage la connoissance que Monsieur Dettonuille desire qu'ils ayent de l'estime tres particuliere qu'il fait de vostre merite. Je n'escris pas à ces Messieurs qui m'ont fait l'honneur de m'escrire souuent pendant mon absence de cette ville, parce que Je ne faist que sortir d'une fieure auec une fluxion sur la poirrine qui m'a fort incommodé pendant douze jours, permettez moy encore Monfieur d'implorer uostre entremise pour leur faire mes excuses, les affurer de mon tres humble seruice, et les supplier de m'enuoyer sincerement le Jugement qu'ils font de cet ouurage, ce que vous agreerez s'il vous plaist que Je vous demande auffy treshumblement, Nos Geometres d'icy m'ont affuré n'auoir rien veu de plus fort jusques astheure en ces matieres, et m'ont temoigné quelque

<sup>1)</sup> Flournoi. Voir la Lettre Nº. 601.

Voir les Lettres de A. Dettonville citées dans la Lettre No. 560, note 32.

<sup>3)</sup> De Carcavy veut indiquer ici Wren et Hobbes.

obligation de l'auoir tiré des mains de l'autheur pour le donner au public, en quoy quelqu'autre qui eust esté moins son amy ou qui eust eu moins de liberté et moins de patience auec luy eust eu certainement plus de peyne. J'y ay fait joindre quelques autres propositions parce qu'elles m'ont semble assez belles, et particulierement la demonstration à la manière des anciens de l'esgalité de la ligne parabolique auec la spirale, pour faire uoir à quelques uns qui ne sont pas encore accoustumés a la manière de demonstrer par les indiuisibles, qu'il n'y a rien de si aysé que de la reduire à celle des anciens. Je suis de tout mon coeur, et auec toute sorte de respect.

Monsieur

Vostre tres humble et tres obeissant seruiteur DE CARCAVY.

Je n'ay point encore receu le traitté de uostre horloge 4).

A Monfieur Monfieur Huggens de Zulychem a la Haye.



Nº 595.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

7 MARS 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris le 7 Mars 1659.

### Monsieur

Je joins la presente a celle que Monsieur, Carcaui vous escrit. 1) par laquelle vous verrez qu'il ma mis entre les mains six exemplaires du liure de Monsieur Pas-

<sup>4)</sup> Voir la Lettre No. 511, note 2.

<sup>1)</sup> C'est la Lettre N°. 594.

chal <sup>2</sup>) pour vous les faire tenir, afin que vous en faciez la distribution comme il le marque par sa lettre. Je vous les enuoyeray par vn marchand <sup>3</sup>) qui s'en doibt retourner bientost a la Haye & de la a Amsterdam. je les addresseray a Monsieur l'Ambassadeur <sup>4</sup>) afin quil vous les face rendre seurement. Monsieur Carcaui m'a communiqué celle <sup>5</sup>) que vous luy auez escrite dans laquelle sont les Theoremes touchant les superficies des Conoïdes, qui sont beaux & la demonstration en doit estre tressubtile. Vous deuez ces belles inuentions au public, & ne les enuier pas aux Mathematiciens de ce siecle.

Je vous fupplie de croire qu'il n'a pas tenu a moy que vostre lettre du mois d'Octobre 6) que vous m'auez faict l'honneur de mescrire n'ayt esté veue par Messieurs Paschal & Carcaui; Nous estions dans cette maison dans la plus grande calamité de maladie que vous puissiez vous imaginer. Monsieur Carcaui estoit a la campagne & Monsieur Paschal s'est confiné je ne scay ou dans vn phrontistere de Jansenistes, que j'ignore encores, ainsi je ne pus la faire voir. Je vous prie de croire que je vous honore & que je vous estime trop pour vouloir rien faire a vostre prejudice. Je me deshonorerois moy mesme qui fais profession d'estre vostre seruiteur & admirateur. J'attends de vos nouuelles, des lunettes, & des horologes & je demeure

Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

<sup>2)</sup> Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>3)</sup> Flournoi. Voir la Lettre N°. 601.

<sup>4)</sup> J. A. de Thou, l'ambassadeur à la Haye.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre N°. 566.

<sup>6)</sup> Lettre que nous ne possédons pas. Consultez la Lettre N°. 583, note 1.

# Nº 596.

#### J. CHAPELAIN à N. HEINSIUS.

7 MARS 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle a été publiée par Th. Tamizey de Larroque dans les Lettres de J. Chapelain. 1883.

### A. M. Heinsius à la Haye, en Hollande.

### Monsieur,

la lettre que vous avés fait paffer par mes mains pour Monficur le marquis de Montauzier <sup>x</sup>) luy a apporté la plus grande joye du monde et m'a donné un nouveau titre pour la poffession de son amitié, car il n'a pu recevoir cette marque de la vostre sans croire m'en estre obligé en partie. Je ne vous dis rien de la beauté ni de la grandeur de son ame ni des bons sentiments qu'il a pour vous. Ce sont des choses dont vous estes persuadé comme moy. Je vous dis seulement que sa tendresse et son estima augmentent tous les jours pour vous et que nous ne sommes jamais ensemble que vous n'y ayés vostre place et que vostre vertu et vostre bonté ne facent la plus grande matière de nos entretiens.

Pour le long temps que vous avés esté a luy respondre, ne vous en mettés point en peine. Si c'est par paresse, il le trouve d'autant moins mauvais qu'il est paresseux luy mesme, et que ce desaut luy semble le plus supportable de tous. Ainsi il me sera aisé de vous conserver un coeur qui se conserve tout seul a vous, et je n'auray pas grand mérite à maintenir l'amitié entre vous, n'y ayant pas moins de disposition d'un costé que de l'autre.

Que si je vous plais par ces agreables nouvelles, vous m'avés fort pleu par celles que vous me donnés de la faveur que Monsieur notre Ambassadeur continue a me faire de me conter tousjours entre ses serviteurs et de faire tousjours cas de ma petitesse. Quoyque je ne croye pas nécessaire de rebattre ce que vous luy avés desja tant dit de mon respect et de mon zèle pour luy, je ne laisse pas de vous prier de l'en assure de nouveau aussi bien que du ressentiment extreme que j'ay de la bienveillance dont il m' honnore. J'ay mesme esté tenté de l'en assure moy mesme et de luy escrire ce que je vous dis. Mais je n'ay pas creu le devoir divertir de ses hauts emplois par une importune lecture, où aussi bien il n'auroit veu que ce qu'il scavoit desja bien. Espargnés luy donc ce travail en luy expliquant a son loysir et au vostre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Charles de Sainte-Maure, marquis puis duc de Montausier, second fils du marquis de Montausier et de Marguerite de Chateaubriand, naquit le 6 octobre 1610 et mourut le 17 mai 1690 à Paris. Militaire de renom et savant historien, il fut nommé gouverneur du grand Dauphin.

mes fentiments fur fon fujet et j'y gagneray beaucoup encore, quand je parleray par vostre bouche, mes bons mouvemens ne pouvant si bien paroistre que quand ils feront revestus de vos bonnes paroles.

Je plains Monsieur Hugens le père et Messieurs ses enfans de cette revolution de fortune 2) qui les a affoiblis de credit et de consideration dans leurs païs. Lorsque je songe pourtant a la vertu qui leur reste, et a ces belles connoissances qui accompagnent leur vertu, je ne les puis estimer malheureux. Du moins je n'en rabas rien de la justice que tout le monde leur doit rendre. Je vous supplie de sçavoir de Monsieur Christianus Hugens s'il m'a escrit depuis un mois ou cinq semaines 3) pour responses à mes dernières 4) avec lesquelles j'avois mis une seconde copie de l'horloge de Monsieur de Roberual. Car un de mes amis me dit, environ ce temps la, qu'il avoit veu au bureau de la poste de Hollande un paquet suscrit de mon nom sans adresse, sur quoy j'envoyay pour le retirer, mais inutillement parce qu'elle ne s'y trouva plus. J'en sus fort marry dans la crainte qu'il n'y eust dedans quelque chose où il eust besoin de mes soins. Obligés moy donc de luy en parler et, s'il avoit rien à m'ordonner, exhortés le a prendre des voyes si seures qu'il ne puisse perdre la peine de m'avoir escrit, ni moy la joye et l'honneur de l'avoir servy.

Monsieur Bigot a veu dans la lettre que vous m'envoyés tout ce que vous y dittes d'avantageux de luy et en a esté ravi à son ordinaire. Il vous le tesmoignera luy mesme et vous respondra aux questions que vous me faisiés pour luy. Ce matin, il m'a communiqué l'epicedium ) dont vous me parliés dans la vostre, et qu'il n'avoit receu que le soir précédent. Il est digne de vous et digne de vostre amy, pour excellentes que suffent les qualités de cet amy. J'en say tirer une coppie que je mettray entre les autres choses que j'ay de vous, et qui me sont toutes précieuses.

Je fis voir à ce Monsieur le Prieur 6) qui procure l'édition des vieux glossaires 7)

Probablement ce passage se rapporte à l'influence politique de Constantijn Huygens, père, diminuée après la mort du Stadhouder Willem II, dont il fut le Secrétaire, et qui n'avait pas été remplacé.

<sup>3)</sup> Dans la Lettre N°. 602 Chr. Huygens se plaint à J. Chapelain de la perte d'une lettre, qu'il lui aurait écrite vers mi-février 1659.

<sup>4)</sup> Nous ne possédons pas cette lettre dans nos collections.

<sup>5)</sup> C'est la Elegia VIII, Libri III, de N. Heinsii Poemata 1666, intitulée "Epicedion Francisci Arsenii Plataei, ad Cornelium Arsenium Somerssicium, defuncti patrem" V. III. Van Aersen Seigneur de Plaat se noya le 14 novembre 1658 (voir la Lettte N°. 549).

<sup>6)</sup> Philippe Le Prieur (= Priorius) de Saint-Vaast (Caux) mourut à Paris en 1680. Il fut professeur à l'Université de Paris jusqu'en 1660, lorsqu'il fut doué d'un bénéfice en Bretagne. Il était savant dans les langues et l'histoire.

<sup>7)</sup> Il résulte de l'ouvrage "Mélanges de Litterature tirez des Lettres Manuscrites de M. Chapelain 1716" à la page 39, que le Prieur a travaillé à l'ouvrage suivant:

Cyrilli, Philoxeni, Aliorumque Veterum Gloffaria Latino-Graeca, & Graeco-Latina, a Carolo Labbaeo collecta, & in duplicem Alphabeticum ordinem redacta. Cum variis amendationibus ex Mss Codd. petitis, Virorumque Doctorum caftigationibus ac conjectaneis; his accedunt Glossae aliquot aliae Latino-Graeca ex iíclem Codd. Mss. quae nunc primum pro-

la curiofité que vous aviés eue de fçavoir fon nom <sup>8</sup>), dont il fe tint fort glorieux, et il me fit comprendre avoir deffein, fi on luy en donnoit quelques exemplaires, de vous en envoyer un lorsque l'impression en sera achevée.

Je me refjouis de ce que vos Elzevirs se resveillent et que vostre Ovide <sup>9</sup>) commence a rouler sous leur presse. Les manuscrits d'Angleterre vous seront apparemment utiles, et, s'il y a quelque chose de cette nature à Paris, Monsieur Bigot vous le déterrera. C'est un amy effectif et vigilant sur le soin duquel on peut faire un fondement solide.

Ce n'est point moy, ce me semble, qui vous ay parlé de l'Ovide 1º) de Nicolaus Faber 11), n'en ayant jamais eu de connoissance, et je n'ay entendu vous parler que de nostre Faber de Saumur 1²) qui a publié depuis peu le Fedrus 1³) et un volume de lettres critiques 1⁴). Je n'ay point veu Monsieur de Peyrarède 15). A la première rencontre je luy demanderay ses observations et corrections sur vostre autheur.

Nous verrons la differtation <sup>16</sup>) de Monfieur Vossius sur la naissance du monde puisqu'elle est icy. Je serois bien aise que vous sceussiés de luy addroittement s'il a receu le remerciment que je luy ay fait de son Mela <sup>17</sup>) par une lettre expresse. Il me feroit fascheux qu'il me creust capable d'ingratitude.

deunt. Praeterea Veterae Glossae verborum juris, quae passim in Bacilicis reperiuntur, ex variis perinde Codd. MSS. Bibliothecae Regiae erutae, digestae, & Notis illustratae ab eodem Carole Labbaeo. Lytetiae Parisiorym, Curâ & impensis Lydovici Billaine. M.DC.LXXIX. Cum Privilegio Regis Christianissimi. in-folio.

<sup>8)</sup> Le Prieur se couvrait du pseudonyme Eusebius Romanus.

<sup>9)</sup> C'était la troisième fois que N. Heinsius donnait une édition d'Ovide. En voici le titre:

Publii Ovidii Nafonis Operum Tomus I. Nicolaus Heinsius D. F. locis infinitis ex fide scriptorum exemplarium caftigavit & obfervationes adjecit. Amftelaedami. Ex officinà Elzevierianà. clo.lo.c.tviii, clo.lo.c.txi, clo.lo.c.txi. in-12°.

Il en avait déjà donné des éditions en 1629 et en 1652, et en donna encore en 1662, 1664, 1670.

<sup>10)</sup> Il n'existe pas d'édition ou traduction d'Ovide, publiée par N. Faber.

<sup>11&#</sup>x27;) Nicolas Le Fèvre de la Roderie naquit à Falaise le 2 juin 1544 et mourut à Paris le 3 novembre 1612. Il épousa la fille du premier maître d'hôtel de Catherine de Médicis. Il était très savant en langues et publia divers ouvrages.

<sup>12)</sup> Tanneguy Lefebure [Tanaquil Faber] naquit à Caen en 1615 et mourut à Saumur le 12 septembre 1672. Devenu protestant, il a été un ornement de l'Académie de Saumur, où il entra en 1651. Il se retira en 1670 et fut appelé à Heidelberg, mais mourut avant d'y aller.

<sup>13)</sup> Phaedri Fabulae cum Notis. Auctore Tanaquil Fabro. Saumur. 1657. in-4°.

<sup>14)</sup> Epistolarum Criticarum Pars I. Tan. Fabri. Saumur. 1659. in-4°.

<sup>15)</sup> Jean de Peyrarède, gentilhomme protestant, naquit à Bergerac (Dordogne) et mourut vers 1660. Il était latiniste et publia divers commentaires.

<sup>16)</sup> Ifaaci Voffii Differtatio de vera aetate Mundi. Quâ extenditur Natalis Mundi tempus Annis minime 1440 vulgarem Aeram anticipare. Hagae-Comitis. Ex Typographia Adriani Vlacq. M.DC.LIX. in-4°.

<sup>17)</sup> Ifaaci Voffii Observationes ad Pomponium Melam de Situ Orbis. Ipse Mela longè quam ante hac emendatior praemittitur. Hagae-Comitis. Apud Adrianum Vlacq. M.DC.LVII. in-4°.

Nostre pauvre Monsieur Colletet <sup>18</sup>) mourut, il y a un mois, et mourut veritablement pauvre, ayant fallu quester pour le faire enterrer. S'il a avancé se jours par ses nopces, ça esté plustost par ses troissesses <sup>19</sup>) que par ses secondes <sup>20</sup>), car il s'est marié jusqu'à trois sois et toutes les sois <sup>21</sup>) à ses servantes. C'est la seule tache de sa vie laquelle d'ailleurs il a passé dans l'innocence entre Apollon et Bacchus, sans soucy du lendemain au milieu de ses plus sascheuses affaires. Je ne le plains pas trop d'estre mort, puisqu'il n'avoit pas moyen de vivre. Je plains ses amis de la perte qu'ils ont faitte d'un homme de bien et qui estoit de bonne compagnie, surtout vous et moy qu'il aymoit cordialement.

Je ne sçavois point la mort de Monsieur Fabert 22). C'estoit une de nos grandes

lumières pour la jurisprudence.

Pardonnés moy ma longueur et vengés vous en par de longues lettres. Mille baifemains à Monfieur Hugens et a Monfieur Vossius.

Je fuis, Monfieur, vostre, etc.

De Paris ce 7. Mars 1659.

<sup>18)</sup> Guillaume Colletet, l'ainé de 24 enfants, naquit le 12 mars 1598 à Paris, où il mourut le 10 février 1659. Il fut un des premiers membres de l'Académie Française, et un des cinq auteurs pensionnés par le roi.

<sup>19)</sup> Avec Claudine le Hain, servante de son frère. Elle survécut à Colletet et mourut, comme lui, dans la misère; elle avait épousé Colletet le 19 novembre 1652.

<sup>20)</sup> Avec une servante de sa première femme.

<sup>21)</sup> Sa première femme était Marie Prunelle, servante de son père-

<sup>22)</sup> Charles Annibal Fabert naquit à Aix en Provence le 15 septembre 1580 et mourut à Paris le 16 janvier 1659. Avocat célèbre, il devint professeur de droit à Aix en 1609; en 1646 il vint à Paris où il continua la publication de ses ouvrages de jurisprudence.

# Nº 597.

J. DE WITT à CHRISTIAAN HUYGENS.

9 MARS 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

### MIJN HEERE

Ick vertrouwe dat ontrent het eijnde van het ontworpene de locis planis folidifque <sup>1</sup>) de figueren manqueren, ende fende mitfdien hiernevens die gene wt de minute die daer toe fpecteren; met verfovck als VEd: het eerste deel nochmaels aendachticher sal hebben doorgesien, soodaenich dat VEd: mij kan verseeckeren daerinne geen faulten oft misslagen te inslueren, dat desselfs goede geriefste zij het selve mij wederom ter handen te stellen met aenwijsinge van t' gene VEd. daerinne naeder sal hebben geremarqueert twelck eenige veranderinge ofte verstellinge soude vereijsschen, ende sal VEd: daermede sonderlinge verobligeren <sup>2</sup>)

MIJN HEER

VEdelheyts oodtmoedige Dienaer JOHAN DE WITT.

Haege den 9en Martij

1659.

1659.

In handen van Jonkheer Christiaen van Huijgens van Suijlechem.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Johannes de Witt, Elementa Curvarum Linearum. Edita operà Francisci à Schooten, in Academia Lugduno-Batava Matheseos Professoris. Amstelaedami. Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios. clo.lo.c.lix. in-4°.

Cet ouvrage se compose de deux livres, dont le premier traite des sections coniques et le second des lieux plans et solides. Ils occupent les pages 153—340 de la "Geometria R. des Cartes, opera F. à Schooten. 1659. Vol. II". (Voir la Lettre N°. 306, note 3.)

<sup>2)</sup> J. de Witt revint sur ce sujet dans la Lettre N°. 607.

# Nº 598.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

13 MARS 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Ism. Boulliau y répondit par le No. 601.

A la Haye le 13 Mars 1659.

#### MONSIEUR

J'espere que vous aurez receu les verres de vostre lunette, et la lettre que je vous ay escrit depuis a scavoir par le dernier ordinaire 1), ou j'ay mis tout ce que j'ay creu pouuoir servir à vous les rendre utiles, et de mesme effect que vous les avez veu icy a la Haye. Cellecy ne sert que pour vous advertir que vostre horologe ou celle de vostre amy est en chemin. Vous la reconnoistrez à ce qu'elle marque les secondes car il n'y en a point d'autre parmy celles qui vienent en sa compagnie qui soit de cette saçon. J'en ay recommandè le travail plus d'une sois à nostre ouurier, de sorte que j'espere que vostre amy aura le contentement qu'il desire. Monsieur du Thou a donné un billet à l'horologer 2) qui les porte en France comme s'ils appartenoient a Monsieur le comte de Briene 3), pour les faire passer librement et sans estre visitez à la douane. vous payerez les 50 francs à ce mesme horologer comme aussi Monsieur Petit mais luy 10 francs d'avantage a cause que son ouurage est d'une saçon nouuelle. Je vous supplie de luy envoyer au plustost la lettre cy jointe 4) a fin qu'il l'ait receu auparavant que son horologe arrive. Je demeure de tout mon coeur

### Monsieur

# Vostre treshumble et tresobeissant serviteur Chr. Huygens de Zulichem.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 593.

<sup>2)</sup> Hanet.

<sup>3)</sup> C'est peut-être:

Henri Auguste de Loménie, fils d'Antoine de Loménie, Seigneur de la Ville-aux-Clercs, né en 1595 à Paris, où il mourut en 1666. Il épousa Louise de Luxembourg en 1623 et par là devint Comte de Brienne. Il a été secrétaire d'état, et réunit une belle collection de manuscrits, qu'il dut vendre au roi, pour 40,000 livres, afin de réparer sa fortune délabrée. ou bien son fils:

Henri-Louis de Loménie, Comte de Brienne, né à Paris en 1635, mort le 17 avril 1698 à l'abbaye de Saint-Séverin de Château Laudon. Après avoir voyagé par toute l'Europe, il épousa, en 1656, Henriette Bouttillier: il était bien vu à la cour, mais se retira, en 1663, à l'Oratoire. En 1670 il rentra dans le monde; en 1674 il fut enfermé à Saint-Lazare, où il resta jusqu'en 1692.

<sup>4)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre.

# № 599.

#### CL. Mylon à Christiaan Huygens.

14 MARS 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 589.

A Paris ce 14e Mars 1659.

#### Monsieur

Je vous remercie de vostre response tres obligeante et de la lettre de Monsieur Schoten que vous m'auez fait tenir. Je les ay receuës en mesme Jour, quoy qu'elles foient parties a differentes postes. Je vous en aurois rendu graces plustost si J'eusse pû trouuer aisement nos Messieurs lorsque J'ay esté chez eux pour leur dire ce que vous Leur enuoyez. J'ay grand desir de voir la lettre que vous auez escrite a Monfieur De Carcaui 1) ont 2) font vos propositions des superficies Conoidales, Je ne l'ay pû encor rencontrer a propos pour cela, ce fera pour la premiere entreueuë, Monfieur Auzout a trouué la superficie du Conoide Parabolique et non de l'Elliptique ou de l'hyperbolique, Je ne scay si par ma precedente Je vous ay mandé qu'il eust acheué la dimension de toutes les Roulettes Circulaires (c'est a dire dont la base est vn Cercle) tam primariarum quam secundariarum, (c'est a dire des Roulettes tant fimples que raccourcies ou allongées) tam directarum quam jnuer farum (c'est a dire de celles dont le mouuement circulaire de la Rouë est de mesme sens que le mouuement de son Centre, ou d'un sens contraire). Il donne aussi la dimenfion des Efpaces compris entre ces Lignes et leur Bafe. La Roulette ordinaire qui a vne droite pour base n'en n'est qu'un Cas, comme si cette base estoit vn Cercle dont le centre fust a distance infinie, Il croit auoir vne voye pour demonstrer que l'hyperbole droite, infinie est egale a son Asymptote, mais Il n'ose pas encor l'Asseurer pour vray. Cela pourroit bien reuenir aux propositions de Monsieur Heuract. Je croy que Monsieur Schoten est assez juste et raisonnable pour vous rendre et a Monsieur Auzout ce qui vous appartient en cette nouueauté; Il v en a vne jcy qui vous furprendra, c'est vne gageure que veut faire Monsieur Dulaurens 3) qui dit vous auoir veu en Hollande, Il pretend trouuer deux moyennes proportionelles par les plans, c'est a dire par le Cercle & la Ligne droite, il y a plus d'un mois qu'il me parle de cette inuention que je luy témoigne ne pas croire fans l'auoir veuë, Je n'ay rien

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 566.

<sup>2)</sup> Lisez: où.

<sup>3)</sup> Dulaurens se rencontrera encore dans notre correspondance en 1668. Il était secrétaire de l'Ambassadeur de Thou. Peut-être est-ce:

Louis Dulaurens, né en 1589 à Montpellier et mort en 1671 à Paris. D'abord ministre calviniste, il devint catholique et voyagea beaucoup.

encor veu de Luy d'affez fort pour m'obliger a le croire fur sa parole, et beaucoup moins dans cette rencontre ou il v a presque certitude du contraire. Il m'apportera dans deux ou trois lours les Conditions de fa gageure par efcrit, fans vouloir donner vne Construction Geometrique, mais seulement vn Equation plane de ce probleme. Il n'en veut pas demeurer là; Il ofe, aprez vn Examen (qu'il demande encor pour quelques Jours) determiner qu'il n'y a aucun probleme folide, mais qu'ils font tous plans. Sa maniere est qu'en tout probleme, (comme en celuy des deux moyennes proportionelles) Il trouue deux Equations montant a differens degrez, l'une au Cube et l'autre a la geme puissance, et les reduit aprez a vne seule Equation plane, d'ou Jl conclud que le probleme est plan. Jl m'escriuit d'Angers que les perles de Monfieur Slufe effoient des paraboles de tous les degrez fans en donner le particulier comme vous faites a vostre ordinaire, c'est a dire auec beaucoup d'elegance. Le liure de Monfieur Paschal<sup>4</sup>) est Acheué. Il en a distribué a tous ses Amys de deca, et en a mis entre les mains de Monsieur Bouillaut qui a promis de vous les faire tenir 5) feurement par vn marchand 6) qui est peut estre parti a l'heure que je vous escris, si vous estes dans l'Impatience de voir cet ouurage, Monsieur De Carcaui vous en enuoyera vn par la poste 7), Il n'attend pour cela que vostre response ce que Il ne vous conseille pas car le port en seroit trop cher, et dans le temps de 25 ou 30 Jours que nos lettres auroient esté sur les chemins, ceux que l'on vous enuoye pourront vous estre rendus, par Auance en voicy les tiltres.

La refolution de tous les problemes touchant la Roulette qu'il auoit propofez

publiquement au mois de Juin 1658.

L'Egalité entre les Lignes courbes de toutes fortes de Roulettes et des Lignes Elliptiques.

L'egalité entre les Lignes fpirale et parabolique, demonstrée a la maniere des

Anciens.

La dimension d'un Solide formé par le moyen d'une spirale autour d'un Cone.

La dimension et le Centre de grauité des Triangles Cylindriques.

La dimension et le Centre de grauité de l'Escalier.

Vn traitté des Trilignes et de leurs Onglets.

Vn traitté des finus et des Arcs de Cercle.

Vn traitté des folides Circulaires.

Je m'estonne que Monsieur Schoten n'ait sceu que de moy la proposition de Monsieur Wrcn, c'est ce qui Luy a fait paroistre ma demonstration plus obscure qu'a vous qui auiez tout trouué sur ce sujet, Je vous supplie de lire l'Eclaircissement plus plus de lire l'Eclaircissement que Je Luy en enuoye, vous verrez que (sans rien changer en ce que Je vous

5) Voir la Lettre N°. 595.

6) Flournoi. Voir la Lettre Nº. 601.

7) C'est ce qu'il a fait. Voir la Lettre N°. 615.

<sup>4)</sup> Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>8)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette pièce dans nos collections.

en escriuis par ma precedente)<sup>9</sup>) Je donne des droites egales aux portions de la Cycloide simple, Je ne puis m'empescher de croire que la consideration des mouuemens n'en rende la demonstration plus euidente. Tous nos messieurs vous sont leurs Baisemains et moy Je suis de tout mon Coeur

Monsieur

Voftre trefhumble et trefobeiffant feruiteur  $M_{\mbox{\scriptsize YLON}}.$ 

A Monfieur Monfieur Hugens de Zulichem.

## Nº 600.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

14 MARS 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 593. Chr. Huygens y répondit par le No. 693.

A Paris le 14 Mars 1659.

#### MONSIEUR

Je vous suis obligé si estroictement pour la faueur que vous m'auez faicte de mettre entre les mains de Monsieur l'Abbé Brunetti les verres de Lunettes de longue veüe dont vous me faictes present, que je ne peux vous tesmoigner comme je le voudrois les sentimens de gratitude que j'en ay; si l'expression me manque pour vous les declarer, vous excuserez encores plus facilement, comme je l'espere, mon impuissance de pouuoir par aucun seruice ou office vous rendre vn tesmoignage reel, proportionné au don pretieux & exquis que vous me faites. Le souuenir & la recognoissance que j'en conserueray toute ma vie, & la passion que j'auray toussours de vous seruir, seront les marques infallibles que vous ne vous serez point trompé en me gratisant d'vn tel biensaict, et j'euiteray aussi le blassime que les ingrats encourrent justement.

Lors que Monfieur l'Abbé Brunetti fera arriué a Paris 1), & qu'il m'aura rendu

<sup>9)</sup> La Lettre N°. 577.

<sup>1)</sup> Cela eut lieu le 30 mars. Voir la Lettre N°. 605.

les verres je ne manqueray pas auffi toft de vous en donner aduis, & de prattiquer les preceptes que vous me donnez pour la conftruction du tuyau, & pour l'vfage de la Lunette; La description de toutes les parties est si exacte, que je comprens fort bien comme il faut faire.

Les six exemplaires <sup>2</sup>) que j'ay pour vous enuoyer selon l'aduis <sup>3</sup>) que je vous en ay donné, ne peuuent pas aller si tost par la voye du marchand <sup>4</sup>) dont je vous ay parlé, pource qu'il s'en va a Geneue pour des affaires domestiques, & il n'en sera pas si tost de retour. & ainsi je chercheray quelque autre voye plus prompte.

Mercredi <sup>5</sup>) pendant que j'estois hors du logis, il vint vn homme pour m'aduertir qu'il estoit venu des monstres de Hollande de vostre inuention, mais le portier n'eut pas l'esprit de luy demander le lieu de sa demeure, & ainsi je ne scay ou le prendre, ny s'il reuiendra me trouuer. Ce qui me met fort en peine. Je feray ce qui me sera possible pour le descouurir.

Je n'ay pas encores eu le loifir de bien estudier le liure de Monsieur Paschal 2), ayant eu des visites a faire pour choses necessaires & importantes aupres de quel-

ques personnes de la Court.

Il est suruenu vne grande diuision 6) dans l'Academie Françoise, deux partis s'y estant formez pour l'admission ou inclusion 7) de Monsieur Boileau 8). Je suis fasché que cela ayt esté cause de la rupture entre Messieurs Chapelain & Menage. celluy-la porte le Sieur Boileau, & celluyci sollicite contre luy, pour ce qu'il en a esté mal traicté en des escrits imprimez 9). Monsieur Pelisson 10) est le chef de part contre Boileau, -poussé par Mademoiselle de Scuderi 11), pour ce que Boileau a faict vne

le monde littéraire.

<sup>2)</sup> Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre No. 560, note 32.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre No. 595.

<sup>4)</sup> Flournoi. Voir la Lettre No. 601.

<sup>5)</sup> C'était le 12 mars.

<sup>6)</sup> La lutte qui eut lieu à l'occasion de la place vacante par la mort de M. Colletet dans l'Académie Française fut à la fin décidée en faveur de Gilles Boileau.

<sup>7)</sup> Lisez: exclusion.

<sup>6)</sup> Gilles Boileau, fils aîné du père de même nom et de Anne de Nielle, naquit le 22 octobre 1631 à Paris, où il mourut le 10 mars 1669. Il fut avocat au Parlement de Paris, puis contrôleur de l'Argenterie du Roi.

<sup>9)</sup> Voir la Lettre No. 605, note 12.

<sup>16)</sup> Paul Pellisson, fils du Conseiller Jean-Jacques Pellisson et de Jeanne de Fontanier, tous deux protestants, naquit le 30 octobre 1624 à Béziers et mourut le 7 février 1693 à Paris. Il devint historiographe du Roi Louis XIV et, en 1670, se fit catholique. Il était très-lié avec Mademoiselle de Scudery. Il fut mêlé dans le procès contre Fouquet (voir la note 7 de la Lettre N°. 605), et resta enfermé à la Bastille du 5 septembre 1661 jusqu'en 1666.

II) Madeleine de Scudery, sœur du poète extravagant George de Scudery (1601—14 mai 1667), naquit au Havre'en 1607 et mourut à Paris le 2 juin 1701. D'abord une des étoiles de l'Hôtel Rambouillet, elle institua, après les troubles de la Fronde, ses "Samedis", où se rassemblait

Satyre contre Sappho & Herminius, qui dans la Clelie font Mademoifelle de Scuderi & Monsieur Pelisson; le trouue a redire que cette Damoizelle ayt appellé fon ami, Herminius, au lieu de l'auoir nommé Phaon. Les grands de la Court prenent parti dans cette querele, & ils s'en messent. Monsieur le Chancellier 12) quoi que chef de l'Academie, a declaré quil ne s'y vouloit point trouuer lundi prochain 13) que l'on doibt remettre cette affaire fur le tapis, l'Abbé de Boifrobert 14) l'auoit prié inflamment de s'y trouuer. Monfieur Menage a fait des follicitations contraires, & declaré a tous ceux qui feroient pour Boileau qu'ils perdroient fon amitié. Ceux de ma portee qui rampent contre terre voyent du pied du Parnasse les foudres & les tempestes que ces beaux esprits y forment. Ces esclairs qui en viennent les efblouissent. Comme cette discorde donnera lieu a vne cruelle guerre, qui fera qu'vn parti chassera l'autre, Nous verrons voler en l'air les poetes & les profateurs lanceant en terre Satyres, apologies & autres pots a feu qui noirciront les malheureux sur qui ils tomberont; Quel fracas, & tintamarre l'on entendra de toutes parts, Dieu veuille ofter de leur route tout baston & arme a seu, pource que je preuoy qu'ils en viendront aux mains, mesme qu'ils en viendront aux coups de poing s'ils manquent d'autres armes. Cependant je seray bien aise que nous puissions voir vostre Systeme de Saturne, ou les Oyseaux de l'Academie ne scauroient voler ny atteindre; Ils n'ont eu dans leur premiere inftitution de leur fondateur & Pfaphon 15) le Cardinal de Richelieu 16), que de chanter par tout qu'il esfoit Dieu. Je suis veritablement & de tout mon coeur.

Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

### Monfieur Hugens de Zulichem

<sup>12)</sup> Pierre Seguier. Voir la Lettre Nº. 492.

<sup>13)</sup> Le 17 mars.

<sup>14)</sup> François le Metel de Boisrobert naquit à Caen en 1592 et mourut le 30 mars 1662 à Paris. D'abord avocat, il entra dans l'Eglise; il devint abbé, puis aumonier du Roi et conseiller d'état. Il coopéra à l'établissement de l'Académie Française, fut protégé de Richelieu, mais était souvent en disgrâce à cause de sa conduite déréglée. Ses relations avec le comédien Mondori lui firent donner le surnom de "Abbé Mondori".

<sup>15)</sup> Psaphon, habitant de Lybie (nommé aussi Apsephas), ayant appris à plusieurs perroquets à crier les mots μέγας θεὸς Ψάφων. (Psaphon est un grand Dieu), les làcha dans les forêts: ces oiseaux répétèrent si souvent cette phrase, que d'autres en firent de même. Les Lybiens, croyant à un miracle, admirent Psaphon parmi leurs Dieux.

<sup>16)</sup> Armand Jean du Plessis, Duc de Richelieu, troisième fils du capitaine et diplomate François du Plessis Richelieu et de Suzanne de la Porte, naquit le 5 septembre 1585 à Paris, où il mourut le 4 décembre 1642. D'abord Evéque de Luçon depuis 1607, il entra en 1615 au conseil d'Etat, devint cardinal en 1622, et Ministre de Louis XIII en 1624. En 1635 il fonda l'Académie Française.

378

Depuis ma lettre escrite Monsieur Milon m'a faict l'honneur de me voir & de me dire que c'est luy qui est venu m'aduertir que vous auiez chargé Monsieur l'Abbé Brunetti de l'horologe, ce qui me met hors de peine.

# A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

# Nº 601.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

21 MARS 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 598. Chr. Huygens y répondit par le No. 603.

A Paris le 21 Mars 1659.

#### Monsieur

J'ay receu celle que vous m'auez faict l'honneur de m'escrire le 13e du courrant, par laquelle vous me donnez aduis que vous auez donné l'horologe a vne personne qui doibt me la rendre, & que l'addresse en a esté faicte a Monsseur de Brienne asin qu'on ne les visite point a la douane. Je portay hier vostre lettre 1) a Monsseur Petit, qui m'est venu voir ce matin, & qui m'a parlé de ce que vous luy escriuez de son horologe, & aussi de quelques choses qui concernent les verres de Luncttes. Je suis en grande inquietude de ce que Monsseur l'Abbé Brunetti ne comparoist point, je ne scay ce qui pourra luy estre arriué.

Je vous suis tresestroittement obligé de la peine & du soin que vous auez prise pour moy, je voudrois estre capable de vous en tesmoigner la gratitude par quelque seruice; mais dans le peu de pouuoir que jay, je ne manqueray pas d'en conseruer toute ma vie la gratitude que je doibs.

Je fuis fasché que le Sieur Flournoi <sup>2</sup>) ne retourne pas si tost en Hollande asin qu'au plustost vous peussiez receuoir les liures <sup>3</sup>) que vous enuoye Monsieur Paschal.

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre.

<sup>2)</sup> Flournoi est le marchand qui devait faire un voyage aux Pays-Bas après avoir visité la Suisse. Voir la Lettre N°. 600.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre No. 595.

Je veilleray pour trouuer quelque occasion plus prompte. Je vous supplie que bien tost nous pussions voir vostre systeme de  $\frac{1}{12}$ , j'ay laissé eschapper vne occasion de le voir aupres d'vne estoile de la constellation de la  $\mathfrak{m}$ , enuiron le 13 du courrant. 24 ne pourra atteindre la nebuleuse de  $\mathfrak{D}$ . sa retrogradation allant finir , le spectacle eust esté affez beau de le voir tout proche de cette conglobation d'estoiles.

Messieurs de l'Academie ont surcis la decision de l'affaire de Monsieur Boileau jusques a 15 jours pour tascher de reunir les esprits. Cette affaire a causé tant de bruit que Monsieur le Cardinal, Monsieur le Chancellier & plusieurs autres personnes de la Court s'en sont messes. Mademoiselle de Scuderi y prositte d'vne

pension de 500. escus que Son Eminence luy a donnee. Je suis

Monsieur

Vostre tres'humble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

# Nº 602.

CHRISTIAAN HUYGENS à J. CHAPELAIN.

27 MARS 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. J. Chapelain y répondit par le No. 606.

Sommaire: Chapelain brieven gemist, horologe, Systema, de sigueren, guerre dans l'academic.

27 Mars 1659.

### A Monfieur Chapelain.

### Monsieur

Il y a huit jours que Monfieur Heinfius me vint donner des agreables nouvelles de vostre fanté, et me dit que vous demandiez ') si je n'avois pas receu le dessein de l'horologe de Monfieur de Roberval ') que vous m'aviez envoyè pour la seconde fois. Ce qui m'a fait connoistre que vous n'avez non plus receu ma derniere, que

<sup>&#</sup>x27;) Voir la Lettre Nº. 596.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 485.

je vous envoyay il y a plus d'un mois 3). Car ayant desia alors appris de Monsieur Heinfius que vous aviez pris la peine de m'envoyer cette feconde copie, et que Monfieur de Monmor avoit adjousté quelque lettre dans le mesme pacquet et que ce pacquet avant estè jusqu'a Calais estoit revenu a Paris, je creus necessaire de vous donner advis qu'il ne m'avoit point estè rendu et de vous prier de me tirer de l'inquietude que j'en avois ne scachant pas ce que ce pourroit estre, que Monfieur de Monmor m'auroit fait l'honneur de me mander et encor moins pour quelle raison il auroit rappellè sa lettre ensemble avec la vostre, sur la quelle au moins il me fembloit qu'il n'avoit point de droit pour m'en priver. C'effoit la le principal subject de ma lettre la quelle j'avois adressée tout droit au lieu de vostre demeure, et ne scav par quel malheur elle s'est esgarée. l'espere que cellecy sera plus heureuse, et que vous aurez la bonte de m'esclaireir sur ce doubte que vous venez d'entendre, de vous demander pour la troisieme fois la figure de la dite Horologe, je ne scav si je le puis faire sans rougir, et si la consideration de la peine que cela vous donnera ne devroit pas me faire paffer l'envie que j'ay de voir cette invention. Je scay de plus combien vous estes empeschè maintenant par la guerre civile 4) que vous avez fur le bras. Car enfin Monfieur quoy que vous ne vouliez pas donner de l'inquietude a vos amis en leur apprenant les dangers que vous courez, nous ne laissons pas d'en estre informe de tous costez. D'ailleurs je ne doute pas que la justice ne soit du costè ou vous estes, puisque vous vestes, et si j'estois a Paris je serois des Volontaires de vostre armée; Toute fois il y a maintenant une fuspension d'armes a ce que j'entens 5), et quelque esperance d'un accommodement. Nos interim dum Capellanus altum fulminat ad Seguanam bello studia sectemur ignobilis otij, et dans lesquelles comme vous scavez il n'y a jamais de guerre ny de dispute. Je suis revenu a cet heure du Pais de Saturne, apres y avoir remarquè tout ce qui y estoit digne de consideration. C'est a dire que vous verrez bien tost le fysteme que j'ay promis il y a longtemps. Je n'auois jamais creu qu'il m'auroit donne tant de peine; pourtant maintenant il est tout achevè et il y a desia quelque temps que l'on a commence graver les figures. Je fuis avec la mefme passion que toufjours

<sup>3)</sup> Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de Huygens à Chapelain, datée de la mi-février.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 600.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre No. 601.

# Nº 603.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

[27 MARS 1659.]

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au Nos. 600, 601. Ism. Boulliau y répondit par le No. 605,

#### A BOUILLAUT.

Viens de recevoir 1).

Verwondert dat de glasen niet heeft ontfangen 2) of hij kan vernemen nae Pascal.

Het horologe tot le comte de Briene 3). Hanet. Guerre civile, Boileau 4) aen Briene, Pelisson.

Traduction du fommaire.

Viens de recevoir 1).

Etonné qu'il n'a pas reçu les verres 2). S'il peut s'informer de Pascal.

L'horloge au comte de Brienne 3). Hanet.

Guerre civile, Boileau 4) à Brienne, Pelisson.

# Nº 604.

## CHRISTIAAN HUYGENS à P. DE CARCAVY.

[27 MARS 1659.]

Le sommaire se trouve à Leiden, coll. Huygens, La lettre est la réponse au No. 594. De Carcavy y répondit par le No. 609.

#### Aan CARCAVY.

Bedancken. post. garen de andere bestellen <sup>1</sup>). en t compliment. dat Wallis iets praepareert.

Traduction du fommaire.

Remercier. poste. je distribuerai volontiers les autres <sup>1</sup>), avec les compliments. Que Wallis prépare quelque chose.

<sup>1)</sup> La Lettre Nº. 601.

<sup>2)</sup> Ces verres de lunettes ne lui sont parvenus que le 31 mars, par l'entremise de C. Brunetti. Consultez la Lettre N°. 605.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre No. 598, note 3.

<sup>4)</sup> Voir les Lettres Nos. 600 et 605.

<sup>1)</sup> Ce sont les quatre exemplaires destinés aux Anglais. Voir la Lettre N°. 594.

Contenu van Milon gekregen <sup>2</sup>). verlang te meer. aan hem de obligatie. Hoop dat Pascal en du Gast mijn brieven <sup>3</sup>) onsangen hebben. aen Elsevier gesonden.

Reçu le contenu de Mylon <sup>2</sup>). Défire d'autant plus, à lui l'obligation. J'efpère que Pascal et du Gast auront reçu mes lettres <sup>3</sup>), envoyé à Elsevier.

# № 605.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 AVRIL 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 603. Chr. Huygens y répondit par le No. 615.

Monfieur Hugens de Zulichem.

A Paris le 4e Auril 1659.

Pour respondre a la vostre du 27e du passé, Je vous diray que finalement Monfieur l'Abbé Brunetti arriua dimanche 1) au soir a Paris, & que le jour suiuant il prist la peine de me venir voir & de me rendre la boite dans laquelle estoient les beaux & excellens verres de Lunettes, que vous m'auez enuoyez; le tout estoit bien cachetté, & bien conditionné. Je vous suis tres obligé, Monsieur, de ce riche & precieux present, que vous m'auez faict auec vne generosité toute extraordinaire; Je vous supplie aussi de croire que j'en conserveray a jamais la memoire & la gratitude, ne laissant passer aucune occasion dans laquelle je ne vous en donne des tesmoignages, autant que mes forces me les pourront fournir. Vous auez pris la peine de grauer vostre nom & le mien autour du grand verre, c'est vn honneur particulier que vous m'auez faict, & j'espere que ce sera vn titre a l'aduenir, qui me sera tres auantageux, lors que l'on scaura qu'une personne de vostre merite m'a donné part dans son amitié, & qu'il m'en a donné vn tesmoignage & des marques si illustres.

J'ay retiré du Sieur Anet <sup>2</sup>) l'horologe que vous auez pris la peine de me faire faire par vostre ouurier; par l'espreuue que j'en fais depuis quelques jours, je voy qu'elle se meut tres egalement, je luy ay payé 20. richedales et quelque chose pour la peine & le soin quil a pris pour me la rendre fort bien conditionee. C'est encores vne autre obligation que je vous ay, & que je ne compte pas pour peu de chose, dautant que vostre bonté & courtoisse est a vn si haut point, qu'elle ne se peut trop estimer.

<sup>2)</sup> En effet, Mylon, dans sa Lettre N°. 599 à Chr. Huygens, lui avait communiqué le contenu des Lettres de A. Dettonville. Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 560, note 32, sous c).

<sup>3)</sup> Ce sont les Lettres Nos. 580 et 581, toutes deux du 7 février 1659.

<sup>1)</sup> Ce dimanche était le 30 mars.

<sup>2)</sup> Hanet, voir la Lettre No. 550, note 7.

Je m'enquiers tous les jours si je ne pourrai point trouuer quelque voye d'ami pour vous enuoyer les 6. exemplaires des liures de Monsieur Pascal, pource qu'il n'y a pas d'apparence de vous les enuoyer par la poste.

Lundi dernier<sup>3</sup>) le refultat de l'affemblee de Messieurs les Academiciens fut, que l'arrefté, par lequel Monfieur Boileau est exclus, demeureroit en sa force & vertu. Ainfi Meffieurs Pelliffon & Menage ont le dessus. L'affaire fut traictee auec chaleur, & Monfieur de Montmor Maitre des Requestes en vint si auant contre Monfieur Peliffon, qu'il luy dift qu'il luy feroit faire amende honorable au Chaftellet 4) de Paris. Pour fatiffaire voître curiofité, je vous diray que Monfieur Pelisson est fils d'vn Conseiller 5) de la Chambre My-partie 6) de Castres & protestant de Religion. Il a l'esprit fort bien tourné a la mode du temps, il a vn fort beau stile & tres net. Il est a Monsieur le Procureur General 7), qui l'emploie a faire des lettres a plusieurs personnes qui ont affaire a luy. Il est fort disgracié de visage 8), & grand ami de Mademoifelle de Scuderi, qui luy ressemble aussi beaucoup en beauté d'esprit & de visage, l'vn et l'autre se trouuant tresrichement laids. Pour Monsieur Boileau, il est fils d'vn 9) qui estoit honneste homme greffier de la Grand Chambre de ce Parlement, & il a vn frere 10) qui occupe apresent cette place. Il est advocat de sa profession. & il a aussi vn bel esprit, mais malin & satvrique. Il est ami de Monsieur Chapelain, & il l'a esté autresfois de Monsieur Menage, chez qui il alloit; mais comme il est du nombre de ceux qui ayment mieux perdre vn ami qu'vn bon mot, il fit imprimer contre Messieurs Menage & Costar 11) vn ef-

<sup>3)</sup> Ce lundi était le 31 mars.

<sup>4)</sup> Au Châtelet se trouvaient la prison et la cour de justice.

<sup>5)</sup> Jean Jacques Pellisson, protestant, épousa Jeanne de Fontanier.

La chambre mi-partie (nommée chambre de l'édit de Castres) était une chambre de justice, que la population de Castres, d'un protestantisme sévère, obtint en 1595; mais en 1670 la cour leur ôta cette institution et la transféra à Castelnaudary.

<sup>7)</sup> Nicolas Foucquet, vicomte de Melun et de Vaux, marquis de Belle-Isle, fils du conseiller du Roi François Foucquet et de Marie de Monpeau, naquit à Paris en 1615 et mourut le 23 mars 1680 dans la forteresse de Pignerol, à ce que l'on croit. Maître des requêtes en 1635, il devint en 1650 procureur-général au Parlement, rendit de grands services à Mazarin et à la reinemère, et fut nommé, en 1652, surintendant des finances. Après la mort de Mazarin, le Roi fit arrêter Foncquet, en septembre 1661; son procès ne fut terminé que le 20 décembre 1664, et le 10 janvier 1665 il fut enfermé dans le donjon de Pignerol.

<sup>8)</sup> A la suite d'une grave attaque de petite-vérole.

<sup>9)</sup> Gilles Boileau naquit à Crosne le 28 juin 1584 et mourut à Paris le 2 février 1657. Il descendait d'une ancienne et noble famille, était avocat de grande expérience et devint greffier de la Grand' Chambre du parlement de Paris; en secondes noces il épousa Anne de Nielle.

<sup>1°)</sup> Nicolas Boileau Despréaux, le célèbre poète satyrique, dernier fils du précédent, naquit le 1° novembre 1636 à Paris, où il mourut le 13 mars 1711.

<sup>11)</sup> Pierre Costar, fils du chapelier Coustart, naquit à Paris en février 1603 et mourut au Mans le 13 mai 1660. D'abord prêtre sous l'évêque d'Angers, il suivit plus tard l'évêque de Mans. Reçu à l'hôtel de Rambouillet, il s'attacha surtout à Voiture: mais sa variabilité et sa cupidité lui causèrent beaucoup d'ennuis.

crit 12) fort virulent, par lequel il a pretendu monstrer que ces deux Messieurs qui sont dans les premieres chaires du Parnasse sont des plagiaires, & qu'ils sont des liures a bon mayché, se feruant tresutilement du trauail d'autruy. Je suis bien hardi d'entreprendre de parler des beaux esprits, & je doibs bien craindre qu'ils ne prenent la Cithare dentre les mains d'Apollon pour la rompre sur ma teste; aussi je vous prie de ne me pas deceler. Je salue auec vostre permission Monsieur Heinsius, & si Monsieur Vossius n'a plus de maltalent contre moy, & qu'il veuille bien receuoir mes baisemains, vous me permettrez aussi que je les luy presente icy.

J'ay fait rendre vostre lettre <sup>13</sup>) a Monsieur Chapclain incontinent apres que je l'eus receue. I'oubliois a vous dire que lundi Monsieur de Montmor & les amis de Monsieur Boileau au nombre de 9. fortirent en cholere de l'assemblee, & ils protestent qu'ils n'y retourneront plus. Je suis de tout mon coeur & tres veritablement

Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem.

A la Haye.

## Nº 606.

J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 AVRIL 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 602. Elle a été publiée par Tamizay de Larroque dans les Lettres de J. Chapelain, tome II.

#### Monsieur

Non pas feulement vne troifièfine fois mais vne centaine s'il en estoit besoin je vous enuoyerois ce modelle ') de lhorloge de Monsieur de Roberual, tant cette peine est petite pour moy et tant elle me seroit douce quand elle seroit cent fois plus grande. Vous m'en croirés aisement, Monsieur, si vous voulés vous souuenir combien j'ay l'ame touchée de vostre vertu et combien vostre amitié m'est precieuse. Quelque jour peut estre receurés vous le paquet ou Monsieur de Monmor auoit

<sup>12)</sup> G. Boileau, Avis à Monsieur Menage fur son Eclogue intitulé Christine, avec des remerciments à Monsieur Costar. Paris. 1646. in-4°.

<sup>13)</sup> Voir la Lettre N°. 602, qui doit donc avoir accompagné la Lettre N°. 603, dont nous ne possédons que le sommaire.

<sup>1)</sup> Voir, pour ce modèle, la Lettre N°. 485.

enfermé la despesche qui accompagnoit ce second modelle qui n'est pas encore venu jufqu'à vous. Cependant vous trouuerés auec cellecy le troifiefme que vous demandes, et que vous demandés auec trop de referue et de ciuilité pour si peu de chose. Je crains que vous ne l'estimiés indigne de vostre curiosité apres l'auoir veu; mais en recompense vous vous ressourées de l'auantage que le vostre a sur le fien et de la possession ou vous demeurerés de la gloire d'vne inuention si exquise et si vtile a la Societé par dessus qui dailleurs ont beaucoup de nom en ces fortes de disciplines. Si a vostre premier loysir vous m'en apprenes vostre sentiment je m'en tiendray fort oblige et j'en vseray auec la discretion necessaire. Mais quelque plaifir que cet eclaircissement m'apporte il ne sera point comparable a celuy que vous m'aués donné en m'informant de l'estat où vous aues mis vostre Systeme de Saturne, et de sa prochaine publication. Entre les rares productions de vos veilles il ne faut pas douter que cellela ne tienne le premier lieu, et qu'elle ne fonde pour l'eternité la reputation qui vous placera au rang des plus grands hommes de lettres. On dit que les gens de mon mestier portent les yeux auec quelque feureté sur les choses auenir. Je me sers de cette opinion receue pour vous augurer cet honneur par forme de prophetie, et la passion que j'ay pour vostre merite en est fort agreablement flatée. Auancés donc ce beau trauail je vous en supplie, ou plustost puisqu'il est acheué ne l'enuiés pas dauantage a la fatisfaction des Personnes qui en sont dignes.

Quant a la guerre ciuile dont vous me parlés, a ces fraternas acies, litterataque bella Profanis decertata odijs 2), j'en ay vne si grande honte que j'ay fort balancé auant que de me refoudre a contenter l'enuie que vous me tefmoignés d'en eftre instruit, quoy qu'il n'y ait rien que je face plus volontiers que de contanter vos enuies. Enfin neantmoins je m'y fuis determiné, dans l'esperance que vous me garderiés le fecret et que vous n'en feriés confidence qu'au feul Monfieur Heinfius pour vous feruir l'vn et l'autre de cette lumiere, fans m'alleguer comme historien de ce combat, en cas que vous en entendissiés parler d'autre sorte. Voicy donc ce que c'est. Monsieur Colletet 3) avant laissé par sa mort une place vacante dans l'Academie, les Amis de Monfieur Boileau, pour feconder fon ancien desir songerent à la luy faire remplir, et le proposerent a la Compagnie. Dixhuit que nous estions l'agreasmes tout d'vne voix et Monsieur le Chancelier Protecteur de ce Corps y confentit en suitte. Mais le bruit s'en estant respandu auant que le Scrutin de la Reception fust fait, Monsieur Pelisson qui en est et Monsieur Menage qui n'en est pas, tous deux ennemis declarés 4) de Monsieur Boileau, se mirent en campagne pour luy faire donner l'exclusion, et auec vne violence extreme solliciterent contre

<sup>2)</sup> Ainsi commence le poème Thebaïs de Publius Papinianus Statius.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 596, note 18.

Pellisson avait épousé la haine de Mademoiselle de Scudery et de Ménage contre G. Boileau, qui avait suscité leur rancune par son "Avis à Monsieur Menage".

luy, de manière que des Dixhuit Approbateurs ils en regaignerent fept, et firent venir cinq autres des Confreres, que leurs emplois, ou leurs infirmités, ou leur negligence, empeschoient de se laisser jamais voir parmy nous. Le jour du Scrutiu arriué Monfieur Pelisson, quoy qu'assuré de ses douze voix pour contenter sa haine fit vne harangue d'vne heure et demie trefaigre et trefvehemente dans la Compagnie contre le Propofé, laccufant de n'auoir ni honneur ni probité et d'auoir fait des libelles contre luy et contre vne de fes Amies 4). Mais comme il alleguoit ces moyens sans preuue l'Assemblée pour le fauoriser ou pour luy donner temps de reuenir de son emportement jugea qu'il luy falloit accorder huit jours pendant lesquels il feroit ses diligences et se muniroit de bonnes attestations. les huit jours passés fans qu'il en eust recouuré, la Compagnie en corps par deliberation le pria de donner ses ressentimens a la paix, et de relascher d'yne poursuitte mal fouftenuë. Il refufa neantmoins fa priere et opiniastra le Scrutin, dont pendant ces huit jours il s'estoit encore assuré dauantage. En effet au grand estonnement de la moitié de la Trouppe que sa brigue n'auoit pu corrompre ni porter à deshonnorer vn homme sur la simple deposition de son Ennemy, cet homme se trouua exclus par le nombre des ballottes. Dequoy entre autres Monfieur l'Euefque de Laon 5) fit paroiftre vne juste indignation et Monsieur de Monmor ensuitte forma vne opposition à cet Acte comme nul, tant pour ce que l'exclusion n'estoit fondée que sur des cas non prouués que pource que Monsieur Pelisson auoit dit et escrit qu'il auoit au moins dix voix assurées pour la donner. Depuis cela la Compagnie est demeurée partagée, et Monsieur le Chancelier qui l'auoit laissée en liberté de ses suffrages, voyant le mauuais effet de ses bonnes intentions s'est charge a la prière que luy en ont faitte nos Prelats, d'accommoder ce different. C'est là ou nous en sommes a cette heure, auec apparence que cet orage se dissipera bientost et que les Muses retourneront a leur Musettes et rengaigneront leurs poignards et leurs caniuets 6). Ceux aureste qui m'ont fait chef de l'vn des Partis m'ont fait trop d'honneur de la moitié. Car je n'ay esté qu'vne fois seule a la messée, m'estant trouué mal tous les autres jours, et ce jour la mesme je me contentay d'estre pour l'Accusé voyant l'accusation mal fondee, sans eleuer mesme mon ton pour la justice, parce que l'Accusateur estoit mon Amy et que l'autre n'estoit que de ma connoissance, et parce que j'esperois que mon Amy rentreroit en luy mesme et nous donneroit de bonne grace ce dont nous nous abbaissions a le prier auec tant de raifon. Il y pourroit mesme auoir quelque chose à dire a la tiedeur de mon fuffrage si je n'eusse formellement esperé qu'il en vseroit ainsi. Ce qu'il v a de plus

4) Mademoiselle de Scudery.

6) Canivets ou ganivets, petits canifs.

<sup>5)</sup> César d'Estrées, 3º fils du maréchal François Annibal, duc d'Estrées, naquit à Paris le 5 février 1628 et mourut le 18 décembre 1714. Elu évêque de Laon en 1655, il devint Cardinal le 8 novembre 1671. Il remplit diverses missions diplomatiques, en partie auprès du Saint-Siège. Membre de l'Académie Française depuis 1656, il en devint le doyen.

scandaleux en cette affaire c'est qu'on a connu depuis que la cause de ce trouble na pas esté principalement la vengeance de Monsieur Pelisson, mais celle de Monfieur Menage, Ennemy connu de l'Academie par les libelles 7) qu'il a faits contre elle et que vous aués veus imprimés par luy. Car il n'en a point fait la petite bouche s'estant declaré que cestoit son affaire, et sur ce pied la voyant que je ne voulois pas feruir d'inftrument a sa fureur ni deuenir ministre de sa cruauté contre vn homme qui dans sa poursuitte ne luy faisoit pas le moindre tort du monde, il a bien eu le mauuais courage de venir ches moy rompre vne amitié de plus de vingt ans que luy mesme est contraint davouer qui luy a este honnorable et vrile par mille offices ardens et cordiaux. Mais ce n'est pas la seule perte que j'ay faitte en ma vie ni la plus grande fans m'en emouuoir n'ayant jamais mis mon bien veritable qu'en l'innocence de mes moeurs et quen l'amour de la vertu. Ie vous jure et a nostre excellent Amy qui comme vous est l'innocence et la vertu mesme que je me plains bien moins de cette injustice que j'ay receue de celuy qui me la deuoit le moins faire, que je ne l'en plains. Car apres tout je puis bien cesser de l'aymer parce qu'il s'en est rendu indigne, mais je ne puis pas le hair, ni ne fouhaitter pas qu'il n'acheue point de noircir vn nom qui m'a esté cher entre tous si longtemps et a la reputation duquel j'ay contribué autant qu'aucun autre. Vostre amitié et celle de nostre cher Monsieur Heinsius me recompenseront au double de cette perte, et je vous en demande à tous deux la continuation. Je vous demande encore le fecret de toute cette narration chatouilleufe, et fuis fans referue

Monsieur

Vostre treshumble et tresobeïssant seruiteur Chapelain.

De Paris ce 4. Auril 1659.

A Monsieur Monsieur Christianus Huggens de Zulikem Gentilhomme Hollandais

A la Haye.

<sup>5)</sup> Menage, le Parnasse reformé ou Requeste des Dictionnaires à Messieurs de l'Académie Française. Paris, mai 1649. in-12° et in-4°.

# Nº 607.

## J. DE WITT à CHRISTIAAN HUYGENS.

9 AVRIL 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens,

## Myn Heer

D' heer Professor Schoten verstaen hebbende dat VEd: de goedtheijdt gehadt heeft van op sich te nemen ') het opgestelde de locis planis solidisque te oversien, en te verbeteren, heeft mij toegesonden de figuren daer toe behoorende, op dat deselve int' oversien vant' voorszegde werek, in cas, ende voor soo veel VEd: daerinne noch ijets naer te sien staet, mede met opmerckinge gevisiteert, ende de saulten daerinne bevonden werden naer behooren geredressert mogen werden: Ten welcken eijnde dat de voorszegde siguren hier nevens gaen, die ick ter eerster gelegentheijdt met VEd: remarques opt' voorszegde opgestelde wederom sal te gemoedt sien;

Verblijvende

MIJN HEER

Haeg den 9<sup>en</sup> Aprilis

VEdelheijts oodtmoedige dienaer JOHAN DE WITT. 1659.

Aen Heer Christiaen Huijgens.

# Nº 608.

CHRISTIAAN HUYGENS à [C. BRUNETTI]. [AVRIL 1659.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

## Monsieur

Un voyage que j'ay fait a Anvers est cause que je responds plus tard a celle ) par la quelle il vous a pleu me faire scavoir vostre heureuse arrivée a Paris. Si elle a donnè de la joye a Monsieur Bouillaut, vous devez croire que la miene a este bien plus grande, puis que lui n'a estè en peine que pour des verres qui vous estoient commis ²), mais moy touchant vostre personne mesme que j'estime infiniment. Je ne doute pas que Monsieur Bouillaut ne vous ayt fait tous les remerciments que

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 597.

<sup>1)</sup> Nous ne possédons pas cette lettre.

<sup>2)</sup> Voir les Lettres Nos, 591 et 593.

merite le foin que vous avez pris a luy conferver ce fragile present, et qu'il ne l'ait fait de meilleure grace que je ne scaurois faire, cest pourquoy je vous prieray seulement de croire que je ne vous en doibs pas moins que luy et que plustost la plus grande partie de cette obligation est de mon costè. Mais que ne suis je si heureux Monsieur que ou Monsieur Bouillaut ou Monsieur de Carcavy puisse rencontrer quelque pelerin sidelle comme vous qui m'apporte ces excellentes oeuures de Monsieur Detonville des quelles je n'ay veu jusqu'icy que les titres 3). Cest chose estrange qu'en tout ce temps il ne s'est point offert d'occasion pour cela, je vous supplie de tesmoigner a ces Messieurs, quand vous les verrez mon impatience, comme je ne tesseray aussi de faire de mon costè.

Touchant le mouuement perpetuel dont vous m'ecrivez je ne feaurois vous en dire autre chofe, finon que l'on m'a monstre a Anvers un livre d'un Pere Schottus Jesuite, qui traitte de plusieurs inventions mechaniques et Hydrauliques 4), dans le quel 5) il est rapporte une lettre d'un nouueau inventeur du mouvement perpetuel dont j'ay oubliè le nom 6). Toutesois il n'y avait aucune description de cette invention, mais seulement il donnoit a entendre que son principe ne procedoit pas de la feule mechanique, mais plustost de quelque chose ou propriete physique. Il y avoit dans ce mesme livre une nouuelle maniere de tirer tout l'air hors d'un grand vase de verre par le moyen de certaines pompes, et estoit appellé Experimentum Magdeburgicum 7), le reste du livre estoit fort peu de chose.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 500 de Cl. Mylon.

<sup>4)</sup> P. Gaíparis Schotti Regifcuriani, e Societate Jefu, olim in Panormitana Siciliae, nunc in Herbipolitana Franconiae ejufdem Societatis Academia Matheseos Professor, Mechanica Hydraulico-Pnevmatica qua praeterquàm quod Aquei Elementi natura, proprietas, vis motrix, atque occultus cum aëre conslictus à primis fundamentis demonstratur; omnis quoque generis Experimenta Hydraulico-pnevmatica recluduntur: et absoluta Machinarum aquâ & aëre animandarum ratio ac methodus praescribitur. Opus Bipartitum, cujus Pars I. Mechanicae Hydraulico-pnevmaticae Theoriam continet; Pars II. Ejusdem Praxin exhibet, Machinasque Aquarias innumeras, uti & Organa, aliaque Instrumenta, in motum ac sonum concitat, nec non varia technasmata, quae motum perpetuum vi aquae spondent, exponit. Accessit Experimentum novum Magdeburgicum, quo vacuum alij stabilire, alij evertere conantur. Sumptu Heredum Joannis Godefridi Schönwetteri, Bibliopoli Francosortensis. Excudebat Henricus Pigrin Typographus Herbipoli. Anno M.DC.LVII. in-4°.

<sup>5)</sup> Dans cet ouvrage on trouve deux descriptions d'un mouvement perpétuel, savoir à la page 374: "Mobile perpetuum à Praenobili Domino Wilhelmo Schrotero tentato", et à la page 408: "Mobile perpetuum Basiliense".

<sup>6)</sup> Les deux inventeurs étaient:

Wilhelm Schröter, comte palatin de Salzbourg, mort en 1663. Il fut docteur en droit, conseiller de la Cour de Saxe, directeur du consistoire à Gotha, enfin Chancelier;

Jeremias Mitz, qui vécut à Strasbourg et à Francfort et qui entretint une correspondance avec le Père G. Schott.

Experimentum novum Magdeburgicum, quo vacuum aliqui stabilire, alij evertere conantur; Inventum primò Magdeburgi à Praenobili & Amplissimo Domino Ottone Gericke Urbis

# № 609.

## P. DE CARCAVY à CHRISTIAAN HUYGENS.

29 AVRIL 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 604. Elle a eté publice par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

ce 29e Auril 1659.

#### Monsieur

Si J'auois esté en cette ville lors que la derniere lettre que vous m'auez fait l'honneur de m'escrire y est arriuee J'aurois bien des excuses à vous faire d'auoir demeurè si longtems sans y respondre, mais ie ne suis de retour que depuis deux iours d'un uoyage que ie ne croyois pas deuoir estre si long, et aussi tost que J'ay veu vostre lettre J'ay mis ez mains de Monsieur Mylon le liure 1) que vous me demandez, ayant bien de regret que Monsieur Boulliaud ne se soit acquitte de sa promesse 2 auec la diligence qu'il m'auoit fait esperer, Je souheterois de tout mon coeur Monsieur que vous me sissiez la grace de me commander quelque autre chose pour uostre feruice n'y ayant personne au monde qui vous honnore dauantage ni qui soit plus veritablement que moy

Monsieur

Voftre tres humble et tres obeiffant feruiteur DE CARCAVY.

Je n'ay point encore receu le liure 3) que vous m'auiez fait l'honneur de me promettre.

A Monfieur Monfieur Hugens de Zulychen a la Haye.

illius Confule: perfectum vero, et novis additamentis auctum Herbipoli in Arce Ducali & Epifcopali Mariae Virgini facrà. Experimentum a fundamentis explicatur: variorum doctorum Virorum judicia de eo afferuntur, Vacuistarum & Aristotelicorum argumenta examinantur, & eruditis ulterius ventilanda proponuntur. [Auct. G. Schott.]; ouvrage qui se trouve dans le recueil de la note 4.

<sup>1)</sup> Ce sont les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>2)</sup> Voir les Lettres Nos. 595, 600 et 601.

<sup>3)</sup> Le Horologium. Voir la Lettre N°. 511, note 2. Consultez la Lettre N°. 594.

## Nº 610.

DIRCK REMBRANDTSZ. VAN NIEROP à CHRISTIAAN HUYGENS.

3 MAI 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

## CHRISTIAEN HUGENS VAN ZUIJLICHEM zeer goede vrient

Ick hebbe uwe schrijven van den 9 April 1) wel ontsangen, en daer in enige woorden aldus luijden. waer door dan het punt B lichtelijk gevonden wort, als men alleenlijk op 2 sijden des driehoeks DFG circelboogen beschrijft die de gevonden hoeken tot de sijden behoorende begrijpen, want de doorsnijding van sulke 2 boogen is het punt B.

Om dit te onderfoeken hebbe ick gemaeckt dese figuer, alwaer op de zijde DF (tegen over het kleijnste gewicht G, maekende den grootsten hoek DBF) is beschreven met de grootste half midlijn CF, de kleijnste booge DBF  $104-15^{2}$ ) de helst is  $52-7^{1}$ , diens hoekmaet 3) isvoor EF 78935 welke gestelt wort op 600 roeden.



Om nu ook de lenkte CF in de zelfde deelen te vinden men zette C hoekmaet EF hoekmaet E 78935 — 600 — 100000 komt 760 voor CF.

Van gelijken is beschreven op de zijde GF (tegen over het grootste gewicht D) maekende den minsten hoek GBF 143-8 de helft is 71-34 diens hoekmaet is voor HF 94870 die ook gestelt is op 600 roeden, ende voort om AF te vinden men zette 94870-600-100000 komt AF 632 roeden.

Vergaert nu de hoeken als hier boven komt 116—18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> voor den hoek CFA en de zijden CF 760 en AF 632 waer door

men vint de hoeken C en A, als ook de rechtstandige FI 363 1/2 dat is voor FB 727 roeden, waer door dan de resterende licht te vinden zouden zijn.

Om dit nu voort met een proeve t onderfoeken heb ick gemaekt defe figuer, alwaer

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre dans nos collections, mais, à l'aide des Adversaria, nous pouvons la reconstruire quant à son contenu. A cet effet, nous donnons dans les Appendices I et II, Nos. 611 et 612, les deux sujets qui ont fait partie de cette lettre.

<sup>2)</sup> L'auteur a omis les signes des degrés et des minutes.

<sup>3)</sup> Hoekmaet veut dire: Sinus.

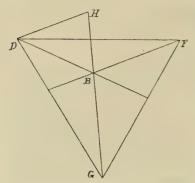

DH evenwijdich getrocken is met BF, alfo dat de zijden des driehoeks DBH evenredich zijn met de gewichten, waer door dan de hoeken gevonden worden, als FBG 104-15 FBD 143-8 GBD 112-37 dese GBD trekt van 180 blijst 67-23 voor beijde hoeken als BDG en BGD dit van 120 graden blijst 52-37 voor beijde hoeken BDF en BGF.

De lenkte van BF nu hier voor gevonden zijnde 727 ick zette dan, gelijk DF 1200 tot hoekmaet van zijn over staende hoek DBF 59995, also de sijde BF 727 tot hoekmaet BDF 36347 diens booge is

21–19, ende gelijk FG 1200 tot hoekmaet FBG 96923 alfo BF 727 tot hoekmaet boge BGF 35–57, dese twe hoeken vergaert moeste komen 52-37 en komt nu 57-16. Also dat het op dese manier niet kan goet gemaekt worden  $^4$ ), of ten waer dat ick uwe schrijven niet wel en verstonde: gelijk ook de volgende woorden van ue schrijven, die ick niet kan verstaen, aldus luijdende:

Den triangel DFG gelijksijdich zijnde, zo moet het getal van t swaerste gewicht gequadreert sijnde, niet grooter zijn, als de 2 quadraten van de kleijnder gewichten met te saemen het produckt van haer multiplicatie. Ick wenschte wel breder be-

scheijt hier van te sien bij gelegener tyt.



Wat voort aengaet de ontbindinge van ue voorgestelde vrage 5), hier toe heb ick dese siguer AK evenwijdich getrocken met CB, en AI met DB, als ook de hangende IKLCD. Als nu heest de linie CK tot CA gelijk het gewicht C tot het gewicht hangende onder A dat is alhier als 2 tegen 4.

Van gelijken heeft de linie DI tot DA gelijk het gewicht D tot het gewicht hangende onder A dat is alhier als 14 tegen 8, want DI is dubbelt van DL dat is 14. Ende het quadraet CL 1 trekt van 't quadraet CA 16 blijft voor AL 15 hier toe het quadraet LD 49 komt 64 diens wortel is 8 voor DA.

Also a) dat het gewicht C b) tegen 't gewicht onder A hangende is als 14 tegen 8 ofte 7 tegen

<sup>4)</sup> La contradiction signalée par l'auteur est causée par une erreur dans les nombres donnés au

4, ende t gewicht C tegen t gewicht onder A hangende als 2 tegen 4: daerom t gewicht D tegen t gewicht C als 7 tegen 2 voor t begeerde. Hier op enich schrijven verwachtende, hoop ick ue wel-vaert en goede kennisse te verstaen.

Bij mij Ue feer toegedaene vrient Dirck Rembrandtsz. van Nierop.

In nieu-nierop <sup>7</sup>) den derden maij 1659.

> Aan den wel edelen feer geleerden heer Jonck-heer Christiaen Hugens van Zuijlichem

> > woonende bij het prinsenhof tot 's graevenhage

> > > loont 8).

a) gedaen den 27 april. [D. Rembrandtfz.]

commencement. Les poids indiqués par Huygens étant de 65, 100 et 105 (voir l'Appendice N°. 611), l'arc DBF est égal à 73° 44' et l'arc GBF égal à 151° 30'.

<sup>5)</sup> Jusqu'ici l'auteur a trairé du premier problème, dont il est question dans l'Appendice I, N°. 611: maintenant il s'occupe de celui de l'Appendice II, N°. 612.

<sup>6)</sup> Lisez: D.

<sup>7)</sup> Actuellement le village Nieuw-Niedorp.

<sup>8) &</sup>quot;Loont den Bode", veut dire "non-affranchi."

## Nº 611.

Extrait des Adverfaria de Christiaan Huygens.

Appendice I au No. 610.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Propofitum a TADE PHILIPS 1).



△ STV eft aequilaterum. in angulis STV pendent fuper trochleis pondera data inaequalia, connexa funiculis coeuntibus in C. quaeritur quomodo inveniatur punctum C ubi nodus confiftet.

Refponfum. fiat △ PQR cujus latera eandem inter fe proportionem habeant quam pondera data. Hujus △ i angulorum complementa ad duos rectos funt ipfi anguli qui fient ad nodum C. ita ut

minimum complementum comprehendatur à filis ad minima duo pondera ligatis; maximum complementum comprehendatur à filis ad maxima duo pondera ligatis: Ergo fuper duo trianguli STV latera descriptis arcubus dictorum complementorum capacibus, eorum intersectio punctum quaesitum oftendet Z.

<sup>1)</sup> Nous n'avons pu recueillir aucun renseignement sur Tade Philips.

Oportet autem ut nullus angulus  $\triangle$ i PQR fiat major 120 gradibus, hoc est ut quadratum majoris ponderis non sit majus quadratis minorum duorum una cum ipsorum rectangulo, alias enim intersectio intra  $\triangle$  STV non caderet nempe si aequilaterus detur.

## Nº 612.

Extrait des Adversaria de Christiaan Huygens.

14 MARS 1659.

Appendice II au No. 610.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

14 Mart. 1659.

Problema meum proponendum Theodoro Rembrantz.

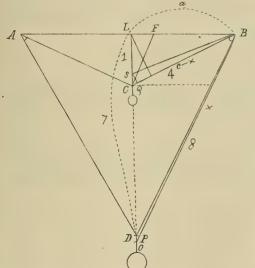

A et B funt trochleae, funis continuus ACBDA, AC ∞ CB. AD ∞ DB. data eft gravitas fuſpenſa in C et D. data item AB, et longitudo funis ACBDA. Oportet invenire quo fitu quieſcant pondera ſic ſuſpenſa.

Sumatur in CL punctum S et jungatur SB. Haectanquam parallela ipfi BC confideranda eft quia CS minimum quid. Sit SQ perpendicularis in BC. Si igitur C adfcendiffet in S, fit eo BS brevior quam BC quanta eft QC. Simul autem D defcendit ad O; quae diffantia DO fic invenitur. Sit ducta OB; haectanquam parallela ipfi BD

spectatur; et cadat in eam perpendicularis DP. Erit ergoP O aequalis QC, quia cum

BS minor fit quam BC parte CQ, necesse est ut tanto longior evadat BO quam BD. Jam quia triangula rectangula funt CQS, OPD, quorum bases CQ, OP inter se aequales, habebit proinde sese CS ad OD ut secans anguli SCQ sive LCB ad secantem anguli DOP sive LDB. Quod si hoc situ pondera mansura sunt, oportet descensum DO ad ascensum CS eam rationem habere quam pondus ex C pendens ad pondus ex D.

Sit angulus LCF  $\infty$  LDB, ducta nimirum CF parallela DB. Sumpta igitur CL pro radio fit CF fecaus anguli LDB, et CB fecaus anguli LCB. Quare oportet effe BC ad CF ut pondus ex D ad pondus ex C. Talem autem fitum invenire problema folidum eft. Verum datis verbi gratia LC  $\infty$  1, CB  $\infty$  4, LD  $\infty$  7, invenire gravitates D et C planum eft. Quoniam enim gravitas D eft ad gravitatem C ut CB ad CF, ratio autem CB ad CF componitur ex ratione CB ad BD et BD ad CF five DL ad LC: Ergo gravitas D ad gravitatem C crit ut \_\_\_ CB, DL ad \_\_\_ BD, CL.

Hîc fit BD  $\infty$  8. Ergo  $\square$  CB, DL erit 28, et  $\square$  BD, CL 8. hoc eft ut 7 ad 2. Ergo et gravitas D ad gravitatem C ut 7 ad 2.

# Nº 613.

A. DETTONVILLE [BL. PASCAL] à CHRISTIAAN HUYGENS.

La lettre 1) a été imprimée dans les Lettres de A. Dettonville. Paris 1659 2). MONSIEVR,

Comme I'ay sçeu que Monsieur de Carcauy vous deuoit enuoyer mes folutions des problémes que i'auois proposés touchant la Roulette, ie l'ay prié d'y ioindre la dimension des courbes de toutes fortes de Roulettes 3), que ie luy ay donnée pour vous l'addresser, parce qu'il m'a dit que vous auez tesmoigné d'auoir quelque enuie de la voir. Ie voudrois, Monsieur, que ce vous pût estre vne marque de l'estime que i'ay tousiours faite de vostre merite. Ie croyois qu'on n'y pouuoit rien adiouster: mais vous l'auez encore augmentée par cet horloge incomparable 4), & par ces merucilleuses dimensions des surfaces courbes des Conoïdes, que vous

1) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 560, note 32 sous cβ.

Pour bien comprendre les dernières lettres de Chr. Huygens, il est nécessaire de savoir qu'il n'avait pas encore reçu ces lettres de Pascal; c'est pourquoi nous avons préféré les insérer ici, au lieu de les mettre à leur date.

3) Voir l'Appendice N°. 614.

<sup>2)</sup> Chr. Huygens ne prit connaissance de ces deux pièces Nos. 613 et 614 qu'au moment où il reçut le livre imprimé "les Lettres de A. Dettonville". (Voir la Lettre No. 560, note 32). Ce fut au commencement de mai (Voir la Lettre No. 615).

<sup>4)</sup> C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

venez de produire, & qui font vn fuiet d'admiration à tous nos Geometres. Pour moy ie vous aduoüe que i'en ay esté rauy, par la part toute particuliere que ie prends à ce qui peut aggrandir vostre reputation, & par la passion auec laquelle ie suis, &c.

# Nº 614.

A. DETTONVILLE [BL. PASCAL] à CHRISTIAAN HUYGENS.

[JANVIER 1659.]

Appendice au No. 613.

La pièce a été imprimée dans les Lettres de A. Dettonville. Paris 1659.

## Dimenfion des lignes covrbes de toutes les Roulettes.

Ie n'ay qu'vne feule methode pour la dimension des lignes de toutes sortes de Roulettes; en sorte que soit qu'elles soient simples, alongées ou accourcies, ma construction est tousiours pareille, en cette maniere.



Soit, vne Roulette de quelque efpece que ce foit, dont AF foit la base, FC l'axe, & CMF la circonference du cercle generateur, laquelle ayt telle raison qu'on voudra à la base FA, & ayant diuisé sa circonference en vn nombre indefiny d'arcs égaux aux points M, ie mene de tous les points de diuision des droites MB, paralleles à la base, qui coupent la

courbe de la Roulette chacune en vn point B, & ic ioints tous les points voisins BB. Ie suppose que les diuisions de la circonference soient en si grand nombre que la somme de ces droittes BB (lesquelles sont les soustendantes de la Roulette) ne different de la courbe de la Roulette, que d'vne ligne moindre qu'aucune donnée.

l'ay auffi besoin qu'on'sçache (& ie le monstreray en peu de mots) que si on fait, comme la circonference du cercle generateur à la base de la Roulette, ainsi le rayon FG, à la portion GH de l'axe prise depuis le centre: Et que de l'extremité H de cette portion on mene toutes les droites HM: Il arriuera que toutes ces droites seront entre elles, comme les soustendantes BB de la Roulette, & qu'elles les representent: & c'est pourquoy ie les appelle les representantes.

Cela fera visible, si on entend que le cercle generateur soit placé à tous les

points B, lequel coupe chaque parallele BM voifine, au point O; en forte qu'on en confidere que les arcs BO, lesquels seront esgaux tant entre eux qu'aux arcs MM, & les portions BO des paralleles feront efgales entre elles. Et ainfi chaque arc BO fera à la portion OB de la parallele, comme la circonference FMC, à la base AF, ou comme GM à GH. Et il arrivera ainsi que chacun des petits triangles BOB fera femblable à chacun des triangles MGH: chacun des angles HGM, estant esgal à chacun des angles BOB, ou BMC, faits de chaque parallele & de la circonference. Et partant chaque BB fera à chaque arc BO, comme chaque HM à MG. Et toutes les BB enfemble, c'est à dire la courbe, sera à tous les arcs esgaux ensemble OB ou MM, c'est à dire à la circonference CMF, comme la somme des HM, à la fomme des GM, ou au rayon multiplié par la circonference CMF. Donc en multipliant les deux premiers termes par le rayon, la courbe multipliée par le rayon, est à la circonference CMF multipliée par le rayon, comme la somme des representantes HM, au rayon multiplié par la circonference CMF: mais les deux consequents sont esgaux : donc la courbe multipliée par le rayon, est esgale à la fomme des representantes HM (multipliées chacune par les petits arcs MM) mais le rayon est donné: donc si la somme des HM est donnée, la courbe le sera aussi.

Donc toute la difficulté de la dimension des Roulettes, est reduite à ce problème. La circonference d'vn cercle donné estant diuisée en vn nombre indesiny d'arcs esgaux, & ayant mené des droites d'vn point quelconque donné dans le plan du cercle à tous les points de diuision: Trouuer la somme de ces droites.

Ce probléme est aisé à resoudre quand le point donné est dans la circonference, (comme il arriue quand la Roulette est simple; c'est à dire quand la base AF est égale à la circonference CMF:) car alors la somme de ces droites est esgale au quarré du diametre, parce que c'est la mesme chose que la somme des sinus droits du quart d'vn autre cercle, dont le rayon sera double.

Et si on resout ce problème quand le point donné est au dehors, il sera resolu en mesme temps quand le point est au dedans.

Car s'il y a deux cercles concentriques, dont les circonferences foient diuifées chacune en vn nombre indefiny d'arcs efgaux: la fomme des droites menée d'vn point quelconque de la grande circonference, à tous les points de diuifion de la petite, fera la mefine que la fomme des droites menées d'vn point quelconque pris dans la petite circonference, à tous les points de diuifion de la grande: Et chacune des droites d'vne multitude fera efgale à chacune des droites de l'autre multitude, parce qu'elles font les bafes de triangles égaux & femblables. Et ainfi la fomme des vnes fera égale à la fomme des autres, pourueu qu'elles foient multipliées par les mefines arcs. Mais fi on entend qu'elles foient multipliées chacune par les arcs aufquels elles fe terminent, alors la fomme de celles qui font menées aux diuifions de la grande circonference, fera à la fomme des autres, comme la grande circonference eft à l'autre, ou comme le grand rayon au petit. Et ainfi fi la fomme des vnes eft donnée, la fomme des autres le fera auffi, les deux cercles eftans donnez.

Or i'ay ce Theoréme general.

La circonference d'vn cercle donné estant diuisée en vn nombre indesiny d'arcs esgaux, & vn point quelconque estant pris où l'on voudra, soit en la circonference, soit dedans, soit dehors, soit sur le plan, soit hors du plan, d'où soient menées des droites à tous les points de diuisson. Ie dis que la somme de ces droites sera esgale à la surface d'vn Cylindre oblique donné.

Et ie le demonstre en cette sorte dans le cas où le point est pris hors du cercle, qui est le seul dont i'ay besoin icy, & duquel s'ensuiuent tous les autres.



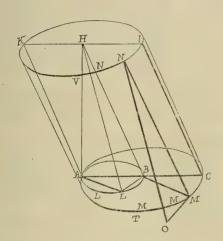

Soit le cercle donné ALB, dont la circonference foit diuifée en vn nombre indefiny d'arcs égaux en L. Soit le point H hors du plan, & esleué perpendiculairement sur vn des points A, c'est à dire que la droite AH, foit perpendiculaire au plan du cercle: & foient menées toutes les HL. Ie dis que la fomme des droites HL multipliées chacune par chaque petit arc LL, est esgale au quart de la surface du Cylindre oblique, qui aura pour base le cercle AMC, dont le rayon fera de AB, & pour axe la droite HB, menée à l'autre extremité du diametre AB.

Car foient les costez du Cylindre oblique MN, qui coupent la

base superieure en N: & soient MO les touchantes de la base inferieure, sur lesquelles soient menées les perpendiculaires NO. Il est visible que le quart de la surface oblique IVTC, est composée des parallelogrames compris des arcs MM & des costez MN, ou des rectangles compris des mesmes arcs MM, & des perpendiculaires NO: mais les arcs MM font egaux tant entre eux qu'aux arcs LL: donc si la somme des perpendiculaires NO, est égale à la somme des droites HL, ce qui est proposé, fera euident.

Or chaque NO est esgal à chaque HL, comme il est visible par l'esgalité & la fimilitude des triangles HBL, NMO.

Car l'axe HB est esgal & parallele au costé NM, & les droites BL, MO sont paralleles estant perpendiculaires l'vne à MB, l'autre à AL qui sont paralleles à cause de l'esgalité des angles CBM, BAL.

## Proposition.



Soit maintenant le point H donné dans le plan du cercle ALB, & hors le cercle, & foient menées les HL, aux points L des diuisions efgales.

Ie dis que leur fomme est esgale à la surface d'vn Cylindre oblique.

Car en menant le cercle dont BH est le diametre, & prenant AV, en forte que BV quarré, soit esgal à BA quarré, plus deux fois le rectangle BAH, & menant le cercle dont BV soit diametre: & où il arriuera aussi que quelque droite qu'on mene du point B, comme BLIZ, le quarré de BI, sera

efgal à BL quarré, plus deux fois le rectangle BLZ.

Soit auffi esleué VO perpendiculaire au plan du cercle, & soient prises BO égale à BH, & soient menées toutes les droites OI, (aux points où les droites BL coupent la circonference CIV)<sup>1</sup>) Ie dis que chaque droite OI est esgale à chaque droite HL.

Car HB quarré est égal à HL quarré, plus LB quarré, plus deux fois le rectangle HLY (en prolongeant HL iusqu'au cercle BZH) ou à HL quarré, plus LB quarré, plus deux fois le rectangle BLZ, ou à HL quarré, plus BI quarré: mais aussi OB quarré (qui est le mesme que HB quarré) est esgale à OI quarré, plus BI quarré: Donc OI quarré plus IB quarré est esgal à HL quarré plus IB quarré: Donc aussi OI quarré est esgal à HL quarré est esgal à HL.

Donc la fomme des OI est la mesme que la somme des HL. (si on les multiplie chacune par les mesmes petits arcs) mais la somme des OI (multipliée par les petits arcs II, lesquels sont esgaux entre eux, puis que les arcs LL le sont par l'hypothese) est esgale au quart de la surface d'vn Cylindre oblique par le Lemme, puis que VO est perpendiculaire au plan du cercle BIV.

Donc la fomme des HL multipliée par les mefines arcs II, est esgale au quart de la mesime surface. Donc la somme des HL multipliée par les petits arcs LL, est aussi égale à vne surface d'vn Cylindre oblique proportionnée à l'autre. Ce qu'il falloit demonstrer.

On demonstrera la mesme chose, si le point donné X, est pris hors du plan, & esleué perpendiculairement sur le point H.

Car en prenant dans la perpendiculaire VO le point K, en forte que KO quarré, plus deux fois le rectangle KOV, foit efgal à HX quarré. Il est visible que toutes

<sup>1)</sup> Lisez: BIV.

51

les XL feront efgales à toutes les KI, chacune à la fienne, puis que chaque XL quarré, ou XH quarré, plus HL quarré, sera esgal à chaque KI quarré ou OI quarré (qui est esgale à HL quarré) plus KO quarré, plus deux fois KOV qui sont pris efgaux à XH quarré.

Donc la fomme des XL est esgale à la fomme des KI, laquelle est égale à la fur-

face d'vn Cylindre oblique par le mesme Lemme.

#### Conclusion.

De toutes lesquelles choses il s'ensuit que la somme des HL des representantes estant égale à la surface d'vn Cylindre oblique, elle sera par consequent égale au rectangle qui a pour hauteur l'axe du Cone oblique, & pour base la courbe de l'Elipse engendrée dans la surface du Cylindre oblique par le plan perpendiculaire à l'axe. Or la mesme somme des representantes, est dessa monstrée esgale à la courbe de la Roulette multipliée par le rayon de son generateur. Donc la courbe de la Roulette multipliée par le rayon, est esgale à la courbe d'vne Elipse multipliée par l'axe d'vn Cylindre oblique donné. Donc comme l'axe du Cylindre (donné) est au rayon (donné) ainsi la courbe de la Roulette est à la courbe d'vne Elipse. Ce qu'il falloir demonstrer.

En fujuant cette methode, on trouuera le calcul des deux axes de l'Elipfe, dont la courbe se compare à celle d'vne Roulette donnée. Le voicy tel que ie le fis enuoyer à beaucoup de personnes, au commencement de Septembre, en Angleterre, au Liege, & ailleurs, & entr' autres à Monfieur de Roberual, à Monfieur de Sluze, & quelque temps apres à Monsieur de Fermat.

Soit fait comme la circonference du cercle generateur, à cette mesme circonference plus la base de la Roulette, ainsi le diametre du cercle à vne autre droite: Cette droite foit le grand demy axe d'vn Elipse. Soit fait comme la circonference plus la base, à la difference entre la circonference & la base, ainsi le grand demy axe à l'autre demy axe. La moitié de la courbe de l'Elipse qui aura ces deux demy axes, fera efgale à la courbe de la Roulette entiere, & les parties aux parties.

On conclura aussi de tout ce qui a esté monstré; Que deux Roulettes, l'vne alongée, l'autre accourcie, ont leurs lignes courbes esgales entre elles, s'il arriue de part & d'autre que la base de l'vne soit égale à la circonference du cercle genera-

teur de l'autre.

Il me seroit aisé de reduire cette methode à la maniere des anciens, & de donner vne demonstration pareille à celle que i'ay faite de l'Egalité des Lignes Spirale & Parabolique: Mais parce que cela feroit vn peu plus long & inutile, ie la laisse, quoy que ie l'aye toute preste, & ie me contente d'en auoir donné cet exemple de la Spirale & la Parabole.

On voit aussi par toutes ces choses, que plus la base de la Roulette approche d'estre esgale à la circonference du cercle generateur, plus le demy axe de l'Elipse qui Oeuvres. T. II.

luy efgale, deuient petit à l'efgard du grand axe: & que quand la base est esgale à la circonference, c'est à dire quand la Roulette est simple, le petit axe de l'Elipse est entierement aneanty: & qu' alors la ligne courbe de l'Elipse (laquelle est toute applatie) est la mesme chose qu'vne ligne droite, scauoir son grand axe: Et de là vient qu'en ce cas la courbe de la Roulette est aussi esgale à vne ligne droite. Ce fut pour cela que ie fis mander à ceux à qui i' enuoyay ce calcul, que les courbes des Roulettes estoient tousiours par leur nature, esgales à des Elipses, & que cette admirable efgalité de la courbe de la Roulette simple à vne droite que Monsieur Wren a trouuée, n'estoit pour ainsi dire, qu'vne esgalité par accident, qui vient de ce qu'en ce cas l'Elipse se trouve reduite à vne droite. A quoy Monsieur de Sluze adiousta cette belle remarque, dans sa responce du mois de Septembre dernier, qu'on deuoit encore admirer fur cela l'ordre de la nature, qui ne permet point qu'on trouue vne droite esgale à vne courbe, qu'apres qu'on a desia supposé l'esgalité d'vne droite à vne courbe. Et qu' ainsi dans la Roulette simple où l'on suppose que la base est esgale à la circonference du generateur, il arriue que la courbe de la Roulette est esgale à vne droite.

# Nº 615.

CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

8 MAI 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse au No. 605.

8 maj. 1659.

### Monsieur

Je viens de recevoir de Monsieur Carcavy par la voye de la poste un exemplaire du livre de Monsieur d'Ettonville. Je vous prie pourtant de m'envoyer aussi au plustost les autres exemplaires <sup>1</sup>) pour en faire distribution.

J'attens de vos nouuelles et comment reuffit la longue lunette. Faites moy la faveur d'envoyer cette enclose <sup>2</sup>) a Monsieur Chapelain et excusez cette brievetè a la quelle le temps me contraint. Je suis

#### Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant serviteur Chr. Huygens de Z.

2) Nous ne possédons pas cette lettre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ce sont les six exemplaires que Boulliau lui a enfin envoyés vers la fin de mai et que Huygens a reçus le 5 juin. (Voir les Lettres Nos. 620 et 622).

## Nº 616.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

9 MAI 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 618.

A Paris le 9. May 1659.

#### MONSIEUR

C'est pour vous donner aduis que le ciel m'a esté peu sauorable dans la derniere eclipse 1), n'ayant pu voir la Lune, qui estoit cachee dans despais nuages que peu auant la fin, que j'observay exactement Limbo ((inferiori alto graduum 14. '38. id est, correctione adhibita parallaxeos & refractionis & addita Semidiametro, alto centro graduum 15. '44. vnde datur hora 9. '31. penumbrae sinis suit alto centro ((), eadem adhibita correctione, graduum 16. vnde datur hora 9. '35. Tabulae Philolaicae exhibent Parisiis sinem Hora 9. '36. ce qui n'est pos trop esloigné de la verité. Vous me ferez la faucur de me faire auoir ce qui aura esté obserué par vous & par vos Messieurs de Leyden. S'ils ont eu le ciel net & serain ils auront pû voir les deux luminaires sur l'horizon en mesme temps, quoi que la terre sus interposec entre eux.

J'ay cy deuant <sup>2</sup>) enuoyé a Monsieur le Prince Leopold de Florence vn des imprimez de la description que vous auez faicte de vostre horologe <sup>3</sup>), Son Altesse m'a faict l'honneur de respondre a ma lettre, dans laquelle il y a quelque chose qui vous regarde, que j'ay creu estre obligé par mon deuoir de vous faire scauoir <sup>4</sup>), afin qu'estant aduerti, vous vsiez de l'aduis que je vous en donne comme vous le jugerez a propos.

J'ay refpondu fur cela a Son Alteffe Serenifime que je fcauois que vous tiendriez a honneur, & que vous croirez meriter de la gloire, fi vous eftez tombé dans les mefines penfecs que Galilei a eües; & que vous eftiez fi homme d'honneur & fi fincere que vous ne defrobberez jamais la reputation d'autruy pour vous lattribuer, vous auez de l'efprit au dela de l'ordinaire fertile en de tref'belles inuentions, & ainfi pour vous fatiffaire, & pour vous acquerir de la renommee vous n'auez pas befoin des inuentions d'autruy.

Je vous supplie que vous ayez encores la bonté de me faire faire vne horologe a pendule de vostre inuention auec le balancier horizontal comme celle que vous m'auez enuoyee là; & qui chemine 30 heures a ressort & auec sonnerie, qui couste selon vostre memoire 120 Livres & lors qu'elle sera faicte vous prendrez s'il vous

<sup>1)</sup> Cette éclipse de lune eut lieu le 6 mai 1659.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 536.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 511, note 2.

<sup>4)</sup> Voir l'Appendice N°. 617.

plaift la peine de m'en aduertir. Je vous prie aussi que vous vouliez me dire vostre aduis, qui sont les meilleures & plus egales de celles qui vont a poids ou a ressort. Je salue auce vostre permission Messieurs Heinsius & Vossius & Messieurs Golius, Schotten & Gronouius. Je suis aussi

Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant serviteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

Nº 617.

LEOPOLDO DE MEDICIS à ISM. BOULLIAU.

[AVRIL 1659].

Appendice au No. 616.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens 1).

Circa le Ofiuolo regolato dal pendolo, certo è che l'inuentione è bella, mà non fi deue defraudare della gloria douutali il nostro Signore per sempre ammirabile Galileo, che già nel mille sei cento trenta sei, se jo non erro ²), propose questa si vtile inuenzione alli Signori Stati d'Olanda, & io ne hò ritrouato, benche in parte diuerso circa la constituzione delle ruote, vn modello fatto già dal medesimo Signore Galileo. Et tre Anni sono che quasi studiò sopra l'istesso suggetto, ne sù fatto vno da vn virtuoso che spero riuscira, ridotta la sua fabrica al pulito, di non minor facilità & giustezza del ritrouato dal Signore Cristiano Hugenio, & confermendo a Vestra Signoria &c.

2) Voir la Lettre N°. 618.

<sup>1)</sup> La copie est de la main d'Ism. Boulliau.

#### Nº 618.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

14 MAI 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 616. Ism. Boulliau y répondit par le No. 623.

#### BOUILLAUT.

14 Maj. 1659.

#### Monsieur

Nayant pas jusqu'icy receu aucune observation de l'eclipse je vous diray seulement la miene. Je me suis servy de mon horologe qui s'accordoit parfaitement avec le soleil, pour scavoir le vray temps de la fin et j'ay trouue la lune sans aucune marque d'ombre à Heures 9. 38. ce qui ne differe pas tant de la vostre comme la difference des meridiens (qui emporte selon vos tables quelque 9 ou 10 minutes de temps) exigeroit. selon le calcul d'Eichstadius cette eclipse devoit finir icy environ à 10 heures, si ce n'est que l'aequation du temps puisse l'excuser, de la quelle je ne scay non plus si vous vous estes servy. Mais tousjours vostre methode en cecy m'est un peu suspecte.

Je vous remercie beaucoup de l'extrait de la lettre du Prince Leopold 1), et plus encore de ce qu'il vous a plu respondre pour moy. Je me suis desia informè de plufieurs personnes qui en devroyent avoir eu connoissance, si Galilee a jamais proposè une semblable invention d'horologe a nos Estats; dont perfonne ne feait la moindre chofe, mais bien de fon invention des longitudes par le moyen des Planetes Medicees, dont il fust traitè en l'annee 1636. Il peut bien estre toutefois que Galilee a eu cette mesme pensée que moy comme vous dites, et pour la subtilité de l'invention c'est peu de chose aupres de ce que ce grand homme en d'autres matieres a fait paroiftre. Monfieur de Roberval comme vous scavez a encore eu ce mesme dessein dont Monsieur Chapelain m'a envoyè la description, mais il n'y avoit rien pour faire continuer le mouuement du pendule par la force de l'horologe, ce qui toutefois est le principal. De mesme Monsieur Hevelius m'a promis2) de produire quelque jour ce qu'il a machinè sur ce fuject, et Monsieur Wallis m'a aussi escrit 3) qu'en Angleterre il y en avoit qui avoyent trouve moyen de faire conter les vibrations du pendule par quelque instrument, de forte que la pensée semble avoir este assez commune, mais on ne peut nier que mon modelle n'ait succedè le premier, car enfin si celuy de Galilee n'avoit point

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 617.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 540.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre No. 560.

eu d'inconvenient il n'est aucunement crovable qu'il n'auroit pas mis en effect une chose si utile, ou mesme apres luv le Serenissime Prince Leopold, lors qu'il trouva ce modelle. Si j'avois l'honneur d'estre plus connu de Son Altesse et assez de hardiesse, je la requerrois pour en avoir une figure, pour veoir en quoy elle differe de la miene; si ce n'est qu'aux roues, c'est peu de chose; mais si le pendule est attachè autrement que je n'ay fait, comme si peut estre il tourne sur un aissieu, le succes n'en scauroit estre si bon. Mais enfin Monsieur que faut il faire pour oster a ce Prince l'opinion qu'il femble avoir concue de moy comme si je m'attribuois l'invention d'autruy et que je ressemblois à ce Simon Marius 4). Certes je me croirois indigne de vie, mais puis que pourtant la negative est difficile a prouuer, je ne voy pas quelle autre apologie je pourrois faire a Son Altesse Serenissime que de luy protester avec toute sincerité que ny moy ny personne jamais en ce païs, à ce que j'ay pu apprendre, n'a ouy parler de cette invention devant que je la produifasse. Je vous prie de faire en forte qu'il luy soit confirme cecy de ma part, sans que j'aye besoin de m'adresser a une si eminente personne pour luy contester son opinion. Je vous ay envoyè il y a 15 jours une lettre pour Monsieur Chapelain 5); l'on craint d'icy qu'il foit malade, de quoy je vous supplie de vous enquerir. l'ay donne commisfion a un Cousin qui de Paris s'en retourne en Hollande de vous aller demander les exemplaires du livre de Monsieur Dettonuille, du quel j'en ay receu une par la poste comme je vous ay mandè 6). Je vous ay aussi demandè des nouuelles de vostre lunette, et je m'estonne que vous ne m'en escrivez rien. Je suis.

<sup>4)</sup> Simon Mayr (Marius), fils du bourgmestre de Gunzenhausen, naquit dans cette ville en 1570 et mourut le 26 décembre 1624 à Anspach. En 1601 il partit pour faire ses études sous Tycho Brahé et Kepler, et depuis 1604 il fut astronome du margrave Georg Friedrich de Brandenbourg-Anspach, son protecteur. Il observa et écrivit beaucoup; de son temps, on l'a pris pour un plagiaire de Galilei, qui à plusieurs reprises se défendit contre lui. D'après des recherches récentes, sa faute aurait été plutôt de publier ses travaux dans des livres peu connus ou édités trop tard, de sorte que la priorité lui échappa.

<sup>5)</sup> Probablement Huygens se trompe ici: il veut indiquer les lettres du 8 mai. Voir la Lettre N°. 615.

<sup>6)</sup> Voir la Lettre Nº. 615.

# Nº 619.

#### J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

15 MAI 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 649.

#### MONSIEUR

Bien que je recoiue toufjours le plus agreablement du monde les lettres dont vous m'honnorés de temps en temps, je suis neantmoins capable de les attendre auec patience, pource que je confidere toufjours moins mon plaifir que la commodité de mes Amis et qu'vn si grand bien comme sont les tesmoignages de leur affection merite bien qu'on lachete par l'attente. Ne vous pressés donc jamais de m'escrire jusques à vous priuer de vos estudes ou de vos diuertissemens, si ce n'est aux occasions où il ira de vostre service et ou vous aures besoin que j'agisse pour vous. Ce que j'ay fait pour contenter vostre curiosité, touchant ce Dessein d'Horloge de Monsieur de Roberual, est trop peu de chose pour estre mis en ligne de conte. Je fuis pourtant bien aife de voir 1) que vous le ressentiés aussi noblement que vous faittes, et je vois auec jove en vous ce que je sens en moy auec satisfaction, je veux dire qu'il mest doux de uoir que vous mettés vn grand prix aux moindres marques de bonne volonté que vous donnent ceux qui vous ayment. Pour ce qui regarde cette horloge elle a toufjours femble a chacun de fort difficile execution et d'vn vsage bien moins commode que la vostre. Outre que c'est vne simple Idée qui n'a point encore esté verifiée par la pratique. Il y a de plus que par la propre confession de son Autheur ces deux poids du Balancier pour bien reuffir doiuent estre fort gros et propres feulement à auoir leur jeu dans vn fort large espace, ce qui diminue beaucoup de la gloire de l'Inuention, quand l'effet en feroit trouué veritable. Pour ces detentes dont lexpression vous semble mystereuse, j'auois creu qu'elle ne le feroit que pour moy et m'estois imaginé que vostre grande capacité en ces matieres vous en feroit aisement penetrer le secret. Je voy cependant que vous y estes arresté et que vous n'y voyés pas plus clair que moy, ce qui me laisse en doute de la réalité de cette Invention. Lorsque j'en doutois moins je m'estois persuade que ces Detentes qui par exemple dheure en heure deuoient fe lascher, ne se deuoient lascher que par le mouuement de lhorloge prouenant de celuy du Balancier, lequel apres vn certain nombre de vibrations, lors qu'elles commencent à s'allentir et a se faire dans vne moindre estendue, reprend vn nouuel ebranslement par l'effet de ces Detentes, le laschement des Detentes seruant à renouueller les vibrations du Balancier et les vibrations du Balancier

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé dans nos collections la lettre de Huygens à Chapelain, à laquelle celle-ci sert de réponse. Elle était incluse dans la Lettre N°. 615.

faisant aller les rouës de l'horloge jusques aux lieux ou se doiuent lascher ces Detentes, le tout reciproquement comme dans lhorloge de vostre fabrique où le pendule ayde le mouuement du balancier et le balancier le mouuement du pendule. Voila, Monsieur, quelle estoit ma pensée sur son Dessein. Car si cela estoit autrement et que ce balancier apres l'esbranlement donné d'abord eust besoin de la main encore pour ranimer fon mouuement de temps à autre, l'Inuention ne me fembleroit pas digne d'estre tant soit peu considerée et a proprement parler ne seroit pas vne Inuention. Mais de quelque forte quelle foit elle me paroift infiniment au deffous de la vostre, tant pour la beauté que pour la facilité dans les grands et dans les petits volumes. Ioüissés en donc auec seureté, et croyés qu'elle a receu parmy nous la louange qu'elle a meritée, et que les horloges de cette forte y font extremement estimés et recherchés. Je vous suis au reste bien redeuable de la manière dont vous aues vfé pour la confidence que je vous auois faitte des motifs de la Guerre Academique 2), et de la Reuolte scandaleuse de Monsieur Menage contre le principal de fes Amis, je dis principal en affection et en offices. Je ne suis pas pour moy d'humeur plaintiue et parleuse, et a moins que de vous aymer aussi tendrement que je fais je n'eusse eu garde de me laisser engager a vous eclaircir de cette extrauagante affaire. Je m'y suis resolu pource que je scauois pouuoir le faire sans consequence dans la certitude que j'auois de vostre amitié et de vostre discretion. Jen mande quelque chose de plus a nostre cher Monsieur Heinfius 3) qu'il vous communiquera aux mesmes conditions s'il vous plaist. Je voy auec plaisir que vous entres si equitablement dans la justice de ma cause, qui parle a la verite delle-mesme et qui couure de confusion cette Personne mesconnoissante aupres de tous les gens de sens non feulement de mes Amis mais encore des Indifferens que la passion ou l'interest n'ont point preuenus a mon defauantage. Auffi me suffitil du Jugement public et de celuy de ma conscience, et je ne me mets point en peine de me justifier pour ne me commettre pas auec vn Ingrat. Vous voyes par la, que la perte ne men doit pas estre fort fenfible, et quelle est compensée au centuple par l'acquisition precieuse que j'ay faitte d'vn coeur aussi noble et aussi bon que le vostre, lequel je vous supplie de me conseruer auec le mesme soin que je vous conserue le mien qui n'est pas tout a fait indigne d'vne si glorieuse correspondance. L'apprens auec vne extreme joye par vous et par Monsieur Heinsius que vostre Saturne 4) est sous la presse. Quelque contradiction quil puisse rencontrer il ne faut point vous rebuter pour cela. Les grandes choses sont sujettes à l'enuic et a l'injustice. Cest leur destineé et vne marque de leur veritable grandeur. Cellecy aumoins maura pour ferme Partifan je ne dis pour fort, a cause de la foiblesse de mes lumières et du peu de connoissance que

2) Voir la Lettre N°. 606.

4) Voir la Lettre Nº. 640, note 2.

<sup>5</sup> Cette lettre, de même date, de J. Chapelain à N. Heinsius, a été publiée par M. Tamizey de Larroque dans les Lettres de Jean Chapelain. Tome II. 1883.

j'ay de ces admirables speculations. Le bon Monsieur Gassendi vous manque bien dans la publication de ce bel ouurage. Il en eust esté le Juge le plus competant et le plus sincère, et ce quil en eust prononcé eust esté dvn grand poids pour en appuyer la naissance et le progres. Je ne luy eusse pas esté inutile aupres de ce grand Personnage par lestroitte liaison qui estoit entre nous et par la pleine consiance qu'il auoit en moy. Mais Dieu ne la pas permis et en le retirant de ce Monde il nous en a voulu consoler en faisant eclôre vn Genie aussi philosophique et aussi candide que le vostre. Cest la creance de celuy qui sera eternellement

MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Chapelain.

De Paris ce 15. May 1659.

A Monfieur Monfieur Christianus Huggens Gentilhomme Hollandois

A la Haye.

Nº 620.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

16 MAI 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

A Paris le 16e. May 1659.

#### Monsieur

Je prendray l'occasion du retour en Hollande du Secretaire de Monsieur de Thou, pour vous enuoyer les six exemplaires que Monsieur Carcaui m'a mis en main depuis le temps que je vous l'ay faict scauoir; & si plus tost j'eusse trouué l'occasion je vous les aurois fait tenir il y a long temps. J'ay fait tenir vostre lettre 1 a Monsieur de l'occasion je vous les aurois fait tenir il y a long temps.

¹) L'incluse de la lettre N°. 615; nous ne la possédons pas (Voir la Lettre N°. 615, note 2). Oeuvres. T. II.

fieur Chapelain, qui ne voyd plus Monfieur Menage, & celluy ci nous a declaré dans le cabinet quil vouloit renoncer a la frequentation de tous les autheurs, s'efloigner du pais des belles lettres, & du Pais Latin, pour ne plus s'appliquer qu'a la conuerfation des perfonnes de condition, & dautant plus volontiers qu'elles feront du fond du marais du temple ²), fans autre literature que celle du Grand Cyrus ³), Cloelie; & des lettres douces a Chloris &c. Jl y eut la femaine paffee de groffes paroles entre Meffieurs de l'Academie partizans de Monfieur Boileau, & Monfieur le Chancellier, qui les menacea de les chaffer de fa maifon, pour ce qu'ils contredifoient fa direction, & fur tout dans l'affaire de Monfieur Boileau dont ils luy ont remis le jugement & la decifion, & il leur dift quil rendroit l'Academie errante & vagabonde. Ce font des guerres moins dangereufes que celles qui fe font dans le Nord 4), & que la nostre auec l'Espagne, qui a duré 24 ans que l'on termine par la paix 5) qui est tres auancee. Je salue auec vostre permission Messieurs Golius, Schotten, Gronouius, Heinsius & tous les autres illustres de ma cognoissance. Je suis

#### MONSIEUR

# Vostre treshumble & tresobeissant serviteur,

Je n'ay pas encores eu le temps de faire fabriquer vn tuyau aux verres que vous m'auez donnez, j'y trauailleray incontinent & je ne manqueray pas de vous rendre compte de tout.

A Monsieur Monsieur Christian Hugens de Zulichem. A la Haye.

<sup>2)</sup> Madeleine de Scudery demeurait dans la rue de Beauce, au Marais.

<sup>3)</sup> Artamène ou le Grand Cyrus. Par G. de Scudery. Paris, 1649—1653. 10 volumes in-8°. Artamène n'est autre que le grand Condé.

Clélie, Histoire Romaine. Par G. de Scudery. Paris, 1656. 10 volumes in-8°. C'est l'histoire de la Fronde.

Ces ouvrages portaient le nom de G. de Scudery, mais c'est sa sœur Madeleine qui les a

<sup>4)</sup> Boulliau parle de la guerre entre le Danemarc et la Suède, dans laquelle les Provinces-Unies se trouvèrent mêlées.

<sup>5)</sup> La paix des Pyrénées, qui a été conclue le 7 novembre 1659.

## Nº 621.

## CHRISTIAAN HUYGENS à P. DE CARCAVY.

#### 22 MAI 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. P. de Carcavy y répondit par le No. 650.

22 Maj. 1659.

#### CARCAVY.

#### MONSIEUR.

Et dans ma precedente lettre 1) de la sepmaine passée et dans beaucoup d'autres j'ay oubliè de vous demander une chofe que l'on m'a priè de scavoir de vous. Il y a dans la lettre de Monsieur Fermat au Chevalier Digby, la derniere du Commercium Epistolicum 2) de Monsieur Wallis, que le dit Monsieur Fermat vous a mis en main il v a longtemps ses traitez de locis solidis et linearibus, ce que Monsieur de Wit nostre Pensionaire d'Hollande qui se plaist fort au Mathematique ayant leu, il a grande envie de scavoir plus particulierement quelle oeuure c'est, et comment Monfieur Fermat a traitè cette matiere. S'il comprend generalement toutes les courbes qui font plus hautes d'un degrè que les fections coniques c'eft a dire defquelles en cherchant les lieux on rencontre des aequations cubiques, ou quarrequarrees. Et s'il se sert de l'algebre ou qu'il suive la façon des Anciens. Monsieur de Wit a eferit quelque chose 3) touchant ce mesme argument, ce qui luy donne cette curiofitè, à la quelle je vous prie de fatiffaire. Il est bien scavant en la Geometrie et en l'Algebre et s'y exerce toufjours non obstant les grandes affaires qu'il a sur les bras. Vous en verrez dans peu des preuves, dans fes traitez, que Monfieur Schoten fait imprimer, dont l'un est des Elements Coniques, l'autre des Constructions des lieux plans et folides. J'admire de plus en plus la fubtilité des escrits de Monsieur Dettonuille, mais il faut avouer que c'est un labyrinthe lors que l'on veut faire la conftruction de quelque probleme, et pour cela je voudrois qu'il eust partout pris feulement un cas le plus facile pour en donner le calcul tout du long et non feulement le dernier facit, ou bien un exemple a chaque Theoreme.



J'ay trouuè que le centre de gravitè de la portion de la cycloide CZY lors que Z est le centre du cercle generateur est distant de l'axe CZ d'une ligne egale au rayon ZD, plus la moitiè de l'arc CD, moins 15 d'une ligne qui est au rayon ZD, comme cettuicy a son double plus l'arc CD. Je vous prie si vous avez la resolution

de ce mesme cas, de me dire si j'ay bien supputè.

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Chr. Huygens à P. de Carcavy.

<sup>2)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 497, note 3.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre N°. 597, note 1.

La consequence page 19 des Trilignes 4) est tres belle et inconnue auparavant comme je croy. J'en ay trouuè une autre demonstration tres facile et claire que je ne doubte pas que Monsieur Dettonville ne scache bien aussi.

J'attends avec impatience ce qu'il me respondra sur une difficulté que je luy ay

proposée 5) touchant sa demonstration de la Spirale et Parabole.

## Nº 622.

# CHRISTIAAN HUYGENS à [FR. VAN SCHOOTEN].

6 Juin 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Fr. van Schooten y répondit par le No. 624.

#### Clarissime Vir

Postquam integris tribus mensibus exemplaria Dettonvilliani seu Pascaliani operis expectassem, tandem ecce hesterna die demum perlata sunt ¹). Eorum quaterna in Angliam mittere jubeor, unum tibi, quod hîc cernis. Ubi inventa hujus viri, subtilissima sanè, examinâris, rogat te Dominus de Carcavy ut sententiam super ijs tuam resciscere liceat, ipse ad te scripturus nisi adversa valetudine impeditus suisset. Ego cum nuper Leida reversus novam tuam Editionem Cartessanae Geometriae ²) ubique quaessivissem, nusquam adhuc eam prostare inveni. Quamobrem te rogo summopere ut Elsevirio ³) dicas meo nomine, ut confessim exemplar unum mihi mittat: aut si quid etiamnum deest, ut pagellam saltem illam ⁴) Heuratij

4) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 560, note 32, où l'on lit:

D'où il paroift, que si on connoist le centre de grauité du triligne & d'vn de ses solides, celuy de l'autre sera aussi connu."

5) Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygens à Dettonville.

<sup>&</sup>quot;Consequence. Si vn triligne est tourné premierement sur la base, & en suite sur l'axe, & qu'il forme ainsi deux solides, l'vn au tour de la base, & l'autre au tour de l'axe: Ie dis que la distance entre l'axe & le centre de grauité du solide au tour de la base, est à la distance entre la base & le centre de grauité du solide au tour de l'axe; comme le bras du triligne sur l'axe, au bras du triligne sur la base.

I) Huygens parle ici des six exemplaires que Boulliau devait lui remettre. (Voir les Lettres Nos. 595, 600, 601). Il avait déjà reçu, aux premiers jours de mai 1659, un autre exemplaire des Lettres de A. Dettonville, par l'intermédiaire de P. de Carcavy. (Voir la Lettre No. 615.)

<sup>2)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 306, note 3.

<sup>3)</sup> C'est la maison d'Amsterdam, gérée par Louis & Daniel Elsevier.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre No. 587, note 5.

habeam quam mirum in modum videre expeto ob inventi elegantiam, quam fummam effe jam ante animo praecipio. Quod fi typis excufam habere nequeo vel descriptam quaeso mitte vel tuum exemplum tantisper mihi commoda, faciesque gratissimum

Tibi addictiffimo amiciffimoque Chr. Hugenio de Zulichem.

Dat. Hagae 6 Junij

# Nº 623.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

6 JUIN 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 618.

A Paris le 6. Juin 1659.

#### Monsieur

J'ay enuoyé vn extrait de vostre lettre du 14. du passé <sup>1</sup>) a Monsieur le Prince Leopold de Florence, asin que Son Altesse Serenissime veist la sincerité & candeur auec laquelle vous auez agi en la publication de vostre inuention du pendule de l'horologe. J'ay creu que je ne pourrois expliquer si nettement & si clairement vostre pensée en Latin, que vous mesme l'auez fait en François. Je croy que vous en ferez bien aise; & si vous desirez vous donner l'honneur d'escrire a ce Prince, vous esprouuerez en luy vne benignité & courtoisse nonpareille, vous pouuez luy enuoyer vos lettres par la voye de Francsort, en 14. jours elles arriuent a Venise. & le 4e jour ensuiuant elles sont rendues a Florence. Ces Princes de Florence estiment tout ce quil y a de gens d'esprit & de scauoir, & ne doutez pas qu'ils ne facent estat de vous tel que vous le meritez.

Je vous remercie de la part que vous m'auez faicte de vostre observation de la derniere Eclipse de Lune, je voudrois bien que vous eussiez marqué si c'est la fin de la veritable vmbre que vous auez observee, ou bien de la Penumbre. & je regrette bien que vous n'ayez esté plus diligent a observer cette Eclipse des le leuer de la Lune.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 618.

Pour la distance des meridiens de Paris & d'Vranibourg que jay posée dans mes Tables de 48.′ il est vray que je l'ay mise trop grande de 8′ ou de 9.′ au plus, & c'est l'observation de Martinus Hortensius ²) que jallegue sur laquelle je me suis sondé qui m'a fait errer; car depuis ayant comparé plusieurs observations de Monsieur Heuelius auec les miennes nous auons trouué tout au plus vne heure 6. ou 7. minutes de difference entre nos Meridiens de Paris & Dantzigt, & il m'a asservé que par plusieurs bonnes observations l'on a cy devant verissé que la distance d'Vraniburg & de Dantzigt estoit de 28.′ & ainsi entre Vraniburg & Paris il ny auroit que 39′ de difference. L'ay appris depuis l'edition de mon liure que Monsieur Hortensius ne scauoit pas bien observer. Si j'eusse eu la cognoissance de Monsieur Heuelius, je n'aurois pas commis cette erreur.

Pource qui est de l'equation du temps dont je me suis serui, & que j'ay establie dans mon Astronomie; je peux vous asseurer qu'elle est bien sondee, & que mes Tables conuiennent mieux auec le ciel que toutes les autres, et cette derniere ny conuient pas mal, car mes Tables representent la fin a 9, heures 36, a Paris ayant pris la distance d'Vranibourg de 40′. & mon observation marque la fin a 9, heures 29′ & ainsi mes Tables ne differeront du ciel que de 7′. Si vous prenez la fin de l'Eclipse lors que la € fort de la veritable ombre, nos Meridiens ne sont essoignez que de 9′. Je voudrois bien encores que vous eussiez pris la hauteur de la € ou de quelque estoile. J'escris a Monsieur Heuclius & je luy enuoye mon observation pour auoir la sienne

Vous deuez auoir a present receu les 6. exemplaires 3) de la Geometrie de Monsieur Paschal 4) que j'ay enuoyez a Monsieur de Thou pour vous les remettre entre les mains. je l'ay 5) ay donnez au Sieur Gaultier 6) qui a esté autresfois a son seruice, & qui est retourné en Hollande pour vne condition qu'on luy a procuree a ce qu'il m'a dit aupres d'vn Prince. Je vous diray bien tost des nouuelles de l'effect des verres que vous m'auez fait la grace de me donner. Je salue tous nos amis & je demeure de tout mon coeur

#### Monsieur

s'il a pû la faire.

# Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Boulliau.

<sup>2)</sup> Martinus Hortensius (= van den Hove) naquit à Delft en 1605 et mourut à Amsterdam le 17 août 1639. Disciple de Beeckman et de Ph. van Lansbergen, il fut ami de Gassendi. En 1634 il devint professeur de mathématiques à Amsterdam.

<sup>3)</sup> En effet, Huygens les avait reçus le 5 juin. Voir la Lettre Nº. 622.

<sup>4)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>5)</sup> Lisez: les.

François de Gaultier, Sieur de Saint-Blancard, naquit à Gallargues (Gard), vers 1635, et mourut à Berlin en 1703. Il fut ministre protestant, et quitta la France en 1683. Il était bien vu à la cour de la Haye.

Je vous fupplie de me faire scauoir si l'edition de vostre Saturne est bien auancee.

Je vous demande s'il vous plaift des nouuelles de l'horologe que je vous ay demandee.

A Monsieur Monsieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

# Nº 624.

Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

7 JUIN 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 622.

# Nobilissimo, Clarissimoque Viro Domino Christiano Hugenio, Fr. à Schooten S. P.

Librum Paſcalij¹), tuâ operâ mihi tranſmisſſum, reĉtè accepi, eoque nomine maximas tibi gratias habeo. Quantum autem per otium licebit lubens eum evolvam, partim ut Domini de Carcavy deſiderio ſatiſſiat, qui meam ſuper illum ſententiam (ut ſcribis) reſcire eſſlagitat, partim ut et meae curioſitati locus ſit, utpote quem traĉtatum ante à te mihi commendatum novi, atque etiamnum ſubtiliſſimum à te depraedicari reĉtè conjicio. Caeterum cum novam Carteſij Geometriae editionem²) nondum ſis naĉtus, nec eandem ex tuis intelligam adhuc proſtare, mittere viſſum ſuit exemplar, quod hìc penes me vidiſſti, quò eo uti poſſis, donec Elſevirio Amſſtelodami indicavero, ut et tibi exemplar mittere non gravetur. Si Autori librorum miſſorum reſcribere digneris, rogo meo nomine eum quam plurimum ſalutes et pro exemplari donato maximas ei grates rependas. Domino de Carcavi autem, Deo dante, reſponſurus ſum, quamprimum illud perluftravero. Vale.

Lugd. Bat. 7 Junij, 1659.

Un des six exemplaires des Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.
 L'ouvrage de la Lettre N°. 306, note 3.

# Nº 625.

## Christiaan Huygens à J. Wallis.

9 JUIN 1659.

Le sommaire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 592. J. Wallis y répondit le 4 décembre 1659.

9 Jun. 1659.

#### WALLIS.

Dat ick dese occasie van aen hem te schryven lang verwacht heb, 3 maenden a). Dat ick dese exemplaeren over weynigh daghen 1) gekregen heb. het myne wat te vooren 2). Datter een brief van Carcavy 3) bij is maer out, daer mede hij mij bid dese 44) naer Engelandt te senden; en soude selfs geschreven hebben maer was niet wel. Bid my fyne excufen te doen en vertrout dat ghij die fult willen bestellen, oock aen Hobbes, alhoewel hy u geen vriend is. Verfoeckt UE. en haer allen oirdeel. Ick verlang 'er oock nae, en of gy oock iets uytgeven fult daer van. wat mij belangt fummam in illis quae ad Carcavium 5) fubtilitatem admiror et fuspicio. difficultas fumma, fed funt alia quibus fubtilitatem et ingenium exercere possumus, quae versentur circa res jucundiores cognitu. De comparatione linearum cycloidum cum ellipfibus. elegantia videntur quibus tamen Clariffimus Wrennius occasionem invento suo praebuit. Hic non possum quin te certiorem faciam de infigni invento Heuratij nostratis, nescio an in Schotenij scriptis nomen hoc videris. Is cum rescivisset me Conoidis Parabolici superficiem dimensum esse rectamque lineam parabolae invenisse aequalem supposita hyperbolae quadratura (de quibus antea tibi fcripfi) non tantum utrumque horum fuo marte invenit, fed et rectas alijs curvis abfoluté aequales oftendit, ex earum genere quas in Geometriam recipimus. Prima earum atque fimpliciffima est haec ABC in qua cubi ap-

Traduction du fommaire:

Que j'ai attendu longtemps cette occasion de lui écrire, 3 mois. Que j'ai reçu ces exemplaires il y a peu de jours 1). Le mien quelque temps auparavant 2). Qu'une lettre de Carcavy 3) y est jointe, mais vieille, dans laquelle il me prie d'envoyer ces 4 en Angleterre: et il aurait écrit lui-même, mais il ne se trouvait pas bien. Il me prie de vous faire ses excuses, et compte sur vous pour vouloir les distribuer, aussi et Hobbes, quoique celui-ci ne soit pas de vos amis. Il demande votre opinion, comme celle de tous les autres. Je la désire aussi et (voudrais savoir) si vous en publierez quelque chose. Quant à ce qui me regarde, summam in illis, etc.

<sup>1)</sup> Le 5 juin. Voir la Lettre No. 622.

<sup>2)</sup> Au commencement de mai. Voir la Lettre N°. 615.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 594.

<sup>4)</sup> Les quatre personnes auxquelles ces exemplaires étaient destinés, sont nommées dans la note a.

<sup>5)</sup> C'est la Lettre de A. Dettonville à P. de Carcavy. Voir la Lettre N°. 560, note 32.



plicatarum ad axem ordinatim CE, BD, eam inter se rationem habent quam quadrata interceptarum, EA, DA. quam lineam pridem Geometrae considerarunt et quadraturam spatij dederunt. sed rectam cuivis ejus portioni aequalem dari nemo hactenus animadvertit. Hoc inventum paucis ab autore expositum Schotenius subjunxit novae editioni<sup>6</sup>), quae jam prodijt Geo-

metriae Cartefij ubi id invenies <sup>7</sup>), atque alia infuper ejusdem Heuratij subtiliter inventa. Videbis item methodum illam Huddenij <sup>8</sup>) ad maximi vel minimi determinationem, quam tamen in solidum illi non debemus, sed primam ejus inventionem Fermatio potius. Hujus enim methodum ego quoque jam pridem ad idem hoc compendium, quo Huddenius utitur redegeram, atque omne ejus sundamentum, clarius quam ab illo sactum est, scripto explicueram in gratiam Domini de Wit Hollandiae Pensionarij. Usus ejus longe maximus est ad inveniendas curvarum tangentes. Parte altera Cartesianac Geometriae quae pars nondum excusa est, tum alia quaedam, tum ejus quem dixi Domini de Wit opuscula gemina <sup>9</sup>) continentur, alterum de Conicis Elementis, alterum de locis planis solidisque. Nullum aeque sacculum Geometrarum ferax susse arbitror, inter quos vir ille, si negotijs minus distringeretur vel principem locum obtinere posset. Saturnium Systema meum brevi mittam, paucae enim pagellae typographo <sup>10</sup>). Quomodo ijs succedat negotium qui Oxoniae Horologia nostrae inventionis fabricari curant <sup>11</sup>). Habeo unum cujus tripedale est pendulum.

a) Wallis. Wardo. Wren. Hobbes. Of hij wat gereet maeckt. [Huygens.]

## Nº 626.

CHRISTIAAN HUYGENS à [R. F. DE SLUSE].

[JUIN 1659.]

La minute et la copie se trouyent à Leiden, coll. Huygens. R. F. de Sluse y répondit par le No. 628.

#### Nobiliffime Domine

Egone ut tertias 1) jam à te acceperim nullo dato responso? Quid hoc rei est, aut quis adeo pravus, ut literis nostris insidietur, atque intercipiat. Te enim jam toti-

- 6) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 306, note 3.
- 7) Sur cet article de van Heuraet voyez la note 5 de la Lettre N°. 587.
- 8) Cette méthode de J. Hudde se trouve dans la Lettre N°. 592, note 5.
- 9) Sur ces écrits de J. de Witt voyez la Lettre N°. 597, note 1.
- 10) Ajoutez: excudendae supersunt [Apographa].
- 11) Ajoutez: scire velim [Apographa].
- 1) Il n'y avait qu'une seule lettre. Voir la Lettre N°. 628.

dem dedisse ad Brunettium scripsisti, ego autem postremas eas habeo, quibus dies adscriptus 10 huiusce anni 2), quibus nist me omnis fugit memoria respondi 3) continuo. Ab eo tempore feriatus fum fateor diutiufcule, verum expectavi ut novum nobis argumentum scribendi suppeditarent Dettonvilii εδομωστα, quae nuperrime 4) nunc demum mihi allata funt, ad te vero citius fortasse: de quibus si quid ad me, tanto fane impenfius doleo eas literas intercidiffe. Valde enim vellem tuum fuper ijs judicium intelligere. Partem operis nihil tale expectans mihi infcriptam 5) reperi, idque eo gratius fuit, quod tibi 6) parem conjunctumque mecum esse hunc honorem voluit. Ad fubtilitatem inventorum nihil profecto addi potest, ad evidentiam demonstrationum fortasse non parum. Est enim methodus ista ut mihi quidem videtur, tum obscura, tum audacior paulo atque a Geometrica axos lesa longius recedens. At quid si planiori via tradi illa nequeat? Hoc vero dubito magnopere, ut qui non pauca jam nunc eo reduci posse deprehenderem. Velut consequentiam 7) illam pagina 10 de Trilineis et angulis, cujus longe facillimam clariffimamque demonstrationem habeo. In demonstratione de Spirali Linea quam parabolae aequalem oftendit Theoremate ultimo, aliquid humanitus accidiffe Dettonvilio exiftimo, de quo jam ipsum consului 8) responsumque expecto. Sed hoc leve est et in tanto difficilioribus recte versato facile condonandum. Egregia illa inter caetera mihi videntur quae de dimensione linearum cycloidum sive de metamorphosi in Ellipses invenit. Non enim sola difficultate (quae tamen in his etiam satis magna erat) reperta Geometrica estimo, sed ex eo quoque si circa ea versentur quae cognoscere jucundum sit. de longitudine lineae parabolicae ex hyperbolae quadratura, et vice versa nescio an theorema meum tibi exposuerim, quod idem inventum aiunt ab Auzotio, fed posterius puto quam a me: siquidem alterum eorum erat quae circa parabolam me invenisse ante sesquiannum circiter tibi significavi 9). Quando tandem quae de Deliaco Problemate conscripsisti videbimus? O importunas typographorum moras quas ipse quoque jam nimis diu perpetior. Tertium enim jam mensem Saturnum meum excudunt, quem dimidio mense potuissent absolvere. Vale.

4) Au commencement de mai. Voir la Lettre Nº. 615.

7) Consultez la note 4 de la Lettre Nº. 621.

 <sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 572 qui porte la date du 17 janvier 1659.
 3) Nous n'avons pu trouver cette réponse de Chr. Huygens à de Sluse.

<sup>5)</sup> C'est la Lettre de A. Dettonuille à Monsieur Hyggvens de Zvlichem. Voir les Lettres Nos. 613 et 614. Consultez la Lettre No. 560, note 32.

<sup>6)</sup> Voir la Lettre No. 560, note 32.

<sup>8)</sup> Cette lettre de Chr. Huygens à Bl. Pascal ne se trouve point dans nos collections. Elle était adressée à de Carcavy, par l'intermédiaire de Bouillau; voir les Nos. 633 et 637.

<sup>9)</sup> Voir la Lettre Nº. 439.

## Nº 627.

#### P. PETIT à CHRISTIAAN HUYGENS.

13 JUIN 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

. A Paris le 13 Juin 1659.

#### MONSIEUR &c.

Quelques voyages que jay fait a la Campagne ayant jnterrompu le Cours de Mes ouurages & lhonneur que jauois de vous en entretenir ') Je Reprens Maintenant la mefine liberté & vous vays Rendre Compte de leurs fucces qui ne mont point encores fatiffait.

Je pense vous auoir mandé 2) comme ayant voulu appliquer vn Pendule a vne montre de mesme grandeur que celle que vous auez pris la peyne de me faire faire & qui devoit avoir le pendule de mesme longeur avant mesme nombre de battemens & y ayant appliqué le pignon O 3) & la Roue P portant la maniuelle jl y auoit fallu tant de poids pour le faire marcher que j'en auois esté desgoute. Mais despuis que Jeus Receu le vostre 4) dont je ne scay si je vous ay remercye assez amplement 5) a quoy Je supplee par Cellecy & vous en rends mes treshumbles graces, & que Ieus veu le pendule fufpendu au Centre de la maniuelle & les dentures des Roues O et P differentes de celles que jauois fait faire Je creus quen jmitant celuy que je venois de receuoir & copiant toutes choses jl jroit aussi de mesme. Neantmoins apres que tout fut fait & refait Je nen sceus encores venir about dont ayant recherché la Cause & layant mesme donné a racommoder au Compagnon Hanet 6) qui a demeure chez le Sieur Coster 7) & layant prie dy faire son possible apres lauoir gardé quelque temps fans le pouvoir faire marcher quavec des poids excessifs & beaucoup plus grands que celuy de Hollande, sa Pensee est que cest a cause quil y a 4 roues a Mon Mouuement, au lieu que le vostre nen a que 3, Mais comme tous mes pignons sont de 8, & que mes Palettes vont mesme train que les vostres, il me sembloit que mon pendule deuoit aller auffi auec la mesme facilité sans estre retardé par le nombre des roues, Neantmoins ne voyant point d'autre cause apparente que celle du premier

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup>) Dans nos collections la dernière lettre de P. Petit, avant celle-ci, est la Lettre N°. 586 du 7 février 1659.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 586.

<sup>3)</sup> Consultez la figure reproduite vis-à-vis de la page 254 de ce Tome.

<sup>4)</sup> C'est-à-dire l'horloge dont il est question dans les Lettres Nos. 598 et 601, et que Petit doit avoir reçue dans les premiers jours d'avril, alors que Boulliau recevait la sienne, qui était partie par la même occasion. (Voir la Lettre Nos. 605).

<sup>5)</sup> Nous ne possédons aucune lettre contenant les remerciments de Petit.

<sup>6)</sup> Voir la Lettre N° 550, note 7.

<sup>7)</sup> Salomon Coster. Voir la Lettre Nº. 452.

Mobile, plus efloigné du pendule par 4 roues que par 3 encores quil face mesmes vibrations, Je croy que cest la veritable sur quoy Je vous supplye Monsieur de me Mander vostre sentiment & si vous estimez que cest a cause dvne 4º Roue qu'il fault plus de poids pour faire marcher le pendule.

Au Reste celuy du Sieur Coster dont il ma fait payer vne pissole de plus qu'a Monfieur Bouillaud quoy quen effect il n'y aye pas plus douurage ne va pas mieux que le sien, au contraire il sest arresté vne soys que despuis que je men sers quoy que

Jave presque tousjours esté a la Campagne.

Pour Mon grand horloge du pendule a 3 pieds de longeur Marquant les demy fecondes je vous en av aussi Mande 8) les manquements vous ayant supplye de me faire scauoir le secret du vostre & les nombres & grandeurs de toutes vos Roues a quoy de vostre grace mayant Respondu vous mauez bien enuoye les nombres des dentures mais non pas les grandeurs des diametres et comme il nestoit pas encores acheué vous ne mauez point escrit les autres circonstances. Cest pourquoy Maintenant que je vous en croys en lentiere Possession & que vous en auez lexperience & la jouissance vous Mobligerez infiniment de m'enuoyer au juste la grandeur de toutes les Roues leur denture la longeur de la Maniuelle, le Centre, la longeur exacte & la pefanteur du pendule, celle du poids & Contrepoids bref toute la defcription du vostre fort amplement & par le menu, affin que reformant le mien sur ce Modelle Je puisse en venir about & fatisfaire tout le Monde qui m'en demande des nouuelles & qui en attend vn bon fucces auant que de faire trauailler aux leurs comme chacun le desire & comme ilz y apprehendent les mesmes difficultez, dont Je ne puis deuiner la Cause sans vostre ayde que Jimplore au plustot par vne exacte Response & description du vostre.

Quant a vostre Maniere dobseruer les Refractions par vn Cilindre ) Je nen ay sceu venir about auec satisfaction quoy que Jen aye sait saire vn de Cristal & vn de verre de la grandeur du vostre, nayant pu voir dans le cilindre lextremite de la couleur rouge. Cest ascauoir du costé ou elle se va perdre entierement & non pas ou elle est changee en Jaune & Verd, Ce sont vos mesmes termes, mais seulement vne



clarté AB dans lombre ABCD de laquelle clarte je ne scay si vous entendez parler, & si cest delle dont jl saut prendre langle en Rasant le Costé du Cilindre ce que je nentends pas, mais tousjours je puis dire que ny moy ny de nos amys a qui je lay communique nauons pu voir cette couleur rouge ny le jaune & verd dont vous parlez.

Jattends donc auffi l'esclaircissement entiere sur cet article auant que de vous enuoyer la representation de ma machine tres simple pour observer en vn mesme temps & dans lespace dvne demy minute les refractions de tous les angles d'jnci-

<sup>8)</sup> Dans les Lettres Nos. 570, 571.

<sup>9)</sup> Voir la Lettre N°. 573.

dence, n'entendant pas aussi ce que vous voulez dire par langle de 22 degrez dans le verre, 18. 22' dans le Cristal & 41. 30' dans leau 10).

Pour les lunettes de longue veüe Monsieur Bouillaud na pas encores fait monter les fiennes non plus que Moy les miennes de 30. & 40. pieds faute de tuyaux lesquels on ma rendu despuis peu de jours & jespere en voir aussi lessect dans peu & vous en mander le fucces. Japprehende le Maniuelle de cette grande Machine & quoy que les tuyaux foient de boys aussi mince que les ordinaires ilz ne laissent pas de peser si fort que le pense en effect quon les pouvoit faire aussi commodement de ferblanc en foudant 3 ou 4 bout a bout lun de lautre a cause de la Petitesse du ferblanc & pour diminuer la Pefanteur de ce qui entre les vns dans les autres. Monfieur Bouillaud les fera faire de mesme. Je me suis jmagine vne Maniere de determiner la Multiplication des objects qui est par celle de langle que chaque lunette (ayant mesme ouuerture) peut faire voir, comme par exemple si vne lunette ouuerte d'vn pouce n'embrasse qu'un angle d'vn degre & vne autre de mesme ouuerture en embraffe vn de 2, celle la groffira le double de celle cy, de mesme des autres &c. Pour cet effect comme de Mon logis Je vois le Mont Valerien a deux lieues dicy et toutes les maifons qui font deffus en vne fort belle face & reguliere, Je veux aller prendre exactement leur plan & distance de mondit logis, affin de determiner par la base & les costez la precision des angles et conclure quels seront ceux de toutes mes lunettes. Pour le Miroir jl est fait de metal & tres bien mais Je ne lay pas encores applique a aucune lunette. Je nay befoin que de temps pour acheuer toutes ces Curiofites, que je fouhaitte ardemment fans en pouuoir venir a la Conclusion.

Jay fait chercher mon liure des poids & Mesures <sup>11</sup>) & par la premiere Commodite que Je pourray trouuer autre que la poste quil ne faut point charger de gros paquets Je vous l'envoyeray & je pense que ce sera par celle de Monsieur le resident de Glargues <sup>12</sup>) qui est a Calais. Cepandant Je vous prie de me continuer lhonneur de vos bonnes graces & de me croire veritablement

Monsieur

12

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur

P. Petit.

A Monfieur Monfieur Hugens de Zulichem

A la Have

en Hollande.

<sup>10)</sup> Consultez, pour la signification de ces angles, la Lettre No. 153.

voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 537, note 4.

### Nº 628.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

#### 13 JUIN 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 626. Chr. Huygens y répondit par le No. 637. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobilissime Domine

Amo Brunetti nostri errorem, dicam, an potius artificium? Scripseram ad ipfum, cum me de tuâ valetudine certiorem fecisset, diu esse ex quo nihil a Te litterarum acceperam; ille vero de tribus a me scriptis scrupulum Tibi iniecit, credo ut tuas eliceret, quibus scit me mirifice delectari, nouit enim quanti magno tuo merito Te faciam. Memini tamen vnicam 1) scripsisse me, ad quam responsum non accepi, sed nec ctiam expectaui, tum quod in illa nihil esse crederem cui deberetur, tum quod Te alijs occupatum non ignorarem. Accidit interim vt Detonuillij liber 2) mihi redderetur, idque a paucis omnino feptimanis (haeferat enim Sedani per mensem) in quo communem mihi Tecum προσΦωνήσεως honorem 3), praeter omnem expectationem agnouj. Integrum hactenus euoluere non licuit, liberiorem enim a negotijs animum requirit quam nunc adferre possim; Ea tamen quae vidi, pulchra, ingeniosa, subtilia, censeo, et quibus promotam esse Geometriam negari non possit. Ab ἀκριβεία καὶ σαΦηνεία in demonstrationibus alicubi destexisse videtur, fed voluit, vt existimo, summa segui fastigia rerum, methodum suam indicasse contentus. In fimiles olim cogitationes incidi occasione propositionis quam Torricellius inuenit, et quam fortasse considerauit Dettonuillius, editam enim inter Caualerij Exercitationes4) in Italiâ vidj. Est enim huiusmodj. Esto Cylindricus quilibet rectus cuius bases parallelae sint AGH, DEF, vnius basium axis AB, cen-



trum C. Sectus intelligatur plano transeunte per EF et A&c. Ostendit Torricellius, ita se habere vngulam ADE, ad reliquum solidum AEH, vt BC, ad CA. Eam ego propositionem ad superficies olim extenderam, Dettonuillius vero ad ὑπερξερεὰ εἰς ἄπειρον feliciter promouit, indeque consequentiam etiam illam, quam in tuis tangis, deduxit; cuius si demonstrationem facilem habes, non dubito quin alia quoque planiora reddere possis. Comparationem lineae spiralis cum Parabolica nondum attigeram, a Te autem admonitus statim consi-

2) Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre No. 560, note 32.

<sup>1)</sup> C'est la Lettre Nº. 572.

<sup>3)</sup> De Sluse parle ici de la lettre imprimée que A. Dettonville lui adressa. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>4)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 85, note 3. Consultez la "Exercitatio V", pp. 365 et 366.

derauj Theorema vltimum, in quo demonstrationem reperi a constructione alienam: cum in hac tam figuras circumfcriptas inter fe, quam infcriptas differre fupponat lineà minori ipfà Z, in illà vero progrediatur perinde ac fi circumfcripta a suâ inscriptâ, eâdem quantitate differret. Vbj etiam Corollarium citat, vt probet id de quo non agit, et quod in ipsâ constructione imperatur. Haec inter σθάλματα Typographi recenseri debeant necne, et an Demonstrationis veritas inde vacillet, non definio, retexere enim integram deberem quod nunc non vacat, arbitror autem eo te respexisse cum ej aliquid humanitus contigisse scripsissi. Theoremata tua, tam circa conoidum fuperficies, quam lineae parabolicae et quadraturae Hyperbolae connexionem, hactenus non vidj. Aliquot enim menses sunt ex quo nihil litterarum e Galliâ practer Brunetti nostri nuperrimas, accepi. Rem itaque gratissimam facies, si eorum me participem esse volueris. Aliqua etiam a me profecta innuit Dettonuillius, quae si tanti esse putaueris, libens transmittam; sed arbitror jam tibi innotuisse. Mesolabum 5) meum hic sub praelo est, eiusdemque iam bina solia recensuj, quae pars sunt non contemnenda tantilli operis. Cum enim Typographi Louanienses moras necterent, et Clarissimum Gutiscovium scirem aliis curis implicatum (nuper enim ad Professionem Anatomes 6) vocatus est) noluj viro optimo negotium exhibere. Edetur itaque apud nos finon eo cultu quo Louanii vel alibi potuiffet, maiore saltem quam fortasse mereatur. Si quam igitur occasionem habes, quâ ad Te aliquot exemplaria transmittam, quaeso vt me certiorem facias; sin minus Buscoducenfium aurigarum operâ vtemur. Saturnum tuum lento pede progredi ab eius moribus alienum non est, presertim cum ijs a te compedibus vinctus sit, quibus se nunquam, vt auguror, expediet. Vale Vir praestantissime, meque ut facis, ama

Tuj observantissimum
RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Leodij 13 Junij 1659.

 $^5)$  Cet ouvrage est cité dans la Lettre  $N^{\circ}.$  563, note 3.

<sup>6)</sup> Le 23 avril 1659 Gerard van Gutschoven, depuis 1640 professeur de mathématiques à Louvain, y fut chargé de la chaire d'anatomie, de chirurgie et de botanique.

## № 629.

Constantyn Huygens, frère, à Christiaan Huygens.

1659.

Cette pièce a été publiée par Chr. Huygens à la suite de la Dédicace de son Systema Saturnium.

## In Saturni Syftema.

Omnia qui magni dispexit sidera Mundi, Viderat haec oculo debiliore Conon 1) Attigit illa Conon miris adjutus ab alis, Attigit, & vifu nobiliore, meus. Perque vias Lunae, per, qua Cyllenius errat, Volvitur & Veneri Martia flamma comes; Ouique nitet famulos inter tot Iupiter ignes; Lumina falcigeri misit ad astra Dei: Et didicit vario quare mutabilis ore, Ludat in obscurâ mobilitate Senex: Quod frontem diadema premat, quo Circulus illi Aureus infaustum eingat honore caput: Quae noctes ibi Luna regat, quaeque, aemula nostrae, Expleat amissum Cynthia luce diem. Nec fatis haec vidiffe fibi miracula, testes Convocat, & visis quaerit ubique novis. Noluit haec noftros fugerent arcana nepotes, Ignaros coeli nec finit effe fui. Ampla fatis Iuveni eft, ut debita, gloria merces, Vocibus innumeris quam fua fama fonet; Gloria, fideribus quam convenit effe coaevam, Et tantum Coelo commoriente mori.

CONST. HVGENIVS. C. F.

<sup>1)</sup> Conon de Samos, mathématicien et astronome, fut ami d'Aratus et d'Archimède; ses œuvres ne nous sont point parvenues: Callimachus fait son éloge dans une élégie "de Coma Berenices", imitée plus tard par Catullus, qui à son tour a servi de modèle à Constantyn Huygens.

## Nº 630.

### N. Heinsius à Christiaan Huygens.

. 1659.

Cette pièce a été publiée par Chr. Huygens à la suite de la Dédicace de son Systema Saturnium. Elle a été insérée par N. Heinsius dans ses Poemata de 16661).

## NICOLAI HEINSII, D. F., Ad Auctorem Systematis.

Laudibus Hugeni pars addite magna paternis,
Quem totum Vranie vindicat una <sup>2</sup>) fibi.
In cunis placiti reptare per avia coeli,
Aftra tibi puero volvere ludus erat:
Aftra minus patrijs non trita penatibus olim;
Cognita natali non minus aftra folo.
Iamque eadem populis mirantibus aftra recludis,

Perspicua ingenij lumine sacta tui. Qualis sidereo radiatus in aethere Titan Oppositam nocti spargit ubique sacem.

Ardue stellantis salve metator Olympi, Oui superâ nobis das regione frui:

Per quem, discussa dubiae caligine mentis, Inferimur liquido cominus 3) ora polo.

Devocat in terras, magico fine carmine, Lunam Æqua Syracofio cui manus arte feni.

Ecce Iovis genitor tenebrofo carcere per te Et fugit, & laetam rurfus oberrat humum. 4)

Macte ausis 5) studioque; Deos qui vindice chartâ Asseris: inventi qui facis astra tui.

Nunc fua Saturno cum vincula demferis ipfi; <sup>6</sup>)
Saecla tuum terris <sup>7</sup>) aurea munus cunt.

Dans cette édition se trouvent les variantes suivantes:

Nicolai Heinfii Dan. Fil. Poematum nova Editio, prioribus louge auctior. Accedunt Johannis Rutgersii Postuma, et Adoptivorum Carminum Libri II. Ad Illustriffimum & Excellentissimum Virum Carolum Sancta-Mauraeum Ducem Montozerium. Amstelodami, Apud Danielem Elzevirium. CIOIOCLXVI. in-8°.

<sup>2)</sup> alma

<sup>3-)</sup> comminus

<sup>4)</sup> Et Jovis annofo genitor nunc carcere per te Prodit, & infolitam rurfus oberat humum.

<sup>5)</sup> aufu

Falcifero tenebrofa feni cum vincula laxas

<sup>7)</sup> nobis

## Nº 631.

## Ch. Bellair ) à [Christiaan Huygens.]

4 JUILLET 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 659.

A Vaumurier le 4 Juillet 1659.

#### MONSIEUR

Je nay pas vne petite obligation a Monfieur de Marlot<sup>2</sup>) de m'auoir procuré l'honneur de vostre connoissance. Mais je vous aduoue que je vous en ay encore vne bien plus grande d'auoir voulu prendre la peine de m'escrire 3). Vous m'auez fait en cela vne grace que j'estime extremement. Et j'en ay vn ressentiment si grand que je ne trouue point de parolles qui puissent vous exprimer en la maniere que je le souhaitterois les très humbles remercimens que je voudrois vous en faire. Je croy Monsieur que vous aurez bien la bonté de croire ce que je vous dis, puisque vous auez desia eu celle de me faire vne faueur si particuliere. Je ne sçay en quels termes la lettre que j'ay escrite a Monsieur de Marlot, et qui a donné occasion a la vostre, estoit conceüe; mais je suis tres éloigné d'auoir eu la pensée dont vous me parlez. Je luv av feulement voulu tefmoigner que l'estime que j'av pour vous est telle que si j'eusse eu a moy vne des machines de Monsieur Pascal j'eusse pris la liberté de vous l'offrir, et vous eusse prié de l'accepter. Comme je vous supplie d'accepter vn dessein<sup>4</sup>) que j'en av fait, et dont j'av crû que je deuois accompagner cette reponce afin qu'elle ne paruint point en vos mains sans passeport. J'ay pour cela emprunté d'vn de mes amys loriginal fur lequel je lay pris, je veux dire vne des machines, laquelle il m'a mesme permis de vous enuoyer pour vous la faire voir si j'en trouue la commodité, Et m'a dit jusques la que s'il vous prenoit enuie d'en faire faire vne en Hollande vous pourriez la garder tout le temps dont vous en auriez besoin pour cela. Mais en attendant que je trouue cette commodité j'ay esté bien aise de vous en faire ce dessein afin que vous en vissiez tousjours par aduance la conftruction. Et ce dessein m'ayant tenu quelque temps a faire a cause que je n'ay pû y trauailler qu'a diuerses reprises, cela a esté cause que j'ay tant tardé a vous faire reponce. Je sçauray de Monsieur Petit 5) qui est vn libraire

<sup>1)</sup> Charles Bellair, gentilhomme du Duc de Luynes, était probablement le fils d'Antoine de Laval, Sieur de Bellair (24 octobre 1550—1631), géographe du roi. Il mourut vers la fin de 1659.

<sup>&</sup>lt;sup>e</sup>) Guillaume Marlot naquit à Reims en juillet 1596 et mourut le 6 octobre 1667 à Tives, près de Lille. Il devint grand-prieur de l'Abbaye de Saint-Nicaise, et publia plusieurs écrits sur la ville de Reims.

<sup>3)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre.

<sup>4)</sup> Voir les planches ci-jointes.

<sup>5)</sup> Le Petit était libraire à la Croix d'Or, rue St. Jacques à Paris; il est souvent question de lui dans cette correspondance.





Troisiesme figure





# Premiere figure







de Paris qui a correspondance auec Monsieur Elzeuier, s'il enuoye quelque bale de liures en Hollande. Et en cas qu'il en enuoye je mettray cette machine dedans.

Cependant Monsieur je vous supplie auec affection de me retenir quelque petite part en l'honneur de vos bonnes graces; car je puis vous assurer que je suis vn de ceux qui feray le plus d'estime de ce bien, et qui en abuseray le moins, faisant vne tres ferme resolution d'estre toute ma vie

#### Monsieur

Vostre tres humble et tres obeïssant seruiteur Bellair.

## № 632.

CH. BELLAIR à CHRISTIAAN HUYGENS.

Appendice au No. 631.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

## Explication de la Machine de Monsieur Pascal par laquelle on pratique l'Arithmetique <sup>1</sup>).

Celle que j'ay entre les mains n'est que pour les nombres entiers. Elle ne peur s'estendre que jusques aux dixaines de mille: C'est a dire que le plus grand nombre qu'elle puisse monstrer est 99999.

Cette machine a l'exterieur paroift comme vne petite caffette de cuiure bordée par haut et par bas de deux petites moulures d'Ebene, et foutenüe fur 4 petites pommes auffy d'ébene.

La feuille marquée *Premiere figure* montre la grandeur du dessus de cette caffette et ce qui y paroist.

Les lettres A, B, C, D, E marquent 5 cercles qui font vn peu éleuez fur chacun desquels les 10 caracteres des chiffres sont escrits, et ces cercles sont fixes.

Au dedans de ces cercles les lettres F, G, H, I, K marquent autant de roues, qui ont chacune 10 crans et dont chaque cran (la roüe demeurant en fa liberté) fe met toujours vis à vis de quelqu'vn des chiffres.

On fait tourner ces roues contre lordre des chiffres (car elles ne sçauroient aller

<sup>1)</sup> Une machine de Pascal, nommée Pascaline, est conservée au Musée de Clermont Ferrand.

de l'autre costé) mettant vn petit baston dans lequel des crans l'on veut. On ne leur fait jamais faire vn tour entier sans leuer le baston, car on rencontre en chemin la piece marquée L qui est sixe.

La roue F est pour les nombres; la roue G pour les dixaines, &c.

Au dessus et vis a vis de chacune de ces roües il y a vne ouuerture deux fois aussiy longue que large aux endroits marquez M, N, O, P, Q, a chacune desquelles ouuertures il paroist vn tambour qui est ensermé dans la cassette et qui en tournant decouure diuers chissres.

Il y a vne regle de cuiure marquée R qui coule dans les fentes S, T, en la pouffant par fes deux bouts V, X, qui font retrouffez et tournez comme Y, Z. Cette regle est pour cacher toufjours la moitié de chacun de ces trous. Car quand on veut faire l'addition on la pouffe enhaut pour decouurir les chiffres d'embas, quon y voit ponctuez. Et quand on veut faire la foustraction on decouure ceux denhaut. Par exemple en faisant aduancer la roüe F d'vn cran au lieu de I qui est fous M il viendra O, et au lieu de ce 8 il viendra 9 car ce n'est qu'vn mesme tambour comme il se verra plus clairement dans la seconde figure; ou il est a remarquer que ces chiffres font sur la partie denhaut de chaque tambour dans vn ordre contraire a ceux dembas.

La feconde figure represente le dedans de la cassette comme si on la voyoit ouuerte par le costé marqué Y dans la premiere figure. On voit aussy le profil du dehors car a, a, sont de petites moulures d'ebene enhaut et embas; et b, b, des pommes de mesme bois.

Le haut de cette figure depuis c jusques a, d, est le profil de la premiere figure veue par le costé Y. A de cette seconde figure est l'epaisseur du cercle A de la premiere. F est l'epaisseur de la roue F. L est l'arrest L de la premiere figure veu par le costé. e, est louuerture marquée dans la premiere figure au dessous de M. g, est le tambour sur lequel sont escrits les chiffres qui paroissent les vns apres les autres par cette ouuerture. Je n'ay point icy figuré le profil de la regle R.

Maintenant pour expliquer le dedans, il est visible qu'en faisant tourner la roüe F on fera aussi tourner la roüe h, et par son moyen les roües i, l, m, qui sont toutes trois sur vn mesime axe; et ensuitte la roüe n, tournera et le tambour g. Toutes ces roües ont chacune dix pointes ou dents, horsmis la roüe i, qui en a 20, mais elle fait la mesime chose que si elle n'en auoit que dix, car la roüe h, en prend tous-

jours deux a la fois.

La 3e. figure represente le dedans de la cassette comme si le deuant en essoit ouuert. Il n'est pas besoin d'vne particuliere explication de chaque piece, si ce n'est d'vne dont il n'a point encore esté parlé; car pour les autres on les entendra facilement, parce qu'elles se voyent toutes par le costé dans la seconde sigure. Cette piece est dans la feuille de la  $3^e$ . sigure cottée par les lettres r, et s. La lettre r la represente veue par le dessus; et la lettre s, par le costé.

Elle se met aux endroits t, et u de la seconde figure; en sorte que t, et u, de la seconde figure representent t, et u, de la piece r; et elle a son mouuement sur l'axe x.

Cette piece s'appuye fur les pointes de la roüe l, de la feconde figure vers le haut de cette roüe, permettant a cette roüe de tourner dvn costé, et l'empeschant de tourner de l'autre. Lon en voit 5 figurées par le costé dans la 3e figure.

Il ne reste plus qu'vne piece a expliquer qui est la plus dificile de toutes. Je ne sçay si je pourray bien la faire entendre. Elle est representée dans la feuille de la seconde sigure en 2 manieres, A, la fait voir par le dessous, et B par le costé. Elle sert a faire passer le mouuement d'vne roue a l'autre par sa pesanteur.

Les endroits + et  $\neq$  de la figure A, se mettent aux endroits marquez + et  $\neq$  dans laxe des roües i, l, de la seconde figure; et l'endroit marqué  $\ddagger$  se place entre les 2 roües i, l, en sorte que lors que ces roües tournent, la barre qui est entre les deux marquée  $\bigstar$  se met dans le cran  $\ddagger$  de la figure B et la leue: Puis l'autre barre marquée  $\leftrightarrow$  entre les 2 mesmes roües prend la mesme piece par lendroit n et la leue encore plus haut; et si ces roües continuent de tourner cette piece s'echape et tombant embas va se reposer par l'endroit marqué  $\phi$  sur lappuy marque  $\phi$  dans la seconde figure.

Mais il faut remarquer que la petite piece + Y & est mobile sur laxe X, qu'elle est pressée par un ressort A so qui la pousse tousjours vers le centre, et que cette piece gliffant par sa concauité ∨ ∧ sur les pointes de la roüe qui dans la machine des dixaines est semblable a la roue l' dans la machine des nombres, a coussours son extremité ++ Y appuyée contre vne des dents de laditte roue, ce qui fait que lorsque toute la piece tombe par son poids cette extremité ++ Y pousse cette seconde roue d'vn cran. Il y a 4 pieces comme celle là: La premiere est appuyée sur la machine des nombres, et sert a pousser celle des dixaines. La seconde est appuyée sur la machine des dixaines et pouffe celle des centaines. La 3e est appuyée sur celle des centaines et pousse celle des mille. Et la 4e est appuyée sur celle des mille et pousse celle des dix milles. D'ou il arriue que quand toutes ces pieces font leuées et prestes a tomber (qui est lors qu'aux trous de laddition tous les 9 paroissent) si on adjoufte 1, cest a dire, si on fait marcher la roue des vnitez F de la premiere figure vn cran toutes ces pieces venant a tomber les vnes apres les autres font passer tres promptement ce mouuement de la premiere roüe jusques a la derniere. Et au lieu de tous les 9 qui paroissoient il vient des zero en leur place.

## № 633.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 JUILLET 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 640.

A Paris le 4. Juillet 1659.

#### Monsieur

pour respondre a celle que vous m'auez faict l'honneur de mescrire le 19 du passé 1), je commenceray par la communication que je veux vous faire de ce que porte la derniere lettre que j'ay receue de Monsieur le Prince Leopold de Florence, & qui vous concerne; vous verrez que vostre reputation est allee jusques a eux, & qu'ils vous estiment grandement, ce sont les propres paroles 2).

Ainsi vous pouuez juger que la dedicace 3) que vous luy ferez de vostre escrit de Saturne sera receue de son Altesse auec tout le bon accueil & toute la faueur qui se

puisse tesmoigner a vne personne que l'on estime.

Ayant conferé quelques autres observations que j'ay eues de Leyden en 1652. Je trouue le Meridien de Leyde esloigné de celluy de Paris de  $8^{\prime\, \rm I}/_3$  seulement. & celluy de Brusselles de  $8^{\prime\, \rm I}/_4$ . Si lors que mon Astronomie Philolaique a esté imprimce j'eusse de semblables observations, je n'aurois pas suiui celle de seu Monsieur Martinus Hortensius.

Je suis tres-aise que vous ayez receu les 6. exemplaires du liure de Monsieur Paschal 4), & que vous ayez rencontré l'occasion prompte 5) pour faire tenir en

Angleterre ceux qui y estoient destinez.

J'ay esté chercher trois ou quatre sois Monsieur Carcaui sans auoir pû le rencontrer, si vous luy escriuez je luy feray rendre la lettre 6) au lieu ou il se trouuera

s'il est a la campagne.

Je vous rends graces, Monfieur, de la bonté que vous auez eüe de commander a l'ouurier l'horologe que je vous ay prié de luy faire faire, je vous fupplie trefhumblement de vouloir tenir la main afin qu'elle foit bien faicte & bien exactement.

Monfieur Petit est comme le seu Pere Mersenne, il propose tousjours plusieurs questions & cependant il en resoult peu; & si vous vous laissez aller a ses demandes & que stions & que vous vouliez entreprendre d'y respondre vous n'en verrez jamais le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nous n'avons pas trouvé la lettre de Christiaan Huygens à Boulliau du 19 juin. Consultez cependant la Lettre N°. 618.

<sup>Voir l'Appendice N°. 634.
Voir la Lettre N°. 635.</sup> 

<sup>4)</sup> Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

 <sup>5)</sup> Voîr la Lettre de Chr. Huygens à J. Wallis, N°. 625.
 6) Elle était destinée à Pascal; voir la Lettre N°. 637, note 5.

bout, je vous donne cet aduis, que je vous prie de tenir fecret. Je vous feray feulement icy vne question, A scauoir si le pendule reigle le mouuement des roues de maniere que le mouuement de celles cy demeure tousjours egal, comme le mouuement du pendule libre est tousjours egal pour le temps en ses reciprocations, encores qu'elles se facent par les portions d'arcs du mesme cercle plus grandes ou plus petites. ma raison de douter est, que selon la differente impulsion donnee a quelque pendule que ce soit, son mouuement sera plus ou moins viste, & ainsi le pendule dans l'horologe receuant du mouuement des roües l'impulsion, par laquelle son mouuement continue, il n'y a pas lieu de doubter que la roue cheminant plus viste, fera aussi mouuoir plus viste le pendule. & partant ce que l'on peut auoir du pendule ce me semble c'est quil peut entretenir l'egalité du mouuement des roues auparauant limitee & determince par la justesse du poids. j'auertiray a la rencontre Monsieur Petit de ce que vous desirez.

Jay des tuyaux tout prests pour me seruir de vos verres, mais je suis en peine a present de placer la machine, n'ayant pas de lieu bien propre en cette maison. Je seray bien ayse de voir la Geometrie?) de Monsieur des Cartes que Monsieur Schotten a faict reimprimer auec ces belles inuentions des lignes courbes egales a des droites. Je suis de tout mon coeur & tres veritablement

Monsieur

Vostre tres humble et tresobeissant seruiteur, Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

Nº 634.

L'EOPOLDO DE MEDICIS à ISM. BOULLIAU.

[JUIN 1659.]

Appendice au No. 633.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens 1).

Quando io le accennai che l'inuenzione d'adattare il pendolo ora ftata trouata molto tempo fà ancora dal nostro Signore Galileo, non jutesi di dire che il Signore

<sup>7)</sup> L'auteur désigne l'ouvrage de la Lettre N°. 306, note 3.

<sup>1)</sup> Cette copie est extraite de la Lettre N°. 633, dont elle formait le deuxième alinéa.

Christiano Hugenio non la potessi hauer anch' egli ritrouata da se medessimo, sapendo molto bene l'eminenza del suo ingegno e dottrina, mediante le quali cose ben può concludersi che questo gran virtuoso possa hauer ritrouato questa e ritrouare ancora cose maggiori.

## № 635.

CHRISTIAAN HUYGENS à LEOPOLDO DE MEDICIS.

5 JUILLET 1659.

La lettre a été publiée par Chr. Huygens dans son Systema Saturnium.

## Serenissimo Principi Leopoldo Ab Hetruria Christianus Hugenius S. D.

Res in caelo remotiffimas, extraque hominum confpectum positas, nisi cum ab arte fibi auxilium adfeiscunt, hoc opusculo persequor, Princeps Serenissime, nec dubito quin multis nimia diligentia versatus dicar in his quae tam parum ad nos attinere arbitrantur, cum eorum quae hic coram & in propinquo nobis sita sunt, plurima investigatu digna supersint. Verum hi parum attendere videntur, quanto praestet caeteris omnibus sublimium rerum consideratio, quamque hoc ipsum praeclarum sit, ad tam longe dissitas naturae partes contemplationem mitti; quae licet vifu obscurae & exiles, reipsa tamen illustres multoque maximae existunt. Nam si quod procul abfunt, ideo parum ad nos pertinere illas putemus, indigni profecto fimus mente rationis participe, qua facile immenfa caeli fpatia transcendimus, indigni etiam egregio illo, nec vnquam fatis laudato, propagandae vifionis invento, quo ad aftrorum regionem ipfo quoque oculorum fenfu pertingimus. Cujus quidem inventi beneficio ad longingua Saturni regna propius nunc quam antehac quifquam adivi, & víque eò progressus sum, vt vasti adeo itineris, pars vna centesima tantummodo reliqua fuerit: quam si quo pacto superare potuissem, quot qualiaque, dij boni, narranda haberem! Nunc autem ea perscribo quae ex intervallo isto notare oculis valui, quaeque & ipfa miranda effe & relatu digniffima nemo diffitebitur. Quem enim non admiratio capiet, vbi Saturnum annulo circundatum ac velut corona redimitum viderit? atque hanc eam formam esse, quae, cum perpetuo eadem sit, diversas tamen facies induat, & pertinaciter hactenus conjecturas Astro-

55

nomorum frustretur. At neque hoc minus novum atque inopinabile omnium auribus accidiffet, Planetam aliquem non antea vifum in caelo repertum effe, nifi novitatis gratiam stellae Mediceae abstulissent. Verum hic noster Saturni accola, quo diutius latuit, majorique molimine ad terram deducendus fuit, eo magis deprehenfo gaudendum est: quodque vnus hactenus desideratus, cumulum nunc tandem errantium stellarum explet, numerumque earum duodenarium; quo majorem post hac repertum non iri, prope est ut confirmare audeam. Certè jam majoribus illis ac primarijs, inter quos Tellus haec reponenda est, aequales multitudine minores existunt, & utrique illo, quem persectum dicimus, numero continentur, ut confilio fummi opificis modus hic praefinitus videri possit. Caeterum multiplicem contemplandi materiam, Philosophorum ingenijs circa haec caelestia corpora exorituram, quibus veluti nova accessione mundum auximus, non perseguar. Vnum hoc inanimadversum eos praeterire nolim; nempe quam non leve argumentum ad aftruendum pulcherrimum illum mundi vniversi ordinem, qui à Copernico nomen habet, Saturnius hic mundus adferat: fi enim gravatè olim isti fystemati affentientibus, scrupulum demere potuerunt quaternae circa Iovem repertae Lunae; manifestius vtique nunc eos convincet vnica illa circa Saturnum oberrans, atque ob hoc ipfum quod vnica est, nostratis Lunae similitudinem magis exprimens: vt omittam nunc aliam quoque Saturnij globi cum hoc nostro cognationem, quam in simili axium utriusque inclinatione invenient Astronomiae periti. Quae sanè cum mecum reputo, fieri non posse videtur, vt veritatem hisce in rebus tam feliciter repertam, tamque manifestis indicijs fultam, ulla aetas obliterare valeat, quam diu modo observationum Galilei aut nostrarum aliqua memoria supererit. Hasce igitur vt ab oblivione vindicarem, vtque deficientibus forsan olim organis quibus easdem repetere liceat, effet tamen vnde aliquando extitisse probari posser, hac qualicunque scriptione publicandas censui, omnibusque impertiendas. Quod autem Celsitudini Tuae commentarium hunc inscripserim, feci id non vna ratione. Namque in primis celebritatem claritatemque ei non exiguam ab Illustrissimo nomine tuo acquiri posse credidi; cujus cum per orbem vniversum, quà modo aliquis virtuti aut humanitati locus est, latè fama pervaserit, librum hunc tibi nuncupare, hoc est velut in edito cunctisque conspicuo loco eum deponere. Deinde nec ignorabam quantum momenti acceffurum effet invento illi nostro, quo perplexa Saturni mysteria exponere conatus sum, si exactissimo tuo judicio illud probari contingeret: quod utinam non frustra speraverim. Sed ante omnia occasionem aliquam me invenisse gavisus sum, neque omittendam duxi, qua palam commemorarem quantum tibi, Princeps Cellissime, artes disciplinaeque optimae, & in his Mathematicae praesertim debeant, quod contra invalescentem indies barbariem patronum ijs ac defenforem te praestas, quodque familiariter eas colendo, ac velut in contubernium tuum admittendo, plurimum dignitatis ipfis concilias: quod denique praestantissimorum ex omni antiquitate Autorum scriptis in vitam revocatis easdem promoves ac locupletas. Nempe ad haec facienda, & illustria majorum Oeuvres, T. II.

tuorum exempla & innata virtus & egregia animi tui propenfio te impellunt. nos autem ad quos optimae hujus tuae voluntatis curaeque utilitas pervenit, grato animo illa agnoscere & praedicare aequum est. Hagae Comitis. 5. Julij. Anno 1659.

## № 636.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

8 JUILLET 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 637.

#### Nobilissime Domine

Mefolabum meum ad calcem perductum est eiusque aliquot exemplaria iam ad Te transmitterem nisi vererer ne domi non esses, cum ad eas quas ab aliquot septimanis ad Te scripsj ¹) nihil omnino respons ²) acceperim. fac igitur me certiorem, quaeso, quo et quâ viâ transmittj velis, vt censuram tuam subeat, quam prolixis etiam aliorum laudationibus semper anteponam. Vale Vir Praestantissime, meque ama, quem sincero assectu esse nosti

Tuj observantissimum
Renatum Franciscum Slusium.

Dabam Leodij viij Julij

Nobilissimo et Clarissimo Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem &ca.

VI.

A la Haye.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 628.

<sup>2)</sup> Chr. Huygens ne répondit à la Lettre N°. 628 qu'après la réception du N°. 636. Voir la Lettre N°. 637.

## Nº 637.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [R. F. DE SLUSE].

[JUILLET 1659.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux Nos. 628, 636. R. F. de Sluse y répondit par le No. 641.

#### Nobiliffime Domine

Librum tuum ¹) quem jam ad umbilicum perductum existimo per Silvaducenses aurigas expectabo, quando alia opportunitas non datur. lubentissimeque quotquot exemplaria ejus miseris distribuam. In meo ²) pauculae adhuc sigurae imprimendae restant. Itaque brevi accipies χάλκεα ἀντὶ χρυσείων videlicet. Quamquam tamen argumenti dignitate confisus Serenissimo Principi Leopoldo magni Etruriae Ducis fratri illum nuncupavi ³) gratissimum mihi facies si ostenderis quâ vià optime descrendum curem, namque et tua ad amicos Florentinos credo missurus est ⁴) quibus utinam itineris socius accedam. Dettonvilų inventa merito admiraris; sed et errorem in Theoremate omnium novissimo recte perspexisti, qui emendari tamen potest si unum hoc Theorema aliter concipiatur. admonui jam pridem ea de re autorem, sed Carcavium ab urbe abesse opinor, ad quem literas meas inscripseram ⁵). Miror quod seribis te necdum ⁶) illa vidisse, quae de Conoidum et sphaeroidum supersiciebus inveni. Annus enim atque amplius est cum tibi omnia impertij ²) teque ea accepisse significasti ³). Itaque in memoriam redi inveniesque proculdubio in ali-



qua mea epistola si quas affervas. De Linea autem Parabolica hujusmodi Theorema est.

Sit Parabolae portio recta ABC, eamque ad terminos bafis contingant rectae AD, CD, concurrentes in D. Esto item hyperboles portio EFG, cujus dimidius axis transversus FH aequalis sit basi parabolae AC; tota autem HI quae a centro sectionis ad basin usque portionis extenditur, aequet duas

- Le "Mesolabum". Voir la Lettre N°. 563, note 3.
- 2) Le "Systema Saturnium". Voir la Lettre N°. 640, note 2.
- 3) Voir la Lettre N°. 635.
- 4) Lisez: es.
- La lettre de Carcavy dont parle Bouillau dans la lettre N°. 633.
- 6) Voir la Lettre Nº. 628.
- 7) Voir la Lettre N°. 466 du 26 février 1658.
- 8) Voir la Lettre N°. 468 du 4 mars 1658.

fimul AD, DC. Jam fi HK aequalis fuerit curvae parabolicae ABC, et ducatur LKM parallela bafi EG fiatque parallelogrammum EM eandem cum portione bafin habens, cujufque latus bafi oppofitum transeat per K. Aio hoc \_\_\_\_\_ aequale effe hyperboles portioni EFG. Unde itaque connexio quadraturae hyperboles cum dimensione lineae parabolicae manifesta evadit.

Quod fi autem novam editionem Geometriae Cartefij quam Schotenius procuravit nondum vidisti est quod tecum communicem insigne inventum juvenis cujusdam nostratis Heuratij nomine. Hic investigans parabolicae lineae mensuram quam mihi inventam resciverat 9), hanc primum quidem assecutus est, deinde vero ulterius inquirens curvarum quoddam genus reperit (et quidem earum quae Geometricae censentur) quibus restas lineas absolute aequales constitui posse docuit. prima earum et simplicissima est paraboloides illa in qua applicatarum ad axem cubi sunt inter se sicut quadrata abscissarum ad verticem. Exemplum adderem sed brevi quid rei sit e libro illo quem dixi addisces, nisi forte jam didicisti. Non est itaque quod ultra naturae repugnare existimes curvam restae aequalem inveniri 19).

## Nº 638.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

### 15 JUILLET 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponsé au No. 637. Chr. Huygens y répondit par le No. 641. Elle a éte publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

Leodij, 15 Julij 1659.

## Nobilissime Domine

Recte fecisti quod lucubrationes tuas Serenissimo Principi Leopoldo inscripseris, est enim vt experientià didicj vir non minus humanitate et doctrinà quam natalium splendore commendabilis. Idem etiam fecissem si quam habere potuissem siduciam

9) Consultez la Lettre Nº. 587.

Voir la dernière phrase de la pièce N°. 614.

vel argumenti vel operis 1): fed hoc leue est, vt videbis, illud vero licet fortasse non ignobile tamen λίαν γεωμετρικόν έστι, et nescio quomodo Φυσικώτερα magis arrident. Itaque, cum ne quidem nomen meum adscripserim, Lectori Geometrae duntaxat infcripfi; hoc est Tibi quem in animo habuj, tuique similibus, quibus si probetur abunde mihi fatiffactum erit. Herj eiufdem aliquot exemplaria 1) tranfmifi ad Te, non per Siluaeducenses aurigas, qui nunc non aderant, sed viâ quam fuggessit amicorum aliquis, et vt ait, breuiore, nescio an securiore: Itaque statim atque acceperis rescribe, quaeso, vt timere desinam. Ex ijs vnum Clarissimo Schotenio fi donatum volueris, rem mihj gratissimam praestabis; aljud etiam Wallisio, est enim insignis (vt ex ipsius scriptis videre est) ac subtilis Geometra: et si Saturnum tuum in Angliam mittas, poterit Mesolabum meum comes, vt opinor, non grauis accedere. Caetera Geometris, prout expedire censebis, distribues, nam hoc totum arbitrij tui esto; et si plures adhuc nosti qui similium rerum curâ teneantur, aliquot rurfus exemplaria, cum iufferis, ad Te transmittam. Vellem tam facile ad Italos peruenire poffent, Florentinos praecipue, nam illi nullo negotio Romam dirigerent. Ego eâ de re tecum deliberare statueram, at Tu me praeuenis, et in eâdem mecum ἀπορία versarj Te significas. Equidem nihil consultius arbitror, quam si per vestrates onerarias naues (quarum magna semper, vt vidi, in Herculis liburni portu copia est) mittantur. Via longa est, inquies, sed breuior nunc non occurrit; nam farcina grauior est quam vt a Veredario commode ferri possit. Mone igitur quid facto opus sit; operam enim (si quid his melius nosti) quantamcumque potero libens impendam. Memor eram equidem me Theoremata de fuperficiebus Conicis<sup>2</sup>) ante annum accepisse. Sed ita tuas intellexeram quasi iam in Gallijs edita esse innueres, ideoque inde negaueram me accepisse. Nouum autem illud de Parabolicae lineae, et Hyperboles dimensionis mutuo nexu, dici non potest quantum mihi placuerit, praesertim cum Heuratio occasionem dederit inueniendj rem 3) quam inter ἀδύνατα hactenus recensueram. In quo errore et Cartesium et plures alios, vt scis, socios habui; ideoque maximo desiderio teneor videndi Commentarii Schoteniani, cuius editionem postremam nondum aspexi: spero autem fore vt aliquod exemplar ad Bibliopolas noftros quamuis fimilibus libris non instructos aliquando perueniat. Analysim meam quod attinet nescio cur nouam vocare voluerit Dettonuillius, nam non aliam nosse me prositeor quam Vieteam (illj enim affueueram antequam Cartefianam viderem, et hanc ab illå non multum differre arbitror) cuj si quid a me additum sit, videbis in his speciminibus quae iam edidi. In ijs propositionem tertiam et sextam, quaeso, attentius considera, latet enim aliquid, cuius rationem nisi quis peruideat, αβλεψίας accusari possim.

De Sluse désigne son "Mefolabym". Voir la Lettre N°. 563, note 3.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 466.

<sup>3)</sup> Consultez la Lettre Nº. 587.



Addo parabolam meam de quâ Dettonuillius, vt videre possis an eadem sit cum Wallisianâ. Sit Cyclois primaria cuius basis ab, vertex c, axis  $af^4$ ) fiat vt 1 ad  $28 \frac{4}{9}$  ita fc ad cq. Tum axe cf latere recto cq fiat semiparabola cnd, cuius applicatarum quadrato-quadrata vt fd, yn, eandem habeant rationem, quam cubj partium axis fc, yc. Dico ductâ quâlibet applicatâ Cycloidis et Parabolae, vt zypn, superficiem solidj orti ex reuolutione curuae zcp, circa zp, aequarj circulo cuius radius yn. Aliqua etiam commentus sum circa Ellipsoides (perlas vocat Dettonuillius) quae aliâ occasione, si ita iusseris, accipies.

Vale interim Vir Praestantissime ab eo qui pleno affectu est

Tuj observantissimus
Renatus Franciscus Slusius.

Nobiliffimo et Clariffimo Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem

VI

A la Haye.

<sup>4)</sup> Lisez: cf.

## Nº 639.

## CH. BELLAIR à [CHRISTIAAN HUYGENS].

16 JUILLET 1659 a).

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 667.

A Vaumurier ce 16 Juillet 1659.

#### Monsieur

Je me donnay lhonneur de vous escrire il y a quelques jours <sup>1</sup>), et j'accompagnay ma lettre du dessein de la machine de Monsieur Pascal. A present je vous enuoye la machine mesime sur laquelle j'ay pris ce dessein. Je l'adresse a Monsieur Petit libraire a Paris qui ma mandé quil trouueroit moyen de vous la faire tenir. Celuy a qui elle est ma dit que vous pourriez la garder tant quil vous plaira et mesme en faire faire vne semblable par vos ouuriers si vous le uoulez. Il n'est pas presse de la r'auoir. Cest vne personne qui vous honore beaucoup et que vous connoisse assurement de reputation, mais il ne veut pas estre nommé.

Je croy que vous ne trouuerez pas mauuais que je prenne icy la liberté de vous entretenir de nos orloges. Nous n'auons pas encore receu les deux dernieres. Neantmoins je croy qu'elles feront a prefent en chemin, car on m'enuoya il y a quelques jours la fin d'vne lettre de Monfieur Elzeuier qu'il escriuoit a Monfieur Petit, par laquelle il luy mandoit qu'elles seroient bientost enuoyées par terre dans la balle des lettres parce qu'on ne pouuoit rien enuoyer par mer a cause d'vne dessence de Messieurs les Estats. Si neantmoins elles n'estoient pas encore parties lors que vous receurez la presente et qu'il y eust moyen de faire en sorte qu'il y eust vne sonnerie pour les heures a celle que lon a demandée qui doit marquer les secondes Monseigneur le Duc de Luynes en seroit bien aise car il voudroit bien que celle quil destine pour garder dans son cabinet sonnast les heures et marquast les secondes. Mais si elles sont parties il n'y a plus de remede il faut les laisser venir.

Je fis escrire dez le 23 may a Monsieur Elzeuier pour le prier de demander encore a vostre ouurier vne orloge a ressort qui sonne les heures et qui ait le cercle d'argent. Monsieur Brunetti vous la recommanda <sup>2</sup>) Et jay veu la reponce que vous luy auez faitte depuis peu <sup>3</sup>) touchant cela dont je vous suis tres obligé. Je feray donner largent pour cette orloge a Monsieur Petit asin qu'il le fasse tenir a l'ouurier, mais je suis en peine de sçauoir combien il luy saut monnoye de France.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 631.

<sup>2)</sup> Nous n'avons pas trouvé cette lettre de Brunetti à Chr. Huygens.

<sup>3)</sup> Cette lettre de Chr. Huygens à Brunetti manque également dans nos collections.

Si j'ofois Monfieur je vous demanderois la grace de m'en faire éclaircir, mais je prens trop de liberté. Si je pouuois auoir correspondance auec l'ouurier mesme je m'adrefferois immediatement a luy fans vous donner toutes ces peines et peut estre feray je obligé d'en faire venir encore quelques vnes car vn de mes amis m'en a encore depuis peu demandé vne mais je ne fuis pas esclaircy de quelle façon il la veut. Permettez moy de vous demander si en Hollande dans les lieux ou il v a pluficurs or loges a pendule, ils demeurent long temps a fonner les heures enfemble; car j'en ay fait accommoder deux ou jay fait mettre a chacun vn pendule de 3 pieds et quelques pouces. Je nay encore sceu trouuer moyen de les faire sonner 4 jours de fuitte precisement ensemble, ce nest pas qu'elles s'eloignent beaucoup l'vne de lautre et quand on prend garde aux quadrans au Soleil on ne peut pas mesme en 8 jours y remarquer de la difference, mais la precifion de l'ouije est beaucoup plus sensible que celle de la veue. Je trouue aussy que quand on les huile cela fait aller les balancemens du pendule plus loing et lorloge retarde, ou au contraire quand les rouages font bien fecs et que le pendule ne prend pas vn si grand branle elle aduance. Je les ay fait faire selon la premiere methode cest a dire le balancier horifontal. Je ne scay si vous n'auez point quelque inuention pour auoir vn raion de foleil bien net et bien coupé ou vne ombre bien couppée qui aille auffy viste que le bout de laiguille des minutes dyne de vos orloges afin de les pouvoir ajufter bien precisement sur le Soleil. Je vous supplie dexcuser toutes les libertez que je prens et de me faire la grace de me croire.

Monsieur

Voftre tres humble et tres obeiffant feruiteur Bellair.

<sup>&</sup>quot;) Ro le 3 septembre [Chr. Huygens].

## № 640.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [ISM. BOULLIAU]. 24 JUILLET 1659.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse au No. 633. Ism. Boulliau y répondit par le No. 645. Elle a été publiée par Ch. Henry dans: "Huygens et Roberyal, 1880."

A la Haye le 24 Jul. 1659.

#### MONSIEUR

Ce qu'il vous a pleu me communiquer de la lettre du Prince Leopold 1), confirme tout à fait les assurances que vous m'aviez donne auparavant de sa civilité et benignité, et certainement je fus furpris de trouuer dans les paroles de Son Altesse des termes si obligeants et des louanges beaucoup plus que je ne merite, au lieu de veoir rejecter les raisons que j'avois alleguè pour ma defence. Je ne manqueray pas de l'en remercier, lors que j'envoyeray mon livre de Saturne 2), qui est tout prest, et n'attend que quelque bonne occasion. Je croy que vostre horologe est desia partie car il y a 5 ou 6 jours que le Sieur Elsevier l'a emportée pour l'empacqueter dans quelque bale de livres. L'ouurage estoit bien à mon grè, specialement parce que le pendule y estoit assez pesant. S'il estoit fort leger, alors la difficulté que vous proposez pourroit avoir lieu en quelque sorte; mais estant pesant comme il est, et l'action de la manivelle ayant tres peu de force il n'y a rien du tout à craindre. Vous posez pour fondament de vostre doute, que selon la differente impulsion donnée à quelque pendule que ce soit son mouuement sera plus ou moins viste. Ce qui n'est pas vray pourtant, finon que quand c'est quelque grande force qui donne cette impulsion mais non pas quand elle suffit seulement à entretenir les vibrations du pendule. Comme par exemple si vous suspendiez un pendule libre et non pas attachè à l'horologe d'un pied de longeur, avec une boule d'une ou deux onces; apres que vous l'aurez fait aller une fois avec la main, vous pourrez facilement entretenir fon mouuement en ne faisant que souffler dessus à chaque vibration; mais quoy que vous taschiez à le faire aller plus viste en soufflant plus viste, vous n'en viendrez jamais à bout, tant que vous laisserez ladite longeur au pendule. Or ce mesme pendule estant appliquè dans une horologe, la manivelle QR3) n'agit pas avec4) grand' force fur ce pendule que ne faisoit auparavant vostre haleine, parce que la manivelle n'a aussi que justement autant de force qu'il en faut pour faire continuer les vibrations d'une efgale largeur. Quoyque donc par quelque inegalité de l'ouurage l'horologe

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 634.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cristiani Hvgenii Zvlichemii, Const. F. Systema Satvrnivm, sive De causis mirandorum Satvrni Phaenomenôn, et Comite ejus Planeta Novo. Hagae-Comitis, Ex Typographia Adriani Vlacq. M.DC.LIX. in-4°.

La préface est datée "5 Iulij. Anno 1659."

<sup>3)</sup> Consultez la figure reproduite vis-à-vis de la page 254.

<sup>4)</sup> Ajoutez: plus.

veuille cheminer plus vifte, il n'en peut rien faire à caufe du pendule qui est attachè à la manivelle, et sur le quel cette manivelle n'a pas plus de pouvoir pour luy faire haster son train ordinaire, que vous n'aviez en soufflant dessus. Si vous estiez de l'academie chez Monsieur de Monmor je vous pricrois d'y faire veoir ces raisons, parce que Monsieur Chapelain mande 5) qu'encore dernierement on y a fait de semblables objections à la vostre. Mais ce m'est assez je vous ay satisfait, l'experience seule estant suffisante pour convaincre les autres; par la quelle ils trouveront que le pendule appliquè aux horologes est encore plus juste que lors qu'il en est separè, à cause de l'esgale largeur des vibrations.

Je fuis marry que Jupiter et Saturne vous foyent eschappez cette fois auparavant que vous ayez pu dresser vostre lunette. Mais y ayant tant de belles places et de beaux jardins a Paris, et quantité de personnes curieuses, je croy que vous trouverez bientost quelque lieu commode pour la placer, et m'affeure qu'a veoir seulement le croissant de la lune vous ne vous plaindrez pas de la peine qu'en cela vous

prendrez. Je suis entierement

#### MONSIEUR

Vostre tres humble et tres obeissant seruiteur.

## Nº 641.

CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

[JUILLET 1659.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 638. R. F. de Sluse y répondit par le No. 643.

## Nobiliffimo Clariffimoque Viro Domino Renato Francisco Slusio Chr. Hugenius S.

Exemplum Mefolabi tui ¹) tradidit mihi nuper vir optimus S. Sorberius, quem libellum evolvere atque examinare prius volui quam gratias tibi agerem de exoptatifimo atque exfpectatiffimo munere. namque eum fub praelo effe per eundem Sorberium antea cognoveram. Ecce igitur tandem habitu fe digno in lucem prodiens opufculum tuum, dignoque comitatu auctum, mihi vero cum omni ex parte perplacens, tum ea praecipue qua methodi tuae in Mefolabo doctrinam liberaliter exhibitam qua nihil.²) Meminifti credo cum prima vice ³) illud edidiffes me ⁴) putaffe methodum

<sup>5)</sup> Nous ne possédons pas cette lettre.

<sup>1)</sup> Voir l'ouvrage de la Lettre N°. 563, note 3.

<sup>\*)</sup> Huygens a biffé le verbe.

Voir les Lettres Nos. 398, 401, 404.
 Voir les Lettres Nos. 399, 403, 414.

illam mihi perspectam, quod sanc non immerito suspicabar quum talem invenissem quae fere eastem omnes constructiones cum illius problematis tum caeterorum solidorum mihi suppeditaret. Nunc vero multum diversis vijs nos institisse intellexi, tua quidem meliore at mea ne nunc quidem plane contemnenda aut inutili. Data vero Ellipse qualibet duas medias reperire subtiliter profecto ex tuis nunc deduxisti, quod idem tunc aliter atque alia plane aggressione affecutus eram, constructionemque eam ni fallor tecum tunc temporis communicavi 5).

In problemate de flexu contrario Conchoidis agnosco pristinae benevolentiae effectum, in honorifica quam facis mei mentione, etsi merito vereri debeo ne qui tuam hanc et Heuratij nostratis circa idem problema exercitationem 6) viderit, quae Schotenii commentario in Cartefianam Geometriam inferta est, imperitiam meam incuset, quem tam multa tamque pulcra quae de hoc argumento dicenda restabant. effugerint. Sed facile excusabunt credo qui me novitium ac tironem adhuc in Geometria cum illa scriberem fuisse scient; quod parum attendunt, qui mihi primitias illas studiorum meorum quas tunc una edidi, de Circuli Magnitudine inventa 7) inquam, et illis anteriora de Quadratura Hyperboles et Circuli 8), quafi nullius praetij ac lucis indigna nunc objiciunt, de quorum injuria non est quod in praesentiam apud te conquerar, quia brevi et qui fint cognosces, faciamque ut appareat me non impune laceffitum. De tuis vero ut dicere porro exequar, nihil in iis reperi quod non ingenium artem autoris prae se ferent 9), sive enim in geometricis five in arithmeticis calculum analyticum instituisti, tanta peritia ac dexteritate ubique eum tractans ut mea opinione nemo hac in parte se tibi praeferre queat. Vale Vir Amicissime.

## Nº 642.

### CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

26 JUILLET 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

## Clariffimo Viro Domino Francisco Schotenio, Chr. Hugenius S.D.

Vir Eruditiffimus mihique amiciffimus Francifcus Slufius cum opufculum iftud 1) de cubi duplicatione et cubicarum aequationum effectione edidiffet, ejus exemplaria

<sup>5)</sup> Voir la Lettre No. 414.

<sup>6)</sup> Comparez les pages 258-262 de la Geometria R. Descartes, 1659. Voir la Lettre N°. 306, note 3.

 <sup>7)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 191, note 1.
 8) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 95, note 1.

<sup>9)</sup> Lisez: fert.

<sup>1)</sup> Le Mesolabum. Voir la Lettre N°. 563, note 3.

aliquot ad me mifit, voluitque ut Tibi unum fuo nomine offerrem. Agnosces puto mecum elegantem in his methodum latere, nec cuivis obviam, praefertim fi antehac ipse quoque duas medias ope ellipsis et circuli quaerere aggressus es. Alterum exemplar Domino Golio, si placet trades meoque nomine salutem addes. Vale. Systema Saturnium accipies propediem.

Hagae 26 Jul. 1659.

Mijn Heer Mijn Heer Fr. van Schooten, Professor der Mathematijcken

Tot

In de Heeresteeg.

Leyden.

## № 643.

R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

29 JUILLET 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.
Elle est la réponse au No. 641.
Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

Leodij 29 Julij 1659.

#### Nobilissime Domine

Libellum meum Tibi placere, iucundum mihi accidit, fed longe iucundius eum curâ tuâ et inquisitione dignum censeri. Perge igitur, et si quid οὐχ ὑγιες inueneris, admone paratum semper vel explicare vel corrigere. Methodum, quâ vsus sum, deprehensurum te non dubito, viam enim vt video, insistis. Cum autem illam inueneris nullo negotio in 14<sup>tâ</sup> et sequenti propositione infinitas Ellipses vel Hyperbolas pro vnâ parabolâ substitues. Est et aliud de quo mentionem non secj, in Problematibus scilicer planis, saepe hac viâ infinitos etiam circulos qui cum lineâ rectâ proposito fatisfaciant reperiri, et constructiones etiam plures ac faciles in ijs Problematibus quae hactenus inter difficilia numerauimus: vt in illo Pappi libro 7° propositione 72, cuius tu nouam olim ¹) demonstrationem protulistj. Bibliothecam ommem Sti Jacobj excussivi manuscriptum Ouidij inuenirem²), et cum diligentiae meae non siderem, indices cuoluj, seniores qui antehac eidem praesuerant consuluj, sed irrito conatu. Aiebant autem plerosque ex Manuscriptis codicibus esse deperditos, suorum incuriâ, qui similes libros prae nouis illis ac venustis, quas Typo-

Dans l'ouvrage "Illustrium quorundam problematum Constructiones, Problema IV". Voir la Lettre N°. 191, note 1.

<sup>2)</sup> Plus tard, le 13 novembre 1662, N. Heinsius écrivit à de Sluse et à Huygens au sujet de ce manuscrit retrouvé par de Sluse.

graphia fubministrat, editionibus contemnunt. Rogaui interim vt si quid forte in monachi alicuius cellà delitesceret ad me statim mitteretur, sed post eam quam adhibuj diligentiam vix vlla spes assulget. Doleo itaque quod Clarissimi Heinsij (quem olim Romae apud Holstenium 3) vidisse meminj) litterarios conatus promouere non potuerim. Cum herj abiret a nobis Dominus Vanderveecken 4) eum aliquot adhuc libellj mej exemplaribus oneraui, quae euntem in Angliam vel Italiam Saturnum tuum comitari poterunt si ita videbitur. Nullius enim iudicium metuit libellus meus postquam a Te probatus est. Vale Vir Praestantissime et vt facis ama

Tuj observantissimum Renatum Franciscum Slusium.

Nobiliffimo et Clariffimo Domino Domino Christiano Hugenio de Zulichem &c. A la Haye.

## Nº 644.

A. Boddens 1) à Christiaan Huygens.

1 лои́т 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Nobiliffime Domine

Radicem  $^2$ ) Binomii in integris propoliti praeter  $\frac{\tau}{2}$  nullas fractiones admittere , ita demonstratur  $^3$ ).

<sup>3)</sup> Lucas Holstenius (Holste) naquit à Hambourg en 1596 et mourut à Rome le 2 février 1661. Le 26 mai 1616 il fut inscrit comme étudiant en philosophie à l'université de Leiden: il se rendit en 1622 en Angleterre, en 1624 en France et en 1627 en Italie, où il devint bibliothécaire du Vatican.

<sup>4)</sup> Van der Veecken était le ministre résident du Prince-Evêque de Liège à la Haye.

¹) Voir la Lettre N°. 501, note 5. Boddens était étudiant en philosophie à l'université de Leiden depuis le 9 février 1658; il y habitait chez Elias Paulusz, dans le Kalander-Molen sur le Leegewerf.

<sup>2)</sup> C'est-à-dire "radicem cubicam", le problème traité par Wassenaer (ou Descartes) dans un écrit dirigé contre Jan Janssz Stampioen.

<sup>3)</sup> Boddens veut démontrer que, pour a et b entiers, l'équation  $\sqrt[3]{a \pm \sqrt{b}} = p \pm \sqrt{q}$  comporte 2p entier. A cet effet, il compose une équation cubique pour laquelle la méthode de Cardanus conduit à la solution  $\sqrt[3]{a + \sqrt{b}} + \sqrt[3]{a \mp \sqrt{b}} = 2p$ . Les coefficients de cette équa-

Regula H. Cardani folvens Aequationem Cubicam facit ut valor radicis feu x fit acquale duplo numeri fine figno  $\nu$  notati in dati binomii radice. In Exemplo clarius. Sit datum Binomium  $a + \nu b$  quod invenio in hac aequatione

$$x^{3} \otimes^{4} 3 c x \otimes 2 a \infty \text{ o. Sit ipfius } a + \nu b \text{ radix cubica } p + \nu q$$

$$\frac{1}{3} \frac{2}{c a} \text{ dico } x \text{ effe aequale } 2 p$$

$$c \frac{a}{c} \frac{a^{2}}{c^{3}}$$

$$\frac{a^{2}}{c^{3} \otimes a^{2} \otimes b}$$

$$\nu b \infty \nu c^{3} \otimes a^{2} \nu c^{3} \otimes a^{2} \infty \nu b$$

$$a + \nu b \infty a + \nu c^{3} \otimes a^{2} \frac{a}{c^{3} \otimes a^{2} \otimes a} \omega b$$

$$p + \nu q \qquad \nu C$$

$$p + \nu q \qquad \nu C$$

$$p + \nu q \qquad p + \nu q \qquad p + \nu q$$

$$2 p \infty x \text{ feu valor aequationis propofitae.}$$

Si ex a + Vb possit VC extrahi necesse est  $a^2 \otimes b$  differentia nempe  $\Box$   $a^3 \wedge b$  ipsius  $a \otimes Vb$  sit cubus rationalis  $a^3 \otimes a^2 \otimes b^3$  ergo  $a^3 \otimes b$  per consequens  $a^3 \otimes b$  numerus integer rationalis ac propterea  $a^3 \otimes a^3 \otimes b$  numerus in aequatione  $a^3 \otimes a^3 \otimes b$  est integer nam  $a^3 \otimes a^3 \otimes a^3 \otimes b$  est integer nam  $a^3 \otimes a^3 \otimes$ 

Nam fint 3 valores ipfius x in propofita aequatione  $\begin{cases} x \otimes d \\ x \otimes e \\ x \otimes f \end{cases}$ 

Si, d, e, aut, f, fit fractus necesse est duo simul fracti  $x^3 \times dx^2 \times dex \times def$  fint, alter enim secundus terminus abesse non posse, deinde debent & communem denominatorem habere, felomo possent enim alter integrum constituere, debetque  $x^3 \times 83cx82a$  3tius integer posse per quadratum denominatoris dividi, non posse enim alter 2a esse numerus integer. Sit

tion cubique étant des nombres entiers, Boddens s'efforce d'en déduire que ses racines ne peuvent être fractionnaires.

<sup>4) &</sup>amp; est le signe pour ±.

<sup>5)</sup> VC est le signe pour la racine cubique.

<sup>6)</sup> Lisez:  $p-\nu q$ .

<sup>7)</sup> Boddens indique ici par  $\Box$  r3 le produit  $(a \pm V b) (a \mp V b)$ .

<sup>8)</sup> En effet, en posant  $\sqrt[3]{a \pm \sqrt{b}} = p \pm \sqrt{q}$ , on trouve  $a = p^3 + 3pq$ ,  $\sqrt{b} = (3p^2 + q)\sqrt{q}$ ; done  $a^2 - b = (p^2 - q)^3$ .

<sup>9)</sup> Lisez: b \ a2.

itaque 
$$\frac{r}{z} \infty d$$
. Ergo  $r s y \infty def$ 

$$\frac{s}{z} \infty e$$

$$y z z \infty f$$
Sed  $de \infty \frac{r s}{z z}$ 

$$df \quad ryz$$

$$ef \quad syz$$

 $3c \propto \frac{rs}{zz} + ryz + syz$  quod numerus integer effe nequit ac proinde 2p inte-

ger: quod oftendi debebat.

Ērit igitur et x numerus integer ac idcirco 2p idque vel par vel impar. si par nullas fractiones, si impar  $\frac{1}{2}$  tantum, una pars radicis binomii dati admittet & per conse-

quens altera 1, quod erat oftendendum.

Pro donis 10) gratias nunquam intermorituras reddo. Dominum Blaew conveni de Mullerio 11), fed illis non cognitus erat, quapropter Elfevirios adii, quibus quidem notus, fed non ubi locorum commoretur, quoniam multorum debitor. Navis est quae propediem Gedanum proficiscet, ut communiter hic tales multae: In alterutris Dominationis vestrae libris scheda unica deest, nempe illa quae continet paginas 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 quod, illas legendo repperi. Pro Mesolabo, & Nobilitati vestrae & Auctori Acutissimo magnas gratias habeo. Cui libros demandem, si Mullerium non videro rogo mihi Dominatio Vestra imperet. Vale.

## Nobilitatis Vestrae Humillimus Servus A. Boddens.

Dabam Ocyffime Amftelodami A°. 1659 Ipfis Kalend. Augufti.

Elfevirii ubi Dominum Mullerium viderint, domi nostrae ipsum mittere mihi promiserunt ut ipsi libros tradere possim.

Mijn Heer Mijn Heer Christiaen Huijgens ten huijfe van Mijn Heer Constantijn Huijgens, Cito Ridder Heer van Zulichem &c.



tot 's Gravenhaege.

10) Probablement le Systema Saturnium et quelques-uns des écrits antérieurs.

Andreas Julius Müller fut libraire à Dantsig; il travailla pour Hevelius. A ce qu'il paraît, c'est lui qui avait été chargé des exemplaires du Systema Saturnium destinés à Hevelius et à des Noyers. Consultez encore la Lettre N°. 676.

## Nº 645.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

#### 1 лоûт 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 640. Chr. Huygens y répondit par le No. 648.

A Paris le 1. Aoust 1659.

#### M. HUYGENS DE ZULICHEM.

#### Monsieur

Je vous rends graces tres humbles de vostre lettre que vous m'auez fait l'honneur de m'escrire le 24 du passé dont je vous suis tres obligé, & de tant de soin & de peine que vous auez prise pour faire saire l'horologe que je vous ay demandee; & que vous auez encores eu la bonté de consigner a Monsieur Elzeuir, ne pouuant mieux venir que dans vne balle de liures.

Je vous remercie pareillement de l'esclarcissement que vous m'auez donné touchant l'egalité du mouuement du pendulc. Je ne manqueray pas de faire scauoir a quelquun de l'assemblee de Monsieur de Montmor la response que vous m'auez faite sur le doubte que j'auois proposé, puisque c'est le mesme qui a esté fait dans cette Academie.

Je fuis en grande impatience de voir vostre Saturne<sup>1</sup>) j'espere que Monsieur Elzeuir en apportera; Nous aurons moyen de confronter vostre hypothese auec celle de Monsieur Heuelius; comme vos lunettes sont meilleures que les siennes vous auez remarqué ce qu'il n'a pû voir. Je feray mon possible pour me seruir bien tost de vos verres, tousjours verray-je la Lune.

Nous n'auons rien de nouueau en matiere de Geometrie. Monfieur Du Laurent. 2) que vous auez veu a la Haye Secretaire de Monfieur de Thou s'offre de monftrer par l'Algebre specieuse l'inuention des deux moyennes proportionnelles par les plans, ce que Monfieur de Roberual luy conteste. Cettuyci dans vne rencontre a traicté Monfieur du Laurent auec vne rusticité & inciuilité insupportable. Il est vray que je ne croy pas que Monfieur Du Laurent puisse venir about de son dessein, mais il n'en faut pas venir aux injures. Je salue auec vostre permission Monfieur Heinsius & je demeure auec passion

#### Monsieur

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Boulliau.

<sup>1)</sup> Le Systema Saturnium. Voir la Lettre N°. 640, note 2.
2) Dulaurens. Voir la Lettre N°. 599, note 3.

J'ay rendu moymefme la lettre 3) que vous auez efcrite a Monfieur Carcaui, qui m'a promis de vous faire refponfe.

A Monfieur Monfieur Christian Huygens de Zulichem.

A la Haye.

### № 646.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

5 AOÛT 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

Leodij 5ta Augti 1659.

#### Nobiliffime Domine

Quod ominatus fueram cum ad Te libellum meum transmissi di reips\( \text{la} \) nunc experior, fore nimirum vt viam inuenires quam illi\( ^1 \) in opere perficiendo ingres\( \text{lum} \) stum. Fateor enim cum primum incepj occurris\( \text{le} \) mihi cogitationes ijs similes quas ad me mis\( \text{lis} \) in opere persiciendo v\( \text{lus} \) stum, quam si porro pergas vt coepisti reperturum Te non dubito. Addis, non folum illum circulum adhiberj pos\( \text{le} \) quj rectangulum ex duabus extremis includit sed alios quoque numero infinitos, de quo ne  $\pi \rho \sigma \pi e \tau \text{li} \) iudicium feram, rogo vt rem accuratius explices, et exemplo aliquo illustres, magno enim opere me obligabis si id feceris. Cartes\( \text{lo} \) purimum faueo, fuit enim acutus supra quam dici potest Geometra, sed \( \text{cuvt} \) 'A\( \text{lpa} \sigma \text{till} \) \( \text{lus} \) non ita multum debeo. Eram enim in locorum consideratione prius\( \text{quam} \) eius Geometriam vidis\( \text{lem} \). Nam quid tandem sunt loca nifi sigurarum proprietates, quas ex analysi venarj ea demum Geometrae laus est, quae sane Cartes\( \text{lo} \) in primis debetur. Quid vero ab illius methodo mea discrepet videbis in alio opere, immo in hoc ipso si quas antea tibi significaui propositiones \( \text{lam} \) am et \( \text{stam} \) inter se conferas. Si quid interim e\( \text{de} \) de re scribendum mihi sit, et si quid vltra desi-$ 

<sup>3)</sup> Nous n'avons pas rencontré cette lettre dans nos collections. Voir sur cette lettre les Lettres Nos. 637, note 3, et No. 650. Elle en renfermait une autre, destinée à Pascal.

<sup>1)</sup> Lisez: illo.

<sup>2)</sup> Dans nos collections cette lettre manque.

derem, id fiet fine vllius nedum viri illius magni reprehensione, sum enim minime omnium  $\phi_i \lambda \delta \psi_o \gamma_o s$ . Ex his satis, vt opinor, perspicis opus non esse vt symbolis Cartesianis vtar: praeterquam enim quod scripta mea recudere ac reformare deberem, (quod quidem difficile foret et erroribus obnoxium) id nihil omnino vtilitatis adferret, nam licet plerumque in conclusionibus pari passu ambulemus, in constructionibus tamen saepe  $\delta_{is}$   $\delta_{ik}$   $\pi \alpha \sigma \omega_i$ , vt aiunt, differimus. Arbitror autem characteres meos non ita a Cartesianis abire vt negotium vel tironi exhiberi possint. De Typographo optime mones, et doleo nobis non-esse fessiicoris ingenij artisices: Tu succurre, et consilium suggere quod in alio opere sequi debeam. Exemplum adiungo methodj meae in planis, non illud quidem alicuius momenti, sed tantum vt in eiusdem Analysim inquiras. Proponatur dato semicirculo

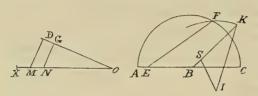

AFC inuenire in Diametro AC punctum E, a quo fi in angulo dato ducatur EF, rectangulum AEC ad quadratum EF habeat rationem datam. Vnicum cafum conftruo. Data fit ratio XO ad NO, angulus ONG. diuida-

tur XN bifariam in M et ex punctis M et N cadant in OG normales MD, NG. Tum facto in centro angulo CBS, aequali dato GNO, fumatur BS aequalis DG, et cidem ad rectos SI aequalis MD. Deinde producatur BS in K ita ut SK poffit vtramque CB, BS 3). Demum centro I, interuallo IK, defcribatur arcus KF, fecans femicirculum datum in F puncto ex quo ducatur FE ad diametrum parallela BS. Dico rectangulum AEC ad quadratum EF, habere rationem datam XN ad NO 4), effeque in angulo dato. Unde cum rectae MD, DG continuo variari poffint, fi rectae XO, NO varientur in eadem ratione, patet infinitos circulos 5) fatiffacere propofito.

Audi nunc aliud. Accepi a Clarissimo Gutiscovio nostro libellum Thomae Angli ex Albijs  $^{6}$ ) (Chrysafpidem vocat) mole non magnum, sed qui magna promittat. Quadraturam nempe circulj et his  $\pi \alpha \rho \alpha \pi \lambda n \sigma \iota \omega$ . Cum ab anno exercitationem  $^{7}$ ) edidisset auctor, qua conatus fuerat ostendere spiralem primae reuolutionis aequa-

5) C'est-à-dire que, dans la construction, le cercle TK peut être remplacé par une infinité d'autres cercles.

<sup>3)</sup> De Sluse veut dire:  $SK^2 = CB^2 + BS^2$ .

<sup>4)</sup> Lisez: NO ad XO.

<sup>6)</sup> Thomas White (qui se nomma tour à tour Candidus, Albius, de Albis, Bianchi, Richworth) naquit en 1588 et mourut en 1680. Il fut prêtre catholique anglais, et résida en Portugal et en France; il se jeta dans le mysticisme et ses livres furent mis à l'index en 1658.

<sup>7)</sup> Exercitatio de geometria indivisibilium et proportione Spiralis ad Circulum. Auct. Th. de Albis. Londini. 1658. in-8°.

lem effe femiperiferiae fuj circulj, eum monui per amicum <sup>8</sup>) hunc errorem olim a Guldino admiffum et correctum effe. Ille nunc obfirmato animo in Guldinum inuehitur<sup>9</sup>), eumque ignorantiae arguit quod neglecta demonstratione vt putat Geometricâ, calculo arithmetico fidem habuerit. Miferer me Geometriae cum talia video, sed magis auctoris, qui quam in studijs sublimioribus famam adeptus est, hoc libello multum imminuit. Sed nihilne Geometrae vestri in meo reprehensione dignum adnotarunt? Si quid intellexisti fac me certiorem, atque insuper si quod Problema planum aut solidum habes cuius constructionem difficilem arbitraris, mitte sodes vt in eo methodj meae periculum faciam. Vale interim Vir praestantissime ab eo qui pleno affectu est

Tuj observantissimus
Renatus Franciscus Slusius.

### № 647.

#### C. Brunetti à Christiaan Huygens.

6 лои́т 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

a Paris ce 6 Aoust 1659.

### Monsieur

Vne petite maladie qui m'a causé plusieurs accez de fieure, m'a empeschè de commencer mon grand uoyage que i'espère d'entreprendre dans trois iours, et m'a priué de la consolation de uous escrire plus souuent que ie n'ay fait, sçachant principalement que uous auez pris la peine de faire faire une horologe sonante auec le quadrant et l'aiguille d'argent, et qui marque les secondes. J'espère que

Peut-être Francis Hall, qui écrivait sous le nom de Thomas Line (Linus); il naquit à Londres en 1595 et mourut à Liège le 5 novembre 1675. Reçu Jésuite en 1623, il vint plus tard enseigner l'hébreu et les mathématiques au Collège Anglais à Liège. Il est connu par la dispute qu'il eut avec Newton au sujet de la théorie des couleurs. Après la mort de Linus, la controverse fut continuée par son disciple Gascoigne et par Lucas, successeur de Linus. C'est par erreur que Brewster, dans son ouvrage: "Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sic Isaac Newton", désigne Linus, anglais de naissance, comme "Dutch philosopher". Hall publia l'ouvrage:

De Pfeudo-quadratura circuli Dom. Thomae Viti. Auct. Th. Lino. Londini. [1659.] in-8°:

9) White répondit à ses adversaires par l'écrit intitulé:

Apologia pro doctrina sua ad calumniatores. Auth. Th. de Albis. Londini. 1660. in-8°, que Hall fit suivre par l'anticritique:

Th. Line, Refutation of the attempt to square the circle. London. 1660. in-8°.

uous aurez receu la lettre 1) que ie m'estois donne l'honneur de uous escrire touchant l'argent qui falloit enuoyer; cest a dire que uous eusses agreable qu'on le debourfast a quelqu'un a Paris, ou qu'on uous l'enuoyast a la Haye par la uoye de Monfieur Elfeuir ou de quelque autre; J'espere aussy que uous aurez receu la lettre 2) que Monsieur de Belair uous a escrit, pour uous faire scauoir qu'il a confeigné a Monfieur Petit libraire 3) a Paris, la machine appellée la Pascaline pour uous l'enuover par la premiere occasion; Il auroit bien uoulu uous escrire de rechef pour uous supplier d'auoir la bonté de ordonner pour luy une autre horologe tout de mesme que celle dont nous uenons de parler cy dessus; car il en a estè priè d'un Seigneur de grande condition qui desire d'en auoir un semblable mais parceque le mesme Monsieur de Belair est un gentilhomme fort discret, en toutes choses; il a cru que c'estoit prendre trop de liberté auec uous de qui il n'est connu que de nom: c'est pourquoy il m'a instemment priè de uous en supplier pour luy, et bien que ie me connoisse n'auoir point aucun merite aupres de uous; scachant toutefois quelle est uostre bonte et generosite tout ensemble, i'av resolu uolontier de me charger de uous en escrire pour luy; et uous prier de uouloir en mon absence, luy donner aduis non feulement de ce que uous aurez fait ou ordonne pour l'horologe dont on uous auoit priè; mais auffy de luy faire scauoir si ce ne uous sera point incommode d'en ordonner un' autre et le faire trauailler le plus tost qu'il sera possible; enuoyant en mesme temps le pris; c'est a dire si, pour liures, on doit entendre de france, ou de Hollande. Vous pourrez enuoyer la lettre auec la mesme adresse que uous auiez accouftume de m'enuover celles dont uous m'auez fait l'honneur, et uous pourez faire le dessus ainsv.

A Monsieur Taigner Docteur de Sorbonne, chez monsieur Taigner Proccureur au Parlement en la rüe Quinquampois pour faire tenir a monsieur de Belair Escuyer de monsieur le Duc de Luynes a Paris. Ou comme mieu uous semblera, uous suppliant cependant de me conserver l'honneur de uostre amitiè; et si ie seray contreint d'aller m'embarquer en Hollande ie ne manqueray pas de uenir uous asseurer de mes tres summer de lieu ie puisse services; mais ie croy que ce serà en france d'ou ie partiray pour reuenir dans sept, ou huict mois; mais en quel lieu ie puisse estre ie seray toujoyrs auec toute ueritè et de tout mon coeur

Monsieur

# Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur l'Abbe Brunetti.

Je uous fupplie Monsieur, de faire mes treshumbles baisemains a Messieurs

<sup>1)</sup> Nous n'avons pas pu trouver cette lettre dans nos collections.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre No. 639.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 631, note 5.

Vanderual 4), et Vossius. J'estois si a la haste que ie ne sçay comment i'ay derobè ce peu de temps; Je vous demande pardon de la façon si uillaine d'escrire.

#### A Monfieur

### Monfieur Christianus Hugens de Zulichem.

a la Haye.

12

### Nº 648.

### CHRISTIAAN HUYGENS à [ISM. BOULLIAU].

7 AOÛT 1659.

La lettre se trouye à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse au No. 645. Ism. Boulliau y répondit par le No. 654. Elle a été imprimée par Ch. Henry dans "Huygens et Roberyal, 1880."

A la Haye le 7 Aoust 1659.

#### MONSIEUR

Je viens de recevoir la vostre, par la quelle il vous plait de me faire des remerciments aux quels je n'ay donnè aucun suject, n'ayant rien fait que ce qui estoit de mon devoir. Il y a 10 jours que l'horologer a portè l'ouurage qu'il a fait pour vous au Sieur Elsevir pour l'empacqueter avec ses livres. Et par cette mesme occa-fion j'ay envoyè ') dix exemplaires de mon traitè de Saturne, dont je vous prie de

<sup>4)</sup> Jacob van de Wal, médecin du Prince Frederik Hendrik, était poète latin et ami de Constantyn Huygens, père.

| 1) Dans les Adversaria on trouve cette liste des personnes auxquelles Huygens envoya son ouvrage: |                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Leopoldo Principi                                                                                 | Petit.                    | Sluse.                       |
| [19 Aug. par poste].                                                                              | Gool.                     | Kinner.                      |
| Dootsenio.                                                                                        | Ball. 18 Aug.             | Wallis.                      |
| Martinitz.                                                                                        | Sorbiere ad Bullialdum    | Nelius. ongebonden.          |
| Coventre Anglo.                                                                                   | [3 pour Monmor, Chape-    | S. Wardus.                   |
| Thuano, legato gallico.                                                                           | lain, Boulliaud]. 17 Aug. | Wren.                        |
| Schotenio.                                                                                        | Graef van Dhona.          | Hevelius.                    |
| Bornio.                                                                                           | Patri.                    | Des Noyers, Secrétaire de la |
| Vlitio.                                                                                           | Brunoni.                  | Reine de Pologne.            |
| Guisoni.                                                                                          | Fratri Constantino.       | Boddens.                     |
| Chapelain.                                                                                        | Gool.                     | De Bie.                      |
| Bigot.                                                                                            | Friquet. 19 Aug.          | Meiboom.                     |
| Bouillaut.                                                                                        | Colvius. 29 Aug.          | Langius.                     |
| Milon.                                                                                            | Paget.                    | Hodierna.                    |
| Carcavi.                                                                                          | Tacquet.                  | Kechelius.                   |
| Paschal.                                                                                          | Biblioth. Antwerp. S. J.  | Vossius.                     |
| Monmor.                                                                                           | P. Gregorius.             | Heinsius.                    |
| Roberval.                                                                                         | Ainscom.                  | Van de Wal.                  |
| Belair.                                                                                           | Sarasa.                   | Joh. Joachimo Becker.        |
| Huet.                                                                                             | Gutschoven.               |                              |

vouloir faire la distribution aux personnes que je vous diray; car le mesme Sieur Hanet qui vous apportera l'horologe, vous donnera en mesme temps ces livres, et vous m'obligerez extremement en me rendant cet office. Je fuis marry de n'y avoir adjousté encore quelques uns, pour des personnes dont je me suis souuenu apres, quoy qu'a la veritè c'est assez d'importunité pour une fois que je vous donne. Je vous prie donc d'en faire tenir 2 à Monsieur Chapelain avecque la lettre icy enclose 2) desquels l'un sera pour Monsieur de Monmor. A Monsieur de Carcavy 4, en le suppliant de ma part d'en envoyer un a Monsieur Paschal, un autre a Monfieur de Belair et le troifiesme a Monsieur L'Abbé Brunetti, s'il est encore en France; autrement à Monsieur Auzout. A Messieurs de Roberval et Milon les deux restants; et tous s'il vous plait avec mes tres humbles baisemains et requeste d'en pouvoir apprendre leur jugement. Je voy qu'il en reste encore deux entre vos mains à ce conte, donnez en un je vous prie a Monsieur Chapelain avec les deux autres, a fin qu'il l'envoye à Monfieur Huet 3), lequel je connois des long temps estre une personne tres docte et curieuse, et particulierement par ce qu'il a objectè 4) dernierement a Monfieur Vossius; le quel ayant avancè des choses estranges dans fes commentaires 5) fur Pomponius Mela, touchant la refraction, il l'a cenfurè tres a propos, car certainement nostre Vossius en cet endroit totus alienus est et abfurdus, et ce qui est le pis incapable de recevoir meilleure instruction. Je croy presque la mesme chose de Monsieur du Laurent 6), pour ce qui est de sa nouvelle sentence de changer un probleme solide et le rendre planum contre l'opinion de tous les Geometres. Je suis bien assurè qu'il n'en fera rien, mais je ne m'en mettray pas en cholere comme cet autre 7) que vous dites. Je voudrois feulement qu'il nous fit veoir quelque chose de cette belle invention, car il y a desia longtemps que Monfieur Milon a aussi escrit 8). Je n'ay pas encore receu response 9) de Monsieur de Carcavy. Monfieur Heinfius fe recommande a vous et je fuis

Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur.

2) Voir le N°. 649.

<sup>5)</sup> Pierre Daniel Huet, fils du conseiller Daniel Huet et d'Isabelle Pillon de Bertouville, naquit à Caen le 8 février 1630 et mourut à Paris le 26 janvier 1721. Elevé par son oncle Gilles Macé, il vint chez la reine Christine en Suède, mais retourna bientôt à Paris, où il fut fort recherché; il fonda en 1662 l'Académie des Sciences de Caen. En 1670 il devint sous-précepteur du Grand Dauphin, et dirigea les éditions ad usum Delphini; en 1674 il fut élu membre de l'Académie Française et en 1676 il devint prêtre Jésuite. Il était savant en sciences mathématiques et naturelles, ainsi qu'en langues anciennes.

<sup>4)</sup> Nous n'avons pu trouver cette critique de Huet.

<sup>5)</sup> C'est l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 596, note 17.

<sup>6)</sup> C'est Dulaurens. Voir la Lettre N°. 599, note 3.

<sup>7)</sup> Il s'agit de Roberval.

### № 649.

### CHRISTIAAN HUYGENS à [J. CHAPELAIN].

[AOÛT 1659].

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens 1).

La lettre est la réponse au No. 619. J. Chapelain y répondit par le No. 655

Sommeire: Saturne. Monmor. Guifoni. Vossius. horologe de Roberval.

#### CHAPELAIN.

#### Monsieur

Ouovque j'use mal de la dispense que vous m'avez accordee de ne m'attacher pas a ce que le devoir requiert pour ce qui regarde nostre commerce et en que je garde le filence des mois entiers, vostre bontè toutefois est si grande qu'au lieu de m'en faire des reproches vous me reiterez la mesme dispense. C'est ce que j'av appris dernierement par celle 2) que vous aviez escrite a Monsieur Heinsius et qu'il m'a fait la faveur de me communiquer. La quelle m'a aussi fait connoistre l'extreme obligation que j'ay a Monsieur de Monmor de ce qu'il daigne s'interresser en mon honneur, n'ayant pas voulu fouffrir qu'on m'oftast celuy d'avoir produit le premier la nouvelle facon d'horologes a pendule. L'espere que j'auray quelque jour moyen de luy tesmoigner ma gratitude, et la haute estime que j'ay tousjours eue pour sa vertu. Cependant je vous prie Monsieur de l'asseurer de mes treshumbles respects en luy presentant de ma part le traité de Saturne, dont j'ay envoyè3) quelques exemplaires a Monfieur Bouillaut afin qu'il vous en donne deux. Si vous le defirez je vous en adresserav cy apres encore d'autres, pour en faire part a vos amis, si pourtant il en vaut la peine. Car je scav bien que cest escrit ne respondra pas a vostre attente et c'est bien a mon regret que vous l'ayez attendu si long temps, ce qui ne feroit pas arrivè s'il ne s'estoit rencontre que justement en mesme temps Monfieur Vosfius a donnè de l'employ 4) a cet imprimeur. Ce que vous m'escriviez par vostre derniere touchant l'horologe de Monsieur de Roberval et pour explication de ces detentes cest tout a fait conforme a ce que j'en avois depuis pense, mais

<sup>8)</sup> La dernière lettre de Cl. Mylon à Chr. Huygens que nous possédons, est la lettre N°. 599, du 14 mars 1659.

<sup>9)</sup> Voir la Lettre Nº, 650, du 14 août.

<sup>1)</sup> Cette lettre a été incluse dans la précédente, N°. 648.

<sup>2</sup> C'est probablement la lettre de Chapelain à Heinsius du 13 juillet 1659, dont parle M. Tamizey de Larroque dans les "Lettres de J. Chapelain", 1883, Tome II, page 46, note 5.

<sup>3)</sup> Voir la liste des exemplaires distribués, Lettre Nº. 648, note 1.

<sup>4)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 596, note 16.

il paroit que cette invention comme il l'a propose est encore tres imparfaite en ce qu'il y manque ce qui estoit le plus difficile a trouuer. Car en essect il monstre bien d'avoir eu la pensée d'appliquer une sorte de pendule aux horologes, mais non pas de quelle maniere, n'expliquant pas le moyen d'entrenir 5) le mouuement des vibrations par l'ayde du poids, en quoy consiste la principale industrie. La quelle j'advoue pourtant n'estre pas bien grande, et il me semble tousjours que j'ay a tresbon marchè la reputation que cette fabrique m'a donnee.

### Nº 650.

#### P. DE CARCAVY à CHRISTIAAN HUYGENS.

14 Août 1659.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens.

Elle est la réponse au No. 621, et à une lettre de juillet 1659 \(^1\)). Chr. Huygens y répondit par le No. 600.

Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

de Paris ce 14 Aoust 1659.

### Monsieur

quelque raifon que ie puisse auoir dans mes excuses, tant a cause des affaires extraordinaires qui me sont suruenues depuis quelque tems, que de mon absence de cette ville, J'aduoue neantgmoins que J'ay tort d'auoir demeuré si longtems a vous le mander, et à vous remercier, comme Je faits tres humblement, de l'honneur que vous me faictes de vous souuenir de moy, Et certes Monsieur quelque occupation que ie pusse auoir Je n'eusse pas laisse passer tout ce tems si ie n'eusse esperé de Jour a autre pouvoir vous rendre conte de ce que vous desiriez scauoir de Monsieur Pascal, mais sa maladie, qui consiste dans un'espece daneantissement et d'abattement general de toutes ses forces, et qui luy continue depuis le tems que son liure a esté imprimè ne m'a pas permis de vous donner cette satisfaction,

<sup>5)</sup> Lisez: entretenir.

<sup>1)</sup> Lettre que nous ne possédons pas. Voir les Lettres N° 637, note 3, et N°. 645.

car il ne scauroit s'appliquer à quoy que ce soit qui demande tant soit peu d'attention qu'il n'en fente un' incommodité confiderable, Il se porte neantgmoins un peu mieux depuis quelques Jours qu'il est allé prendre l'air de la campagne, et nous esperons de le voir restabli dans sa premiere santé, mais il luy faut encore du tems. Ie vous entretiens de tout ce destail parce que Je scay l'estime que vous faictes d'une personne si extraordinaire, et l'affection particuliere qu'il a pour tout ce qui vous concerne. J'attendois auffy Monsieur de respondre à ce que vous m'auez demandé pour Monsieur de Wit touchant ce qu'il desire de Monsieur de Fermat, mais Je ne pouuois trouuer mes papiers que J'auois presté a Monsieur Boulliaud, dont ie ne me fouuenois plus et qu'il m'a rendu du depuis. Je nay point yeu le liure de Monfieur Walis 2) intitulé commercium Epistolicum 3), mais il est uray que l'av esté soigneux de ramasser auec soing tout ce que ce mien amy 4) a enuoyé icy, soit a moy foit à d'autres particuliers, Je luy, ay mesme fait voir ce ramas qu'il a corrigé de sa main parce que Je voulois le faire imprimer, mais l'en ay esté destourné par d'autres affaires. Je fouheterois encore aftheure faire la mesme chose si messieurs les Elzeuirs vouloyent gratifier l'autheur de quelques liures. Ils auoyent autrefois voulu donner un Atlas de Blaew, la chose n'est pas empiree depuis ce tems la, au contraire elle paroiftroit auec beaucoup plus d'aduantage tant pour eux que pour le public a cause des autres traictés qu'il ma promis de geometrie, et des nombres, ou il excede fans mentir autant les anciens, que Diofante nous paroit au dessus d'eux, Je uous enuoye dans ce paquet vn escrit 5) qu'il m'a enuoyé depuis peu sur le suiet des dits nombres que vous m'obligerez de me renuoyer, auec auffy un memoire 6) que vous pourrez garder des chofes que J'av en ma possession, et vous verrez s'il vous plaist si vostre amy y trouue ce qu'il y desire que Je luy enuoyeray quand il vous plaira dans l'affurance qu'il n'en mesufera point puisqu'il merite l'honneur de vostre amitié.

Je n'en 7) point encore receu de nouuelles de ces Messieurs d'Angleterre, Je desirerois bien scauoir le Jugement qu'ils font du liure de Monsieur Dettonuille, Et il nous jmporte pour quelque chose encore de plus considerable que nous scachions et ayons le tesmoignage de ce qu'en pensent ceux qui auront pris la peyne de le lire. Monsieur Schooten ne m'en a rien aussy mandé, et nous n'auons point veu le dernier liure 8), qu'il a fait imprimer, non plus que le traicté de Monsieur Sluze 9), peut estre que mon absence de cette ville m'aura priué de toutes ces belles choses

<sup>2)</sup> C'est-à-dire J. Wallis.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 497, note 3.

<sup>4)</sup> P. de Fermat.

<sup>5)</sup> Voir dans l'Appendice, N°. 651, une copie faite par Chr. Huygens.

<sup>6)</sup> Cette liste des travaux de P. de Fermat ne s'est malheureusement retrouvée nulle part.

<sup>7)</sup> Lisez: n'ai

<sup>8)</sup> La "Geometria R. Descartes a Fr. à Schooten". Voir la Lettre N°. 306, note 3.

<sup>9)</sup> Le "Mesolabum". Voir la Lettre N°. 563, note 3.

pour lesquelles J'ay une passion particuliere principalement pour celles qui viennent de vous, ce qui me fait attendre auec jmpatience vostre Systeme de Saturne 10).

Je ne scay si vous aurez esté fatisfait sur la difficulté que vous preniez la peyne me mander auoir faicte a Monsieur Dettonuille touchant la proposition de la spiralle et de la parabole, mais peut estre que sa fanté ne luy aura pas permis d'y respondre. s'il vous plaist m'en escrire, Je vous manderay ce que J'en scay, et ne seray pas si longtems à vous asseurer de mes tres humbles repects que J'ay esté cette derniere fois dont Je vous supplie dereches tres humblement me vouloir excuser, et de croire qu'il n'y a personne au monde qui vous honore dauantage, ni qui soit plus que moy.

Monsieur

Vostre tres humble et tres obeissant seruiteur DE CARCAUY.

A Monfieur Monfieur Hugens Seigneur de Zulychen.

### Nº 651.

P. DE FERMAT à P. DE CARCAVY.

Appendice au No. 650.

La copie 1) se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

Relation des nouvelles descouvertes en la science des nombres. a)

Et pource que les methodes ordinaires, qui font dans les livres eftoyent infuffifantes a demonstrer des propositions si difficiles, je trouuay enfin une route tout a fait singuliere pour y parvenir.

J'appelay cette maniere de demonstrer la descente infinie ou indefinie &c.

Je ne m'en fervis au commencement que pour demonstrer les propositions negatives, comme par exemple, qu'il n'y a aucun nombre moindre de l'unitè qu'un multiple de 3 qui soit composè d'un quarrè et du triple d'un autre quarrè. Qu'il n'y a aucun triangle restangle en nombres dont l'aire soit un nombre quarrè. La preuue se fait per  $\frac{\partial \pi}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial x}{\partial$ 

 $<sup>^{\</sup>text{10}})$  Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 640, note 2.

<sup>1)</sup> Cette copie est de la main de Chr. Huygens.

un autre triangle moindre que celuy la qui auroit la mesme proprietè. S'il y en auoit un second moindre que le premier qui eust la mesme proprietè il y en auroit par un pareil raisonnement un troisième moindre que ce second qui auroit la mesme proprietè, et ensin un quatrieme, un cinquieme &c à l'infini en descendant, or est il qu'estant donnè un nombre il n'y en a point infinis en descendant moindres que celuy la, j'entens parler tousjours des nombres entiers, d'ou on conclud qu'il est donc impossible qu'il y ait aucun triangle rectangle dont l'aire soit quarrè, on infere de la qu'il n'y en a non plus en fractions dont l'aire soit quarrè, car s'il y en auoit en fractions, il y en auroit en nombres entiers, ce qui ne peut pas estre, car il se peut preuuer par la descente.

Je n'adjouste pas la raison d'ou j'infere que s'il y auoit un triangle rectangle de cette nature, il y en auroit un autre de mesme nature moindre que le premier, parce que le discours en seroit trop long, et que c'est la tout le mystere de ma methode. Je seray bien aise que les Pascals et les Roberuals et tant d'autres scauants

la cherchent fur mon indication.

Je fus longtemps fans pouuoir appliquer ma methode aux questions affirmatives, parce que le tour et le biais pour y venir est beaucoup plus malaise que celuy dont je me fers aux negatives. de sorte que lors qu'il me falut demonstrer que tout nombre premier qui surpasse de l'unité un multiple de 4, est composé de deux quarrez je me trouuay en belle peine. Mais ensin une meditation diverses fois reiterée me donna les lumieres qui me manquoient et les questions affirmatives passent par ma methode a l'ayde de quelques nouueaux principes qu'il y fallust joindre par necessité.

Ce progres de mon raisonnement en ces questions affirmatives estoit tel. Si un nombre premier pris à discretion qui surpasse de l'unitè un multiple de 4 n'est point composè de deux quarrez il y aura un nombre premier de mesme nature moindre que le donnè; et en suite un troisieme encore moindre, etc en descendant à l'infini jusques a ce que uous arriviez au nombre 5, qui est le moindre de tous ceux de cette nature, lequel il s'en suivroit n'estre pas composè de deux quarrez, ce qu'il est pourtant. d'ou on doit inferer par la deduction à l'impossible que tous ceux de cette nature sont par consequent composez de 2 quarrez.

Il y a infinies questions de cette espece, mais il y en a quelques autres qui demandent des nouueaux principes pour y appliquer la descente, et la recherche en est quelques fois si mal aisée, qu'on n'y peut venir qu'auec une peine extreme. Telle est la question suiuante que Bachet <sup>2</sup>) sur Diophante <sup>3</sup>) avoue n'avoir jamais peu de-

<sup>2)</sup> Claude Gaspard Bachet, Sieur de Meziriac, naquit le 9 octobre 1580 à Bourg en Bresse, où il mourut le 25 février 1638. Poète en même temps que mathématicien, il habita longtemps Paris et Rome, mais s'enfuit à Bourg pour se soustraire à la nomination de précepteur de Louis XIII. Il épousa Philiberte de Chabeu.

<sup>3)</sup> Diophanti Alexandrini Arithmeticorvm Libri Sex, et de nvmeris mvltangvlis Liber vnvs. Nunc primum Graecè & Latinè editi, atque abfolutissimis Commentariis illustrati. Auctore

monstrer, sur le suject de la quelle Monsseur Des Cartes sait dans une de ses lettres la mesme declaration, jusques la qu'il confesse qu'il la juge si difficile qu'il ne voit point de voye pour la resoudre. Tout nombre est quarre, ou composè de deux, de trois, ou de quatre quarrez.

Je l'ay enfin rangée fous ma methode et je demonstre que si un nombre donnè n'estoit point de cette nature, il y en auroit un moindre qui ne le seroit pas non plus. puis un troisieme moindre que le second &c à l'infini, d'ou l'on infere que tous les nombres sont de cette nature.

Celle que j'auois propofée a Monfieur Frenicle 4) et autres est d'aussi grande ou mesme plus grande difficultè. Tout nombre non quarrè est de telle nature qu'il y a infinis quarrez qui multipliants ledit nombre sont un quarrè moins 1.

Je la demonstre par la descente appliquée d'une maniere toute particuliere.

J'aduoüe que Monfieur Frenicle a donnè diuerfes folutions particulieres et Monfieur Wallis auffi, mais la demonfration generale fe trouuera par la descente deuement et proprement appliquée, ce que leur indique, afin qu'ils adjoustent la demonfration et construction generale du theoreme et du probleme aux solutions singulieres qu'ils ont donnees.

J'ay en suite considere certaines questions qui bien que negatives ne restent pas de receuoir tres grande difficulte, la methode pour y pratiquer la descente estant tout a fait diuerse des precedentes comme il sera aisè d'esprouuer. Telles sont les suivantes. Il n'y a aucun cube diuisible en deux cubes. Il n'y a qu'un seul quarrè en entiers qui augmente du binaire fasse un cube, ledit quarrè est 25.

Il n'y a que deux quarrez en entiers lesquels augmentés de 4 fassent cube. les dits quarrez sont 4 et 121.

Toutes les puissances quarrees de 2 augmentees de l'unité font nombres premiers. <sup>b</sup>)

Cette derniere question est d'une tressibile et tresingenieuse recherche, et bien qu'elle soit concüe affirmativement elle est negative, puisque dire qu'un nombre est premier c'est dire qu'il ne peut estre diuisse par aucun nombre.

Je mets en cet endroit la question suiuante dont j'ay enuoyè la demonstration à Monsieur Frenicle apres qu'il m'a aduouè, et qu'il a mesme tesmoignè dans son escrit imprimè 5) qu'il n'a peu la trouuer.

Clavdio Gaspare Bacheto Meziriaco Sebvsiano. V. C. Lvtetiae Parisiorvm, Sumptibus Hieronymi Drovart, via Iacobaea, sub Scuto Solari. M.DC.XXI. Cvm Privilegio Regis. infolio.

<sup>4)</sup> Voir la pièce Nº. 372.

Nous ne connaissons pas d'autres œuvres imprimées de B. Frenicle de Bessy que celles de la collection de 1729, où cet aven ne se trouve pas. (Consultez la note 1 de la Lettre N°. 371)

Il n'y a que les deux nombres 1 et 7 qui estant moindres de l'unitè qu'un double quarrè fassent un quarrè de mesme nature, c'est a dire qui soit moindre de l'unitè

qu'un double quarrè.

Apres auoir couru toutes ces questions la pluspart de diuerse nature et de differente façon de demonstrer, j'ay passe à l'inuention des regles generales pour resoudre les aequations simples et doubles de Diophante. On propose par exemple 2 quarrez + 7967 esgaux a un quarrè (hoc est 2 xx + 7967  $\infty$  quadratum). J'ay une regle generale pour resoudre cette equation si elle est possible, ou de decouurir son impossibilité. Et ainsi en tous les cas et en tous nombres tant des quarrez que des unitez. On propose cette aequation double 2 x + 3 et 3 x + 5 esgaux chascun à un quarrè. Bachet se glorisse en ses commentaires sur Diophante d'auoir trouuè une regle en deux cas particuliers. Je la donne generale en toute sorte decas. Et determine par regle si elle est possible ou non.

J'ay en fuite reftably la pluspart des propositions desectueuses de Diophante. Et j'ay fait celles que Bachet aduoue ne scauoir pas. Et la pluspart de celles aux quelles il paroit que Diophante mesme a hesitè. dont je donneray des preuues et des

exemples à mon premier loifir.

J'aduouë que mon inuention pour descouurir si un nombre donnè est premier ou non n'est pas parfaite, mais j'ay beaucoup de uoyes et de methodes pour reduire le nombre des diuissons et pour les diminuer beaucoup en abbregeant le trauail ordinaire. Si Monsieur Frenicle baille ce qu'il a meditè la dessus, j'estime que ce sera un secours tres considerable pour les seauants. La question qui m'a occupè sans que j'aye encore peu trouuer aucune solution est la suiuante qui est la derniere du liure de Diophante de multangulis numeris. Dato numero inuenire quot modis multangulus esse possible, le texte de Diophant essant corrompu nous ne pouuons pas deviner sa methode. Celle de Bachet ne m'agree pas et est trop difficile aux grands nombres. J'en ay bien trouuè une meilleure mais elle ne me satisfait pas encore. Il faut chercher en suite de cette proposition la solution du probleme suiuant.

Trouuer un nombre qui soit polygone autant de sois et non plus qu'on uoudra,

et trouuer le plus petit de ceux qui satisfont à la question.

Voila fommairement le conte de mes resueries sur le suject des nombres. Je ne l'ay escrit, que parce que j'apprehende que le loisir d'estendre et de mettre au long toutes ces demonstrations et ces methodes me manquera. En tout cas cette indication servira aux scauants pour trouver d'eux mesmes ce que je n'estens point, principalement si Monsieur de Carcaui et Frenicle leur sont part de quelques demonstrations par la descente que je leur ay enuoyees sur le subject de quelques propositions negatiues. Et peut estre la posteritè me scaura grè de luy auoir fait connoistre que les anciens n'ont pas tout sceu, et cette relation pourra passer dans l'esprit de ceux qui viendront apres moy pour traditio lampadis ad filios, comme

parle le grand Chancelier d'angleterre 6), fuiuant le fentiment et la deuise du quel j'adjousteray, multi pertransibunt et augebitur scientia.

a) D'un efcrit de Monfieur Fermat envoyè par Monfieur de Carcavy. [Chr. Huygens.]

b) Vide Commercium epiftolicum Wallifij pagina 186. 7) ubi fatetur Fermatius demonstrationem hujus theorematis fibi adhuc ignotam. [Chr. Huygens.]

### Nº 652.

NIC. HEINSIUS à C. DATI 1).

14 AOÛT 1659.

La copie 2) se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### CAROLO DATO SUO NICOLAUS HEINSIUS S.

Inter varias aliquandiu curas rei familiaris ac occupationes tetricas iactatus studia et jucundissimam amicorum consuetudinem interrupi, animo invito mehercules et nolente, mi Date. Ita factum est ut tibi alijsque per Italiam amicis iam multo tempore neque scribam neque ulla alià in re prosim. Videor tamen portum nunc spectare post diuturnas iactationes, ut tranquilliori vitae spes assulgeat, post hanc tempestatem, quae me vobis ac mihi ipsi tamdiu subtraxit. Brevi igitur te expectare jubeo literas quae et tuis jam pridem ad me perlatis reponantur respondeantque, et praeterea de studijs communibus quaedam te doccant non ingrata omnino sutura, ut auguror. Mitto nunc libellum Christiani Hugenij nuper apud nos editum, magnoque cum applausu à rerum peritis exceptum, quem ille Saturnij

<sup>6)</sup> Francis Baco, Baron de Verulam, Vicomte de St. Alban, fils de Sir Nicolas Baco et d'Elisabeth Cooke, naquit le 22 janvier 1560 à Londres, où il mourut le 9 avril 1626. De 1577 à 1580 il résida à Paris pour une mission politique, en 1595 il entra au Parlement, en 1605 il devint Sollicitor General et en 1619 grand-chancelier; accusé de vénalité, il fut exclu du Parlement de 1621 à 1625. Depuis, il rentra en grâce auprès du Roi.

<sup>7)</sup> L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 497, note 3.

<sup>1)</sup> Carlo Dati naquit le 2 octobre 1619 à Florence, où il mourut le 11 janvier 1679. En 1648 il y devint professeur de langues grecque et latine, et reçut plus tard une pension de Louis XIV, qui avait désiré l'attirer à Paris; il a publié beaucoup, en partie sous le pseudonyme de Timauro Antiate.

<sup>2)</sup> Cette copie est de la main de Chr. Huygens.

Systematis nomine inscripsit, et summo scientiarum fautori Principi Leopoldo ab Hetruria dedicavit. Quod fuum propositum cum mihi aperuisset 3), haerente etiamnum inter operarum manus ac praela typographica hoc libello, non potui non applaudere tam opportuno confilio, calcarque subdere sluctuanti, ut clientelae Principis ad augendas literas unicè nati hunc foetum auderet committere. Pater auctoris est Constantinus Hugenius Zulichemius, magnum in republica nostra nomen, Principibus Araufionenfibus imprimis carus, intimaeque ac praecipuae apud utrumque nuper admissionis, nunc quoque inter pupilli principis consiliarios qui sit primus. Sed nec minus eruditione ac scriptis in vulgus editis, quam meritis in patriam clarus. Extant eius poemata Latina 4), exftant et vernacula 5) cum Gallicis Hetruscis Anglicis et vario praeterea idiomate conscriptis. Filios habebat quatuor virtutis fuae atque ingenij felicissimi aemulos, quorum natu minimus inter vivos nuper esse desijt 6). Super est cum duobus alijs Christianus Hugenius qui cum reliquas paternas artes multo non fine fuccessu imbibit, tum praecipuè mathesin, in qua tantum profecit, ut non nostratibus tantum, sed Gallis quoque ac Anglis vobifque Italis jam pridem fit notiffimus. Sed laudes ejus ac virtutes ex ipfo hoc libello malim aestimes ac metiaris quam ex mea commendatione; munusque istud Serenissimo Principi ita offeratur à te rogo, ut nobilissimus juvenis, qui omnia apud me jure optimo potest, mox intelligat, non minus in amicis meis sibi esse praesidij, quam fiduciae hactenus in me collocavit. Haec nunc: plura mox additurus. Romam interim fi fcribis quaefo Illustriffimus Carolus Antonius Puteanus 7) ex te intelligat jam pridem ad me perlatum esse Ovidianum numisma meque gratiarum actione mox defuncturum per literas, ut par est, pro insigni officio. Scribam etiam Equiti Guidaccio 8) et optimo Cultellino 9). Salveant interim illi cum reliquis amicis. Marius 10) bibliopola Leidensis negat quicquam ab Elichmanno 11) editum sermone

<sup>3)</sup> Nous ne possédons, sur ce sujet, aucune lettre de Chr. Huygens à Heinsius.

<sup>4)</sup> L'ouvrage cité dans la Lettre N°. 3d, note 1.

<sup>5)</sup> Les "Korenbloemen". Voir la Lettre N°. 362, note 3.

<sup>6)</sup> Il s'agit de Philips Huygens, mort le 14 mai 1657. Voir la Lettre N°. 390.

<sup>7)</sup> Carlo Antonio del Pezzo (= Carolus Antonius Puteanus) était frère de Canone del Pezzo, le correspondant de Heinsius, et neveu de l'archevêque de Pise Carlo Antonio del Pezzo. Il fut trois fois Consul Capitolin à Rome, et Capitaine du peuple dans la guerre de Castro entre les Barberini et le Duc Odoarto de Parma (1641-1644). Il légua ses précieuses collections, qu'il ávait reçues de son frère, à son fils Cosimo Antonio, qui les vendit en 1709.

<sup>8)</sup> Giovanni Guidaccio, chevalier de l'ordre de St. Etienne, mourut à Florence en 1666: il était chanoine de la cathédrale de Florence et membre de l'Académie des Apatisti.

<sup>9)</sup> Agostino Coltellini, né le 17 avril 1617, mourut le 26 août 1693 à Florence. Il était docteur en droit et poète. Il fonda en 1631 l'Académie des Apatisti et fut membre de l'Académie della Crusca et premier gardien de la bibliothèque Vaticane.

<sup>10)</sup> Johannes Maire était libraire à Leiden. Voir la Lettre N°. 158, note 1.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Johann Elichmann naquit en 1602 en Silésie et mourut à Leiden en 1639. Il s'y était établi en 1635, comme docteur en médecine. On dit de lui qu'il parlait seize langues.

Arabico fuisse, practer ista 12) quae Simplicio Salmasij 13) attexuntur. Langermannum 14) jam saepius monui de scriptis Pythagoricis Hamburgi editis sed nihil certi hactenus respondet. Pergam urgere, dum voti compotes te meque reddat. Vale, decus meum certissimum. Dabam Hagae Comitis cidioclix a. d. xiv Aug. Gregor.

### Nº 653.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

15 AOÛT 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Fr. van Schooten y répondit par le No. 664.

# Clariffimo Viro Domino Francisco Schotenio Chr. Hugenius S. P.

Systematis mei Saturnij ¹) duo exemplaria mitto alterum tibi Vir Clarissime, alterum Domino Bornio, ad quem nisi grave est deferri illud curabis. Addo autem et Slusiani mesolabi ²) bina alia, ut geometris horum intelligentibus si qui te adibunt ea impertias: nam hoc a me petijt auctor, pluraque in eum sinem suppeditavit. Quod si vero et censuram tuam depromere super his volueris, facies illi rem longè gratissimam. Atque hoc etiam majorem in modum de meo hoc opusculo te rogo,

12) Tabula Cebetis Graece, Arabice, Latine. Item Aurea Carmina Pythagorae, cum paraphrafi Arabica, Auctore Iohanne Elichmanno. M. D. Cum Praefatione Cl. Salmafii, Lugduni Batavorum, Typis Johannis Maire, CIOIOCXL, in-4°.

13) Simplicii Commentarius in Enchiridion Epicteti. Ex Libris veteribus emendatus. Cum Verfione Hieronymi Wolfii, et Cl. Salmasii Animadversionibus, et Notis quibus Philosophia Stoica passim explicatur, & illustratur. Quae accesserunt, sequens pagina indicabit. Lug-

duni Batavorum. Typis Johannis Maire. clolocxl. in-4°.

<sup>14</sup>) Lucas Langermann, fils du chanoine Lorenz Langermann, naquit le 19 octobre 1625 à Hambourg, où il mourut le 10 mai 1686. Neveu de D. Gronovius, qui avait épousé Margaretha Langermann, il vint étudier à Leiden et se lia avec Nicolas Heinsius; il était linguiste distingué; depuis 1655 il se voua à la jurisprudence. Il fut membre et doyen du chapitre de Hambourg.

1) Voir la Lettre No. 640, note 2.

<sup>2)</sup> Sur le Mesolabum de de Sluse, voir la Lettre N°. 563, note 3.

quod facilius evolvere poteris cum nullae ibi fint geometricae demonstrationes quae te remorari possint. Ex commentarijs tuis Cartesianis ³) voluptatem indies, neque exiguam utilitatem capio; nuperque etiam constructionis illius ingeniosissimae Heuratij ⁴) ad slexum Conchoidis secretum perspexi, aliamque eadem arte multo faciliorem inveni, per circulum itidem et conchoidem ipsam quae data est. An brevi cum Huddenio ex Gallijs reversurus sit ex te scire cupio. Volumen alterum Epistolarum Cartesij ⁵) te vidisse opinor, quod nupere huc allatum est. Paucas tantum adhuc perlegi, sed autore suo dignissimas hoc est rerum ingenijque plenas. Vale.

Dabam Hagae Comit. 15 Aug. 1659.

Myn Heer Myn Heer Fr. van Schooten, Professor der Mathematijcken

Tot

Inde Heeresteegh.

Leijden.

### Nº 654.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

15 AOÛT 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 648. Chr. Huygens y répondit par le No. 671.

A Paris le 15. Aoust 1659.

#### MONSIEUR

Je vous reitereray icy mes tres'humbles actions de graces que je vous fais pour la peine & le soing que vous auez pris auec tant de soing pour faire saire & m'enuoyer l'horologe; Je vous rends aussi graces de l'exemplaire que vous m'enuoyez

<sup>3)</sup> R. Descartes Geometria a Fr. à Schooten. 1659. Voir la Lettre N°. 306, note 3.

<sup>4)</sup> Voir les pages 258-262 de la Geometria R. Descartes. 1659; et consulter la Lettre N°. 641.

<sup>5)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 576, note 11.

de vostre hypothese de Saturne 1): & de ce que vous me faictes le distributeur 2) des exemplaires que vous enuoyez a vos amis, que je ne manqueray pas de rendre a

leurs addresses & j'en retiendray seulement vn pour moy.

Le n'av pas encores achepté le Pomponius Mela de Monsieur Vossius 3), je le veux voir pour prendre cognoissance de ce qu'il a dit touchant les refractions. Il deuoit consulter ceux qui entendent la matiere, & escrire suiuant l'aduis de quelque sage & entendu. Je scav asseurement qu'il n'entend pas l'optique; & il a tort de s'estre fié a ses pensees. Je ne blasme pas son opinion touchant la Chronologie des 70. qu'il foustient, car il n'y a pas d'apparence que le texte & la version des Lxx, puisse estre rejettee ny condamnee; puis que les Euangelistes les Apostres & toute l'Eglise Orientale, ne se sont jamais seruis que de cette version Greque, qui passe soubs le nom des Lxx qui a esté certainement faicte a diuerses fois, sur des originaux Hebreux qui auoient differentes lecons, & par diuerses personnes. Et a le bien prendre la predication de la Religion Chrestienne, qui dans ses commencemens par les Apostres a esté preschec & escrite en Grec, n'est point fondee sur le texte Hebraique, dont les Hebreux Hellenizans ne se servoient plus vulgairement & ne l'entendoient pas mesme: vous scauez que Philon le plus scauant & le plus honneste homme entre les Hebreux d'Alexandrie du temps de Tibere & de Caligula n'entendoit point l'Hebreu, et il a fallu que les Apostres qui preschoient a des Juiss, qui ne lisoient l'escriture Sainte qu'en Grec, se soient seruis de cette version Greque qui estoit alors, & consequement quils avent creu qu'elle estoit veritable.

Monsieur Du Laurent est si persuadé de son inuention 4) pour changer vn Probleme Solide en vn Plan, qu'il ne se laissera non plus destromper que Monsieur Vossius. Je suis aussi persuadé que vous, que le probleme solide de sa nature ne peut estre transformé en vn plan, comme celluy des deux moyennes continues, qui sont quatre en nombre qui enferment trois interualles, qui ne sont point dans vn plan, qui n'a que longueur & largeur. & consequemment vous ne pouuez jamais y trouuer l'estendue pour y comparer plus que la raison doublee, & jamais la triplee. Les inuentions mechaniques par mouuemens composez pour les trouuer les trouuer la l'interualle de hauteur du solide. car ce mouuement descrit vn plan, qui naturellement auec le donné deuroit composer le solide, lequel plan s'applique mechaniquement sur le plan donné: & transforme la maniere naturelle de trouuer la chose proposee en vne artificielle, mais imparfaicte quant a l'effection. Je ne le querele pas la dessus comme a faict Roberual 5) qui est λχαριέντατος.

Je trouue encores fort a redire a Monsieur du Laurent, & a sa maniere, qui ne

<sup>1)</sup> Le Systema Saturnium, cité dans la Lettre N°. 640, note 2.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 648.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 648, note 5.

<sup>4)</sup> Consultez la Lettre No. 599, note 3.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre Nº. 645.

veut point s'astreindre a l'effection Geometrique; En quoy certainement je ne peux luy applaudir; car a quoi me sert de dire & de trouuer que AC  $\infty$  BD, cest a dire le rectangle de deux grandeurs cognues , au rectangle de deux incogneues , si je ne trouue ces incognues par quelque effection. Au premier loisir que j'auray je veux appliquer aussi cette specieuse  $^6$ ) a trouuer ce dont j'auray affaire , je scay toutes les regles du calcul. Je suis de tout mon coeur

#### Monsieur

# Vostre tres humble & tresobeissant seruiteur, Boulliau.

Si vous enuoyez vostre Saturne a Monsieur Heuelius, je vous prie d'y joindre vn exemplaire 7) pour Monsieur Des Noyers secretaire de la Reine de Pologne, qui est vn tres honneste homme.

Je baise treshumblement les mains a Monsieur Heinfius.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

### Nº 655.

### J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

20 AOÛT 1659.

La lettre se trouye à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 649. Chr. Huygens y répondit par le No. 665. Elle a été imprimée par Tamizey de Larroque dans "Lettres de J. Chapelain, 1883".

#### Monsieur

Comme vous ne me deués rien que de l'amitié vous ferés toufjours quitte enuers moy tant que vous m'aymerés, quoy que je ne receusse jamais de vos lettres. Je conte aussi pour grace toutes les fois que vous m'escriués, et bien que vostre ciuilité vous en face parler comme d'vne redeuance ie m'en tiens a la verité de la chose et la considere tousjours comme vne faueur. C'est, Monsieur, ce qui me la fait

<sup>6)</sup> On appelait ainsi un raisonnement algébrique.

<sup>7)</sup> C'est ce que Huygens a fait. Voir la Lettre N°. 648, note 1.

receuoir auec vn plaifir extraordinaire et dautant plus agreablement que j'ay moins de droit de la demander. C'est encore ce qui m'empesche de m'impatienter lorsque vos responses tardent à paroistre, et ce qui tient mon desir en bride lorsque je les fouhaitte le plus ardemment. Vous voyés par la que je vous laisse dans la liberté de ne m'escrire qu'a vostre commodité, et que quand vous m'escrirés, vos lettres ne me seront pas moins cheres que si j'en auois la plus grande impatience du monde. Je fuis bien aife d'auoir excité vostre gratitude pour Monsieur de Monmor en vous faifant scauoir la vigueur et la diligence qu'il auoit apportée a vous conseruer la gloire de l'inuention du Pendule a la confusion de cet horlogeur des nostres 1) qui s'efforçoit de vous la rauir. Il a veu les termes auec lesquels vous me marqués vostre reconnoissance, et m'a conjuré de vous en bien tesmoigner son ressentiment. l'Assemblée qui se tenoit chés luy a assés languy depuis l'eclat arriué entre luy et Monsieur de Roberual. 2) Mais de la semaine derniere seulement elle a repris courage et a resolu de trauailler à la recherche de la Nature auec plus d'ardeur que jamais, et les Personnes les plus qualifiées sont celles qui s'y eschaussent le plus. Nous verrons ce que produira cette nouuelle ardeur. Ce Monfieur Guifoni 3) dont vous me demandés d'estre informé 4) n'est point particulierement connu de moy. Je scay seulement qu'il est de Prouence, et que c'est vn Genie propre aux Speculations Physiques. Il fit vn jour ches Monsieur de Monmor vn Discours de la vegetation apres quelques autres, qui plut fort et qui parut fort fenfé. Depuis nestant point venu a l'Assemblée on l'y a trouué fort à dire. Cette experience que vous me dittes qu'il a faitte en vostre presence fut faitte et examinée dans la Compagnie, et il me fouuient qu'ayant à mon Auis attribué cette ascension de l'eau dans le petit tube plus haut que dans le grand, a la plus grande impression de la colonne d'air fur le large que fur lestroit, cette pensée eut beaucoup de partisans encore que dailleurs elle fust contreditte. Je tiens comme vous le Balancier 5) de Monfieur de Roberual, et ses detentes mal expliquées une Machine peu soustenable pour l'effet qu'il festoit proposé. Ce que j'admire c'est qu'il en donna a l'Asfemblée le plan que je vous ay enuoyé dans la crainte que fon inuention fust la vostre, et peut estre dans l'imagination que cestoit de luy que vous la teniés. Mais le

1) Probablement il s'agit ici de

2) Voir la Lettre No. 553.

Thuret, horloger-mécanicien très habile, à Paris. Plus tard il a travaillé pour Chr. Huygens, et alors aussi il a tâché de lui soustraire son privilège, maïs sans succès, malgré beaucoup d'intrigues.

<sup>3)</sup> Pierre Guisony, médecin d'Avignon, s'occupait beaucoup de physique expérimentale; nous le rencontrerons souvent dans cette correspondance. Il a publié:

Epifolica Differtatio de Anonymi libello, ubi potiffimum eventilatur principiorum chymicorum hypothefin. Auct. P. Guifonio, Avenio, 1665.

<sup>4)</sup> Voir le Sommaire de la Lettre N°. 649.

<sup>5)</sup> Voir la figure de la Lettre N°. 485.

Difcours 6) imprimé et publié par vous que je luy ay fait voir et a tous nos Amis joint a l'estampe qui sert a le rendre intelligible, luy ont bien monstré que vous n'auiés besoin de luy ni de personne pour imaginer d'excellentes choses dans la Mechanique et que vostre fonds estoit beaucoup plus riche, plus abondant et plus net que le sien. Je ne scay si estant en France vous n'aués point veu entre ses mains vne Machine 7) dvne multitude estrange de rouages disposes de sorte qu'ils seruent a faire auec vne justesse et prontitude admirables les quatre regles premieres d'Aritmetique au grand foulagement des Marchands, Banquiers et Gens d'affaires. Elle est de l'inuention du jeune Paschal, lequel est veritablement né pour les grandes descouvertes. Cest luv qui le premier parmy nous a fait l'experience du vuide 8) auec le Mercure. Cest luy qui a imaginé sur ce Probleme la pesanteur de lair et sa colonne depuis l'Atmosphere jusqu'a la Terre qui a esté verifiée par des experiences irretragables 9). Il a encore force autres sublimes pensées sur de semblables matieres qu'vne retraitte de deuotion luy a fait supprimer jusqu'icy. Je vous supplie d'assurer Monsieur Heinsius de ma passion ordinaire et de luy a) demander si Monsieur nostre Ambassadeur 10) na point fait faire de Response 11) au libelle 12) du Deserteur Portugais 13) si injurieux a sa vertu et tout ensemble si ridicule. Je scaurois encore plus volontiers a quoy vous vous appliqueres apres la publication de vostre Saturne 14) dont les Exemplaires ne sont point encore venus entre les mains de Monfieur Boulliau et que j'attens auec beaucoup d'impatience. Vos grandes Lunettes font elles acheuées, et vous feruent elles ytilement aux Observations celestes.

<sup>6)</sup> Le "Horologium". Voir la Lettre N°. 511, note 2.

<sup>7)</sup> Voir la pièce Nº. 632.

<sup>8)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 46, note 4.

<sup>9)</sup> Recit de la grande expérience de l'équilibre des Liqueurs. Paris 1648. in-8°.

<sup>10)</sup> De Thou. Voir la Lettre No. 366, note 3.

<sup>(</sup>Contra Manifest van Signor Fernando Telles de Faro. Voor desen geweest Ambassadeur extraordinaris van Portugael in Hollandt. Waer in ontdeckt sijn de valsche pretexten van sijn wegh loopen uyt 's Gravenhage, door een Brief die seker Portugijs Edelman van sijne considente Vrienden aen hem uyt Brussel geschreven heest. M.DC.LIX. in-4°.

Cette Lettre est datée "In s' Gravenhage, den 30 Junij 1659."

<sup>12)</sup> Redenen, ende verscheyden notable Omstandigheden: van Don Fernando Telles de Faro; Gewesene Extraordinaris Ambassadeur van Portugael bij de H. Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Aengaende sijn vertreck uyt s' Graven-Hage ten dienste van den Koning van Spaanjen. In de Castiliaensche Tale uytgegeeven ende in de Nederlandtsche overgeset. M.D.CLIX. in-4°.

<sup>13)</sup> Don Fernando Telles de Faro, neveu du Comte d'Odemeyra, était encore très-jeune lorsqu'il vint aux Pays-Bas comme Ambassadeur de Portugal: il avait épousé la fille du secrétaire d'Etat Christoval Suarez. En mai 1659 il abandonna la cause de son pays, pour aller servir l'Espagne, et partit clandestinement de la Haye. Dans le pamphlet de la note 12 il tâcha de défendre sa conduite en accusant l'ambassadeur de France, de Thou. Celui-ci lui répondit par le pamphlet de la note 11.

<sup>14)</sup> Voir la Lettre Nº. 640, note 2.

Vous ne pouués ni ne deués demeurer oyfif auec les merueilleux talens que vous aués pour ouurir de nouueaux chemins aux Amateurs des Disciplines Mathematiques speculatiues et pratiques. C'est la persuasion

Monsieur

de Vostre treshumble & tresobeïssant seruiteur Chapelain.

De Paris ce 20. Aoust 1659.

A Monsieur Monsieur Christianus Hugens de Zulichem A la Haye.

a) dire que j'ay recouuré la differtation de Monsieur Vossius. De vera aetate mundi et la réponse 15 de Hornius 16 que je trouve soible, mais que pour les repliques 17 de l'un et de l'autre elles n'ont point encore paru icy.
Je scaurois volontiers []. Chapelain dans la copie de la Bibliothèque Nationale].

15) Georgii Hornii Dissertatio de vera Aetate Mundi: qua Sententia illorum resellitur qui statuunt Natale Mundi tempus Annis minimum 1440 Vulgarem aeram anticipare. Lugduni Batavorum, Apud Joannem Elsevirium & Petrum Lessen. cloloclix. in-4°.

16) Georg Horn (= Hornius) naquit en 1627 à Kemnath (au Palatinat) et mourut le 10 novembre 1670 à Leiden. Devenu écuyer d'un noble anglais, il fit plusieurs voyages, écrivit beaucoup et devint professeur de mathématiques à Harderwijk en 1646 et à Leiden en 1652. A la fin de sa vie il fut le jouet d'alchimistes, qui le ruinèrent.

17) Isaac Vossius répondit par son ouvrage:

a) Castigationes ad Scriptum Hornii. Hagae Comitis. Ex Typographia Adriani Vlacq. Anno M.DC.LIX. in-4°.

auquel Hornius répliqua par ces deux anticritiques:

b) Georgii Hornii Defensio Dissertationis de vera Aetate Mundi, contra Castigationes Isaaci Vossii, qua Hebraea Biblia eorumque Authentica & incorrupta veritas contra objectiones, ex Lxx. Interpr. Samarit. Josepho, Chaldaeis, Aegyptiis, Sinensibus, asseruntur. Lugduni Batavorum. Apud Joannem Elsevirium & Petrum Lessen, closoclix, in-4°, datée du 20 juin 1659.

c) Georgii Hornii Auctarium defensionis pro vera Aetate Mundi. Lugduni Batavorum. Apud Joannem Elfevirium, Acad. Typograph. cloloclix, in-4°, daté du 14 juillet 1659.

### Nº 656.

#### R. F. DE SLUSE à CHRISTIAAN HUYGENS.

22 AOÛT 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 662. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

Leodij, 22 Augti. 1659.

#### Nobiliffime Domine

Saturnium Systema Tuum 1) jam ab aliquot diebus accepi, doctum, Juppiter, et laboriofum, immo ingeniofum; non vulgaris enim ingenij est tot Φαινομένων diuerfitates ad certam aliquam Hypothefim alligare. Lunulam Saturno vnicam, non plures, ut crediderat Rheyta<sup>2</sup>), recte afferuisti: licet enim ijs instrumentis hic destitutus fim quibus oculos coelo admouerimus, tamen tot testibus qui Te monente eam observarunt, fidem non habere, id quidem a ratione alienum esset. Saturni vero comitem illum annulum quis non admiretur! Equidem fi per observationes liceret non víque adeo repugnarem, fi Planeta statueretur excentricus, vix enim quidquam in naturâ reperio quod centri legem praecife feruet. Addo etiam hinc peti posse rationem cur ansulae inaequales appareant, quod plerique aliquando accidere testantur. Sed cum τηρήσει Tuae id non admittant, Tibi potius accedo, et expectandam censeo longioris aeuj diligentiam vt inuentis Tuis quidquam addi possit. Observaui olim Saturnum Romae tubis Eustachianis ansulatum, nec quidquam recordari possum quod Hypothesi Tuae non apprimé respondeat. Credo eas ad Te peruenisse quas a tribus circiter septimanis scrips 3). Expecto itaque quid censeas de meâ infinitarum constructionum methodo in planis. Vale Vir praestantissime et ama

### Tuj observantissimum

RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Nobiliffimo et Clariffimo Domino

Domino Christiano Hugenio de Zulichem &c.

A la Haye.

VI

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 640, note 2.

<sup>2)</sup> Voir son ouvrage cité dans la Lettre N°. 518, note 6.

<sup>3)</sup> C'est la Lettre Nº. 646.

### № 657.

#### GREGORIUS A ST. VINCENTIO à CHRISTIAAN HUYGENS.

24 AOÛT 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 669.

#### Clarissime Domine

Communico tibi quae Roma, ad me, quidam 1) e meis discipulis, ante pauculos menses, eo missus, 2ª Augusti scribit 2).

Vides hinc, quam prudenter confilio illorum morem gefferis, qui publicj ivris faceres tuam Juuentionem, authores fucrunt. etiam Roma Juuentum foetumque tuum admiratur. Finio rogans me folito affectu profequare.

Tuus quem nosti Greg. a Sto Vincentio.

Gandauj 24 Aug. 1659.

Clariffimo Domino Christiano Hugenio a Zulichem Hagae Comitis.

### Nº 658.

GILLIS FR. DE GOTTIGNIEZ à GREGORIUS A ST. VINCENTIO.

[2 AOÛT 1659].

Appendice au No. 657.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens. 1)

Hifce diebus artifex aliquis Horologiarius Pontificis abfoluit horologium aliquod, fimile ej, quod Dominus Hugenius in libello <sup>2</sup>) ad Reverentiam Vestram

<sup>1)</sup> Gillis François de Gottigniez naquit à Bruxelles en 1630 et mourut à Rome le 6 avril 1689. Entré chez les Jésuites en 1653, il passa à Rome, où, de 1662 à 1676, il fut professeur de mathématiques.

<sup>2)</sup> Voyez l'Appendice N°. 658.

<sup>1)</sup> C'est une copie de la main de Gregorius à St. Vincentio.

<sup>2)</sup> Son Horologium. Voir la Lettre No. 511, note 2.

missio describit: triumphauit is magnopere, inuento nouo, mirabilj, et vt iactabat suo: Mathematicos omnes ad spectandum jnuitauit; cunctos in admirationem rapuit. cum enim artificium nouum satis ingeniose celasset; adeo vt spectatores, praeter indicem, et perpendiculum nihil viderent; obstupescebant omnes, et mirarj satis non poterant rem nouam, de qua hactenus nihil inaudiuerant; et Inventori quem putabant artificem illum esse, summe plaudebant, plausum hunc ego inter caeteros a Reverendo Patre Athanasio Kirchero spectator adductus, interrupi; cum et Inuentionis authorem prodidi, et artificium detexi, pluribus rogauit me Pater Athanasius vt artificem aliquem vellem instruere, qui simile sibi horologium faciat; quod me facturum recepi, quem res successium habitura sit significabo.

Hucusque Aegidius de Gottignies.

### Nº 659.

### CHRISTIAAN HUYGENS à CH. BELLAIR.

28 AOÛT 1659.

Le sommaire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 631. Ch. Bellair y répondit par le No. 670.

28 Aug. 1659.

#### BELAIR.

Pourquoy non pluftoft. Marlot ¹) abfent. adreffe enfeignée par Brunetti ²). remercier dessein ³). bien curieux. louer l'invention; la mesme comment autrement. un peu de peine. en voyant je l'apprendray. renvoyeray la machine sauve. Horologe, Brunetti mande ⁴), je procureray volontiers. n'avoit pas besoin d'intercession. le premier (21 May) est envoyè. à qui le donner. 120 francs le pris argent de Hollande, au Sieur Hanet correspondant de Coster. Indisposition de Monsieur Paschal. pour cela je ne le veux pas importuner. S'il a receu les mienes ⁵) apres la dedicace [?]. Saturne envoyè.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 631, note 2.

Consultez la Lettre N°. 647.
 Les planches de la Pascaline vis-à-vis de la page 427.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre N°. 647. 5) Consultez la Lettre N°. 621.

### Nº 660.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à P. DE CARCAVY.

4 SEPTEMBRE 1659.

Le sommaire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 650. P. de Carcavy y répondit par le No. 698.

4 Sept. 1659.

#### CARCAVY.

Je n'estois en peine seulement de l'escrit de Fermat. renvoyeray quand j'en auray pris copie¹). remercier de l'extrait²). Isagoge ad locos solidos et planos, ergo non ad lineares. qu'il le voye. cela sussitifans l'envoyer. Je parleray aux Elseviers, d'autant plus volontiers que j'ay grande envie de veoir publiè³) tant de belles choses. Que ce n'est pas merveille qu'il y en a peu qui donnent leur jugement du livre⁴) de Monsieur Dettonville, puis qu'il y en a peu qui l'entendent. Ce que vous me mandez touchant sa sante m'assige beaucoup. La difficultè s') est cellecy. Saturne 3 exemplaires. des surfaces courbes. s'il ressemble a mes Theoremes que je luy ay envoyez.

### Nº 661.

### A. Colvius à Christiaan Huygens.

4 SEPTEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

### Clarissime et Nobilissime Vir,

Accepi nuperime fyftema faturnium tuum 1), caelefte donum. fuper quo tibi et debeo et habeo fummas gratias. idque adeò totus mundus tibi meritò debebit. cui

<sup>1)</sup> Voir la pièce Nº. 651.

<sup>2)</sup> Consultez la Lettre Nº. 650.

Le projet de cette édition des œuvres de Fermat n'a pas eu de suite.
 Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre Nº. 621.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 640, note 2.

revelâsti quae oculus non vidit, exteras regiones in terris scrutamur, easque quotidie inveniri, non ita mirandum, é coelo possemus videre totam terram, é terra videmus totum coelum. Homo folus immotis pedibus vertendo caput, totum conspicit horizontem. Rapit me subinde harmonia coelestis cum hisce terrestribus noftris, in coelo reperimus hominem, in homine coelum, quocirca conjungenda semper sunt studia astronomica et anatomica. Multa scripsit Keplerus de moribus Planetarum harmonicis 2). sed illa tibi an placeant scire desydero. nimis operofé et sine tuis hypothesibus forsan laborat. Ouicquid sit hae contemplationes coelestes, et suavissimi concentus nos ad Deum efficaciter trahunt. et revera Atheos huius faeculi admodum fortes effe oportet, qui vim inferunt propriae confcientiae. foli ifti ex Philosophis qui Astronomiam aspernati sunt, ex professo tales fuere, oculos et intellectum ad videndum non habent. Non à me super scriptis tuis judicium sed admirationem exspecta. Ego et telescopio et ingenio te superare deberem, si hoc praesumerem. Jam à te plura totus mundus et expectabit et postulabit, ita omnibus salivam movisti. Et quia mentionem dioptricis facis, iam et ea videre avemus. Vere nobiles dant quia dederunt. Et illis dare, qui reddere nihil possunt, quam gratiarum actiones, est apex liberalitatis, fic trahe nos, Praestantissime Hugeni, ad coelestia, et sequemur te eminus tanquam pediffequi. Ego iaindudum, fenex fexaginta fex annorum, archetypa illa coeleftia cernere defydero, et videre fub pedibus ftellantia fydera, tunc haec terra, quam jam calcamus pedibus, nobis infter puncti vix apparebit. Vere magnus et laudabilis Deus qui habitat in coelis et refpicit terram. Eum precor, ut ferus in coelum redeas, et postquam nobis accurate tempora notaveris ingeniofissimis tuis horologiis, aeternitatis sias particeps. Saluto Nobilissimum Parentem, et ut me semper amet, rogo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joannis Keppleri Harmonices Mvndi Libri V. Qvorvm Primus Geometricvs, De Figurarum Regularium, quae Proportiones Harmonicas conflituunt, ortu & demonstrationibus. Secundus, Architectonicvs, seu ex Geometria Figvrata, De Figurarum Regularium Congruentia in plano vel folido: Tertius, propriè Harmonicvs, De Proportionum Harmonicarum ortu ex Figuris; deque Naturà & Differentiis ad verum cantum pertinentium, contra Veteres: Quartus, Metaphysicvs, Psychologicvs & Astrologicvs, De Harmoniarum mentali Essentià earumque generibus in Mundo; praesertim de Harmonia radiorum, ex corporibus coelestibus in Terram descendentibus, eiusque effectu in Natura seu Anima sublunari & Humana; Quintus, Astronomicvs & Metaphysicvs, de Harmoniis absolutissimis motuum coelestium, ortuque Eccentricitatum ex proportionibus Harmonicis. Appendix habet comparationem huius Operis cum Harmonices Cl. Ptolemaei Libro III cumque Roberti de Fluctibus, dicti Flvd. Medici Oxoniensis speculationibus Harmonicis, operi de Macrocosmo & Microcosmo infertis. Cum S. C. Mtis Priuilegio ad annos XV. Lincii Austriae, Sumptibus Godofredi Tampachii, Bibl. Francos. Excudebat Ioannes Plancvs. Anno M.DC.XIX. in-folio.

Dominus Pagetius <sup>3</sup>) brevi tibi doctioresgratias acturus erit <sup>4</sup>). Vale vir Doctiffime

Tuus omni officio et obsequio Andreas Colvius.

Dordraci 4 Sept. 1659.

Mijn Heer,

Mijn Heer Christiaen Huijgens van Zulicom, etc. 's Graven-Hage.

### Nº 662.

CHRISTIAAN HUYGENS à R. F. DE SLUSE.

[4 SEPTEMBRE 1659.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 656. R. F. de Sluse y répondit par le No. 663.

[Sept. 1659].

#### SLUSE.

Quod hypothesin meam de Saturno non absurdam judicas gaudeo. Non Comitem tantum sed et siguras Saturni hocce triennio observatas Anglorum observationes comprobant. Annulum excentricum (noch mijn observation noch mijn hypothesis)¹). Jam mensem integrum studijs vacare non licuit, unde sastum ut inventionem tuam quatenus ad problematum planorum constructionem pertinet ulterius non investigaverim. Nunc autem et hoc cogitare coepi, quorsum in ijs perquirendis operam collocem quae nec fortasse reperturus sim, et quae gratis abs te postea sim accepturus. Quid tamen polliceris scirc opto, nempe an Problemata plana, in quibus aequatio ad quatuor dimensiones primo ascendere invenitur ut Pappi illud cujus antehac meministi, anne inquam methodus tua detegat continuo ea plana esse. Nam in posteriori quidem specimine continuo patet esse planum problema, cum tantum quaeratur intersectio circuli et ellipseos quorum idem centrum est. atque etiam aequatio tantum quadratica inde oritur. Ex qua tamen difficile foret tam brevem et concinnam constructionem atque tua est, elicere. Vale.

In Angliam.

3) R. Paget. Voir la Lettre No. 273, note 3.

<sup>4)</sup> Nous n'avons pas trouvé dans nos collections cette lettre de R. Paget à Chr. Huygens.

<sup>1)</sup> Traduction: (ui mes observations, ni mon hypothèse).

### № 663.

R. F. DE SLUSE à [CHRISTIAAN HUYGENS].

9 SEPTEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 662. Elle a été publiée par C. le Paige dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

#### Nobiliffime Domine

Jam ab aliquot diebus responsum litteris tuis debeo, varijs et maximè alienis a Geometrià negotijs distractus. Quà primum itaque possum occasione gratias ago. quod Saturno tuo in Angliam proficifcenti comitem effe volueris libellum meum, quem hoc duce spero ab acutis illis Geometris benigné exceptum iri. Hypothesim tuam quo magis examino, eo magis arridet; nec enim, qui planetam cingit annulus, άτοπος videri potest mihi τὰ τῆς Φύσεως παράδοξα καὶ ἀπροςδόκητα assueto etiam in minimis contemplari. Recte vero praeuidisti quid de circulo tuo existimaturus essem; in aliâ enim serie repertus est, cui similes aliquot infinitorum circulorum ordines videbis in opusculo quod prae manibus habeo 1), et cum singulis parabolas aliquot et infinitas Ellipses ac Hyperbolas quae Problema foluant. Monui id aliquoties in Mefolabo meo, cuilibet circulo quafdam parabolas cum infinitis Ellipfibus et Hyperbolis conuenire, vt paginis 47 et 48 ac 51 quibus duas descripsi ad quas Ellipses et Hyperbolae infinitae referuntur; eadem prorsus ratione, quâsi conus planis ad triangulum per axem erectis, infinitis ac diversimodè inclinatis per idem femper punctum fecetur vnam tantum parabolam et vnum circulum exhibebit fed Hyperbolas ac Ellipses numero infinitas. Quod si aliud punctum sumas, rursus infinitam aliam Hyperbolarum ac Ellipfium feriem efficies, et cum infinita puncta fumere possis, infinitos quidem circulos habebis, sed pro singulis infinitas Ellipses et Hyperbolas, vnicam parabolam. Eodem plane modo Problemata haec non eo circulo folum qui rectangulum ab extremis includit, folui possunt, sed alijs infinitis ita tamen vt de quolibet eadem demonstrari possint, quae de illo vnico in Mesolabo meo oftendi; quod et in praefatione innui cum scripsi non vice simplici id fieri posse sed pluribus; non addidi autem infinitis, ne viderer illa infiniti repetitione, plautino vocabulo, paratragaediare. Quod vero monet Amplissimus Dominus de Wit (cuius humanitati plurimum debere me profiteor) plus elegantiae habituras fuisse constructiones meas, si posità primum qualibet Ellipsi vel Hyperbola, illam circulo secuissem; fateor id equidem facile mihi fuisse, et saepe factum videbis in

<sup>1)</sup> De Sluse parle ici de son Traité "de Analysi", qu'on trouve dans la seconde édition de son Mesolabum. Voir la note 2.

alio opere <sup>2</sup>); fed aliam rationem fecutus fum, vt et demonstrationem faciliorem exhiberem, et analyseos quâ vsus fum methodum, aperte, quantum quidem Antiquorum Geometriâ fieri potest, ostenderem.

Circa Problemata illa quae ad quartum dimensionis gradum ascendere videntur, hoc tantum observauj, fieri posse vt saepe facili constructione haereant in secundo. Exemplo rem ostendo in Problemate Pappi quod a Cartesio relatum est Geometriae pagina 93.3) in quo facillimam hanc constructionem inter alias analysi meâ inuenies.



Producatur (in illius figura) DČ in Q, ita ut DQ fit aequalis DN, et rectangulo QCD ponatur aequale QFC, recta BF, occurrens AC productae in E, fatiffaciet proposito.

Est interim quod admirer, Te plurima in methodo eaque disficillima assequi, in facillimis vero a viâ deslectere. Id non aliâ de causa accidere arbitror, quam quod eorum more qui viribus valent, vltra scopum iacularis: videbis enim, si

Deus vires et otium dederit, quam leuibus fundamentis tota haec infinitarum conftructionum moles innitatur. Vale Vir Praestantissime meque ama

Tuj observantislimum
RENATUM FRANCISCUM SLUSIUM.

Leodij 9 7bris 1659.

<sup>2)</sup> Cette méthode de de Sluse se trouve dans la seconde édition de son Mesolabum, intitulée:

Renati Francisci Slusii Mesolabym sev dvae mediae proportionales inter extremas datas per circulum et per infinitas Hyperbolas vel Ellipses et per quamlibet exhibitae ac problematum omnium solidorum essectio per easdem curvas. Accessit Pars Altera, de Analysi et Miscellanea. Leodii Eburonum. Apud Guilielmum Henricum Streel, Serenissimae Suae Celsitudinis Typographum, Cloloclayum in-4°.

<sup>3)</sup> Dans l'ouvrage "R. des Cartes Geometria a Fr. à Schooten", édition de 1649, page 92, et édition de 1659, page 83, on trouve la discussion de ce problème:

Datis quadrato AD, et rectà lineà BN; oporteat producere latus AC usque ad  $\bar{E}$ , ita ut EF ducta ab  $\bar{E}$  versus B, sit aequalis ipsi NB.

Huygens a traité le même problème dans son ouvrage: "Illustrium quorundam Problematum Constructiones."

### Nº 664.

#### Fr. van Schooten à Christiaan Huygens.

10 SEPTEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 653.

# Nobilissimo, Clarissimoque Domino Domino Christiano Hugenio Fr. à Schooten S. P. D.

Acceptis binis Sijftematis tuis Saturnij exemplaribus quorum alterum mihi, alterum Domino Bornio destinasti, non potui non gratias quas possum maximas tibi rependere, idemque Domini Bornij nomine (ut à me petijt) pro accepto munere praestare. Tractatum ipsum quantum potui perlegi, qui pro accurata eius tuoque ingenio digna descriptione omnino mihi placet, summam ubique tuam in co, tum in observanda hujus Planetae phasi ejusque comite dexteritatem, tum in explicandis causis mirandorum illius phaenomenωn ingeniositatem admiratus. Inter legendum autem ipfum, quamvis brevis fit, lucubrationes tuas atque vigilias aliorum anteferendas satis perspexi; praesertim quòd observationes tuae non tantum sibi ubique fimiles, fed et aliorum perfectiores (quas tu omnes pagina 35 recenfes) ut enormes eludant. Unde quilibet tuam in confpiciliorum confectione peritiam, et eorundem necessitatem in explicandis hisce phaenomenis facilè est judicaturus. Prae caeteris mihi arridet ratio, quâ Systema Saturni ejusque comitis ex tuis observatis adeò affabre componere docuifti, ut et alia fimul Planetarum Siistemata, si quae nondum ad unguem ab alijs explicata forent, tu componere illa doceas. Ex commentarijs meis ad Cartesij Geometriam 1) gaudeo te voluptatem indies, neque exiguam utilitatem (ut scribis) capere; praesertim cum constructionis Heuratianae, ad flexum Conchoidis inveniendum, secretum perspexeris, aliamque eâdem arte multò faciliorem inveneris, Circuli scilicet, et ipsius Conchoidis, quae data est, beneficio. Porrò nihil certi hìc intelligo, utrum brevì cum Huddenio ex Gallijs fit reversurus, quos tamen cognati ipsorum hic propediem reduces exspectant. Volumen alterum Epistolarum Cartesij, à Te laudatarum, qu'am primum otium ac firma valetudo fiverint, cum voluptate perlegere non recufabo. Vale.

### Dabam Lugd. Bat. die 10 Septemb. 1659.

Bina Slufiani Mefolabij exemplaria, ex Autoris placito, Geometris horum intelligentibus, tuo atque ipfius nomine donavi. Qui, ut et ego juxta ac Dominus Golius, vobis humillimas gratias agimus. Quod quidem prius facturus fuiffem, nifi abfentia noftra ab hac urbe id ipfum impediviffet. Iterum Vale.

<sup>1)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 306, note 3.

Rogo literas hasce inclusas ad Dominum Slusium Leodium amandari digneris.

Monsieur, Monsieur, Christianus Hugenius, gelogeert ten huijse van Mijn Heer van Zuijlechem, Raedt van sijn Hoocheijt, den Prince van Orangien

cito

in

port

S'Graven-hage Op t' pleijn.

### Nº 665.

### CHRISTIAAN HUYGENS à J. CHAPELAIN.

#### 11 SEPTEMBRE 1659.

Le sommaire et la copie se trouyent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 655. J. Chapelain y répondit par le No. 675.

11 Sept. 1659.

#### CHAPELAIN.

#### Monsieur

Door 2 wegen gefonden <sup>1</sup>). Alsje fe fult ontfangen hebben verrez que je l'ay dediè au Prince Leopolde frere &c. Daer werdender veel gemackt groot en kleyn. Waerom geen Ooft en West <sup>2</sup>) durven beloven. Monmor vraegen na de observatie in Philosophia Epicuri <sup>3</sup>) Gassendi verhaelt. Remercie de ce qu'il dit

Envoyé par 2 voies 1). Lorsque vous les aurez reçus, vous verrez que je l'ai dédié au Prince Leopolde, frère etc. On en a fait beaucoup, grands et petits. Pourquoi pas osé promettre Orient et Occident 2). Demander à Monmor l'observation racontée dans la Philosophia Epicuri 3) de Gassendie. Remercie de ce qu'il dit de Guisoni. Pas vu en

<sup>1)</sup> Huygens parle ici de l'envoi des exemplaires de son Systema Saturnium.

<sup>2)</sup> Sous ce nom l'on indiquait alors le problème des longitudes sur mer.

Syntagma Philofophiae Epicuri cum refutationibus dogmatum, quae contra fidem Chriftianam ab eo afferta funt. Autore P. Gaffendo. Accedit Differtatio ad Henr. Lud. Monmorium de vita ac moribus P. Gaffendi. Ed. Sam. Sorbierius. Hagae. 1659. in-4°.

de Guisoni. Machine de Paschal<sup>4</sup>) niet gesien in Vrankryck. Belair een teyckening daer van gesonden, en de machine selver onder wegen. Paschal estimeere ick insiminent en om dit, en om sijn scavoir dans la Geometrie, daer hij preuue van gegeven heest, en my gedediceert <sup>5</sup>). van de antwoord van de Thou tegens Telles de Faro <sup>6</sup>) heb ick noch niet gevraeght, denck wel datter geen is om dat niet gesien en heb, contemsit; heb samiliare kennis aen hem gehad, wat ick nu onder handen heb, dioptrica, verscheydene andere dingen daer ic niet garen van en segh, om by andere niet geprevenieert te werden.

France la machine de Pascal <sup>4</sup>). Bellair en a envoyé un dessin; et la machine elle-même est en route. J'estime Pascal infiniment et pour ceci et pour son savoir dans la Géométrie, dont il a donné la preuve, et qu'il m'a dédiée <sup>5</sup>).

Je n'ai pas encore demandé au sujet de la réponse de de Thou contre Telles de Faro 6). Je ne pense pas qu'il y en ait, parce que je n'en ai rien vu: contemsit: je l'ai connu familièrement.

Ce que maintenant j'ai fous mains. Dioptrica, plufieurs autres chofes, dont je n'aime pas à parler, afin de ne pas être prévenu par d'autres.

### Nº 666.

### [J. CHAPELAIN] Note pour [CHRISTIAAN HUYGENS].

[SEPTEMBRE 1659.]

La pièce se trouve à Leiden, coil. Huygens.

Dans vn entretien que j'eus le 4 Septembre 1659 auec Monfieur de Roberual fur fon Dessein dhorloge dont j'ay enuoyé la copie <sup>1</sup>) a Monfieur Hugens j'ay reconnu que

Le gros balancier qui est mis sur le faiste de l'horloge a chaque vibration qu'il

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 632.

<sup>5)</sup> Savoir, l'écrit "A. Dettonville Lettre à Chr. Huygens". Voir la Lettre N°. 560, note 32cβ.

<sup>6)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre Nº. 655, note 10.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 584.

fait, fait paffer vne dent de la rouë la plus proche de luy et quainsi c'est le balancier qui fait aller lhorloge et non pas le contrepoids quoy que le contrepoids y contribue par sa pesanteur.

Que si la vibration nessoit entretenue lhorloge n'iroit point quoy que le poids tirast, lequel en tirant aux autres horloges est le moteur et la cause du mouuement

du balancier.

Que la vibration s'entretient par elle mesme jusques a vn certain nombre de reciprocations contees, passe lesquelles sassoilissant elles ne feroient plus passer la dent si elles n'estoient renouuellees par vne detente, laquelle au dernier es branslement de ce certain nombre de vibrations doit faire son esset de renouueller la vibration en sa premiere force, ce qui se fera en faisant tomber vn des poids dispose pour cela dans la Machine ou a ses costés par le moyen de cette detente, laquelle je m'imagine qui s'execute par quelque languette auancée en vne des dents de la roue la plus proche du balancier, la quelle rouë n'a quautant de dents qu'il en faut pour reuenir juste au nombre des vibrations vtiles pour faire passer chaque dent, et quainsi a chaque retour de cette languette le renouuellement se feroit de la vibration asses forte, et ce qui me le fait imaginer ainsi cest que Monsieur de Roberual me dit qua chaque renouuellement de vibrations deuoit tomber sans retour vn de ces poids qui le causeroient, et que quand on monteroit lhorloge il y faudroit mettre autant de ces poids quil en faudroit pour la faire aller vingtquatre heures par exemple plus ou moins selon qu'on voudroit.

Il ne mexpliqua point comment cette detente feroit tomber ces poids pour le branflement du balancier. Il me dit seulement que cestoit le moins difficile et que cela se pouvoit faire en cent manieres par les intelligens en mechanique comme

Monfieur Hugens.

### Nº 667.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à CH. BELLAIR.

18 SEPTEMBRE 1659.

Le sommaire et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 639. Du Gast y répondit pour Bellair par le No. 687.

18 Sept. 1659.

#### BELAIR.

Sijn brief <sup>r</sup>) over acht dagen eerst ontsangen, weet niet door wat oorsaeck. Pascaline noch niet ontsangen. De 2 horologien daer je van schrijft geloof ick dat je al ontsangen hebt en ick meen dat den horlogher het my geseght heest, die van den 23. May is oock over lang nae Rouën met noch een voor Monsieur Bouillaut. Het leste dat Brunetti van uwen't wegen begeert heeft heb ick ordre gegeven om te maecken, als je 't gelt aen Petit geeft geloof ick dat het wel sal sijn. Want hy sal 't aen de correspondent <sup>2</sup>) van Coster geven konnen, Hanet, Ick meen dat men te Parijs voor 5 gulden Hollands 6 gulden frans gelt moet geven maer ben niet verseeckert en geloof oock dat het altemet verandert. Daer sijn hier noch nergens 2 groote horologes van de nieuwe soorte in een stadt, soo dat ick niet en weet hoe langh dat se samen souden slaen. Ick geloof dat het niet seer lang soude duren, want daer is voorseecker noch al eenige ongelyckheijt. Dat is seecker als se grooter bransle maecken, het welck bij smeeren toekomt, of oock wel van warmer weer soo gaen se langsamer. Maar hier sullense te minder noot af hebben als se alsoo gemaeckt werden dat se niet wijt en slingeren. als se wijt slingeren soo

Traduction du fommaire.

Il y a feulement huit jours que j'ai reçu fa lettre '). Ne fais pas par quelle cause. La Pascaline pas encore reçue. Je pense que vous avez déjà reçu les 2 horloges dont vous avez écrit, et je crois que l'horloger me l'a dit. Celle du 23 mai est aussi partie depuis longtemps pour Rouen avec encore une autre pour Monsieur Boulliaut. J'ai donné l'ordre de faire la dernière que Brunetti a désirée de votre part. Si vous donnez l'argent à Petit je crois que cela sera bien. Car il pourra le donner à Hanet, le correspondant 2) de Coster. Je crois qu'à Paris, pour 5 slorins de Hollande, il faut donner 6 florins en monnaie de France mais je n'en suis pas sûr, et crois aussi que cela change quelquesois. Ici il n'y a encore nulle part 2 grandes horloges de la nouvelle construction dans une même ville, de sorte que je ne sais pas combien de temps elles sonneraient ensemble. Je crois que cela ne durerait pas fort longtemps, car certainement il y a toujours encore quelque inégalité. Il est certain que lorsqu'elles sont plus grand branle, ce qui arrive après huilage, ou bien par un temps plus chaud, qu'alors elles vont moins vite. Mais de cela elles auront d'autant moins de danger, si elles sont construites de telle manière, à ne pas faire de

1) Elle était du 16 juillet 1659.

<sup>2)</sup> Hanet demeurait à Paris. Voir la Lettre N°. 550, note 7.

moetender de 2 kromme plaeties aen fijn daer 't pendulum tuffchen hanght. Hoe men met een convex glas van een verkycker een fonnewijfer foude konnen maecken, of met de Son door een naeuw gatien te laten schijnen. Ick observeer de Son in de meridiaen met een beroockt glas in de keers, en langhs 2 perpendicula.

grandes ofcillations. Lorsqu'elles font de grandes ofcillations, il y faut attacher les deux petites plaques courbes, entre lesquelles pend le pendule.

Comment avec un verre convexe d'un télescope on pourrait faire un gnomon, ou en faisant rayonner le folcil par un petit trou. J'observe le Soleil dans le méridien avec un verre noirci à la chandelle, et le long de 2 perpendicules.

### Nº 668.

### CHRISTIAAN HUYGENS à D. SEGHERS.

22 SEPTEMBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

22 Sept. 1659.

### Aen Pater Segers.

### MIIN HEER

Mijn ootmoedigh verfoeck is dat VE gelieve dese bygaende boecken ¹) te doen toekomen aen de Paters van VE Societeyt, volgens de namen by my daer op geschreven. Het subject daer van gansch hemels sijnde en geensins gemeen, doet my vertrouwen dat deselve aengenaem sal maecken ende sal vorders met verlangen haer allen oordeel te gemoet sien aengaende myne bedenckingen die ick ontrent dese wonderbaerlijcke apparentien gehadt ende alhier voorgestelt hebbe. Indien Pater Ainscom tot Antwerpen is, soo bidde VE aen hem mijn recommandatie te doen, ende hem te doen gedencken dat mijnen bries ²) aen hem noch onbeantwoord is gebleven. Ick blyve naer vergissenis gebeden te hebben van de importuniteijt die VE ben aendoende

MIIN HEER

UE dienstwillige Dienaer Chr. Huygens.

1) Des exemplaires de son Systema Saturnium. Voir la Lettre N°. 640, note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Huygens veut-il faire rappeler au Père Aynscom, que celui-ci n'avait jamais répondu à la lettre imprimée du 2 octobre 1656?

## № 669.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à GREGORIUS A ST. VINCENTIO.

22 SEPTEMBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 657. Gregorius a St. Vincentio y répondit par le No. 673.

Sommaire: Waerom niet eer geantwoort, bedancken. Gottignies geobligeert. Veel andere hebben haer de inventie willen arrogeren. Prins Leopoldus, of hy aen Kinner kan bestellen. Parabolici Conoidis superficies. Judicium de Systemate Saturnio edat.

22 Sept. 1659.

#### PATRI GREGORIO a STO VINCENTIO.

Horologij inventionem meam obtrectarunt plurimi, quibufdam fibi illam arrogantibus, pluribus veterem esse pertendentibus, quos tamen omnes vel ego ipse vel qui bene mihi cupiunt facile refellimus. Idem Romae contigisse tuae literae me docuerunt, idque cum rei ipfius caufa jucundiffimum mihi fuit intelligere, tum quod benevolentiae erga me tuae argumentum certiffimum eo nuncio praebuisti, quippe quem ita impertis, ut te quoque eo gavisum appareat. Equidem citius gratiarum actione defunctus essem, quas tibi maximas debeo, nisi una opera libellum hunc offerre in animo habuissem, quem de Saturni Systemate hisce diebus in lucem emifi. quoque ad amicos undique dimittendo adhuc occupatus fum. De eo fi judicium tuum exponere volueris facies mihi gratissimum, nec parum mihi plaudam fi hypothefin meam tuo comprobaveris calculo. Simul fignificabis an aliquo pacto ad Nobiliffimum Kinnerum exemplum hujus perferendum curare queas, quod continuo tibi mittam, fin minus occafionem aliam opperiar. Horologij descriptionem fe accepisse humanissimis literis<sup>1</sup>) pridem me certiorem fecit. Hisce duobus inventis quae moram non ferebant in publicum editis ad abfolvenda Dioptrica me accinxi atque ea intra annum saltem tibi me exhibiturum spondeo, ni fata obstent<sup>2</sup>). Deinde aliquid Geometricae rei rurfus ad limam vocabo, nam nec ab his interea abstinui. Praecipuam gratiam habitura autumo quae de Conoidum et Sphaeroidum fuperficiebus contemplatus fum, de quibus fi nihil adhuc ad te pervenit (jam diu enim Theoremata horum aliqua cum amicorum nonnullis communicavi a quibus accipere potuisses) tibi quoque quid invenerim summatim edam, utique si te hoc velle intelligam. Nunc vero otium non est. Vale virorum Candidissime et amare perge

Tui observantissimum
Chr. Hugenium de Zulichem.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 579.

<sup>2)</sup> La Dioptrica n'a été publiée qu'après la mort de Chr. Huygens.

## Nº 670.

#### CH. BELLAIR à CHRISTIAAN HUYGENS.

22 SEPTEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 659.

ce 22 Sept. 1659.

#### Monsieur

Vne petitte fiebure qui me retient aulit depuis quelque temps moblige d'emprunter la main d'vn de mes amis 1) pour respondre a la lettre que vous m'auez fait l'honneur de m'escrire et que jay receue il y a dix ou douze jours. Les deux derniers pendules pour Monfeigneur le duc de Luynes ont esté receuz 2) et il m'a chargé de vous en remercier et de vous tesmoigner combien il se sent obligé du foin que vous en auez pris. Jattend toufiours auec impatience les deux autres dont jay pris la liberte de vous faire escrire par Monsieur Brunetti 3). Mais quoy que vous me mandiez qu'apparemment lyn des deux estoit arriue a paris chez Le Sieur Hannet correspondant de vostre ouurier 4) il m'a néanmoint esté impossible den apprendre aucune nouuelle parce que dans vne aussi grande ville que paris il est tres difficile de trouuer le monde fans scauoir expressement le lieu ou ils demeurent ce que vous ne mauez pas escrit. Je vous suplie donc Monsieur de vouloir prendre la peine de me marquer le lieu ou il demeure à fin qu'on le puisse trouuer assurement, ou plustost afin de ne vous point donner la peine de mescrire pour vn si petit fuiet, il fuffiroit dauertir vostre ouurier de mander a son correspondant que si tost que lvn ou lautre de ces pendules feront arriuez il vienne en donner auis a l'hostel de luine en y laissant aussi l'adresse de son Logis, afin qu'on me le fasse scauoir au lieu ou nous demeurons qui est a fix lieues de paris 5) et que je les puisse ensuite faire retirer.

Il y a peu d'apparence que vous puissiez auoir de longtemps la folution du doute que vous auiez proposé 6) a Monsieur Pascal. Lincommodité ou il est lempeschant entierement de s'appliquer a tout ce qui a besoin de quelque contention desprit. ce qui ne cause pas peu de douleur a tous ses amis qui se voyent par la priuez de ce quils pouuoient attendre dvn esprit aussi rare comme le sien, et qui est encore

<sup>1)</sup> Du Gast. Voir la Lettre No. 687.

<sup>2)</sup> La première horloge avait été envoyée le 22 mai (Voir la Lettre N°. 658).

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 647.

<sup>4)</sup> C'est-à-dire Salomon Coster.

<sup>5)</sup> Le duc de Luynes demeurait à la campagne, à Dampierre près de Vaumurier.

<sup>6)</sup> Consultez les Lettres No. 621 et 637, note 3.

plus eminent en dautres fciences plus vtiles et plus confiderables que dans les mathematiques qui ne font que fon diuertiffement, quoy que vous puiffiez juger par ce quil vient de produire quil y en a peu qui Ly egalent. Au reste Monsieur je ne vous scaurois dire auec combien djimpatience on attend icy vostre traitte sur la planette de Saturne. Monseigneur Le Duc de Luynes et quelque personnes de lettres qui sont auec Luy en jugeant par vos autres productions ne doutent point quils ny trouuent vne jnfinite de Lumieres nouuelles et inconnues a tous les autres astronomes sur la nature et le cours de cette planette et ils veulent bien que je vous mande par auance le fentiment quils en ont sans craindre d'estre obligez de sen dedire aprez l'auoir leu. lestime quils ont pour vous leur donnant vne entiere affurance que vous ne scauriez rien produire que d'excellent et d'acheué. vous pouuez croire que vous estant particulierement attache je ne suis pas dans vn autre sentiment. Je vous supplie Monsieur de me conseruer tousiours lhonneur de vos bonnes graces et de croire quil n'y a personne qui soit auec plus de passion que moi

MONSIEUR

Vostre treshumble & tres obeissant serviteur
Bellair.

Quand il vous plaira me faire lhonneur de mescrire il ne faut qu'adresser vos lettres a lhostel de Luynes.

A Monfieur Monfieur Christianus Vgens de Zulichem A la Haye en hollande.

poste de Hollande

12.



### Nº 671.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

25 SEPTEMBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 654. Ism. Boulliau y répondit par le No. 674.

le 25 Sept. 1659.

#### Monfieur Bouillaut.

#### Monsieur

Outre les 10 exemplaires de mon Systeme ') que j'ay fait mettre avec deux horologes dans une bale de livres de Monsieur Elsevier, je vous en ay encore adresse 3 depuis que j'ay donnè a Messieurs Coventri 2) et Sherburn 3) Anglois qui s'en alloyent faire le voyage par terre. Et je croy que vous aurez pluttost receu ceuscy que les premiers. Il y en avoit pour vous et pour Messieurs de Monmor et Chapelain comme aussi dans l'autre pacquet, et ainsi vous en aurez de reste. C'est pourquoy lors que les 10 autres arriveront ou s'ils sont dessa arrivez et que cet avis ne viene pas trop tard, je vous prie d'en envoyer un à Monsieur Chanut, que j'ay eu l'honneur de connoistre lors qu'il estoit icy Ambassadeur, et un autre a Monsieur Petit, a qui vous ferez aussi scavoir s'il vous plaist que je n'ay point receu de reponse de luy 4) depuis que je luy ay envoyè 5) l'exacte description de mon horologe avec le pendule de 3 pieds.

J'ay veu que l'on avoit mis icy dans nos gazettes qu'a Rome l'on a remarquè une nouuelle cftoile 6) depuis peu, fans dire dans quel figne ou quel endroit du ciel elle est située. Si vous en avez connoissance vous m'obligerez fort de m'en faire part, qui suis de tout mon coeur.

<sup>1)</sup> Le "Systema Saturnium". Voir la Lettre N°. 640, note 2.

<sup>2)</sup> John Coventry, noble anglais, a fait un voyage sur le continent, de 1654 à 1659.

Sir Edward Sherburne, le poète anglais, d'une honorable famille de Lancashire, fils de l'intendant de l'artillerie Sherburne, naquit le 18 septembre 1618 à Londres, où il mourut le 4 novembre 1702. Après avoir voyagé en Europe, il succéda à son père en 1641, mais bientôt sa fidélité à Charles le le fit mettre en prison. En 1651 il devint intendant de Sir George Saville, et accompagna John Coventry dans ses voyages. Plus tard il fut rétabli dans ses charges, mais destitué de nouveau en 1688; depuis, il vécut dans la gêne.

<sup>4)</sup> La dernière lettre de P. Petit est du 13 juin 1650. Voir la Lettre Nº. 627.

<sup>5)</sup> Nous ne possédons pas cette lettre de Chr. Huygens à Petit.

<sup>6)</sup> Consultez les Lettres Nos. 674 et 518.

## Nº 672.

#### A. TACQUET à CHRISTIAAN HUYGENS.

28 SEPTEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Clarissime ac Nobilissime Domine.

Hodie ante meridiem tradidit mihi Segerus <sup>1</sup>) noster nouum tuum Systema Saturnium. E vestigio percurri quantum licuit per illas temporis angustias, lecturus deinde accuratius pro argumenti dignitate ac merito. Quantum ex lectione ista cursoria potui perspicere, si peregrinae illae Saturni formae, quas vidi in Ricciolo <sup>2</sup>), et ex illo refers, in tubos minus idoneos referri debeant, rem acu mihi quidem videris attigisse. Alias certe magisque probatas planetae apparentias tuo illo annulo perpulchrè et eleganter praestas. Pulcherrimum inuentum et auctam nouo planeta Astronomiam tibi vehementer gratulor; quod verò me impertiri illo dignatus fueris, etiam gratias quam possum maximas adscribo. Vale.

Antuerpiae 28. Sept. 1659.

## Vester in Christo seruus And. Tacquet e Societate Jesv.

Domino Gutschovio primo tabellario tuum munus transmittam.

## Nº 673.

### GREGORIUS A ST. VINCENTIO à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 OCTOBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 669. Chr. Huygens y répondit par le No. 677.

#### Clariffime Domine

Moram in posterum non aegre feram responsi tui quoties tali foenori coniunctum adueniet quod litterae tuae penderunt, iucunda sane suit libri tui inspectio quem integre cursim decurri, renouavit antiquas similium phasium species quarum aspectibus vt fruerer noctes integras centenas imo plures insumpsi ante annos pene quin-

<sup>1)</sup> Voir la Lettre No. 96, note 1.

<sup>2)</sup> Consultez l'ouvrage cité dans la Lettre Nº. 280, note 7:

quaginta dum e Belgio Venetias Venetijs deinde Romam a Domino Scholiers ') delatum telescopium Magistro quondam suo Antuerpiae Patri Odoni Malcotio 2) professori tum Matheseos oblatum fuit. Vix crediderim aliquem ante nos qui Patris Clauij Academicj dicebamur aftrum hoc detexisse, superuenit postmodum Galilaeus cuius instrumentum fatis luridum aspectu cum nostris minimè inferioribus contulimus et noua phaenomena illo spectante toti Vniuersitati in nostro Collegio Gregoriano exposuimus. Et Venerem circa Solem volui manifeste demonstrauimus non absque Philosophorum murmure coniunctissima tum temporis velut auriculae aut ansae apparebant per instrumenta nostra quae separata in libro tuo exhibes phaenomena ab altroque feiuncta. Gratias ex animo ago pro munere neque dubito Domino Kinnero donum in delicijs fore si ad me exemplar transmiseris quod in me fuscipio illi tradendum. gaudebit occasionem sibi hoc dono oblatam cum Sereniffimo Leopoldo<sup>3</sup>) tum etiam ipfi Caefarj<sup>4</sup>) admirandas has phases oftendendi. Si auaritiae fuspicionem non vererer alterum flagitarem Romam nomine vestro nostro Gottignies offerendum, admirationi liber ille non minus futurus est Patri Kirchero et Romanis quam quo fraus 5) circa artificium noui horologij detecta fuit.

Dioptrica quibus jnfudas non fine impatientia expectabo cum ea fponte offeras, fpero interim dum tantifper a Mezolabio <sup>6</sup>) calamum fubstraho aliquid intercalare expedire idque ad te gratitudinis fymbolum mittere. Si graue tibi non fit officium mihi pergratum impendes corum quae de fuperficiebus Conoidum et Sphaeroidum excogitaris participem me si feceris. jdem argumentum non femel in mentem

2) Odo van Maelcote (Malcotius) naquit en 1572 à Bruxelles et mourut à Rome le 14 mai 1615. Reçu dans l'ordre des Jésuites en 1590, il enseigna à Rome l'hébreu et les mathématiques.

3) Leopold Wilhelm, Archiduc d'Autriche, second fils de l'empereur Ferdinand II et de Maria Anna de Bavière, naquit à Graz le 6 janvier 1614 et mourut à Vienne en 1662. Il fut évêque de Passau, Strassbourg, Ollmutz, Breslau et Halberstadt, grand-maître de l'ordre teutonique, général en chef de l'armée allemande.

4) Leopold Ier, second fils de l'empereur Ferdinand III et de Maria Anna d'Espagne, naquit le 9 juin 1640 à Vienne où il mourut le 5 mai 1705. En 1656 il devint roi de Bohême, en 1658 empereur d'Allemagne. Il épousa successivement Margaretha Theresia d'Espagne (1666—1673), Claudia Felicitas de Tyrol (1673—1676) et Eleonora, Princesse de Pfalz-Neubourg (1676—1705).

5) Consultez la Lettre Nº. 658.

6) Cet ouvrage a paru après la mort de Gregorius, sous le titre:

Opus geometricum posthumum ad Mesolabum, per rationum proportionabilium novas proprietates, Gandavi 1668, in-folio.

Peter Scholier (de la famille Schuller, de Nuremberg), fils du conseiller David Scholier, naquit en 1582 à Anvers, où il mourut le 16 novembre 1635. En 1612 il reçut le grade de licencié en droit à Louvain. Après un voyage en Italie avec le duc d'Aerschot, il épousa en 1618 Anna Lambrechts et habita Louvain. Plus tard il se rendit à Anvers, où il devint échevin.

fubijt maxime cum de fuperficiebus Vngulae Cylindricae theoremata profequerer. Verum vnica difficultas me transmissium egit quod pars omnis alter 7) parti ita foret absimilis vt recta a circularj jnslectione. vt concludam opto vt Deus votis tuis obsecundet et rogo vt eo me affectu digneris quo te in visceribus meis esse meus mihi testatur animus. Vale et Viue memor

### Ad obsequium tuum paratissimi

G. A. S. VINCENTIO.

Gandauj 4 Octob. 1659.

Optarem exemplar incompactum potius quam compactum fi tibi aliquid mittere eft animus.

## Nº 674.

ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

10 остовке 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 671. Chr. Huygens y répondit par le No. 683.

A Paris le 10. Octobre 1659.

Monfieur Chr. Hugens.

#### Monsieur

Je doibs response a deux de vos lettres, dont l'viie me sut apportee par l'ordinaire la semaine passe du 25 du passé, la seconde 3) me sut renduc il y a deux jours par Monsieur Sherburn 2) qui est sans date. Ce Gentilhomme m'a rendu seulement le jour d'hier les 3. exemplaires de vostre Systeme de Saturne, dont j'en feray rendre deux a Messieurs de Monmor & Chappelain. & lors que j'auray receu les 10. que vous auez mis dans les balles de Monsieur Elzeuir je ne manqueray pas d'en faire la distribution suiuant vos ordres, & Messieurs Chanut & Petit seront seruis comme vous le desirez.

<sup>7)</sup> Lisez: alteri.

Nous n'avons pas trouvé cette lettre.
 Consultez la Lettre N°. 671.

La nouvelle estoile, dont parle la Gazette de Rome, est sans doute celle du Cygne<sup>3</sup>), que je trouue vn peu moins resplendissante que l'annee derniere, mais pour la grandeur elle me semble egale. Je vous prie de me saire scauoir si Messieurs de Leyden y remarquent cette difference.

J'ay parcouru vostre liure du Systeme, je vous suis tresobligé de l'honorable mention que vous y faictes de moy. J'ay rencontré l'opinion de Monsieur de Roberual, qui est fort chimerique, aussi bien que toutes les autres quil a en matiere de physique; s'il n'estoit pas meilleur Geometre il ne meriteroit pas le titre que vous luy donnez. Je ne scay pas comment l'on peut attribuer a des causes non durables & qui operent inegalement des effects perpetuels & toujours semblables. & de plus attribuer a vne simple apparence, ce qui manisestement est vn corps. Ce sont des raisonnemens de ceux qui n'ont jamais obserué, & qui veulent rendre raison des choses qu'ils n'ont pas veues & qu'ils ne cognoissent pas. Si je ne cognoisse vostre candeur, Je croirois que de propos deliberé vous auriez inseré son opinion dans vostre liure pour le rendre ridicule entre les philosophes, j'en excepte ceux qui traictent la physique a la mode d'Epicure, qui ignoroit & Mathematique, & tout ce qui regarde la nature du mouuement.

Lorsque j'auray plus de temps que je n'ay pas, je liray très exactement vostre liure, & je le confereray auec celluy<sup>4</sup>) de Monsieur Heuelius, qui trauaille comme j'apprens a verifier les lieux des estoiles fixes, qui fera vn trauail merueilleux.

Je vous prie de me faire scauoir si l'on a obserué en Hollande l'11.e du passé au

matin la  $\mathcal{L}^5$ )  $\mathcal{L}$  &  $\mathcal{Q}$ . Je l'ay observe icy de la sorte.

Die. 11. Septembris 1659. Hora 5. matutina Jupiter a Venere tubo confpectus distabat. '28. crat Venus ipso altior supra horizontem, & in azimutho orientaliori quam ipse '3. Tabulae Philolaicae exhibent tunc temporis © in m graduum 18. '9. "56. \$\mathcal{L}\$ in \$\mathcal{R}\$ graduum 29. '22. Borealis Latitudinis graduum 0. '53. \$\mathcal{L}\$ in \$\mathcal{R}\$ graduum 28. '59. Borealis Latitudinis graduum 1. '8. ex quibus distantia inter duos planetas colligitur '27. & paulo plus, valde congruens observationi. Ephemerides Eichstadii reponunt \$\mathcal{L}\$ in \$\mathcal{R}\$. graduum 29. '18. "45 seu graduum 29. '19. Borealis Latitudinis graduum 0. '51. \$\mathcal{L}\$ in \$\mathcal{R}\$ graduum 29. '3. Borealis Latitudinis graduum 1. '8. vnde distantia inter vtrumque colligitur '21. qui calculus ex Rudolsinis ominus congruit coelo quam Tabularum Philolaicarum.

5) Signe de la conjonction.

<sup>3)</sup> Consultez sur cetté étoile la Lettre Nº. 518.

<sup>4)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre No. 302, note 2.

Tabvlae Rudolphinae, quibus Aftronomicae Scientiae, temporum longinquitate collapfae, Reflauratio continetur; A Phoenice illo Aftronomorum Tychone, ex Illustri & Generosa Brahaeorum in Regno Daniae samilia oriundo Equite, primum animo concepta et destinata Anno Christi MDLXIV; exinde observationibus siderum accuratissimis, post annum praecipue MDLXIII, quo sidus in Cassiopeiae constellatione novum esfulsit, serio affectata; varisque operibus, cum mechanicis, tum librariis, impenso patrimonio amplissimo, accedentibus

Vous m'obligerez grandement s'il vous plaift faire mes trefhumbles baifemains a Messieurs Heinsius, Vossius, Gronouius & Schotten. Je suis aussi trefveritablement

MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant serviteur Boulliau.

A Monsieur

Monsieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

etiam subsidibus Friderici II. Daniae Regis, regali magnificentia dignis, tracta per annos xxv. potissimum in Infula freti Sundici Huenna, & arce Uraniburgo, in hos usus à fundamentis extructa: tandem traducta in Germaniam, inque Aulam et Nomen Rudolphi Imp, anno MDIIC. Tabulas ipías, jam et nuncupatas, et affectas, fed morte Authoris fui Anno MDCI. defertas, Juffu et Stipendiis fretus trium Impp. Rudolphi, Matthiae, Ferdinandi, annitentibus Haeredibus Braheanis; ex fundamentis observationum relictarum; ad exemplum fere partium jam exstructarum; continuis multorum annorum speculationibus, & computationibus, primum Pragae Bohemorum continuavit; deinde Lincii, Superioris Austriae Metropoli, fubfidiis etiam III. Provincialium adjutus, perfecit abfoluit; adq; caufarum & calculi perennis formulam traduxit Ioannes Keplerus, Tychoni primum à Rudolpho II. Imp. adjunctus calculi minister; indeq, Trium ordine Impp. Mathematicus: qui idem de speciali mendato Ferdinandi II. Imp. petentibus inflantibusa; Haeredibus Opus boc ad ufus praesentium & posteritatis, typis, numericis propriis, caeteris & praelo Jonae Saurii, Reip. Ulmanae Typographi, in publicum extulit, & Typographic's operis Ulmae curator affuit. Cum Privilegiis, Imp. & Regum Rerumq, publ. vivo Tychoni ejufq; Haeredibus, & fpeciali Imperatorio, ipfi Keplero concesso, ad Annos xxx. Anno M.DC.xxvii. in-folio.

## Nº 675.

#### J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

15 OCTOBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 665. La lettre a été publiée par Tamizey de Larroque dans "Lettres de Chapelain, 1883".

#### Monsieur

je neusse pas tant tardé a respondre a vostre lettre du 18. du passe 1), veu le plaisir que je prens a m'entretenir auec vous si je n'eusse attendu de jour en jour vostre Systeme de Saturne pour vous en rendre graces et pour vous en dire mon opinion. Enfin il est arriué et Monsieur Boulliau nous en a donné a Monsieur de Monmor et a moy a chacun vn Exemplaire. Je le receus auanthier a la nuit et je le leus hier auidement et attentiuement, toutes autres affaires cessantes, non pas seulement auec satisfaction mais encore auec admiration, tant j'y ay trouué ce que je desire dans les Ouurages d'esprit pour les estimer bons, je veux dire tant j'y ay trouué d'inuention exquise, d'ordre judicieux et de solide doctrine. La dedicace en est graue et eloquente, et vous ne pouuiés assurement choisir de sujet qui en fust plus digne que le Prince Leopoldo de Toscane qu'on regarde en Italie comme l'vnique appuy du beau scauoir. Pour l'injustice qu'il vous auoit faitte vous la luy deues pardonner puis qu'il l'a fi ciuilement reparée. Toute Florence est preuenuë du merite de Galilée, et lon n'y croit de bons Astronomes que ceux qu'il a formés, ou qui se sont formés sur luy. C'est vn esset de la preoccupation et de l'amour propre qui n'est condannable que lorsqu'on le veut maintenir. Vostre liure fera bien voir a ces Messieurs là que vous volés de vostre propre force et que vous n'aués befoin que de vos ailes pour aller plus haut et plus loin que les plus forts et les plus adroits d'entre eux. J'ay leu aueque joye les beaux vers 2) dont nostre cher Monsieur Heinsius a paré le front de vostre edifice, et je n'en ay pas eu vne petite de voir que vous auiés aussi entre vos proches 3) vn Poëte aussi excellent que celuy qui apres nostre Amy vous a donné vn si doux encens. Je ne vous scaurois exprimer celle que j'ay ressentie en me trouuant allegué pour tesmoin de la verite de vostre descouuerte touchant la lune Saturnienne et pour l'autheur de sa publication,

2) Voir la pièce N°, 630.

<sup>1)</sup> La Lettre N°. 655, dont cependant le Sommaire est daté du 11 septembre.

<sup>3)</sup> On a déduit de ce passage, mais à tort, que Heinsius et Huygens étaient parents; Chapelain parle de l'autre poème, celui de Constantyn Huygens, frère, Voir la pièce N°. 629.

et m'y trouuant cité en des termes fi obligeans et fi honnorables. Je vous en ay vne obligation veritablement immortelle puisque ce Traitté est d'yne trempe et d'yne constitution à ne mourir jamais. Il faudra effayer de ne m'en pas monstrer indigne. par la justice que je rendray toute ma vie à vostre scauoir et à vostre vertu. C'a esté vne trefbonne methode de commencer par l'histoire de vos Observations d'vne Planette si eloignée, et de la connoissance que vous aués euë de cette lune en l'observant. Ce que vous y dittes de la difference de vos Telescopes est yn effet de vostre candeur et de vostre jugement. Je croy que celuy de vingttrois pieds et demy est le plus long qui soit en l'Europe. Il me semble pourtant que vous aujés dessein d'en fabriquer vn de trentesix pieds pour auancer tousjours dauantage dans le Ciel et pour nous en rapporter toufjours plus de nouvelles. Cette refutation que vous faittes apres des diuers Systemes qui ont esté faits de certe Planerte estoit absolument necessaire, et je suis demeuré persuadé que vous les aues tous conuaincus de faux. Pour la maniere dont vous establissés le vostre autant que je l'ay peu comprendre, elle m'a paru concluante, nonobstant les objections de la bizarrerie de l'anneau dans les termes de la Nature et de ce manque de reflexion de lumiere par le bord externe de cet anneau posé par vous assés espais pour la renuover, auxquelles vous fatisfaittes a mon auis suffifamment pour ceux qui voudront eftre commodes et raifonnables. Quand à ce que vous suppofés que les deux furfaces du plan de l'anneau doiuent estre vnies ou du moins plates, je l'approuue bien en tant qu'il n'y doit point auoir de monts et de vallées notables mais non pas en tant que lisses et polies comme vne glace de miroir, parce quelles ne reflechifsent les rayons lumineux qu'en vn point de mesme que la mer calme et que par confequent on ne les verroit point; mais je croy que vous l'entendés ainfi. L'auois esperé qu'apres auoir contemplé Saturne de nostre Terre vous en auriés fait la Theorie en contemplant le Monde de cette Planette mesme, comme Kepler a fait de la lune dans sa Selenographie 4) et vous aues marque sur la fin que cela seroit en quelque forte necessaire. Vous vous en estes dispensé pourtant et l'aues laissé à dautres, comme facile a qui s'en voudroit donner la peine sur vos principes. Je pensois que la Lune de cette Planette seroit dauantage messee dans les preuues du Systeme conceu auec l'anneau. Elle s'y rencontre neantmoins assés pour y seruir vtilement et pour contribuer à fa vraysemblance. Il fera malaisé que vos Riuaux s'empeschent de vous repartir et qu'ils soient assés candides pour auouer la dette. Mais leurs defenses et leurs attaques mesme ne seront bonnes qu'a vous donner vn plus beau champ de monstrer vostre force et la fermeté de vos fondemens. Continués, Monsieur, dans cette noble carriere et conserués vous y le rang eleué que

<sup>4)</sup> Joh. Kepleri Somnium feu Opus Posthumum de Astronomia Lunari. Saganii Silesiae et Francosurti. 1634. in-4°.

vous vous y estes si legitimement acquis. Les nouuelles Meditations sur la Dioptrique et l'Art de former et polir les verres qui doiuent seruir aux Telescopes seront sans doute des choses rares et dvn vsage singulier. Deuant que Monsieur Descartes eust publié le Traitté qu'il en a fait, je vis entre les mains de Ferrier 5) sameux artisan de ces sortes de Lunettes vne longue lettre qu'il venoit d'en receuoir par laquelle il luy mandoit en termes propres et de sa main que sil suyouit exactement l'ordre qu'il luy auoit donné pour la formation des verres il ne doutoit aucunement que par leur moyen on ne descouurist dans le corps de la lune s'il y auoit des habitans ou non 6). Mais jamais cet ordre na peu estre mis en execution ni par luy ni par quelques Anglois qui se sont ruïnés dans cette entreprise.

Pour vostre projet des Parelles et des Couronnes je n'en attens rien de commun et de mediocre pour vostre gloire. Monsieur de Monmor a qui fans luy decouurir vostre fin, suyuant vostre desir, j'ay demandé de vostre part cette sigure du Parelie de sept soleils observés a Rome en 1630, par Scheiner, apres l'auoir cherchée dans les Manuscrits de seu Monsieur Gassendi m'a respondu qu'elle n'y estoit pas et m'a promis d'en escrire a Lion a lhomme 7) du Defunt pour scauoir s'il la veuë et 's'il ne la point, et pour l'obliger a la luy enuoyer au cas qu'elle soit en sa puissance. La Machine Arithmetique de Monsieur Paschal m'a tousjours passé pour capable de feruir aussi bien a la multiplication et diuision qu'à la Soustraction et Addition et je croy qu'il me l'a dit luy mesme, adjoustant si je ne me trompe qu'il ne desesperoit pas de la porter au point de seruir aussi aux fractions. Quand vous la verrés et que vous l'aurés exercée, suyuant le Dessein par escrit<sup>8</sup>) que vous en aués, je suis assuré que vous ferés grand cas de ce genie et dautant plus que vous le trouuerés plus semblable au vostre. Cest par vous que j'apprens la publication de ses lettres Geometriques 9). Retiré du monde comme il est je ne crovois pas qu'on pust rien tirer de luy de semblable matiere. Il a vne grande quantité dautres Traittés prests a donner de Problemes curieux, mais qu'il tient supprimés auec assés de cruauté. Peu a peu lon gaignera sur luy qu'il les souffre paroistre. On en auoit formellement esperé celuy du vuide 10) duquel il publia il y a sept ou huit ans vne ebauche

5) Voir la Lettre No. 32, note i.

Chapelain désigne ici

8) Voir la Lettre N°. 632 et les figures vis-à-vis de la page 427.

9) Voir la Lettre No. 560, note 32.

16) Cet ouvrage fut publié plus tard sous le titre:

Probablement la lettre de Descartes à Ferrier, datée d'Amsterdam le 13 novembre 1629 (Œuvres de Descartes publiées par V. Cousin, Tome VI). Elle se termine par ces mots: "si vous aviez un an ou deux à vous ajuster de tout ce qui est nécessaire, j'oserais espérer que nous verrions, par votre moyen, s'il y a des animaux dans la lune".

Antoine Poteria, l'aide de Gassendi, qui l'assista dans ses observations et sa correspondance.

Traité de l'équilibre des liqueurs et de la pefanteur de la maffe de l'air. Par Bl. Pascal. Paris. 1662. in-8°.

legere <sup>11</sup>). Mais la deuotion et ses infirmités l'ont retenu jusqu'icy de labandonner au jour. Ce fut luy qui inuenta la Colonne d'air pour rendre raison de ce qui arriuoit a la descente du Mercure de dedans le tube jusques à vn certain nombre de pieds et de pouces. Monsieur Heinsius m'a envoyé la Response <sup>12</sup>) faitte au Manifeste <sup>13</sup>) de l'Ambassadeur de Portugal. Je luy escris et vous supplie de luy vouloir faire tenir seurement ma lettre. L'accident arriué a la famille de Monsieur nostre Ambassadeur apres nous auoir extremement troubles tout ce qu'il a icy de serviteurs sinceres commence a nous moins affliger par le bon train que prend la guerison des blessés et des malades. Si vous tombés sur ce discours là auec son Excellence faittes moy la faueur de luy dire que personne n'en a esté plus sensiblement touché que moy ni qui ait plus pris de part a la peine qu'il en a sousfierte. Pour vous croyés bien que je suis a toute espreuue

Monsieur

Vostre treshumble et tresobeïssant seruiteur Chapelain.

De Paris ce 15. octobre 1659.

A Monfieur Monfieur Christianus Hugens Gentilhomme Hollandois

A la Haye.

Experiences novvelles tovchant le vvide. Faites dans des Tuyaux, Syringues, Soufflets, & Siphons de plufieurs longueurs & figures: Auec diuerses liqueurs, comme vitiargent, eau, vin, huyle, air, &c. Auec vn difcours fur le mefine fujet. Où est monstré qu'vn vaissen la nature, & qui tombent fous les sens. Et quelle force est necessaire pour faire admettre ce vuide. Dedié à Monsieur Pascal, Conseiller du Roy en ses Conseils d'Estat & Priué. Par le sieur B. P. son sils. Le tout reduit en Abbregé, & donné par aduance d'vn plus grand traisté sur le mesine sujet. A Paris, chez Pierre Margat, au Quay de Gesvres, à l'Oyseau de Paradis. M.DC.XLVII. Auec Permission. in-8°.

<sup>12)</sup> Ouvrage cité dans la Lettre N°. 655, note 11.
13) Ouvrage cité dans la Lettre N°. 655, note 12.

## Nº 676.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à J. HEVELIUS.

17 OCTOBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Heyelius répondit par sa lettre du 13 juillet 1660.

Sommaire: Exemplaren nae Amsterdam gesonden. Een voor Noyers. Parelia wat ic weten woude, bedancken non immodeste reprehendi modestiae terminos. Nova Stella, Send met dese schepen. Systema, dat de figuren niet net en syn gelyck de sijne. Dat hy sien sal hoe sijn observatien overeenkomen met de mijne, van de comes. Muller beloossen de exemplaren mede te nemen, maar was niet te vinden. Brunetti. Horologium. Excusa quod non ante restripti.

# Amplissimo Clarissimoque Viro Domino Johanni Hevelio Christianus Hugenius S. 17 Oct. 1650.

Ante menfem unum atque alterum falutem ad me tuo nomine gratissimam pertulit Mullerius 1) bibliopola, qui cum brevi se isthuc reversurum diceret, gaudebam eam occasionem mihi obtigisse mittendi ad te libelli mei de Saturni Systemate, qui tunc non totus adhuc excufus erat. Verum cum exemplaria illi tradenda Amstelodamum misssem, nescio qua causa aut errore neque apud Blauium ubi se futurum dixerat neque alibi ufquam reperiri potuit. Ab eo tempore haec nunc prima opportunitas oblata est, navibus nonnullis unà cum classe nostra vela daturis quae Gedanum ufque perrecturae dicuntur. Tria exemplaria mitto, quorum rogo ut unum tradatur Domino des Novers, qui Serenissimae Reginae a Secretis est, quemque Bullialdus noster ait 2) esse virum eruditissimum et, ideoque ut hoc abs te peterem mihi author fuit. Alterum Clarissimo Eichstadio vel cui voles imperties. Libellum videbis non ea elegantia qua tui funt excufum nec figuras pari arte caelatas, quisnam enim in his te aequiparare queat. de conjectura autem mea quid sententiae laturus fis libenter intelligam neque propterea iniquiorem te judicem verebor quod à te diffentiam. Satis enim candor tuus ac finceritas mihi perspecta est, sumque mihi conscius in contradicendo eum modum tenuisse, quem et alios si qui mihi adverfabuntur infiftere cupiam. Observationes tuas circa comitem Saturni quarum mihi pridem copiam 3) fecisti, non male cum meis convenire invenies, quanquam illud demiror qui die 20 Aprilis 1657 illum conspicere potueris, adeo quippe Saturno vicinum. Quod fi tamen revera tunc tibi apparuit, etiam nunc hujusce anni obfervationibus mirabiles illius excurfus fupra atque infra Saturnum proculdubio animadvertisti, quibus hypothesis mea non parum affirmatur. Quod maculas in Sole observasti quo tempore nullas extitisse putaveram apparet quanto diligentior

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 644, note 11.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 654.

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 540.

me fis phaenomenωn coeleftium contemplator, atque hic certe longe me tibi concedere fateor, quid autem caufae cenfes cur nunc tam rarae proveniant prae ut olim cum primum confpici-coeptae? nam et hoc anno proximo eadem infrequentia fuit.

De pareliorum descriptione et pictura luculentissima 4) qua me beasti permagnam gratiam habeo Sed unum hoc in illa expressum optassem, nunquid videlicet aequalis omnium solium ab horizonte distantia fuerit atque ita ut bini qui à vero sole remotissimi erant à tergo essent tres alios soles intuentibus, tum etiam an corona illa coloribus insignita fuerit circiter 45 graduum diametro quae omnino ita se habuisse arbitror, quemadmodum et in observatione Romae habita anno 1629, de qua egerunt Gassendus 5) Cartessusque 6). Si quid ergo quod huc pertineat postea accepisti id quaeso eadem liberalitate qua caetera mecum communica. Mitto una cum his, ignosce autem quod non citius, Hodiernae Systema 7), quod te inspicere velle significasti. Hoc verò ubi commode poterit remitti mihi velim, quoniam aliud exemplum hîc nullum extat.

Scribe quaefo qui procefferit horologij tui fabrica fiquidem diversam à nostra te excogitasse scripsisti; quae tamen non multum diversa erit si perpendiculum ex filo aut funiculo ut nostra liberè suspensium habeat, si vero non habuerit vix puto ex voto succedere posse. Fortasse autem ad haec animum advertere tibi non vacavit, majora ac magis ardua molienti; Audivi enim, primum ex Domino Brunettio elegantissimo juvene, quem diligenter de studijs tuis interrogavi, deinde ex Bullialdo so quoque, accuratissima instrumenta non exiguo impendio te parasse ad fixarum imprimis observationes exactius peragendas, ac singularum loca perfecte definienda. Labor immensus at prosecto supra quam dici potest Astronomiae utilis suturus tibique gloriosus. Quare ut alacriter pergas etiam arque etiam te adhortor aliaque omnia infra hoc studium ducas. Vale Vir Praestantissime Magnum Uraniae decus.

<sup>4)</sup> Voir les Lettres Nos, 541 et 542.

<sup>5)</sup> Phaenomenum rarum Romae observatum 20 Martij et ejus causarum explicatio per P. Gasfendum. Amstelod. 1629. in-4°.

Une nouvelle édition a pour titre:

Parhelia fiue Soles quatuor Spurii, qui circa verum apparuerunt Romae. Anno MDCXXIX. Die XX Martij. Epiftola P. Gassendi ad H. Renerium. in 4°.

<sup>6)</sup> Dans "les Météores". Voir la Lettre N°. 5, note 7.

<sup>7)</sup> Le "Protei Coelestis Vertigines seu Saturni Systema." Voir la Lettre N°. 360a, note 2.

<sup>8)</sup> Voir la Lettre No. 674.

## Nº 677.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à GREGORIUS A ST. VINCENTIO.

#### 30 OCTOBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 673. Gregorius à St. Vincentio y répondit par le No. 680.

Sommaire: Epiftola cum Syftemate ad Kinnerum. Alterum ad Gottignium Romam. Tertium ad Hodiernam in Sicilia quod Caramuel curabit lubens. Theoremata de Superficie Conoidum et Sphaeroidum. Ut de fuis inventis mittat quod promifit.

30 oct. 1659.

#### Patri Gregorio a Sto Vincentio.

#### Vir Clarissime

Mitto exemplaria Syftematis Saturnij quae ad Dominos Kinnerum et de Gottignies te curaturum fufcepiffi. Fretus humanitate tua tertium quoque adjunxi, Johanni Hodiernae deftinatum, quod, fi fieri poffit, una cum altero illo Romam perferri optaverim, ubi fi traditum fuerit Domino Caramueli ') magno fcientiarum atque ipfius Hodiernae fautori, inde quin tuto in Siciliam perventurum fit, non eff dubitandum. Quod fcribis opufculum meum²) te cum voluptate percurriffe, gaudeo fane, num vero hypothefin iftam plane approbes non addis, unde fcrupulos fortaffe aliquos tibi reftare fufpicor; quos tamen fi mihi oftenderis, puto me non difficulter removere poffe. Ecce tibi porro quae de Conoidum et Sphaeroidum fuperficiebus theoremata³) pollicitus fum quae eadem quoque literis ad Dominum Kinnerum quas ') tibi commendo, inclufi. Memento autem quid vicifim mihi pro his rependere promiferis fcitoque nec magis cupido ejufinodi rerum aut magis fincero aeftimatori illa te mittere poffe. Vale.

## Nº 678.

CHRISTIAAN HUYGENS à GREGORIUS A ST. VINCENTIO.

1659.

Appendice au  $N^{\circ}$ . 677.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Sphacroidis omnis oblongi fuperficies aequalis est circulo cujus circuli semidiameter est media proportionalis inter semidiametrum sphaeroidis et lineam aequa-

<sup>1)</sup> Juan Caramuel Lobkowitz. Voir la Lettre N°. 360a, note 6.

<sup>2)</sup> Le Systema Saturnium. Voir la Lettre Nº. 640, note 2.

<sup>3)</sup> Voir l'Appendice N°. 678.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre Nº. 679.

lem utrifque his, diametro Sphaeroidis et arcui peripheriae descriptae super axe sphaeroidis cujus peripheriae diameter sit ad dictum axem ut axis ad distantiam umbilicorum in sectione per axem.

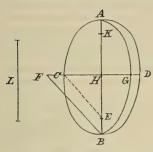

Sit fphaeroides oblongum cujus axis AB, fectio per axem ellipfis ACBD, in qua minor axis atque idem diameter fphaeroidis fit CD, centrum H. umbilici E, K. Et jungatur EC, eique parallela agatur BF, quae occurrat productae DC in F. dein centro F radio FB defcribatur fuper axe AB arcus BGA. Et fit inter femidiametrum HC et rectam aequalem utrifque fimul diametro CD et arcui AGB, media proportionalis L recta. dico circulum hoc radio defcriptum aequalem effe fuperficiei fphaeroidis ACBD.

Sphaeroidis omnis lati superficies aequalis est

circulo cujus femidiameter media est proportionalis inter diametrum sphaeroidis et rectam aequalem lineae parabolicae cujus basis sit axis sphaeroidis, altitudo vero aequalis quartae parti distantiae umbilicorum in sectione per axem.



Esto latum sphaeroides cujus axis AB, sectio per axem ellipsis ACBD, in qua major axis qui hîc diameter sphaeroidis vocatur sit CD, centrum H, umbilici, E, K. Sit autem descripta super AB parabola AFB cujus vertex F bisariam dividat HE. Esto autem inter rectam CD et curvae parabolicae AFB longitudinem media proportionalis G. Dico si radio G cir-

culus describatur aequalem fore superficiei sphaeroidis propositi.

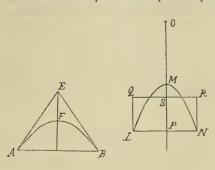

Inveni autem quomodo recta curvae parabolicae aequalis sumi possibilita possibilita possibilita portio recta AFB. Et in eadem basi triangulum isosceles constituatur AEB altitudinem portionis duplam habens, deinde sit hyperbolae portio LMN, cujus semilatus transversum MO aequale sit basi portionis parabolae AB, tota vero OMP quae inter centrum sectionis et basin LN intercipitur,

fit aequalis duabus AE, EB. Jam fi ponatur parallelogrammum LQRN aequale effe portioni hyperbolicae LMN, dico rectam SO quam abfcindit QR, aequalem effe curvae parabolicae AFB.

Si in eadem basi consistant conoides parabolicum et conus rectus, sit autem coni altitudo dupla ad altitudinem conoidis, erit superficies coni ad superficiem conoidis, utrâque sine basi sumtâ, ut latus coni triplum ad idem latus duplum junctum ei lineae quae sit ad diametrum baseos sicut eadem diameter ad totum ambitum trianguli per axem.

Ut si sit conoides parabolicum ABC et in eadem basi conus ADC cujus dupla

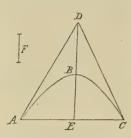

fit altitudo ejus quae conoidis, ficut autem ambitus trianguli ADC per axem ad bafin AC ita fit haec ipfa ad lineam quandam F. Dico fuperficiem coni ad fuperficiem conoidis, utrâque fine bafi fumptâ, effe ut triplum latus AD vel DC, ad idem latus duplum additum lineae F.

Unde facile colligitur, fi fuerit AD aequalis AC, fuperficiem conoidis curvam ad circulum bafeos fuae fore ut 14 ad 9.

Si vero AD fesquialtera AC, dictam superficierum rationem fore ut 13 ad 6.

Et si fuerit AD dupla AC, ut 14 ad 5. Semperque commensurabiles fore, si AD sit commensurabilis AC.

Itaque vides Parabolici Conoidis fuperficiem abfolute me inveniffe quemadmodum Sphaericam Archimedes. Sphaeroidis autem oblongi ita, ut inventa ponatur circuli quadratura. Item lati fphaeroidis ut quadratura hyperbolae ponatur. Ex qua eadem etiam hyperbolici Conoidis fuperficies invenitur.

At quoniam conftructio non aeque concinna est hic eam non adjunxi. Possiumus autem semper cum datum est conoides hyperbolicum invenire sphaeroides latum, vel contra, et utriusque simul superficiei circulum absolute aequalem constituere.

## Nº 679.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à G. A. KINNER A LÖWENTHURN.

[30 OCTOBRE 1659.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 579. Kinner à Löwenthurn y répondit par le No. 707.

Sommaire: Brief ontfangen, wat daer in. excufe. van t horologe in Gallia et hic plurima. Marcus Marci. Non Ephemerides lunae Saturni et fyttema quo.... de aleae ratiocinijs brevi. Dioptrica. Superficies Conoidis parabolici. Longitudo parabolae, Heuratius curvam rectae aequalem. De Parelijs an Marcus Marci.

#### KINNERO.

Litterae illae quas 1. Februarii ad me dedisti rectè curatae fuerunt Vir Nobilissime, quibus et amicitiae nostrae gratissimam memoriam renovabas, et de libello<sup>1</sup>) Horologij fabricam explicante gratias agebas, ac denique ad instaurandum literarum noftrum commercium perquam humaniter me invitabas. Quod equidem lubens fecissem, verum nihil magnopere dignum quod ad te perscriberem tanto praesertim terrarum intervallo remotum habebam ac proin expectandum potius credidi donec aliquid rursus elaborassem eorum quae adfecta habebam quod tibi offerre operae praetium effet. Ecce igitur Saturnium Systema de quo quaerebas editum mitto cuius curam ut ad Te perferatur Vir Optimus Pater Gregorius a Sto Vincentio in fe recepit, qui et Serenissimo Archiduci Leopoldo, et ipsi forsitan Caesari, non ingratam fore novorum phaenomenôn inspectionem existimat. Mitto eadem opera et Theoremata<sup>2</sup>) quaedam circa Conoïdum et Sphaeroidum fuperficies quae plurimum placuere Geometris quibuscum ea communicavi, qui et ad demonstrationes eorum edendas crebro adhortantur. Verum ficuti investigationi rerum novarum impense delector, ita editionis curam aversari soleo, cum tanta temporis impensa constet. Si quid tamen publici juris faciam, Dioptrica praecedere oportet, nec tam diu ea pressissem nisi Saturnium Systema incidisset quod ejusmodi erat ut moram ferre non posset. Interim Dominus Schotenius Leidensis mathematum profesfor una cum fuis quibufdam Exercitationibus excudi curavit brevem commentatiunculam meam de Ratiocinijs in Ludo aleae 3) quam è vernacula lingua nostra 4), latinam utcunque fecit. In ea problemata hujufmodi tractantur, exempli gratia, è quot jactibus tessera una seu cubo contendere quis possit senarium casurum. Ubi invenitur si quarto jactu quis id sumat ejus conditionem meliorem esse conditione contra certantis fecundum rationem numeri 671 ad 625. Quae quidem ludicra funt

<sup>1)</sup> Le Horologium. Voir la Lettre No. 511, note 2.

<sup>2)</sup> Les théorèmes de la pièce N°. 678.

<sup>3)</sup> Voir les Lettres No. 408, note 3 et No. 409, note 1.

<sup>4)</sup> Le traité "Van Rekeningh in Spelen van Geluck." Voir la Lettre N°. 282, note 1.

quodammodo, sed speculationem tamen habent jucundam neque insubtilem quaeque ad alia quoque multa praeter tefferas extenditur. Scribo autem haec Vir Nobilissime quoniam de studijs atque occupationibus meis percunctari voluisti. Caeterum quod in aulam Caesaream migrasti id tibi quam feliciter evenire cupio; nec vereor equidem ut multum inde detrimenti patiantur studia tua artesque optimae fentiant quibus antea te excoluifti, quando Caefar ipfe quoque in praetio eas habere dicitur et plerarumque omnium haud vulgariter peritus esse. Oportunè etiam ibi adest Vir Clarissimus Marcus Marci cujus ex familiaritate cum sit in omni scientiarum genere versatissimus fieri non potest quin et voluptatem plurimam et utilitatem percipias. Certe ut cum musis divortium facias, neutiquam scio tibi permittet. Equidem cum fuo merito tum quod mihi favere eum intelligo plurimum illum amo idque velim ut ex te resciscat, utque porro me illi commendes. Oro etiam ut quaeras ex eo an non pareliorum et halonum observationes aliquas penes fe habeat, si quas enim mihi impertiri voluerit faciet rem longe gratissimam, et promittere illi audeo me veras ejusmodi phaenomenon causas exhibiturum. nam quas Gassendus Cartesiusque 5) dederunt, merae chimerae sunt. Vale Kinnere praestantissime, et me ama.

#### Nº 680.

## Gregorius a St. Vincentio à Christiaan Huygens.

5 NOVEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 677. Chr. Huygens y répondit par le No. 702.

#### Clarissime Domine.

Leniuit non parum morbi mej acrimoniam epiftola tua; maxime, vbi Theoremata<sup>1</sup>) tam praeclara ac nitida perlegerem, Conoidum ac Sphaeroidum fuperficies inter se comparantia. Segetem fertilioris messis intueor. Ante octiduum subitanea apoplexiae assectio, cui pridem obnoxius vixi, extrema mihi an minitaretur, dum dubitat, vt parceret pectorj, stomachum repleuit. Capitis jnde vires, spiritibus

 $<sup>^5)</sup>$  Consultez la Lettre N°. 676, notes 5 et 6.

<sup>1)</sup> Voir la pièce N°. 678.

inanes, cogunt studia seponere et quietj nonnihil indulgere. Exemplaria Systematis Saturnij, jam coepi cum Viennam, tum Romam destinare. Vercor vt succedat destinatio tertij exemplaris, Siciliam versus; ob querelas Praesecti Cursorum ²), qui nostrorum ad nostros, consignandas litteras suscepit gratuito; cum exclusione ad alios. Conabor nihilominus vt Domino Cramuelo ³), si Romae degat communicetur liber, quem ad Gottignies mitto. ex quo quid vlterius sieri queat, intelligam.

Miraris filentium meum de hypothefi tua annulari. Vnde ferupulam mihi fupereffe, fuspicaris. Hypothesim illam quam maxime probo, ingenioque tuo dignam cenfco; quod idem approbarunt iudicium Dominus Vendelinus 4) nobilis Aftronomus et Vir Illustris Dominus Nonnancourt 5), in vniversa Mathesi apprime verfatus, quorum hîc familiari fruor confuetudine. Aliquid admirationis refiduum mihi remanet circa phasim quandam, vmbrae similitudinem exhibentem, in Saturni superficie, vt folio 16, vbi globus integer apparet, nullo limbo circundatus; medium tamen occupat, quaedam linearis opacitas. Folio 18 apparet eadem opacitas, sed infra medium, folio 55, signatur astrum omni opacitate carens. Hypothesis tua belle diuersitatem situs opacj explanat; quae vero illius opacj causa existat, non docet. Si enim cingulum quod astrum circundat, sola superficie illuminatum a Sole et Saturno afferatur, ita ut eius penetralia ficut luci imperuia maiorem Aftri partem opacare tenetur, quam phasis innuit, quodsi idem cingulum aliqua spissitudinis crassitie, tumidum affirmetur. Ille tumor erit impedimento quo minus aftrum, vnquam, fine umbrae apparentia conspici possit. Verum totus hic discursus hypothesin tuam non arguit; licet aliquid vlterioris luminis optare videatur.

Habes quod a me requififti. Vale et memor viue

Tui quem nosti Amantissimum Gregorium a Sto Vincentio.

Gandauj 5 Nouembris 1659.

<sup>2)</sup> Le Prince de Thurn et Taxis, qui avait le monopole des postes en Allemagne.

<sup>3)</sup> Juan Caramuel Lobkowitz. Voir la Lettre No. 360a, note 6.

<sup>4)</sup> Voir la Lettre No. 560, note 23.

<sup>5)</sup> Voir la Lettre No. 149, note 2.

#### Nº 681.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

#### 7 NOVEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 683.

A Paris le 7. Nouembre 1659.

#### Monsieur

Je vous enuoye auec la presente l'observation ') que j'ay faicte de la derniere Eclipse de Lune 2), qui n'a pas tant duré que mes Tables la representent. ce qui m'oblige a mettre les diametres de la Lune & de l'ombre de la Terre plus petits que je n'ay faict dans mon Astronomie Philolaique.

Vous mobligerez aussi de me communicquer ce que vous aurez obserué a la

Haye, ou a Leiden & ailleurs.

J'adjousteray icy l'observation que j'ay faicte de J.

Octobris 28. Hora 11. 3 in eadem recta linea cum cornibus 8 videbatur. Tabulae Philolaicae exhibent tunc locum 3 in 11. graduum. 19. 22. Borealem Latitudinem 19. adhibita latitudine ex Tabulis & posito in recta linea fixarum 3 longitudo ejus observata. cadit in 11. graduum. 19. 17. excedens Tabularum 5.

J'ay commencé a lire vostre Systeme de Saturne lors que jauray tout leu je vous

en diray ingenuement ce que j'en pense.

J'attends auec impatience l'horologe & les exemplaires de vostre Systeme pour les distribuer selon vos ordres. Je suis tresveritablement

#### Monsieur

## Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur,

S'il fait beau d'aujourdhuy en 8 jours j'obserueray l'Eclipse de Soleil 3).

A Monsieur Monsieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

<sup>1)</sup> Voir l'Appendice N°. 682.

<sup>2)</sup> Cette éclipse de lune eut lieu le 29 octobre 1659.

<sup>3)</sup> Cette éclipse de soleil eut lieu le 14 novembre 1659. Consultez les Lettres Nos. 684 et 685.

#### Nº 682.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

#### [1659.]

Appendice au No. 681.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Octobris 29.

| Altitudines marginis infer. ( | Altitudines Centri<br>correctae | Tempus      |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| gr. '.                        | gr. '. ".                       | H. '. ".    | Initium penumbrae jnitium verum. |
| 47· 32·                       | 48. 26. 42.                     | 13. 48. 12. |                                  |
| 46. 24.                       | 47. 19. 29.                     | 13. 57. 40. |                                  |
| 46. 12.                       | 47. 7. 38.                      | 13. 59. 32. | Initium transierat               |
| 43. 3 <sup>2</sup> .          | 44. 29. 32.                     | 14. 23. o.  | Digiti III ½                     |
| 41. 28.                       | 42. 10 <sup>1</sup> ).53.       | 14. 43 o.   | Digiti V                         |

coelum non omnino clarum fuit, nam ante medium defectus fub nubibus Luna tota latuit. Initio nullae stellae comparebant, sed Luna clare satis sub tenuibus nubibus cernebatur. a Digitis V. decrescentibus sixae videbantur.

| Alto Procyone ad ortum  44. 0.  Alto corde Ω ad ortum | 15. 45. | Digiti V            |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 34. 21.                                               | 16. 3.  | Digiti III & vltra  |
| 36. 15.                                               | 16. 16. | Digiti III fere     |
| 37. 38.                                               | 16. 26. | Digiti I & amplius. |
| 39· 7·                                                | 16. 37. | Finis verus         |
| 40· 7·                                                | 16. 43. | Finis penumbrae     |

Tota duratio ex observatione colligitur Horarum 2. '39. "20. et medium seu maxima obscuratio Horarum 15. '17. "20. Attigit digitos VII. At vero Tabulae Philolaicae exhibent vt sequitur.

<sup>1)</sup> Lisez: 26.

#### Tabulae Philolaicae.

Totam durationem 2. 55. 57.

Differt a Coelo tempus durationis '16. "37. quibus excedit calculus Tabularum. Punctum maximae obscurationis tardius exhibent Tabulae '6. "31.

Agarratus 3) observauit Parisiis Finem

alto Corde Q. graduum 39. '20. Id est Horarum 16. '38.

Antonius Marchais <sup>4</sup>) Vir Clariffimus Sereniffimi Ducis Aurelianenfis <sup>5</sup>) Aftronomus obseruauit Blaesis initium

alto margine © superiori graduum 48. '15 id est altitudine centri correcta graduum 48. '38. 9. Id est Horarum 13. '51. "24.

Quod tempus congruit nam Blaefarium castrum, '6 circiter occidentalior est Lutetia.

<sup>2)</sup> Signe de l'opposition.

<sup>3)</sup> Antoine Agarrat, né à Saint Maximin (Provence), fut secrétaire de Gassendi; après la mort de celui-ci, il habita Lyon.

<sup>4)</sup> Antoine Marchais, né à Blois, était astronome du Duc d'Orléans. Il a publié une description de la France.

<sup>5)</sup> Gaston Jean Baptiste de France, duc d'Orléans. Voir la Lettre N°. 477, note 2.

## Nº 683.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

20 NOVEMBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse aux No. 674 et 681. Ism. Boulliau y répondit par le No. 694.

20 Nov. 1659.

#### BULLIALDO.

#### Monsieur

Je vous rends graces de ce que vous avez fait tenir mes exemplaires à Mefsieurs de Monmor et Chapelain. si je me susse douté que les autres dix tarderoyent tant en chemin j'aurois priè Monsieur Sherburn d'en prendre encore 3 ou 4. Je ne croy pas pourtant qu'ils feront perdus; et si vous rencontrez Monsieur de Carcavy ou Milon dites leur je vous prie que ce n'est pas par ma negligence qu'ils n'en ont pas encore receu. J'ay envoyè pour la feconde fois des exemplaires a Monsieur Hevelius n'ayant pas eu nouuelle que les premiers luy ayent estè rendus, et j'y en ay adjoustè un pour Monsieur des Novers, suivant vostre avis. Je ne trouue aucun changement en l'estoile du Cigne, pour les Messieurs de Leyden ie ne scav s'ils y prennent garde. C'est une honte qu'il n'y a personne là qui face des observations ny d'eclipse ny de quoy que ce soit, sinon un seul Allemand nommè Kechelius 1) avec qui je n'ay point de correspondance. Je tascheray pourtant d'avoir de luy les observations des deux dernieres pour vous en faire part. Car pour moy je suis tres mauuais observateur n'ayant aucun instrument pour mesurer la hauteur de quelqu aftre. Je me levay à 3 heures pour voir si l'eclypse de la lune 2) estoit telle que Eichstadius l'avoit predite, ce qu' ayant trouuè je ne m'y arrestay pas d'avantage. celle du soleil le 14me Novembre commenca un peu devant 2 heures et demye ce qui s'accorde aussi tresbien avec le calcul d'Eichstadius comme aussi la quantité de la partie eclipsée, le soleil sut apres couvert de nuees de forte que l'on ne l'a pu veoir coucher. J'ay justement aussi annotè le lieu de Mars in linea recta cornuum Tauri 28 Octobris hora 11, quam lineam fic dividebat ut pars quae versus cornu septentrionale esset reliquae sesquialtera. Deficiunt igitur Eichstadio 59'. La premiere fois qu'il fera beau je mesureray le diametre de & avec ma lunette.

Vous m'obligerez fort de me faire scavoir vostre jugement touchant mon systeme, et je le tiendray pour d'autant plus sincere que vous m'y ferez plus re-

2) Cette éclipse eut lieu le 29 octobre 1659.

Samuel Carolus Kechelius a Hollenstein. Voir la Lettre N°. 201, note 2.

marquer de fautes. Vendelinus ³), Langrenius ⁴), Pater Gregorius à Sto Vincentio et quantitè d'autres approuvent tout a fait mon hypothese, et ne m'ont encore rien objectè d'aucune importance. J'attends encore la reponse du Prince Leopold ⁴) et je m'estonne qu'elle tarde si long temps puis qu'il a fait escrire a Monsieur Heinsius qui avoit envoyè mon livre, qu'il respondroit apres l'avoir leu, et qu'il l'avoit eu tres agreable.

## Nº 684.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

21 NOVEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 692.

A Paris le 21. Nouembre 1659.

#### Monsieur

Je vous enuoye l'observation ') que j'ay faicte de la dernicre Eclipse de Soleil, dans laquelle j'ay remarqué quelque difference d'auec mes tables Philolaiques, mais pourtant auec tout cela elles approchent plus pres du ciel que les autres. J'attends ce que vous aurez observé a la Haye, & ce que l'on aura aussi veu a Leyden.

J'ay leu par deux fois vostre Systeme de Saturne. Vous establissez fort bien vostre hypothese, & elle procede regulierement, pourueu que vous puissiez persuader que ce cercle puisse deuenir inuisible a cause du peu de consistance en espesseur qu'il a en soymesme. Je scay que la nature a pû faire vn cercle autour de ce corps la, & que par la raison qui fait que la terre est suspendue in aëre libero, vn anneau peut aussi y estre suspendue; neantmoins il vous faut encores quelques experiences pour demonstrer absolument ce que vous posez. Ce que j'ay veu par vos Lunettes en vostre compagnie, dont vous me faites l'honneur de faire mention, me peut jn-

<sup>3)</sup> Voir la Lettre No. 680.

<sup>4)</sup> Michael Florentius à Langeren. Voir la Lettre N°. 24, note 8.

<sup>1)</sup> Voir l'Appendice N°. 685.

duire a penfer que ces appendices de Saturne ne sont pas absolument & entierement de forme sphaeroide, dont la base soit vn cercle, quand vous les couperez vers le fommet dans ce qui est tousiours lumineux; & je croy que par les apparences l'on n'en peut juger autre chofe, finon que cette base est vne Ellipse. Pour vous confirmer encores dans ce que vous auez pofé de cet anneau qui ceint Saturne, il faut que vous attendiez quil vienne dans la fin du 1 pour voir si ses bras fe termineront felon l'angle de l'obliquité que vous luy donnez. & si les extremitez ne toucheront pas le disque de Saturne; car s'il arriva qu'elles le touchent il faut que cet anneau foit elliptique & quil avt vn mouuement de conuersion sur son grand axe. Si veritablement les extremitez de ces bras ne touchent pas, mais que continuees elles coupassent le disque de Saturne, cela sera encores pour vous, mais je doute que cela arriue. Jay veu Saturne a la fin des TI, de forte que les bours de lanneau joignans Saturne le touchoient & faisoient auec la planete une parfaite ovale, & cela auec vne Lunette de XI pieds de long que Monfieur le Grand Duc 2) me donna il y a tantost q, ans. En physique vous aurez peu de personnes qui tombent dans vostre sentiment. Jusques a ce qu'il me soit venu autre chose dans l'esprit je m'en tiens au doute dans lequel je suis. Mais c'est sans hesiter que je veux estre

MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur
BOULLIAU.

excufez les ratures de ma lettre.

<sup>2)</sup> Fernando de Medicis. Voir la Lettre N°. 236, note 2.

## № 685.

#### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

[NOVEMBRE 1659.]

Appendice au Nº. 684.

La pièce se trouve à Leiden, coll. Huygens.

## Observatio Eclipsis 🔾 facta Parisiis anno 1659 Nouembris 14. ab Ismaele Bullialdo.

| Altitudo ① observata.               | Altitudo centri  correcta.  | Tempus<br>collectum.      | Phases.                                    | Partes ① tectae                |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centri ③  17°· 54′· 17. 30. 16. 30. | 0 ' 17. 50. 17. 26. 16. 26. | H. '. 1. 58. 2. 3. 2. 14. | Initium  Dig. I  Dig. II  Dig. II  Dig. II |                                | Ingreffus punctum difli-<br>tit a verticali ad Hori-<br>zontem per ③ transe-<br>unte partibus circiter<br>124. ad occasum. Sol<br>aegrè visus. |
| Limbi Inferioris. 15. 33. 15. 0.    | 15. 45.<br>15. 12.          | 2. 22.<br>2. 28.          | Dig. III.<br>Dig. fere<br>IV.              | 84. cir-<br>cumfe-<br>rentiae. |                                                                                                                                                |
| Limbi Superioris.                   | 14. 31.                     | 2. 34.                    | Dig. V.                                    |                                | ,                                                                                                                                              |
| Centri. 13. 25. 11. 48.             | 13. 19.                     | 2. 46.<br>3. 1.           | Dig. VI.<br>Dig. VII.                      | 121.                           | ( itaque femidiameter tantillo major femidiametro Solis. Sol sub craffis nubibus latuit statim.                                                |
| 5. 41.<br>4. 30.<br>2. 17.          | 5. 30.<br>4. 18.<br>2. 0.   | 3. 51.<br>4. o.<br>4. 16. | Dig. IV.<br>Dig. II½<br>Finis.             |                                | Sol iterum lucet & pin-<br>gitur in charta poft tu-<br>bum. Finis punctum<br>difitit a verticali ad<br>ortum partibus circi-<br>ter            |

Phases principii & finis, vt & digitorum 3. & 6. jtem decrescentiae IV &  $II_{\frac{1}{2}}$  certae funt.

Antequam digitos  $VII_{\frac{1}{2}}$  attigiffet nubibus transcurrentibus fol maculabatur, deinde sub densissimis latuit; ita vt medium & maximam obscurationem notare non potuerimus in charta post tubum. Sed per hiatus aliquos nubium paruo tubo optico judicare licuit non magno excessisse digitos VIII.

Tabulae Philolaicae sic illam repraesentant remoto Meridiano Parisiensi ab

Vraniburgico '40. ad occasum.

|                 | Observatio vero. |    |     | 0.                |
|-----------------|------------------|----|-----|-------------------|
| Н. ′.           | *                | H. | · • |                   |
| Jnitium 2. 17.  | 22.              | Ι. | 58. | Dig. IX.' XXI. 1) |
| Vifam d. 3. 28. | 50.              | 0. | 0.  | Dig. IA. XXI.     |
| Finem 4. 30.    | 6.               | 4. | 16. |                   |
|                 |                  |    |     |                   |

Ab Initio ad digitos VII circa Lunae oram color igneus, cui succedebat croceus, videbatur circa Solem columbineus.

Ante finem digitorum IV. refiduis circa oram Lunae nullus fere color, vt nec circa Solis oram cernebatur.

Vel igitur aliqua in motu Lunae quarta inacqualitas inest, vel aequatio dierum aliter est adhibenda, quam hactenus ab omnibus adhiberi consueuit. fortasse etiam parallaxes ⊙ minores sunt, quam in Tabulis Philolaicis sunt a me determinatae.

#### Illustrissimo Viro Christiano Hugenio Zulichemio.

## № 686.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à G. A. KINNER A LÖWENTHURN.

#### 28 NOVEMBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

28 Nov. 1659.

#### KINNERO Viennam.

Non diu est cum libellum meum de Saturni Systemate ad te misi una cum epistola bene longa 1), quam se curaturum vir utriusque nostrum studiosissimus Pater

<sup>1)</sup> Ces XXI sont des minutes, dont un digitus en contient 60.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 679.

Gregorius à Sto Vincentio promifit, et spero tibi redditam esse. Non potui tamen quin nunc quoque ad te literas darem ne vacuus illuc a me veniret vir Nobilissimus Dominus Guisonius qui cum socio suo iter in Germaniam parat, non opus est ut multis eum tibi commendem, cum hoc uno satis commendatum habiturus sis quod disciplinarum optimarum et Philosophiae est amantissimus acque ea tantum gratia longinqua adeo itinera suscipit, ut cum viris virtute et scientia praeditis, tui nempe similibus, versetur. Si fortasse observationibus nostris Saturnijs minus sidis poterit ille de veritate earum te edocere. Vidit enim quid valeant 2) hic quo utor tubus, mecumque Saturnum Jovem Martemque nunc perigaeum observavit. Et quid novi circa hunc animadverterim tibi referet. Hacc ad te obiter Vir Amicissime, neque enim multa huic epistolae committenda putavi cum sero admodum isthuc perventuram sciam, si modo perveniat. Vale et mei memor vive ejus nempe qui est

Tui Observantissimus
Chr. Hugenius de Zulichem.

## Nº 687.

Du Gast 1) à Christiaan Huygens.

4 décembre 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 667.

4 Decembre 1659.

#### Monsieur

Je fuis bien marri d'auoir une fi trifte occasion de vous assurer de mes tres humbles respects, et je ne doute point que vous n'en receuiez aussi de la douleur; puisque c'est la maladie extréme de Monsieur de Bellair, qui le met en tel estat que la mort en est autant à attendre pour le moins que la vie. L'estant venu voir il y a 4. jours je l'ay trouué accablé de plusieurs maux ensemble, entr'autres de la fieure continuë, d'un mal de costé, et d'une grande oppression. Il n'y auoit pourtant encore rien de desepré, mais seulement un grand peril; parce qu'il est naturellement foible, et n'a jamais une pleine santé. Je croy estre le premier qui vous ait parlé de luy, et quoy que je ne vous en parlay qu'en passant, et que mon tesmoignage

<sup>2).</sup> Lisez: valeat.

<sup>1)</sup> Du Gast était écuyer du duc de Luynes, Louis Charles d'Albert.

ne fust pas assez de poids pour vous y faire faire attention en ce temps là, qui fut il v a 13, ou 14, mois, je fuis bien aise que par le commerce que vous auez eus ensemble depuis, vous ayez reconnu son merite qui est certainement extraordinaire. Bien que dans l'estat ou je le trouuay il y a 4. jours il eust peine à parler, il ne laissa pas de le faire sur vostre sujet, et en me donnant vostre lettre du mois de Septembre 2) pour y repondre en sa place, il me tesmoigna en plusieurs manieres combien il vous honnoroit, et combien il faisoit cas de l'honneur de vostre amitié. C'est donc, Monsieur, pour accon r la volonté d'un amy qui m'est si cher, et d'une personne qui vous est si acquise, que je m'acquitte auec une joye messée de tristesse de la commission que j'ay receüe, pour vous dire de sa part que pour ce qui est de la Pascaline, ou plustost du Pascalin, il n'est point encore parti de Paris, attendant toujours l'occasion d'une balle qui n'est point allée comme l'on croyoit, mais qui ira apparamment bientost, pour le moins en vas-je soliciter par lettres le Sieur Petit 3), qui est en quelque façon excusable de ce retardement par les grandes affaires qu'il a eues depuis 2. ou 3. mois, et qu'il a encore par les mauuais offices que les Peres Jesuites taschent de luy rendre auprés de ceux qui gouvernent Paris en l'absence de la Cour. Pour les 2 horologes dont vous estes en peine, et que vous dites auoir. enuoyées dez le mois de May, elles ont esté receües il y a longtemps, et on est étonné de ce que vous n'en auez pas receu les tres humbles actions de graces qui vous en ont esté rendues par lettres 4). On attend la 3e dont vous parla Monsieur Brunetti 5), qui fera pavée au Sieur Petit pour Monfieur Elzeuier, ainfy que vous le marquez. Pour ce qui regarde, Monsieur, le surplus de vostre lettre touchant la façon des horologes et de vos pendules je n'entreprendray pas de vous en parler, estant tres ignorant en cela comme en toute autre chose. Je vous diray seulement que cette inuention de regler les horologes par un moyen si facile qu'est le pendule, est tellement dans l'estime et dans l'approbation generale de tous ceux qui en ont veu, que je ne doute point que cela ne rende bientost vostre nom immortel par toute la terre. Permettez neanmoins, Monsieur, que je vous dise peutestre auec trop de liberté, mais auec une affection et une passion sincere de vous feruir, que je vous fouhaite une immortalité plus auantageuse et plus chrestienne que celle là, et que ce me seroit une joye et un honneur extreme si je vous pouuois tesmoigner jusqu'a quel point je suis

Monsieur

Vostre tres humble et tres obeissant seruiteur Du Gast.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 667, du 18 septembre 1659.

<sup>3)</sup> Du Gast désigne ici le libraire le Petit. Voir les Lettres Nº. 631, note 5 et Nº. 647.

<sup>4)</sup> Il semble que Huygens n'ait pas reçu ces lettres; du moins elles manquent dans nos collections.

<sup>5)</sup> Consultez la Lettre Nº. 647.

J'attens presentement des nouvelles de Monsieur de Bellair. J'auray soin de vous en mander au voyage suiuant; car je le doibs reuoir aprés demain. J'ay oublié ce qu'il m'a dit touchant vostre Sisteme de Saturne.

Poste de Hollande.

A Monfieur Monfieur Hugens de Zulichem
A la Haye
en Hollande.



#### Nº 688.

#### A. TACQUET à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 décembre 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 703.

#### Nobilis ac Clariffime Domine.

Guiliclmus Hefius ¹) Rector Collegij Societatis Jefv Gandaui me rogauit vt has ad te feriptas a fe litteras ²) mitterem, quibus tuum tibi Syftema nouum Saturnium gratulatur. Et eo quidem officio fungor perlibibenter ³), quod iucundum mihi fit, et feribere ad te, et viro mihi amiciflimo gratificari, quo docente ab annis 26 Philofophiam didici. Quia verò ea demum egregia laus eft quae a laudato viro proficifeitur, et is tibi ignotus eft, fic habeto, virum effe ingenio planè magno atque omnibus feientijs excellenter inftructum, peritum etiam Mathematicae; quamuis illi fefe dare per occupationes alias vix vnquam licuit. Orator eft è Belgij clariffimis vnus, pari vtrobique eloquentiâ fiue maternâ dicat linguâ, fiue Latinâ. Haec ego aliquantò liberius de absente et ignaro, quae fi a me scripta de se intelligat, nè ille mihi haud leuiter succensebit pro modestiâ suâ. Mihi interim gratiffimum est, si te

<sup>&#</sup>x27;) Guillaume Hesius, fils de Jean Hesius et d'Hélène van Esch, naquit à Anvers en juillet 1601 et mourut le 4 mars 1690 à Bruxelles. Il fut reçu jésuite en 1617. Après avoir enseigné les belles-lettres, les mathématiques et la philosophie, il devint supérieur des collèges d'Alost, de Gand et d'Anvers. Orateur éloquent et poète latin élégant, il cultiva surtout l'architecture.

<sup>2)</sup> Voir l'Appendice N°. 689.

<sup>3)</sup> Lisez: perlibenter.

quamplurimi et quàm doctiffimi laudent. Eadem tibi operâ Cylindricorum et Annularum librum quintum <sup>4</sup>) mitto, quem diu preffum nunc vifum est luci dare. Alterum adiunxi exemplar, quod velim Domino Scotenio transmittas. Siquid erit, in quo mea vti opera placuerit promptum ad obsequia tua reperies. Vale.

Antuerpiae 4. Decembris 1659.

Tuus in Domino

And. Tacquet e Societate Jefv.

Nº 689.

G. HESIUS à CHRISTIAAN HUYGENS.

1 DÉCEMBRE 1659.

Appendice au No. 688.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Chr. Huygens y répondit par le No. 701.

#### CRISTIANO HUGENIO GUILIELMUS HESIUS. S.

Quod ad Gregorium a Sancto Vincentio mififtj Syfthema Saturnium, fcientiae ac beneuolentiae munus tuae, hic mihj commune fccit, tamquam amatorj et aestimatorj disciplinae eius cuius ipse mihj ab annis iam quadraginta rudimenta prima dedit. Acceperit, non dubito, munus idem Andreas Tacquetius meus, quem meum dicere mihi videor posse quem olim in Philosophicis Mathematicisque discipulum habuj, sed iam supra Docentem se intelligentem magis. Legj auide, expendi, probauj scriptum tuum; et probarj dignum est, etiam eo nomine quod cos a quorum sententia discedit humaniter tractat non sine laude. Ita decet Veritatis non partium studiosum, et amantem, etiam in errante, errorem quem peperit non odium, quod contumacium proprium est, sed ignoratio, Verj subsidijs praesertim necessarijs destituta. Verum amabo te, sicut qui suere ante te Virj amantes capacesque coelj aptis telescopijs destituti, errauere, et errasse conuincuntur a te decepti visu nimis insimo, an non ita qui post te uenturi sunt oculati magis vel arte vel natura fors etiam te errasse conuincent? Sed enim in magnis et voluisse fat est. Et, si error

<sup>4)</sup> L'ouvrage de la Lettre No. 102, note 5.

crat, caufas habuit tamen error honestas. Simus utinam, quod crebrum mihi votum est, et statu et loco tali, quo hanc exutj mortalitatem caeci et pigri corporis sine adminiculis artis et scientiae humanac videamus eum sicutj est, et in eo omnia quae fecit! Huc certe tamquam ad compendium Veri omnis et boni contendere nos decet studio saltem et cura parj, qua ad dilutas et saepe euanidas plusque habentes sals quam Veri vmbras humanae scientiae adspiramus. Sensum tibj meum scrips de lucubrationibus tuis, primâ laude dignis, et adiecj votum pro scientia sempiternâ. Vale in eo et per eum in quo est salus et uita nostra. Hoc precatur affectu sincero et pleno tuus

Et totus Guilielmus Hesius. S. I.

Gandaui Calendis Decembribus annj Christiani MDCLIX.

## Nº 690.

#### J. WALLIS à CHRISTIAAN HUYGENS.

4 DÉCEMBRE 1659. 1)

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 625. Chr. Huygens y répondit par sa lettre du 31 mars 1660.

Oxonijs. Novembris 24. 1659.

Ad literas tuas (Vir Nobilissime) Junij 9.2) datas, responsum dudum paraveram: sed quum longum esset, et tale quidem ut cum Tractatu quem sub prelo habui, de Cycloide 3), satis conveniret, placuit eidem subjicere; nec eo nomine tibi minus

2) Voir la Lettre Nº. 625.

La lettre "Nobilissimo Doctissimoque Viro, Domino Christiano Hugenio Const. F., Johannes Wallis S." constitue le second traité et se trouve aux pages 75 à 123. Elle a été réimprimée dans les "Opera Mathematica de John Wallis, Oxoniae, 1695, in-folio." Tome I,

page 542-569.

<sup>1)</sup> Chr. Huygens ne reçut cette lettre que le 10 mars 1660, ainsi qu'il résulte de sa lettre du 31 mars 1660.

<sup>3)</sup> Johannis Wallisii S S. Th. D. Geometriae Professoris Saviliani Oxoniae, Tractatus Duo. Prior, de Cycloide et corporibus inde genitis. Posterior, Epistolaris; in quo agitur de Cissoide, et Corporibus inde genitis: et de Cvrvarvm, tum Linearum εὐθύνσις tum superficierum Πλατυσμῷ. Oxoniae, Typis Academicis Lichsieldianis. Anno Dom. closocux. in-4°.

gratum fore putavi, utut paulò ferius acceperis. Quod tamen non fuisset huc usque protelatum, nisi preli moras quam speraveram majores expertum esset. Utut sit,

aequi bonique Te confulturum spero.

Nolo autem, quae inibi habentur, hic repetendo ultrà moleftus effe. Jd unum tamen monere vifum eft: Nempe quod vel ego non fatis mentem tuam affequor, vel in tuis antehac (ultimo Januarii 1659 4) datis) describendis, aliquid admissum eft erroris. Cum enim superficiem Conoidis Parabolici more meo investigaveram, meamque deinde regulam cum tua comparaveram: inveni tuam (si recte intelligo) neque cum regula nostra, neque etiam cum tuis numeris convenire; quod facit ut errorem in transcribendo suspicer. Sic utique se habet 5).

"Conoidis Parabolici recti fuperficies convexa, ad circulum baseos fuae, "eam habet rationem, quam, ad duas tertias diametri baseos, habet linea com"posita, ex duobus lateribus trianguli jsoscelis, basin habentis diametrum dic"tam, altitudinemque conoidis duplam; et ex linea quae sit ad basin dicti tri"anguli, sicut haec ad totius trianguli ejusdem ambitum. Sit conoides cujus
"sectio per axem Parabola ABC, et triangulum quale dictum suit ADC. Dico

"superficiem Conoidis convexa ad circulum a diametro AC,



"fefe habere , ficut ad  $\frac{2}{3}$  AC fe habet recta aequalis duabus "AD, DC, et lineae E, quae fit ad AC, ut AC ad tria "latera trianguli ADC. Unde fi fuerit AD aequalis AC, "crit fuperficiei conoidis ad circulum AC ratio, ea quae "14 ad 9. Si AD fefquialtera AC, erit ratio fuperficiei ad "dictum circulum, ut 13 ad 6. &c. Semper ut numerus ad "numerum fi fic fuerit AD ad AC."  $^6$ ) Sic tuae literae.

At, inquam, fi AD = DC = CA = 6; erit ut AD + DC + CA = 18, ad AC = 6, fic AC ad E = 2. Ergo AD + DC + E = 14, ad  $\frac{2}{3}$  AC = 4, ut 14 ad 4; non ut 14 ad 9. Item, fi AD = DC = 6, et AC = 4; erit, ut AD + DC + CA = 16, ad AC = 4, fic AC ad 1 = E. Ergo AD + DC + E = 13, ad  $\frac{2}{3}$  AC =  $\frac{8}{3}$ ,

ut 13 ad 2  $\frac{2}{3}$ ; non, ut 13 ad 6. Errorem autem non nisi in describendo admissum esse existimo.

Quid de Cycloide nos praestitimus, ubi videris; non gravaberis, spero, liberè mecum agere siquid secius quam par est deprehenderis. Si vero Pascalium et Gallos reliquos, suis quam exteris offerendis addictiores mecum sentias, non culpabis,

4) Voir la Lettre Nº. 574, du 31 janvier 1659.

<sup>5)</sup> Nous trouvons ici une partie de la Lettre N°. 625 dont nous ne connaissions que le sommaire.
6) Consultez la pièce N°. 678, où l'on trouve le théorème sous sa forme exacte.

credo, quod in Torricellij Apologiam scripsimus: Quod, si Robervallio saltem non displiceat, spero nihil repertum iri quid quis merito aegre ferat. Tu qui virum rectius quam ego novi, nescio annon deprehenderis in aliorum inventa paulò iniquiorem, et saventiorem suis. Conqueruntur, scio, nonnulli, quod pronior sit ad suspicandum in alijs plagium, sibique afferendum quasi prius notum quicquid produnt alij, dum interim ille in bonum publicum nihil divulget. Quicquid sit, nec repertis ego suis invideo: nec invidere debet ille laboribus aliorum. Et si quis cadem cum illo inveniat alius, si nolit ipse sua, pati saltem debet ut eorum illi inventa proferant impune; nisi velit non in bonum publicum, sed in publicum praejudicium invenisse. Sed haec hactenus. Ignosces interim mihi, spero, si liberius ego tecum agam quam cum omnibus soleo.

Horologium tuum quod spectat, id ex nostris alij alijs modis mutarunt; ita tamen ut totius negotij laus apud te maneat. Inter alios, vidi qui sigurae tuae tympanum serratum  $L^7$ , adeoque virgulam pinnatam MN horizontali parallelam ponunt, ipsique MN productae perpendiculum accommodant; sed et alias immutationes adhi-

bent nonnulli quas non ita facile est verbis explicare.

Saturnium Systema tuum, vidi quidem (apud nostros utique exstat) et approbo: sed ea de re nihil a te nuper accepi. Quod moneo ne quae ex tuis literis (quod nollem) perierint.

Caeterum Vale, Vir Nobilissime, et amare perge,

## Tui observantissimum et amantissimum Johannem Wallis.

Postquam superiora descripseram, animadverti, id erratum esse in tua Regula, quod duas tertias  $\frac{2}{3}$ , pro sesqualtero  $\frac{3}{2}$ , posueris. Quo emendato, reliqua recte se habent.

Vidi nuper Observationem Domini Gulielmi Ball, qui Novembris 12. et sequentibus diebus, notavit balteum Saturni per ipsum corporis medium transeuntem, in eadem fere lineâ cum ansularum longitudine; quae si ab observatis tuis dissentiat, prospiciendum an ab aliqua perspicillorum diversitate, an aliunde originem trahat.

Petit item Dominus Paulus Nelius, (qui et Te falutatum vult,) ut ipfi digneris

fignificatum dare,

1°. Num in Telescopijs tuis Diaphragmatis (five Aperturis intermedijs, statis intervallis inter ipsa vitra, in tubo dispositis) uti soleas.

2°. Num vitra fuligine aut fumo foleas obfuscare cum \$5, \$\mathcal{2}\$, \$\delta\$, observas, uti

<sup>7)</sup> Consultez la figure reproduite vis-à-vis de la page 254.

facis dum observas ♀, ♀; saltem cum diametros metiris. Secus enim ♂is diametrum minorem esse existimandum erit quam tu assignaveris.

3°. Num duo vitra oculo proxima, fint invicem contigua; vel, fi minus, quanto

intervallo difjuncta.

Exemplaria duo libelli fupra memorati tranfmittet Dominus Samuel Thomfon <sup>8</sup>) Londinenfis Bibliopola, ad Dominum Brown <sup>9</sup>) Bibliopolam vestratem, tibi tradenda; quorum alterum Domino Schotenio, cum literis ad cum inscriptis, oro ut cures transmittendum.

Nobiliffimo Doctiffimoque Viro,
Domino Christiano Hugenio, Constantini filio, tradantur
Hagae-Comitis.

# № 691.

CHRISTIAAN HUYGENS à FR. VAN SCHOOTEN.

6 décembre 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Fr. van Schooten y répondit par le No. 709.

## Clarissimo Viro Fr. Schotenio Chr. Hugenius S. P.

Heri duo exemplaria accepi hujufce quem vides libri <sup>1</sup>) ab autore miffa, qui nos ut folet lucubrationum fuarum participes facit. Itaque alterum eorum ad te proficifcitur, ficut à me petijt <sup>2</sup>). Nondum mihi otium fuit ut perlegerem, videtur tamen fubtiliora quaedam promittere, quam in prioribus libris, quos de hac materia edidit, contineantur.

9) Samuel Broun. Voir la Lettre N°. 307, note 1.

<sup>8)</sup> Samuel Thomson était libraire à Londres et demeurait alors dans St.-Paul's Churchyard.

L'ouvrage de Tacquet: "Cylindricorum et Annularium Liber Quintus" (voir la Lettre N°. 102, note 5). Consultez la Lettre N°. 709.

<sup>2)</sup> Nous ne possédons pas cette lettre.

Occupatum me habet novum inventum quod hisce diebus excogitavi ad horologium meum exactius etiamnum efficiendum quam fuit hactenus. Scis puto adhibuisse



me in automatis istis lamellas binas incurvatas ut AB, AC, inter quas pendulum suspensum movebatur; idque propterea factum ut omnes penduli vibrationes aequali tempore redirent, quae alioqui non omnino lσόχρονοι erant ut in libello meo 3) indicavi. Quod igitur nunquam me inventurum speraveram nunc denique reperi, veram nimirum siguram curvarum AB, AC, quae efficiat ut oscillationes omnes accuratissime exaequentur. Eam ratione geometrica determinavi, ipsosque artifices docebo ut nullo negotio curvam illam lineam describant. Subtilissimo Heuratio non displicebit opinor haec inventio; nam mihi quidem omnium felicissima videtur in quas unquam inciderim. Vale et me invicem certiorem fac si quid issince est quod me lubenter sciturum existimes.

Hagae 6 Decembris 1659.

Si librum Paſchalij 4) feu Dettonvilij Heuratius aut Huddenius inſpexerunt, cuperem eorum intelligere judicium, ut habeam quod reſpondeam Domino de Carcavy 5), qui aſſiduè a me flagitat ut ſententiam noſtrorum geometrarum ſuper opere illo ad ipſum perſcribam.

# Mijn Heer Myn Heer van Schooten Profesfor der Mathematycken

Inde Heeresteegh.

Tot

Leijden.



3) Son "Horologium". Voir la Lettre No. 640, note 2.

5) Voir les Lettres Nos. 594 et 650.

<sup>4)</sup> Les Lettres de A. Dettonville. Voir la Lettre No. 560, note 32.

# Nº 692.

## CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

II DÉCEMBRE 1659.

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 684. Ism. Boulliau y répondit par le No. 708.

11 Dec. 1659.

#### BULLIALDO.

#### MONSIEUR

l'ay manquè de vous escrire par l'ordinaire de la sepmaine passée a cause d'un furieux mal de teste qui me continua durant deux jours de suite, et me laisse encore un peu indifpofè. Je vous remercie beaucoup de l'exacte observation de la derniere Eclipfe, et suis faschè que je n'en ay trouuè pas icy des semblables pour vous les communiquer. La difference que vous trouuez entre vostre calcul et la vraye apparition, est a la veritè un peu grande. Je vous prie de me dire si vous vous estes fervi de l'aequation du temps ex utraque caufa, et ut ab omnibus hactenus adhiberi confuevit 1). car il me femble qu'il la faut telle. Pource qui est des parallaxes du soleil je croy bien qu'elles font plus petites que vous les supposez, mais cela ne peut aider que fort peu. Le dernier remede seroit de supposer quartam inaequalitatem in motu Lunae comme vous dites1), et en effect je croy qu'il y a non seulement une quatriesme inegalité mais encore plusieurs autres, et mesme que son mouvement ne revient jamais exactement le mesme apres de certains periodes. L'erreur du bon homme Wendelinus à estè plaisante, en cette mesme eclipse, car il l'attendoit un jour auparavant qu'elle ne devoit arriver et cela avec toute la preparation neceffaire, et en compagnie de plufieurs qu'il y avoit conviez, des quels estoyent entre autres ceux qui me l'ont racontè.

Je viens a vos confiderations fur mon Syfteme, vous dites que mon hypothese procede regulierement pourveu que je puisse persuader que l'anneau puisse devenir invisible à cause du peu de confistance en espesseur qu'il a en soy mesine. Si vous prenez bien garde aux causes pour les quelles je dis qu'il devient invisible, vous verrez que ce n'est pas le peu d'espesseur a qui je l'attribue, mais à la matiere qui borde l'exterieure circumference de l'anneau, la quelle je dis ne ressesseur pas la lumiere; et il est evident, parce que dans toutes les phases l'on remarque tousjours cette ligne obscure; tellement que cette espesseur est visible, a l'endroit de l'anneau qui passe par devant le disque lumineux de Saturne.

Pour les experiences que vous dites qu'il me faudroit pour demonstrer qu'il y peut avoir un anneau suspendu en l'air autour d'un globe de quelque pla-

<sup>1)</sup> Consultez la Lettre Nº. 685.

nete, quel moyen y auroit il d'en avoir ou faire? Il me femble que c'eft affez que tous font d'accord touchant la voute que l'on bastiroit a l'entour de la terre, a scavoir qu'elle se soutiendroit en l'air, car en supposant la nature de la gravité en Saturne aussi bien qu'en la terre, ce qui est bien apparent, il est certain que l'anneau n'a point d'inclination d'approcher plus d'un costé que d'autre du globe du milieu. Je ne comprens pas bien vostre troissesme doute car je n'ay pas posè que les appendices de Saturne foyent de forme sphaeroide, et ne scay de quelle section vous entendez parler, je pose simplement l'anneau et ses diverses situations a l'esgard de nostre vue. Pour sçavoir si l'angle de l'obliquité que je luy donne est la veritable il est certain que l'on le verra mieux lors que 5 sera à la fin de 1. toutefois puis qu'il s'en faudra fi peu que l'ovale de l'anneau ne touche le disque de la planete, il ne fera pas facile de discerner mesme avec nos grandes lunettes, s'il y a une petite portion du disque hors de l'ellipse comme je l'ay marquè page 55, ou non. Car on ne voit pas les extremitez si distinctes et terminees, comme je les ay reprefentees, mais on les verroit telles si on avoit des lunettes encore plus grandes et meilleures, quand bien toutefois l'on trouueroit que veritablement l'anneau en ce dit endroit touchast le disque comme il vous a semble et à plusieurs autres, je n'aurois qu'a poser l'obliquité tant soit peu plus grande que je n'ay fait, ce qui n'altereroît aucunement le reste du système. Car imaginer un mouuement de conversion sur le grand axe de l'anneau les phaenomenes ne le souffrent aucunement, et je croy que vous entendez plustost une libration; mais il n'est pas besoin d'y recourir; cet autre remede pouuant suffire, s'il en faut. Je ne scay pourquoy vous ne voulez pas que j'attende l'approbation de physiciens, objectez moy s'il vous plaist ce que vous croyez qu'ils y trouueront de peu vraisemblable, afin de veoir s'ils auront raison. La plus forte preuue pour la verité de mon hypothese sera quand on trouuera que mes predictions touchant la phase ronde s'accorderont avec les observations en l'annee 1671 et 72, pour faire les quelles j'espere que vous et moy aurons assez de vie.

Au reste j'ay une faveur à vous demander en une chose que vous ne devineriez jamais. Il y a icy une dame <sup>2</sup>) de grande condition qui m'a tres instamment et serieusement priè de vouloir dresser son horoscope, croyant, que je m'y entens fort bien. J'ay eu grand peine a luy faire croire le contraire a scavoir que je ne m'en suis jamais mestè, ny que mesme je n'y adjouste aucune creance. Mais m'estant eschapè de dire que j'avois un amy en France qui en scavoit l'art, elle m'a fait promettre de l'en solliciter. Il vous souviendra Monsieur que nous parlasmes une fois de ces pronostications lors que j'eus l'honneur de vous veoir icy, et j'appris alors que vous ne les teniez pas tout à fait vaines. Je vous prie donc

<sup>2)</sup> Albertina Agnes, 3º fille du Prince Frederik Hendrik; elle épousa le Comte Willem Frederik van Nassau. Voir la Lettre Nº. 126, note 2.

fi ce vous n'est pas trop de peine d'en faire encore cette espreuue et de voir quid huic foeminae astra portendant. Elle m'a marquè le temps de sa nativité qui est un samedy le 29 avril en l'an 1634 entre les 8 et 9 heures du soir. Je vous diray apres qui c'est, car elle m'a dessendu de vous l'apprendre auparavant, asin que vous ne fassiez de reslexion plus particuliere sur sa personne, mais tiriez la prediction hors des seules regles de l'art. Quoy qu'il en soit de leur veritè, l'obligation que je vous auray de les avoir consultè a ma requeste sera tres veritable et me fera estre plus que jamais &c.

# Nº 693.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [A. DUYCK].

II DÉCEMBRE 1659.

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Propofitum à le Duc 1) ex libro quodam Arithmetico 4).

11 Dec. 1659.

Est via 86 miliarium inter urbes A et B. Viator C proficiscitur ab A et conficit unoquoque die, gradu aequabili, miliare unum, sed noctu regreditur quarta parte miliaris; Alter viator D profectus eodem tempore à B, conficit interdiu  $\frac{3}{4}$  miliaris, et regreditur  $\frac{1}{3}$  miliaris noctu. Quaeritur quota die et qua hora diei sibi futuri sint obviam.

Sit y numerus dierum integrorum, et z numerus horarum qui non potest esse major horis 12, quas nempe cuique luci damus.

Itaque quot funt dies integri toties viator C progressus est  $\frac{3}{4}$  miliaris, quia pergit de die miliare 1 et noctu redit  $\frac{1}{4}$  miliaris. Ergo  $\frac{3}{4}$  y sunt miliaria quae confecit diebus integris y.

Similiter viator D quot funt dies integri tōties progressus est  $\frac{5}{12}$  miliaris. Ergo diebus y confecit miliaria  $\frac{5}{12}y$ . Ergo addendo utriusque miliaria diebus integris confecta fiunt  $\frac{7}{6}y$ .

r) Probablement Adriaan Duyck (voir la Lettre N°. 165, note 2), que Huygens nomma souvent Ducquius. Nous insérons ici, à la date qu'elle porte, comme une pièce de Correspondance, la solution que Huygens donna du problème.

Porro quia horis z tantum in anteriora tendunt; ut sciam quantum viae his confecerint, ita rationem ineo. Horis 12 conficiunt unà 1 $\frac{3}{4}$  miliaris, nam alter 1 miliare alter  $\frac{3}{4}$  miliaris quantum horis z sit  $\frac{7}{48}z$ . Haec adde  $\frac{7}{6}y$ , sit

$$\frac{7}{6}y + \frac{7}{48}z \infty 86.$$

$$56y + 7z \infty 4128.$$

$$7z \infty 4128 - 56y.$$

$$z \infty 589 \frac{5}{7} - 8y.$$

Si ergo haberem numerum y dierum integrarum, etiam numerum z horarum inde cognofcerem. Numerum autem y ex eadem hac aequatione fic invenio. Quia enim z est non major quam 12, Ergo et  $589\frac{5}{7}$  — 8 y non major quam 12, aufer utrinque 12 et adde 8 y. Ergo  $577\frac{5}{7}$  non major quam 8 y, multiplicatur per 7

utrinque 12 et adde 8 y. Ergo  $577\frac{5}{7}$  non major quam 8 y. multiplicatur per 7

4044 non major quam 
$$56 y$$
  
72  $\frac{3}{16}$  on major quam  $y$ .

Sed y est numerus integer ergo 73 non major y.

Sed quia  $589\frac{5}{7}-8y$  non est minus nihilo, debet esse  $589\frac{5}{7}$  non minus quam 8y, quare  $73\frac{5}{7}$  non minus quam y. Sed y est numerus integer. Ergo 73 non minus quam y.

Si  $72\frac{3}{16}^2$ ) non habuisset fractionem sed suisset numerus integer puta 72, tum suisset y numerus dierum integrorum  $\infty$  72, et  $z \infty$  12 horae quae simul addita conficerent tempus itineri impensum donec sibi mutuo viatores occurrerent. Nunc autem cum sit  $y \infty$  73 et  $z \infty$  589  $\frac{5}{7}$  — 8 y sit  $z \infty$  5  $\frac{5}{7}$  horas.

Ergo totum tempus itineris, dies 73, horae  $5\frac{5}{7}$ .

a) Poterat minori opera res confici [Chr. Huygens].

<sup>2)</sup> Lisez:  $\frac{3}{14}$ .

# Nº 694:

### ISM. BOULLIAU à CHRISTIAAN HUYGENS.

## 12 DÉCEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coli. Huygens. Elle est la réponse au No. 683. Chr. Huygens y répondit par le No. 704.

A Paris le 12. Decembre 1659.

## Monfieur Hugens.

## Monsieur

j'accuseray par la presente la reception de deux de vos lettres du 20 & 27 ¹) du passé. Je vous remercie de tout mon coeur & vn million de fois de la bonté que vous auez eue d'enuoyer vn de vos liures du Systeme de Saturne à Monsieur Des Noyers Secretaire de la Serenissime Reine de Pologne. J'ay enfin receu le jour d'hier les exemplaires de vostre liure que vous m'auez enuoyez, que je ne manqueray pas de distribuer selon que vous me l'auez ordonné. Dans la balle ou estoit le pacquet de vos liures l'on y a trouué deux horologes, mais sans addresse a personne, & ainsi le libraire ne scait a qui les rendre, & encores que je luy aye dit qu'il y en a vne pour moy il n'a pas voulu me la rendre, & il veut auoir vn ordre de Monsieur Elzeuir. Je m'estonne que l'on n'ayt point mis l'addresse dessis. Le Sieur Hannet qui les deuoit receuoir n'est pas icy, il s'en est allé a Rouen, & je ne scay quand il reuiendra. Je vous prie que le Marchand donne ordre pour me la faire deliurer. c'est vne sonnante. & je donneray l'argent ou il faudra suiuant le prix que vous m'auez cydeuant faiét scauoir.

J'ay mesuré le diametre de & comparé au Mont de Sinai de la © selon la description de Monsieur Heuelius & je l'ay trouué de "54." 57. peu deuant son & au ①.

Il me femble que l'eftoile du Cygne n'esclatte & ne brille pas tant qu'elle faisoit l'annee passee, je la trouue plus blaffarde.

Je m'estonne qu'il se trouue si peu de gens a Leyden qui regardent le ciel & je m'estonne que vous n'auez faict vn quart de cercle dun pied & demi ou de deux

<sup>1)</sup> Cette dernière lettre ne se trouve pas dans nos collections.

pieds de demidiametre. Monfieur Heuelius s'est appliqué a observer les lieux des estoilles fixes, & a corriger ce qui manque dans Tycho Brahe.

Je suis de tout mon coeur & tres veritablement

Monsieur

Vostre treshumble & tresobeissant seruiteur Boulliau.

A Monfieur Monfieur Christian Hugens de Zulichem A la Haye.

# № 695.

J. CHAPELAIN à CHRISTIAAN HUYGENS.

18 décembre 1659.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huvgens. Chr. Huygens y répondit par le No. 710.

### Monsieur

Je ne scay si j'ay fait vn equitable jugement de vostre Systeme Saturnien dans les actions de graces que je vous rendis ¹) il y a quelque temps dvn present si considerable; mais je scay bien que je le sis sincere et que ce que je vous en manday estoit mon veritable sentiment. J'ay plus d'impatience que vous de voir quel aura esté celuy des Astronomes habilles et desinteresses pour reconnoistre si je me seray rencontré auec eux, et si mon hazard aura esté aussi seur que leur art. Jusqu'icy je n'y ay point encore de scrupule qui me face changer d'opinion, et quoy que cet anneau autour de ce Globe soit vne chose asses hardiment imaginée et asses per laquelle on peut rendre vne parfaitte raison de ces bizarres apparences, je me sens insensiblement porter a le croire aussi vray ou du moins aussi vaysemblab e que commode pour leur explication. Vous ne me laisseres pas ignorer s'il vous plaist ce quon vous en aura escrit pour l'approuuer ou pour l'improuuer, parce que

<sup>1)</sup> Voir la Lettre Nº. 675.

mayant fait lhonneur de me mettre en caufe je dois en bonne justice avoir communication des Pieces du Proces. Au reste vostre Vranie<sup>2</sup>) est fort heureuse dauoir vn Chantre domestique<sup>3</sup>) qui la scait si bien celebrer. Ses vers mont paru si beaux que je les aurois creus de Pontan 4) si Pontan eust vescu de nostre Age. Monsieur Heinfius m'en parla dans fa derniere trefauantageusement et vous scaués qu'il n'est pas flateur et que laffection ne luy augmente pas les choses. Pource que j'auois espere trouuer de plus dans vostre Systeme ce nestoit pas tant ce qui regardoit les habitans possibles de cette Planette que sa Theorie et ses diuers respects à legard des autres Corps qui composent le Monde, comme Kepler 5) par exemple la fait de Mars et de la Lune. Jadmire que les bons Peres sappriuoisent a l'hypothese du Mouuement de la Terre et le fouffrent passer chés vous sans opposition. Mais je crains que cette tolerance là ne foit pas generale et que pour vn qui fermera les yeux il y en ait cent qui les ouure grands pour y trouuer matiere d'excommunication<sup>6</sup>). Nous verrons ce que ce Pere<sup>7</sup>) dira de Rome et des Mathematiciens de ces quartiers la. Je suis scandalize du silence de ce Prince Hethrurien. Personne n'estoit plus oblige que luy a vous tesmoigner sa gratitude et a vous louer de vostre admirable trauail. Cela va sur le conte du Seigneur Carlo Dati qui a mon auis n'y a pas agy auec le zele et la diligence quil deuoit. Puisque Monsieur Boulliau qui est si soigneux de vostre gloire na trouue que de legeres objections a faire a vostre Système, eclairé quil est, il y a apparence que d'autres n'y en trouueront pas de fortes, et je tiens desià vostre Ouurage pour estably.

Je vous eusse plustost respondu sur cette Observation des Sept Parelies 8) du Pere Scheiner a Rome en 1630. Mais j'attendois tousjours ce que nous en manderoit l'homme 9) de seu Monsieur Gassendi qui est a Lion. Vous aurés auec cellecy l'extrait 10) de sa lettre a Monsieur de Monmor touchant cette matiere. Je suis marry de nauoir pu satisfiaire plustost a vostre desir. Cette Dioptrique sera vne Entreprise de grand eclat puisqu'elle doit monstrer les desaux de celle de seu Monsieur de sera de seu Monsieur de sera de seu Monsieur de seu de seu Monsieur de seu Monsieur de seu Monsieur de seu de

<sup>2)</sup> Le Systema Saturnium.

<sup>3)</sup> L'auteur désigne les vers de Constantyn Huygens, frère. Voir la pièce N°. 629.

<sup>4)</sup> Giovanni Giovianno Pontano naquit près de Cerreto (Ombrie) en décembre 1426, et mourut à Naples en août 1503. Lorsque Antonio Benaccelli, dit Panormita, sous Fernando I<sup>er</sup>, fonda à Naples l'Académie "Portique Antonie", Pontano en devint le président et bientôt cette Académie s'appela "de Pontano". Il était savant littérateur, bel-esprit et poète élégant.

<sup>5)</sup> Voir les ouvrages cités dans les Lettres N°. 222, note 1, et N°. 675, note 4.

<sup>6)</sup> En effet, en 1660 Huygens eut à subir l'attaque violente du Père Jésuite H. Fabri.

<sup>7)</sup> Nous n'avons pu déterminer qui était ce Père.

<sup>8)</sup> Dans l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 158, note 2, à la page 286, on trouve la description de ce phénomène par Chr. Scheiner.

<sup>9)</sup> Il s'appelait Poteria. Voir la Lettre N°. 675, note 7.

<sup>10)</sup> Nous n'avons pas trouvé cet extrait dans nos collections.

fieur Descartes. Je vous rens mille graces de vos offices aupres de Monsieur de Thou et vous en demande la continuation. Ceft vn des hommes du monde pour qui j'av le plus destime. Je suis auec beaucoup de passion

Monsieur

Vostre treshumble et tres obeissant seruiteur CHAPELAIN.

De Paris ce 18. Decembre 1659.

A Monfieur Monfieur Christianus Huggens Gentilhomme Hollandois

A la Haye.

# Nº 696.

I. CHAPELAIN à [CHR. HUYGENS].

10 DÉCEMBRE 1659.

La lettre 1) se trouve à Leiden, coll. Huygens.

Monfieur de Boulliau me mande par fa lettre de Paris du 19 xbris 1659 de prier Monsieur Christiaen Hugens de Zuylecem, qu'il a besoin2) la hauteur du Pole & de la distance du Meridien du lieu de celluy D Vranibourg pour faire ce qu'il desire de luy par sa derniere 3), n'ayant pas eu loissir par quelque occupation de se donner l'honneur d'escrire par ceste ordinaire.

<sup>1)</sup> Cette pièce est une copie, nous n'avons pu déterminer de quelle main. 2) Ajoutez: de.

<sup>3)</sup> Il s'agit de l'horoscope d'Albertina Agnes, que Huygens avait prié Boulliau de lui vouloir dresser. Voir la Lettre No. 693.

# Nº 697.

### ISM. BOULLIAU à L. DE MEDICIS.

19 DÉCEMBRE 1659.

La lettre se trouve à Florence. Elle a cté publiée dans les Lettere Inedite. Tomo I. 1)

## ISMAEL BULLIALDUS S. P. D.

## Serenissimo ac Generosissimo Principi Leopoldo ab Hetruria.

## Serenissime Princeps

Inter negotiorum ambages otium tandem mihi feci , ut Celfitudini Tuae Sereniffimae refponderem", 'eiufque interrogatis pro viribus meis fatiffacerem. Eclipfis Lunae observationem 2) nuperrime hic a me factam cum ultimis litteris meis transmis: cum hise vero solaris deliquii 3), quod lunare secutum est, transmitto: quae siquis in Italia Astronomus contemplatus sucrit, quod ab eo adnotatum erit, rescire valde cupio, ut de meridianorum differentiis, deque consensu observationum certi aliquid nobis & posteris constet.

Ad Christianum Hugenium Zulichemium utriusque horologii pendulo directi, quas a Celstudine Tua accepi, picturas 4) misi; & si mihi vacasset, historiam inventi a Galilaeo penduli, & adnotata primum ab ipso aequalitatis motus, ranscriptam adiunxissem. Cum Domino Elia Deodato 5) eam communicavi, remque gratissimam ei seci; seque Celstudini Tuae prorsus devinctum tantum ob savorem professes, cui gratias maximas se habere, illam submisse venerari, ac summas cius virtutes suspicere, ut Tibi, Serenissime Princeps, significarem impensissime rogavit. Ipse cum  $\tau \tilde{\varphi}$   $\pi \acute{a}vv$  vai  $\mu ana prima galiaeo$  amicitia erat arctissime iunctus, illiusque ingenium prope divinum, sibique probe cognitum nunquam admirari desiit. Meritis laudibus, quamvis illas nullibi taceret, virum incomparabilem, paribusque tantae animae virtuti, nunquam commendare vel extollere putavit. Quam suavis itaque recordatio ipsi fuerit tanti, tamque celebris amici verbis meis vix exponere possium.

Lettere Inedite di uomini illustri. Per servire d'Appendice all'opera intitolata Vitae Italorum doctrina excellentium. In Firenze. MDCCLXXIII, MDCCLXXV. Nella Stamperia di Francesco Moücke. Con licenza de Superiori, 2 Vol. in-8°.

Ce recueil, publié par Angelo Fabroni, contient principalement la correspondance du Cardinal Leopoldo de Medicis.

<sup>2)</sup> Voir la pièce Nº. 682.

<sup>3)</sup> Consultez la pièce Nº. 685.

<sup>4)</sup> Boulliau n'a envoyé ces figures que le 9 et le 22 janvier 1660, probablement parce qu'il en voulait garder une copie. Voir la Lettre N°. 707.

<sup>5)</sup> Elia Diodati appartenait à une famille noble de Lucques, dont plusieurs membres furent calvinistes orthodoxes: il était ami intime de Galilei.

Quoniam iniecta mihi est a Serenissima Celsitudine Tua mentio de nuper defuncto in Poloniae Regis Aula Paulo de Bono 6), luctum de illo amisso comprimere meum hic nequeo. Ingenio enim in mathematicis, ac praecipue in mechanicis valebat, moribusque probis ac honestis praeditus erat; sique diutius in vivis egisset, plura proculdubio praestiturus. De Republica litteraria, ac philosophica, quam animo conceperat, quamque statuere cogitabat, aliquid intellexi. Excelsae quidem mentis, & ad magna viri nati propositum erat; sed hisce temporibus sedes inter Europaeos quaerere non debebat, cum omnibus in regnis & rebuspublicis orbis nostri nulla societas iniri queat, quae suspecta dominantibus non sit.

Horologium, quod a Serenissimo Poloniae Rege?) Serenissimus Magnus Dux 8) accepit, ex Hollandia in Sarmatiam importatum esse certissimum est, nec dubium,

quin iuxta Hugenianum modum constructum sit.

Meditationes ) clariffimi aç nobiliffimi Caroli Rinaldini 10 in percelebri Academia Pifana Profesforis Philosophiae eruditissimi circa mercurii proprietates illas mirabiles magna cum voluptate legi, fructum etiam multum ex scripti eius lectione percepi; inque eo viri ingenium acutissimum, & solertissimum agnovi. Ad ill us epistolam perhumanam responsum, cui meam inserui sententiam, mitto; nec Celsitudini Tuae ingratum fore credidi, si illud non obsignatum huic meae epistolae adiungerem.

Ad alia epiftolae Celfitudinis Tuae capita refpondeo. Pauci, vel nulli hic funt, qui experimentis rerum caufas inveftigent. Aliquot circa argentum vivum apud Illustriffimum Dominum Mommortium 11 libellorum supplicum magistrum, in cuius domum singulis hebdomadis die Martis conveniunt plures docti viri, ut de rebus physicis disserant, experimenta facta sunt, quibus tamen nihil magis promotum, nec novi repertum aliquid audivi, vel rescivi. Apud illum ob viae longas ambages coeno, & fordibus oppletas, ideoque molestissimas, ventitare nequeo.

De Christiani Hugenii Systemate Saturnio quid sentiam, Celsitudini Tuae sincere dicam, ac Auctori vere, & sine suco aperui. Recte quidem procedit eius hypothesis, si Saturnus Sagittarii signum permeans sic apparebit, ut in libro suo sup-

11) Lisez: Monmortium.

<sup>6)</sup> Paolo del Buono naquit à Florence le 26 octobre 1625 et mourut à Varsovie. Il résulte de cette lettre que son décès n'eut lieu ni en 1662, comme le donne Poggendorff, ni en 1660 à Vienne, comme l'indiquent Firmin Didot, frères. Il était disciple de Galilei, membre de l'Academia del Cimento, et fit de longs voyages dans les districts miniers de la Hongrie: en 1657 il était directeur de l'hôtel impérial de la monnaie à Vienne.

Johann Casimir II. Voir la Lettre N°. 448, note 5.
 Fernando II de Medicis. Voir la Lettre N°. 236, note 2.

Nous n'avons pu trouver aucun ouvrage de C. Renaldini traitant du sujet indiqué.

Carlo Renaldini naquit le 30 décembre 1615 à Ancona, où il mourut le 18 juillet 1698. Il fut professeur de philosophie, puis aussi de mathématiques à Pise, et ingénieur du Pape de 1697 à 1698. L'Academia del Cimento le compta parmi ses membres.

ponit pagina 47, data inclinatione polorum, & axis lucidi illius circuli, feu annuli Saturnum absque contactu cingentis, ad planum orbitae Saturni gradibus 20. maiore; ita ut ellipsis a Saturni corpore rotundo secari videatur. Quod si Saturnum perfecte ellipticum viderimus, qualem exhibent figurae VIII. & IX. folii inferti ante paginam 35. quando versus finem Sagittarii venerit, falsam pronuntiabimus eius hypothefim. Tunc enim polus illius annuli in plano orbitae Saturni reperietur; & axis pyramidis vifualis ad angulos rectos fuper planum horizontis, feu annuli incidet, quem appellare annulum amplius non licebit; contra vero concludendum erit corpora sphaeroidea esse illas appendices, quarum tamen bases circuli non funt, sed ellipses; tuncque partim subsistet hypothesis Heveliana; praetereaque motus illis appendicibus circa axem proprium erit tribuendus, ut exorientes illae acutae, ficut vifae funt, exhibeantur, ubi Saturnus rotundus apparere defiit. De his autem erit aliquando plura dicendi locus. Interim vero Phyfici vix concedent annulum illum lucidum eius tenuitatis esse, ut aliquando dispareat, quando scilicet axis visionis cum plano annuli unitur, nec hactenus animum inducere potui rem fic se habere posse; quamvis enim tenuis adeo esser, ut eius latitudo diametrum stellarum fexti ordinis non vinceret, visibilis tamen ob continuitatem, & amplitudinem fuam effet.

Hactenus feripferam, cum Dominus de Carcavis monuit me in urbe Inculifina<sup>12</sup>) reperiri horologium ante annos 40. a quodam Germano<sup>13</sup>) illic fabricatum, cuius motum pendulum pondus moderatur, ac dirigit, quod penes fe quidam<sup>14</sup>) Magistratum in foro iudiciali gerens habet. Mihi quoque dixit Dominum de Fermat tractatus geometricos, quos Celsitudini Tuae Serenissimae transmisi descriptos, recognoscere; deque illis & aliis edendis cogitare <sup>15</sup>). Haec sunt, quae in praesens scribenda Celsitudini Tuae habeo, quae ob caussas in prioribus meis epistolis allegatas, si tardior ad respondendum fuerim, benigne me excusabit; benevolentiaque, ac favore consuctis pro indolis suae generositate ac aequitate prosequi, ut spero, perget. Vale, Serenissime Princeps, & felix vive. Scribebam Lutetiae Parisiorum die 19. Decembris 1659.

<sup>12)</sup> La ville d'Angoulème.

Le nom de cet ouvrier allemand est resté inconnu.

<sup>14)</sup> Il s'appelait Boismorand. Voir la Lettre N°. 698.

<sup>15)</sup> Consultez les Lettres Nos. 650 et 660.

# Nº 698.

### P. DE CARCAVY à CHRISTIAAN HUYGENS.

13 SEPTEMBRE 1659. () [expédiée le 26 décembre 1659 1)].

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens. Elle est la réponse au No. 660. Chr. Huygens y répondit le 26 février 1660. Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

de Paris ce 13e Sept. 1659.

### Monsieur

l'ay bien des Excufes à vous faire d'auoir demeuré fi longtemps à me donner l'honneur de vous escrire, mais le seiour que l'ay esté obligé de faire presque continuellement depuis trois moys a la campagne ne m'a donné aucun loifir pour vous rendre ce deuoir. Je n'ay pas toutefois negligé ce que vous m'auiez ordonné et ayant eu occasion d'escrire a Monsieur de Fermat Je luy ay fait uoir ce que vous me mandiez par uostre derniere sur le suiet des nombres, et sur la difficulté que vous et Monfieur Sluze n'auiez pu resoudre touchant la proposition de la parabole et de la spirale de Monsieur Destonuille, ce que l'ay fait Monsieur d'autant plus volontiers que le ne pouvois vous donner l'esclaircissement que vous desiriez, n'ayant ni le liure de Monfieur Destonuille ni le loisîr d'examiner derechef une chose qui m'auoit paru veritable, Et que Je n'osois aussy escrire de cela au dit Seigneur Destonuille qui n'est pas mesme encore a present bien remis de son indisposition. Et qui ne scauroit s'appliquer a la moindre chose qui demande quelque attention. Ce que m'en a escrit le dit Seigneur de Fermat, Et que ie uous enuove dans ce paquet 2), m'a fait voir que J'auois peut estre conclu trop uiste la certitude de la proposition dudit Seigneur Destonuille, Et Je ne croyois pas qu'il fallut tant de discours pour en faire uoir l'Euidence. Je joints a cela quelqu' autre chose 3) qu'il m'a escrit que uous serez peut estre bien ayse de uoir, Et Jauray toujours une fatiffaction tres particuliere de vous temoigner par mes feruices et mon affection, et l'estime que ie faits de votre merite.

Pour ce qui est des nombres il ne m'en a rien mandé de particulier, mais je luy ay enuoyé tout ce que J'auois de luy pour l'obliger a le reuoir et le donner au public auec plusieurs autres belles propositions qu'il a encore par deuers luy tant pour les nombres que pour les lignes droictes et courbes, ce que ie crois qu'il fera puisqu'il veut bien se donner la peyne de reuoir ce qu'il en a desia communiqué à ses amis.

Il resulte de la note <sup>a</sup>), écrite sur cette lettre par Boulliau, que celui-ci l'avait reçue le 21 décembre; et de la Lettre N°. 706, qu'il l'avait expédiée le 26 décembre 1659.

Voir l'Appendice I, N°. 699.
 Voir l'Appendice II, N°. 700.

Comme J'alois hyer faire faire un horloge de vostre jnuention, Je trouuay un honest' homme d'Angoulesme nommé Monssieur de Boismorand 4) qui m'asseura en auoir un chez luy il y a tres long tems a peu prez de la mesme façon, du moins auec un pendule qui fut sait enuiron l'annee 1615. ou 1616 par un Allemand pour seu la Reyne mere Marie de Medicis 5), qu'elle ne prist point a cause de son despart d'Angoulesme. Et l'ouurier s'estant marié et decedé quelque tems aprez dans la mesme ville, ledit Seigneur de Boismorand l'a retiré de ses heritiers, dont J'ay cru vous deuoir donner aduis.

Voicy l'extrait des lettres de Monsieur de Fermat 6).

Voyla Monfieur l'extrait des deux lettres que J'ay receu de Monfieur de Fermat que je fuis raui d'auoir peu vous enuover.

Et comme J'acheuois la presente J'ay receu de Monsieur Boulliaud vostre traicté du Systeme de Saturne dont Je vous rends tres humbles graces, Il m'en ?) aussi donnè un pour Monsieur Pascal qu'il aura dez auiourdhuy, mais ne scaurons nous jamais si ces Messieurs les Anglois, J'entends Messieurs Wrem, Walis, et Ward, ont receu le liure de Monsieur Destonuille, Et le Jugement qu'ils en sont s'). Je vous serois aussiy beaucoup obligé si le pouuois auoir par vostre moyen le liure de Monsieur Walis dont vous m'auez parlé dans quelques unes des vostres, qui a pour titre Commercium Epissolicum, nos libraires n'en ont point icy non plus que le nouueau traicté ?) de Monsieur de Wigt 1°) et quelque chose que l'on nous a dit auoir esté imprimee 1°1) par Monsieur Wrem, si vous faictes part a

<sup>4)</sup> Le magistrat dont parle Boulliau dans sa lettre à L. de Medicis. Voir la Lettre N°. 697.

<sup>5)</sup> Maria de Medicis, fille du Grand-Duc de Toscane Francesco I et de Johanna d'Autriche, naquit le 26 avril 1573 à Florence et mourut en exil à Cologne le 3 juillet 1643. En octobre 1600 elle épousa le roi Henri IV.

<sup>6)</sup> Voir les Appendices I et II, Nos. 699, 700.

<sup>7)</sup> Ajoutez: a.

<sup>8)</sup> Voir la Lettre Nº. 594.

<sup>9)</sup> Ce sont les "Elementa Curvarum Linearum" cités dans la Lettre N°. 597, note 1. Voir la Lettre N°. 621.

<sup>10)</sup> L'auteur désigne J. de Witt.

On venait de publier à Londres l'ouvrage suivant de Matthew Wren:

Increpatio Bar Jefu, five polemicae affertiones locorum aliquot Sacrae Scripturae ab impofturis perversionum in Catechesi Racouiana. Londini. 1659. in-4°.

De Carcavy, ayant entendu parler d'un ouvrage de Wren, a peut-être cru qu'il s'agissait d'une nouvelle publication de Sir Christopher Wren.

Matthew Wren naquit le 23 décembre 1585 à Londres, où il mourut le 24 avril 1667. Nommé en 1621 chapelain du roi Charles I, il devint doyen de Windsor et de Wolverhampton, vice-chancelier et secrétaire de l'ordre de la Jarretière, évêque de Hereford, de Norwich et d'Ely, puis passa 18 ans au Tower, que Charles II lui fit quitter en 1660: il fut ennemi violent des puritains.

Monsieur Sluse des lettres de Monsieur de Fermat permettez moy de vous supplier tres humblement de le saluer de ma part, et de luy dire que J'ay veu son petit traicté 12) pour la construction des problemes solides qui est tres elegant et qui m'a plu d'autant dauantage que Je m'estois autresois appliqué aux mesmes constructions, Je suis de tout mon coeur

#### Monsieur

# Vostre tres humble et tres obeissant seruiteur, DE CARCAVY.

a) Monfieur de Carcaui donne fes lettres le 21 Decembre & il les date du 13e Septembre. [Boulliau].

# Nº 699.

P. DE FERMAT à P. DE CARCAVY.

1659.

Appendice I au Nº. 698.

La copie se trouve à Leiden, coll. Huygens 1). La pièce a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

rere lettre °). Si la ligne fpirale n'est pas esgale à la parabolique, elle sera ou plus grande, ou plus petite; soit premierement plus grande s'il est possible, et que l'excez de la spirale sur la parabole soit esgal à X, dont la moitié soit Z; soyent jnscrittes et circonscrittes à la parabole et à la spirale des sigures comm'en la precedente, En sorte que la difference entre les inscrittes soit moindre que Z, et que la difference

1) Elle est de la main de P. de Carcavy.

<sup>12)</sup> Le Mesolabum. Voir la Lettre N°. 563, note 3.

<sup>2)</sup> Cette lettre de Fermat a rapport à la "Lettre de A. Dettonville à Monsieur A. D. D. S." (Voir la Lettre N°. 560, note 3268) et spécialement aux pages 13 à 16.

entre les circonscrittes soit aussy moindre que Z, Nous aurons cinq quantitez qui vont toujours en augmentant, scauoir l'inscritte en la parabole, la parabole, la circonfcritte à la parabole, la spirale, et la circonscritte à la spirale. Car il appert que la feconde, qui est la parabole, surpasse son inscritte, et que la circonscritte à la parabole surpasse la parabole. Or il paroist qui est la quatriesme quantité, qui est la spirale, surpasse aussy la circonscritte à la parabole; Car puisque l'inscritte en la parabole, differe de la circonscritte à la mesme parabole, d'une ligne moindre que Z, (ainsi que Monsieur Destonville a demonstré) a fortiori la parabole mesme differe de sa circonscritte de moins que Z, Or par la supposition la parabole est moindre que la spirale, et la difference est 2 Z, Donc puis que la difference entre la parabole et sa circonscritte est moindre que la difference entre la mesme parabole et la spirale, la circonscritte à la parabole sera moindre que la spirale, laquelle spirale estant aussy moindre que sa circonscritte, il paroist que ces cinq quantitez, à commencer par l'inscritte en la parabole, vont touiours en augmentant, Mais puisque l'inscritte en la parabole differe de la circonscritte d'une ligne moindre que Z, et que par la construction la circonscritte susdite à la parabole differe aussy de la circonscritte à la spirale d'une ligne moindre que Z, donc l'inscritte en la parabole differe de la circonscritte à la spirale d'une ligne moindre que 2 Z, Nous auons donc la premiere et la cinquiesme de ces cinq quantitez, qui sont la plus petite et la plus grande, qui different entre elle de moins que de 2 Z, Donc à fortiori, la seconde et la quatriesme, qui sont la parabole et la spirale, different d'une ligne moindre que 2 Z, et par confequent moindre que X, ce qui est contre la supposition. Donc la spirale n'est pas plus grande que la parabole.

Qu'elle foit, s'il est possible, moindre que la parabole, Et que l'excez soit X, ou 2 Z, Il faut faire les inscriptions et circonscriptions comm'en la precedente partie de la demonstration, Nous trouuerons icy cinq quantitez qui vont touiours en diminuant, la circonscritte a la parabole, la parabole, l'inscritte en la parabole, la spirale, et l'inscritte en la spirale, la premiere paroist euidemment plus grande que la feconde, et la feconde que la troisiesme; Or on voit aussy que la 3e, qui est l'inscritte en la parabole, surpasse la spirale: car puisque par la demonstration de Monfieur Destonuille l'excez de la circonscritte à la parabole sur l'inscritte en la parabole est moindre que Z, a fortiori l'excez de la parabole sur son inscritte est moindre que Z, or la parabole estant plus grande que la spirale, son excez sur la dite spirale estant par la supposition 2 Z, la parabole surpasse la spirale d'une plus grande quantité que celle dont elle surpasse l'inscritte en la parabole, Et partant l'inscritte en la parabole est plus grande que la spirale; Nous auons donc cinq quantités qui vont touiours en diminuant, scauoir, la circonscritte à la parabole, la parabole, l'inscritte en la parabole, la spirale et l'inscritte en la spirale. Or la circonscritte à la parabole differe de son inscritte de moins que Z, Et l'inscritte en la dite parabole differe auffy par la conftruction de l'inferitte en la fpirale de moins que Z, Donc la circonscritte à la parabole, qui est la 1re des cinq quantitez, et

la plus grande, differe des dernieres desdites quantitez, qui est la plus petite d'une ligne moindre que  $2 \ Z$ , donc a fortiori la seconde quantité differe de la quatriesme, c'est à dire la parabole de la spirale, de moins que de  $2 \ Z$ , c'est à dire de moins que de X, ce qui est contre la supposition, D'ou il resulte que la spirale n'est pas plus petite que la parabole, Et partant puisqu'elle n'est ny plus petite ny plus grande, Elle est esgale, ce qu'il &c.

# Nº 700.

P. DE FERMAT à P. DE CARCAVY.

1659.

Appendice II au No. 698.

La copie se trouye à Leiden, coll. Huygens. \( \) Elle a été publiée par Ch. Henry dans le Bull. di Bibliogr. T. 17.

2º lettre. J'enuoyay l'annee passe à Monsieur Frenicle la demonstration par la quelle ie prouuois qu'il n'y a aucun nombre que le seul 7. qui estant le double d'un quarré — 1. ayt ²) la racine d'un quarré de la mesme nature, car 49. est le double d'un quarré 25. — 1. ")

Je veux mesme que Monsieur de Zulichem voye que cette comparaison des lignes spirales et paraboliques se peut rendre plus generale, et peut estre serat il sur-

pris de lire la propofition fuiuante, Dont je luy garentis la verité.

En la figure 38. 3) de Monsieur Destonuille on peut considerer les spirales quarrees, cubiques, quarrequarrees &c. tout de mesme que les paraboles cubiques,

quarre-quarrees &c.

Si la fpirale ordinaire, en la quelle comme toute la circonference a la portion E8B, ainfi la droicte BA, à la droite AC, fe compare auec la parabole ordinaire en laquelle comme la droitte RA, a la droitte 6A, ainfi le quarré de la droitte RP, est au quarrè de la droitte 5Q, Et le Rapport est tel, Si AR est faicte esgale à

 $\frac{1}{2}$  de la circonference totale, et l'appliquee RP, au rayon AB, la ligne parabolique PQA, fera efgale à la fpirale BCDA, comme demonstre Monsieur Destonuille.

Mais en prenant la fpirale quarree, qui est celle du second genre, en la quelle comme toute la circonference est à la portion E8B, ainsi le quarré du rayon AB,

2) Lisez: foit.

<sup>1)</sup> Elle est écrite de la main de P. de Carcavy.

<sup>3)</sup> Consultez la reproduction ci-contre de la figure 38 de la planche IIII de son ouvrage "Lettres de A. Dettonville". Voir la Lettre N°. 560, note 32.



Planche III. Figure 38, des LETTRES DE A. DETTONVILLE, 1659, in-4°.



eff au quarré du rayon AC, on peut la comparer auec la parabole cubique, qui eft la parabole du fecond genre. Soit fait en la parabole cubique l'axe AR, efgal aux  $\frac{2}{3}$  de la circonference totale, et l'appliquee RP, auffy efgale au rayon AB, la parabolique AP, du fecond genre fera efgale à la fpirale du fecond genre BCDA.

Si la fpirale est cubique il la faudra comparer auec la parabole quarréquarree et faire les  $\frac{3}{4}$  de la circonference totale esgaux à l'axe AR, de la parabole quarréquarree, et l'appliquee RP, touiours esgale au rayon AB, la parabole quarréquarree PQA du 3e genre, sera esgale à la spirale cubique, du 3e genre, en laquelle comme toute la circonference à la portion E8B, ainsi le cube du rayon AB, au cube de la droitte AC, Et à l'infini en augmentant touiours chaque numerateur et denominateur de la fraction, de l'unité.

L'axe de la parabole ordinaire estant  $\frac{1}{2}$  de la circonference.

L'axe de la parabole cubique  $\frac{2}{3}$  de la mesme circonference.

L'axe de la parabole quarré quarree  $\frac{3}{4}$ .

L'axe de la parabole cubique 4)  $\frac{4}{5}$  puis  $\frac{5}{6}$ . &c.

D'ou il est aisé de conclure qu'il y a des spirales dans cette progression qui sont plus grandes que la circonference du cercle qui les produit mais qu'elles sont touiours moindres que la somme de ladite circonference et du rayon. Voyla un paradoxe geometrique sur le quel peut estre Monsieur Destonuille et Monsieur de Zulychem n'ont pas encore resué, En tout cas ie les supplie de croire que ie ne l'ay point de personne, et que ma methode dont uous aues le chissre long tems auant que le liure 5 de Monsieur Destonuille parut est la source de beaucoup d'autres belles descouvertes sur le suiet des lignes courbes comparees ou auec des droictes, ou auec d'autres lignes courbes de diuerse nature. Je vous en diray peut estre un iour qui uous surprendront.

Monfieur de Zulychem desire encore scauoir si ma methòde s'estend a trouuer la dimension des surfaces courbes des conoides et des spheroides, vous pouuez l'affurer que vouy s), et qu'elle ua encore bien plus loin, Il m'entendra asses lors que ie luy assureray, premierement, que ie n'ay point veu aucune de ses propositions sur ce suiet.

<sup>4)</sup> Il s'agit ici de la parabole du cinquième degré.

<sup>5)</sup> Les "Lettres de A. Dettonville". Voir la Lettre N°. 560, note 32.

<sup>6)</sup> Lisez: ouy.

2º que la surface du conoide parabolique au tour de l'axe, se trouue par la reigle et le compas et est un probleme plan, que les surfaces des conoides hyperboliques et spheroides supposent la quadrature de l'hyperbole, et quelque sois de l'Ellipse, Et qu'ensin le conoide parabolique au tour de l'appliquee sait une surface courbe qui suppose pour estre exactement mesuree la quadrature de l'hyperbole. Je puis mesme donner une ligne droicte esgale a toute portion de parabole donnee, en supposant la quadrature de l'hyperbole, c'est a dire de l'espace hyperbolique, J'aiousterois toutes les constructions de mes propositions, mais le loisir me manque,

Je n'ay pas veu cette demonstration, Je tascheray à la recouurer pour vous l'enuoyer. [de Carcavy.]

# Nº 701.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [G. HESIUS]. 1)

[décembre 1659.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. La lettre est la réponse au No. 689.

Sommaire: Coster. cer geantwoordt hebben ten waer mijne indispositie 't niet verhindert had, dat ick blij ben dat hij mijn boeck approbeert, dewijl ick verstaen dat hij soo verstandigh is en soo geleert, van Tacquet en andere hier. De objectien of consideratien aengaende die hy heest, ick geloof wel en hoop het oock datter naeuwer en persecter observatien hier naer fullen komen, maer daerom en sullen se mijn hypothesis niet om stooten, want daer is voorsecker een waere stelling en een waere reden van 5 veranderingen, waer van soo iemandt rectam conjecturam secreti, die en sullen de naerder observatien niet wederleggen maer meer en meer comproberen. En sulcke hoop ick dat de mijne is, waer van de meeste consirmatie sal sijn indien men in 't jaer 71 en 12 de ronde phasis wederom sal sten op de tijden die ick voorsegsh theb, tot welcke tijdt toe ick hoop dat syn en myn leven mach duren. Pium certe votum tuum est dat je wenscht quod quam primum emergere optas ex nubula caligine et tenebris hisce et lumine claro cernere verum ut ait ille. Interea tamen operam demus, ut enuem illam lucem, quae nobis concess est, non frustra data videatur. Interim et hie praegustare selicitatem illam aliqua tenus licet miranda dei opera contemplando et causas rerum naturae pro modo ingenij nostri investigando. quo equidem studio nullum melius aut jucundius novi, aut quod deo gratius existimem.

Serius respondeo quam decuit Vir Amplissime sed moram hanc facile condonabis afflictae valetudini meae qua pessime per hebdomades aliquod vexatus transegi, quae

<sup>1)</sup> Dans les Apographa cette lettre se trouve adressée à Coster, nom qui se lit en marge. Cependant il est bien sûr qu'elle est la réponse à la Lettre N°. 689, et qu'elle a été adressée à G. Hesius.

ni fecisset jam pridem quoque Reverendo Patri Gregorio rescripsissem. Verum omissis rebus omnibus sanitatis ratio habenda fuit quam utcumque nunc etiam recuperavi nifi quod capitis dolore adhuc crebro insestor. Recreavit me non parum ut ut male tunc habebam epistola tua humanissme scripta qua tibi lectum esse et placuisse Systema meum Saturnium significas, quanti enim judicium tuum faciendum esse tume ex ijs quae Dominus Tacquet ad me scribit ") intellexi tum ab alijs in hac urbe viris comperi qui te ex fama et scriptis, ac nonnulli etiam ex fermonibus disertissimis publice habitis cognoverunt. Gaudeo itaque mihique gratulor plurimum a te summae eruditionis et ingenij viro et rei Astronomicae inter caetera peritissimo nihil absurdi in isto libello meo "), sed nec quicquam quod aliquem offendere posser repertum esse. Neque jam dubito quin omnium caculos ") pro faventes experiar.

Confiderationem porro illam tuam quod attinet cum futurum existimas ut quemadmodum aliorum hallucinationes et temere assertas 5i formas meis tubis redargui ita me quoque erroris convincant qui post me oculorum aciem longius producturi funt, equidem majora hac in re alios praestituros credo idque magnopere opto etiam; verum tamen cum una quaedam sit illius Planetae forma et una vera omnium apparentiarum caufa, de hac fi quis veram conjecturam fecerit, eam accuratioribus posteriorum observationibus nequaquam convelli sed magis magisque confirmari necesse est. Talem autem esse spero eam quam attuli atque eo quidem magis, quo planius atque evidentius annuli figuram intueor ut conjecturae non multum fane tribuendum fuerit. Plurimum autem fidei conciliabit proculdubio hypothefi nostrae, si quemadmodum praediximus anno 1671 et 1672 rotunda phasis, atque ijsdem illis mensibus existere comperiatur, quam ut observemus tibi mihique vitam ac sanitatem in id tempus comprecor. Pium certè votum tuum est cum optas quamprimum emergere ex hisce quibus obsidemur tenebris, ut possis lumine claro cernere verum ficut ait ille. Interim tamen et hic praegustare felicitatem illam quadantenus licet, miranda dei opera contemplando et pro modo ingenij ab illo nobis tributi causas rerum naturae perscrutando: ita enim ego existimo neque hoc studio aut jucundius ullum reperio, aut quod deo gratius arbitrer. Vale Vir Praeclare et favere perge

## Tui observantissimo

CHRISTIANO HUGENIO.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre Nº. 688.

<sup>3)</sup> Le Systema Saturnium. Voir la Lettre N°. 640, note 2.

<sup>4)</sup> Lisez: calculos.

# Nº 702.

## CHRISTIAAN HUYGENS à [GREGORIUS a STO VINCENTIO].

[DÉCEMBRE 1659.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Iluygens. La lettre est la réponse au No. 680.

Cum ex postremis quas ad me dedisti gravi malo morbo te defunctum esse laetus didicissem, continuo post decumbere ipse coepi non quidem aeque periculose sed ita tamen ut tibi de restituta sanitate per literas gratulari non possem, quod nunc facio, et quidem ex animo. Gratiam quoque habeo de libellis meis tam diligenter curatis, et quanquam optassem tertium exemplar cum reliquis perferri, minus tamen hoc moleste fero, quod saltem intelliget Dominus Hodierna me non defuisse officio. De hypothefi Saturnia gaudeo te eadem fentire quae Clariffimus Hefius et Tacquetius. Vendelinum ifthic agere prorsus nesciebam, neque omnino an etiam in vivorum numero nunc effet. Itaque praeter fpem evenit ut vir ille eximius cuique cum patre meo vetus amicitia intercedit, haec nostra videret, suoque suffragio comprobaret, quod merito mihi multorum instar est. Nec minoris aestimo Doctissimi Nonancourtij judicium quem olim hic me convenisse memini jam tum peritissimum omnis Matheseos quam ego vix degustare coeperam. Caeterum ad objectiunculam illam tuam venio, de opaca in Saturno zona quam primo miraris non esse expressam in phasi latissima pagina 55. ac fateor sane jure eam ibi desiderari posse; verum et hoc animadverto quo latiores evadunt Saturni ansae eo difficilius tractum illum difcerni quia fcilicet tanto majori luce oculi perstringuntur. Unde futurum puto ut vix aut ne vix quidem eo fitu appariturus fit quoniam alias quoque aegre fatis deprehenditur. Addis deinde fitus diversitatem qua nunc altior nunc depressior zona illa videtur rectè per hypothesin meam explanari, causam vero opacitatis eius non doceri. Verum si inspicias quae de hac re scripsi paginis 61 et 62, videbis causam me in materia reponere qua exterior annuli ambitus cingatur, quam nempe vel politam prorsus vel plane nigram esse conjicio, ita ut solis lumen ad nos reflectere nequeat. Quanta autem lineae obscurae latitudo apparet tantam crassitudinem annuli esse existimo, quem et lumini penitus impervium statuo, neque inde tamen futurum credas, ut majorem aftri partem umbra fua opacet, quae quidem nobis conspicua esse debeat. Fieri enim non potest cum prope solem constituti simus Saturni respectu, ut partes ejus aliquas umbra tectas cernamus, nisi exiguam quandam cum rotunda phafis adest de qua egi pagina 61. Et hisce quidem tibi satisfactum iri spero; de caetero cum ex Italia tibi rescriptum fuerit aut a Kinnero quid illis videatur quaeso ut mihi significes. Vale.

Ex tuis inventis aliquid mihi impertiri promiferas, de quo fine ut rurfus te ad-

# SUPPLÉMENT.



## Nº 38.

## Constantyn Huygens, père, à [M. Mersenne].

16 AOÛT 1644.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

### MONSIEUR

Je vien vous rendre compte du coup qu'en mon absence j'ay faiét tirer au rivage de la mer, proche de la Haye <sup>1</sup>) à 45 degrez quoy que cela n'ayt reusci à nostre contentement. Car voyci ce qu'on m'en escrit <sup>2</sup>).

Le 20¢ juillet en presence de personnes entendues on a tiré aveq la mesme piece de 6 % chargee de  $1\frac{1}{2}$  % de poudre 4 coups de suitte, sans jamais avoir peu observer ce que devenoit la bale, de sorte qu'elle a esté portée ou en mer à gauche ou à droicte dans les dunes, ce qui est arrivé parce que sur cest affust ordinaire, la piece estant si hault eslevée n'a peu estre empeschee de bransler, et faudroit y saire un engin exprès.

Le 5e coup a esté tiré (à mesme charge tousjours) de point en blanq. Lors la

premiere cheute de la bale a esté

| remiere eneure de la baie à ene |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                       |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----------------------|
|                                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 398 pas               |
| le premier bond                 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                       |
| le fecond                       | à |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | 1065                  |
| le troisieme                    | à |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1244                  |
| le quatrieme                    | à |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1394                  |
| le cinquieme                    | à |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1475                  |
| le fixieme                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                       |
| le feptieme                     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                       |
| le 8e et dernier                | à |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 1750 où la bale a de- |
| ozzná                           |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |                       |

Je croy que ce dernier s'entend aveq fon roulement.

Pour le 6e coup le maistre ayant encor faict lever la piece à 45 degrez s'en est allé luy mesme devant pour tascher d'observer la bale, et a marché si avant, qu'a grand peine pouvoit il veoir la sumée du Canon. Comme de bonne fortune la bale est venu tomber tout derriere luy, où elle ne sit qu'un petit trou et n'entra qu'à 1½ pied, or ceste distance sut trouvée de 3225 pas.

Il fut tiré encor d'autres coups depuis, mais point de nouvelle de la Bale.

De forte, Monsieur, que nous voylà sans mesure de temps, mais je remarque que,

<sup>1)</sup> C'était à Schéveningen. Voir la pièce N°. 37.

<sup>2)</sup> Consultez la pièce N°. 37, d'où il semble que Constantyn Huygens ait tiré les données de cette lettre-ci, et dont il paraît avoir envoyé une seconde copie à Mersenne le 23 décembre 1647.

comme vous avez prononcé que la Bale verticale devoit avoir esté à 3072 pieds, et qu'a 45 degrez elle devoit aller deux fois aussi loin, cela se verisse icy d'assez prés, par ce qu'aux 45 degrez nous trouvons 3225 pas, desquels pas, chascun contient deux pieds, estant ces pas la marche ordinaire d'un homme, ainsi vous avez moyen de supputer aucunement de la distance au temps.

Et icy je conclus nostre conference Canonique, en ayant tant d'autre icy autour de mes oreilles jour et nuict, qui reciproquement ne faict que coupper bras et jambes, que je n'ay plus loysir de traicter ces matieres en jouant. Quand vos Canonistes Royaulx seront revenus de la campagne j'attendray qu'à Paris vous leur fassie faire un essay à leur mode, asin que puissions conferer les experiences, et on ne resuse pas si peu de chose aux gens d'Eglise, et de la consideration dont vous estes par vostre grand mérite.

Le beau livre Phyficomathématique 3) que vous me faictes efperer, n'est pas encor venu. Il me tarde fort de le veoir, selon l'estime que j'ay subject de faire de

tout ce qui part de vos doctes mains.

Vous m'avez aussi bien remué la falive du Traicté des raisons Physiques du système du monde mais tout n'est qu'en attente jusques à present. Vous aurez, j'espere, receu le mauvais present que je vous ay envoyé par Calais, je vous en demande pardon.

La Philosophie de Monsieur Descartes 4) vient de m'estre rendue et de 8 jours je n'auray loysir d'y regarder. Je voudroy vous la pouvoir faire tenir, mais premierement j'attendray sçavoir que mon adresse de Calais soit seure, car j'ay subject d'en doubter pour des pacquets que j'ay faict passer par là, et dont je n'entens point parler. Continuez moy l'honneur de vostre amitié, je tascheray de la meriter en partie comme estant

Monsieur

# Vostre tres humble ferviteur C. Huijgens.

Au Camp devant le Sass de Gant, place brave et forte et qui a la mine de ne fe rendre <sup>5</sup>) qu'a petits morceaux ne manquant pas de poudre, ny pour le point en blanq ni pour les 45 degrez.

16 d'aout 1644.

<sup>3)</sup> L'auteur désigne les "Cogitata Physico-Mathematica", cités dans la Lettre N°. 20, note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Renati Des Cartes Principia Philosophiae. Amstelodami. Apud Ludovicum Elsevirium. Anno 1644. Cum Privilegiis. in-4.

<sup>5)</sup> Cette place ne se rendit que le 6 septembre 1644 [Dagboek].

C'est icy que vellem nescire literas pour me pouvoir dispenser de vous donner la triste nouvelle du trespas du pauvre Sieur Bannius 6) soudainement emporté d'un catarrhe et d'une foiblesse survenue la nuict quand se croyant audessus de sa maladie, il avoit renvoyé les parents qui l'estoyent venu visiter. Charitum et musarum iste luctus est, et les sciences y perdent beaucoup, nommement celle qu'il embrassoit si fort, car comme j'ay tousjours dit, il y avoit des choses considerables en ses principes; quoique la prattique n'en reuscissoit pas entre ses mains, car autre chose est de bien sçavoir la prosodie et autre d'estre bon poète. Ensin, un honete amy perdu, mais Dieu l'a faict.

## Nº 11ª.

# Constantyn Huygens, père, à [M. Mersenne]. 12 SEPTEMBRE 1646.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Mersenne y répondit par le No. 12.

## Monsieur

Si vostre Lunettier de Nevers faict le lanternier sur de si rudes semonces que vous luy avez faictes, je ne le nommeray pas Advocat de mauvaises causes, mais qui est bien pis, très mauvais causeur. Voyons donq, s'il vous plaist, le bout de cest affaire sans luy donner haleine ny relasche.

Je m'estay abusé au nombre de mes Pseaumes; et n'envoye que par ce present ordinaire le 20e °) que ¹) j'ay faict expres pour suppléer au default et ne me repens point de l'occasion non plus que mes amis Harmoniques par deça. Si vous pouviez estimer mes productions au point qu'ils sont, vous auriez de merveilleuses opinions de moy. Sed non ego credulus illis. Je cognoy ma carta supellex. s'ensuivront donq la sepmaine qui vient les Airs françois et trois lignes de presace à une dame slamande Anglaise²) que peut estre par le passé je vous ay donnée pour la plus

<sup>6)</sup> Joannes Albertus Bann naquit en 1597 (ou 1598) à Harlem, d'une famille catholique honorable et très-ancienne, et y mourut aux premiers jours d'août 1644. En 1626 il devint protonotaire apostolique et vicaire de la cathédrale, en 1628 chanoine du chapftre et en 1630 directeur du Grand Béguinage, enfin archiprêtre de Harlem. Il s'occupait de la théorie de la musique et en a donné un traité complet: il était très lié avec Constantyn Huygens, Descartes, Mersenne, Bovelius, Boswell, et avec divers autres savants de cette époque.

<sup>1)</sup> C'est le N°. XIV de la "Pathodia Sacra". Voir la Lettre N°. 16, note 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Utricia Ogle se trouve désignée par Constantyn Huygens comme "son tref-digne et tref-docte efcolliere", "fa Sirene", "l'ornement du fiecle."

accomplie chanteuse qui se puisse veoir, en toute sorte de stile et de langue comme feu son Pere 3) Chevalier de qualité en Angleterre et autre fois icy colonel et Gouverneur d'Utrecht, amateur esperdu de la musique n'espargnoit rien à la faire perfectionner; en particulier aussi sur l'Espinette, ou elle faict des merveilles ayant mesme passé par les mains du Sieur de Chambonier 4) qui ne vous doibt pas estre incognu. Gardez cefte description pour quand en france l'on pourra vous demander qui est ceste Utricia Ogle (La ville d'Utrecht luy a donné ce nouveau nom à son Baptesme) à qui je dedie mes compositions. Il v a six mois qu'elle s'est mariée à un Gentilhomme Anglois 5), le plus chaud et passionné et entendu amateur de la mufique que j'ave encor veu de fa condition. Je puis bien le nommer obsterricien de mes Pseaumes, car il ne s'est jamais voulu faouler de m'en voir produire et sans un tel egyodiwarne jamais je ne m'y susse appliqué aveq tant d'assiduité. Que si vos musiciens entendoyent comme sa brave semme et moy nous nous demessons de ces Pseaumes, avec son excellente voix, ma Basse et ma Teorbe, je croy que pour peu de complaifance qu'on a en france pour les chofes estrangeres, ils fe lairroyent 6) perfuader à juger nos concerts supportables.

Le Livre de Regius <sup>7</sup>) vous contentera en fa methode. Il est parti en chapittres dont vous trouverez icy les tiltres que j'ay faict copier jusques ou l'impression est parvenue; et ces Chapittres parlent par Articles fort distincts lesquels, de plus, sont accompagnés d'une chaisne de notes marginales: de forte que la lecture en sera plaisante et commode, plus que celle des discours plus estendus de Monsseur Descartes. Quand vous me demandez des a cest heure comment il explique le slux et reslux, l'Aymant et que vous faictes proprement le françois qui a accoustumé, disons nous, de demander quelle heure va sonner à l'Horologe, sans vouloir avoir la patience de le compter. Attendez donq; dans peu vos desirs seront satis-

faicts.

Monsieur Saumaise va donner sa milice s) à ce que me m'en mande Monsieur Rivet: mais vous sçavez combien ceste promesse dure. Son Altesse m'en a encor parlé aujourd'huy aveq desplaisir, et ne faudra que le nouveau livre de

†) Sur Champion de Chambonnière voyez la Lettre N°. 230, note 7.

6) Lisez: laisseroient.

7) Les "Fundamenta Physices". Voir la Lettre No. 13, note 5.

8) Cet ouvrage ne parut que plus tard, sous le titre:

<sup>3)</sup> Sir Ogle, père de Utricia Ogle et colonel dans les armées des Provincies-Unies, mourut probablement en 1640: il fut remplacé par son fils, le capitaine Sir Thomas Ogle.

<sup>5)</sup> Le chevalier William Swann, devenu, le 14 décembre 1645, capitaine dans l'armée des Pays-Bas. Il était en relation avec la cour à la Haye et fut chargé de missions diplomatiques.

Cl. Salmafii de Re Militari Romanorum liber. Opus Posthumum, Lvgd. Batavorvm. Apud Johannem Elsevirivm, Academ. Typograph. cloloctvii. in-4°.

mutuo 9) de vostre Advocat 10), pour nous frustrer encor des années de ceste piece 11).

J'ay deux jeufnes galands, mon Aifné et celuy qui le fuit qui ont grand' envie de veoir vostre quadrature de l'hyperbole et vos centres de percussion, et pour vous dire qu'ils sont capables d'en juger, je say copier une lettre 12 que le cadet (aagé de 17 ans) escrit à sondit Aisné (qui est icy en charge aveq moy) sur le subject de ses estudes mathematiques, où ce garçon reuscit à merveilles, comme en toutes autres choses, quae possent sidem tuam superare, si je vous les recitois. Je ne se say si l'hiver qui vient je me resoudray a envoyer ces deux enfans en france, où j'ose m'asseurer que vous les regarderiez de bon oeil, et ne seriez par sois pas marry de leur conversation.

Je ne fçay fi vous aurez ouy parler d'un Collegium Auriacum, et d'une Escole Illustre que son Altesse mon maistre vient de sonder à Breda 13), nous y avons faict

<sup>9)</sup> Probablement l'auteur parle ici de l'ouvrage:

Replicatio adverfus Salmafii refutationem de mutuo. Avctore Polycarpi Segebero. Parifiis. 1646.

Sous ce pseudonyme écrivit C. A. Fabrot.

<sup>10)</sup> Charles Annibal Fabrot, qui naquit le 15 septembre 1580 à Aix en Provence et mourut le 16 janvier 1659 à Paris. En 1609 il devint professeur à Aix, puis se fixa à Paris. Il était jurisconsulte renommé et a beaucoup écrit.

<sup>11)</sup> J. O. Tabor avait publié:

Elenchus  $\partial x \partial \partial z \partial w$  de Mytvo ex iurisprudentiae methodicae Partitionibus elementariis. Johan, Ottonis Tabor I. V. D. Cod, et Feud. Placit. Prof. in Vniversitati Argentoratensi. Lugduni Batavorum, ex Officina Joannis Maire, CIDIOCKLIV. in-8°.

Johann Otto Tabor naquit le 3 septembre 1604 à Bautzen et mourut le 12 décembre 1674 à Franckfort s/M. En 1631 il fut reçu docteur en droit à Straszbourg, voyagea beaucoup, perdit son bien et sa bibliothèque par la guerre, et devint professeur de droit à Straszbourg, en 1656 chancelier de l'Université à Gustrow et en 1659 à Giessen. Le Comte de Hessen-Darmstadt le nomma conseiller privé. Il nous a laissé grand nombre d'ouvrages.

Saumaise publia contre l'ouvrage "de Mutuo" de Tabor les écrits suivants :

a) Difquifitio de Mutuo. Qua probatur non effe alienationem. Auctore S. D. B. Lugduni Batayorum, Ex Officina Joannis Maire. clolocxlv. in-8°.

La Praefatio est datée "Kalend. Decembris Clolocxliv. Pair."

b) Confutatio Diatribae de Mytvo, tribus disputationibus ventilatae Auctore & Praeside Jo. Jacobo Vissembachio, I. V. D. Eodemque Professore in Academia Franckerana Frisiorum. Lugduni Batavorym, ex Officina Joannis Maire. CIolocxLv. in-8°.

L'épitre dédicatoire est de Saumaise et datée "Non. Februarii clolocxly."

c) Epiftola Car. Ann. Fabroti Antecefforis Aquifextiensis De Mutuo. Cum Responsione Cl. Salmasii ad Aegidium Menagium. Lugduni Batavorum, ex Officina Joanns Maire. clolocxlv. in-8°.

La lettre de Saumaise est datée "Leydae Kal. Martis. clolocxlv."

<sup>12)</sup> Voir la Lettre N°. 11. C'est la lettre dont on trouve une reproduction photo-lithographique à la fin de ce volume.

<sup>13)</sup> Dans les Lettres Nos. 15, 26, 43, il a été fait mention de cette nouvelle Ecole Illustre à Breda; elle n'a existé que peu d'années.

venir 5 ou 6 excellens professeurs un entre autres pour les mathematiques qui est Pellius l'Anglois <sup>14</sup>), homme si celebre, que je m'asseure que vous le cognoissez de reputation, un Gentilhomme de ces paiis <sup>15</sup>) Grand Veneur de Hollande soubs Son Altesse, Monsieur Rivet et moy avons esté constituez Curateurs de ceste Academie naissante, dont l'inauguration se va faire aveq solennitez requises le 16me de ce mois <sup>16</sup>) mais ceste autre vocation icy plus importante ne me permettra pas d'y assister, trans-substantiation ou non-trans-substantiation in vitam veterem.

C'est assez je vous lasse de mon babil et demeure pour tousjours

### MONSIEUR

Vostre tres humble et tres affectionné serviteur C. Huijgens.

Au Camp de Saint Gilles, le 12e Septembre 1646.

a) Il est fur des paroles du 119. Quomodo dilexi legem tuam! tota die meditatio mea est etc. 「Const. Huygens. □

# Nº 18ª.

Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne.

26 NOVEMBRE 1646.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

A la Haye ce 26 Nov. 1646.

### Monsieur

Mon Escolier 1) se trouvant icy à l'arrivée de vos lettres, je l'ay veu recevoir la siene 2) avec joye et avidité; mais comme il a esté obligé de s'en retourner soudai-

14) Sur John Pell voir la Lettre No. 9, note 2.

16) Voir la Lettre N°. 26, note 3.

<sup>15)</sup> Johannes Polyander à Kerckhoven, Seigneur de Heenvliet. Voir la Lettre N°. 26, note 1.

<sup>1)</sup> Christiaan Huygens.

<sup>2)</sup> La Lettre N°. 17.

nement vers l'Academie <sup>3</sup>) et en mon absence, nous n'avons point eu de loysir de conferer sur ce que vous luy escrivez. Vous avez bien raison de l'appeler Clairvoyant; car en essect il penetre promptement, tout ce qui semble à d'autres obscur ou dissicile, et se mocque volontiers de la grimace de ces gens, qui sont esclatter peu de matiere par des grands appareils de tailles douces et autres embellissemens à quoy vous sçavez comme entre autres les Jesuites sont subjects, et quanto conatu magnas saepe inanias prodant. Tesmoing le grand volume de Kircherus <sup>4</sup>), ou ceste miserable Gnomonique tant traistée et retraistée par ces gens là occupe seule les

 $\frac{2}{3}$  de fon livre. Contre ce qu'il dit, que rien ne brusse sous set chose samiliere aux feux d'artifice de veoir jetter certaines bales enflammées au fonds d'un estang et dans bien 7 ou 8 minutes apres s'en revenir de là toujours ardentes. Ce Jesuite messe avoue dans la prochaine page à ceste sentence, que la Camphre faist cela.

En recompense du voyage en paradis que vous me communiquez vous sçaurez pour chose assez estrange quoy que réelle, que des gens serieux d'aage et de condition declarent avoir veu prisonnier à Anvers, durant nos premieres guerres un homme qui avoit la faculté de veoir au travers des habits, pourveu qu'il n'y eust point de rouge, qu'en suite la femme de son Geollier l'estant venu veoir aveq d'autres femmes, pour le consoler dans sa calamité, elles furent bien estonnées de le veoir rire, et le pressant de dire ce qui en estoit cause il repondit froidement, par ce qu'il y en a une d'entre vous qui n'a point de chemise, ce qui fut avoué. Raisonnez la desus et faictes que Kircherus ne l'oublie pas dans sa 2e edition 5), car

<sup>3)</sup> C'est-à-dire l'académie de Leiden, où Christiaan Huygens paraît avoir prolongé son séjour, interrompu par des voyages à la Haye, jusqu'au mois de mars 1647, tandis que son frère Lodewijk se trouvait à l'Ecole Illustre de Breda depuis novembre 1646. Les lettres de Christiaan Nº. 18, datée de Leiden 21 novembre 1646, Nº. 23b datée de la Haye 23 décembre 1646 (voir le Supplément de ce volume), le passage, auquel se rapporte cette note, et qui montre que Christiaan a reçu à la Haye la lettre de Mersenne du 16 novembre 1646 (voir la Lettre No. 17), et enfin la lettre de Dauber du 7 février 1647, que nous publions dans ce Supplément sous le No. 31ª, ne laissent aucun doute que le premier des jeunes Huygens, qui a fait son entrée à Breda entre le 8 et le 26 novembre 1646 (voir les Lettres Nos. 15 et 19) a été Lodewijk; c'est donc à celui-ci que se rapportent les Lettres Nos. 15, 16, 19, 26, 28, 29, 32 et 34, écrites par Dauber, Rivet et van Renesse. Christiaan est resté à Leiden, jusqu'àprès le départ de son frère Constantyn, qui, vers le mois de mars de 1647, avait été adjoint à son pére, secrétaire du Prince Frederik Hendrik. Voir: Constantini Hugenii De Vita propria sermonum inter liberos libri duo, primum edidit et annotatione illustravit Petrus Hosman Peerlkamp, Gymnasii Harlemensis Rector. Harlemi Apud A. Loosjes Pf. MDCCCXVII. Lib. II. vers. 478 et suiv.

<sup>4)</sup> Huygens parle ici du frontispice qui précède l'ouvrage "Ars magna Lucis et Umbrae." Voir la Lettre N°. 240, note 1.

<sup>5)</sup> Ath. Kircher donna une seconde édition de son ouvrage: "Ars Magna Lucis et Umbrae" "Editio altera priori multo auctior", en 1671 "Amstelodami apud Joannem Jansonium à Waesberge, & Haeredis Elisaei Weyerstraet." in-folio.

celà ce peut bien appeler par excellence Ars magna. Vous prenez la peine de demander l'aage de mon fils 6), et luy faictes trop d'honneur, il est entré dans sa 17e Année et a l'advenant de ce qu'il scait me promect beaucoup, ne craignez pas que je le presse d'esprit. Jamais je ne l'ay faict à mes enfans, non plus que mes Parens<sup>7</sup>) à moy. Le petit livre du bien commun m'est venu; je le liray avidement et en parleray cy après. Tassin me mande que le Sieur Ballart 8) alloit entamer mon impression. Je seray bien ayse d'en veoir une espreuve. Je vais tout presentement escrire au Sieur Luiggi 9) en sa langue comme vous le desirez, mais je doibs estre esclairé de ses qualitez, et s'il y fault molt illustre ou davantage, je vous prie que ce foit au plus tot. Monsieur l'Electeur de Brandebourg 10) est venu icy pour espouser nostre fille aisnée "1"). Je commence à m'informer de sa musique qui n'est pas encor arrivée, mais demeurée à Clève aveq un train immense et splendide que ce Prince mesne selon sa condition. l'on me dict que le merveilleux Stiphelius 12) en est qui faict plus de miracles sur la Viole de Gambe qu'homme qui fust jamais, qu'un autre en faict encor davantage sur la viole garnie au derriere de manche et ailleurs de chordes d'airain, un troisieme encor davantage sur ce qu'ils appellent la dulciane 13) instrument a vent. Vous aurez advis de ce que j'en apprendray.

Je finis pour retourner à la befoigne du contract de ce beau mariage 14) où

6) L'auteur parle ici de son second fils, Christiaan Huygens.

:) Les parents de Constantyn Huygens étaient:

Christiaan Huygens, fils de Cornelis Huygens et de Geertruy Bax, né à Ter Heyden (Breda) le 22 avril 1551 et décédé à la Haye le 7 février 1624. Dès 1578, il fut le secrétaire du Prince d'Orange Willem I, charge qu'occupèrent après lui son fils et son petit-fils Constantyn auprès de Maurits, de Frederik Hendrik, de Willem II et de Willem III. Il épousa le 5 septembre 1592:

Susanna Hoefnagel, d'une famille distinguée d'Anvers, sœur du peintre Joris Hoefnagel. Elle naquit le 28 octobre 1561 et mourut à la Haye le 16 mai 1633. Elle lui donna les enfants: Maurits (12 mai 1595—24 septembre 1642), Constantyn, Elisabeth (26 mars 1598—8 mai 1612) Geertruid (voir la Lettre N°. 197, note 6), Catharina (2 juillet 1601—

18 juin 1618) et Constantia (voir la Lettre N°. 34, note 2).

8) Robert Ballard. En effet, c'est lui qui en 1647 publia la "Pathodia Sacra" de Constantyn Huygens.
9) Luigi Rossi, né à Naples, habita en 1620 à Rome, puis vint à Paris; il était compositeur

célèbre.

10) Friedrich Wilhelm. Voir la Lettre No. 126, note 1.

11) Louise Henriette, fille aînée du Prince Frederik Hendrik et d'Amalia von Solms: elle naquit le 27 novembre 1627 à la Haye et mourut à Cologne sur la Spree le 8 juillet 1667. On a d'elle quatre cantiques, en usage dans les églises évangéliques de l'Allemagne.

12) Stiphelius est peut-être le fils de Laurentius Stiphelius, qui était Cantor à Nauenberg et qui

publia:

Compendium Musicum. Nauenb. 1609.

<sup>73</sup>) La Dulciane est un chalumeau de dessus, Descant-Schalmey, le vieux haut-bois allemand, ou bassone.

14) Ce mariage eut lieu le 7 décembre 1646.

j'ay este nomé comissaire à trois contre le grand Chambellan <sup>15</sup>) de cest Electeur grand maitre de l'ordre teutonique et autres familliers <sup>16</sup>) de ceste Altesse Electorale. Apres telles entrefaictes suivront nopces et musique tout nostre saoul et puis je suis

Monsieur .

Vostre tres humble feruiteur C. Huijgens.

# Nº 19<sup>b</sup>.

L. G. van Renesse à Constantyn Huygens, père.

30 NOVEMBRE 1646.

La lettre se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

## MIIN HEERE ENDE NEVE

Met blyschap hebbe jck uwe Ed. Soon \*) ontfangen, ende met geen minder de twee andere Heeren, met de Heere Rivet. Monsieur van Hilten heeft van selfs uwe Ed. Soon het voorzitten aende Tafel ghegeven 'twelck hem oock toequam. De Heeren Rivet en de Secretaris Hausman \*) hebben de Collegisten gisteren vergast ende na den eten zyn haerlieden de Statuta so veel hun raecken voorghelesen ende hebben mij daer op de hant gegeven. Monsieur Hulst heeft mij meer avance-gelt uyt uwe Ed. Name aenghetelt als de ordre medebrenght, doch jck zal daer van goede reeckenschap houden. Toecomende Sondach zullen wij de Domestica pietatis et studiorum exercitia aenvangen. Jck zal altyt met een toegenegentheydt op uw Soon acht hebben; Logeert naest aen mijne camer ende mijne Swager Beens. Jck wenschte maer door het timmeren te zijn; alsoo 't selfde ende mij ende 't gheheel collegie wat discommodeert. Het Tractement vande tafel wort bij mij soo aengheleydt dat het de jeught mach ghenoegen, ende Syner Hoogheyt luyster ende hoogh doorluchtich oogenmerck niet te cort doen ende meer andere aentrecken.

<sup>15)</sup> Otto Christoph von Rochow, qui mourut en 1659. Il avait servi dans la guerre de 30 ans sous Gustaf Adolf et Torstensohn, dont il avait été l'ami intime.

<sup>16)</sup> Konrad Alexander Magnus von Burgsdorf naquit en 1595 et mourut le 1er février 1652. Il servit dans l'armée et épousa la fille du chancelier Johann von Lüben. Il était conseiller intime du comte Palatin, qui lui fut de grand service pour conclure ce mariage; plus tard, ayant voulu entraîner ce prince dans la débauche, il tomba en disgrâce.

<sup>1)</sup> Lodewijk Huygens.

<sup>2)</sup> Jan Jacob Hausman. Voir la Lettre No. 26, note 6.

Nopende mijne Theses jn toecomende zal jck alles tot veurcominge van rechtveerdich misnoegen richten, daer toe de heere Rivet mij een bijzonder ghewicht zal zijn. Uwe Ed. ghelieve dan alles ten besten te helpen duijden. Jck ben wel een oudt predicant, maer een jongh professor, ende jck bidde, soo jck jnt een of t'ander niet moghte haere Hoogheden ghenoegh doen, dat men mij 't selve believe te segen om mij daer nae te reguleren. Voor de rest de Heere Godt beghenadige Uwe Ed. ende alle de uwe ter salichevdt.

Uwe Ed. Dienstbereyde Neef, RENESSE

Auriaci Collegii Bredae Regens.

313) Novembris 1646.

Int Collegie van Orangie te Breda.

Mijnheer Mijnheer Huygens, Ridder Heere tot Zuylichem en Raedt en Secretaris van Syne Hoogheydt, Curator vande Illustre Schole en Collegie van Orangiën te Breda 's Graven-Hage.



Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne.

23 DÉCEMBRE 1646.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

### Monsieur

Dorenavant je ne vous ferviray plus que d'adresse au commerce literaire d'entre vous et mon petit mathematicien <sup>1</sup>), qui presentement vous envoye une assez longue lettre <sup>2</sup>) mais d'une matiere qu'il eust peû estendre jusques à un Traicté bien

<sup>3)</sup> Probablement: 30.

<sup>1)</sup> Christiaan Huygens.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre suivante N°. 23b.

formel, s'il ne fe fust contenté de vous dire demie parole comme à bon entendeur. Voyez si dans l'aage où il est ce n'est pas raisonné aveq prestance et d'un train de maistre.

Le muficien <sup>3</sup>) que m'a choify Monfieur Gobert est arrivé et correspond a peu près à mon attente. s'il continue d'estre sage et moderé il subsistera icy aveq satisfaction et sera bien voulu parmi les gens de condition. Je voudray que vous l'entendissiez entonner mes Pseaumes aveq moy. Il me semble que nous y reuscisons, et il est complaisant jusques a en dire davantage. Je voudray veoir un premier





fueillet de l'impression du Sieur Ballart. Ce sera à son loysir et le vostre. Voyci encor un portraict de ma lanterne tant en front qu'en prosil, chose tres niaise et simple sans verre aucun, la slamme subsistant toutesois contre les tempestes et tout, par ce qu'il n'y a ouverture que sur le devant. Il ne se peut qu'on en ayt à Paris où con-

fluent toutes choses. La chose est trop petite pour vous en dire davantage, mais le service en est en estime icv.

Il y a 17 ans que l'Apollonius est entre les mains du Professeur Golius +), qui ne cesse de la promettre à l'esperance du publiq, et jamais n'en donne aucune apparence. un très-seavant personnage 5) Conseiller de Son Altesse mary d'une de mes soeurs, le luy porta d'orient pour le bien commun. Je ne scay s'il n'y rencontre trop de difficulté. Notre Pellius 6) voudroit fort l'avoir et assurement en viendroit promptement à bout, mais le moyen de l'arracher au premier sans le picquer ou affronter.

Nous avons a Leiden un habil homme 7) qui prepare un livre 8) a prouver que les langues Grecque et Latine, et autres, aussi bien nostre Germanique sont evidemment et très-évidemment derivées de l'ancienne Schythique. Voyci bien des nouvelles. où sont vos polis conservateurs de la langue françoise, ou ceux de l'Italienne ou Espagnole? il ne nous vault pas la peine de les considerer, si ce n'est pour bran-

<sup>3)</sup> Avril. Voir la Lettre No. 24, note 4.

<sup>4)</sup> Golius ne donna jamais cette édition. Voir la Lettre Nº. 547, note 5.

<sup>5)</sup> David le Leu de Wilhem, qui épousa Constantia Huygens.

<sup>6)</sup> John Pell était professeur de mathématiques à l'École Illustre de Breda. Voir la Lettre N°. 9, note 2.

<sup>7)</sup> Marcus Zuerius Boxhorn. Voir la Lettre No. 179, note 2.

<sup>8)</sup> Cet ouvrage n'a paru qu'après la mort de l'auteur, sous le titre: Marci Zuerii Boxhornii Originum Gallicarum Liber. In quo vo

Marci Zuerii Boxhornii Originum Gallicarum Liber. In quo veteris & nobiliffimae Gallorum gentis origines, antiquitates, mores, lingua & alia eruuntur & illuftrantur. Cui accedit Antiquae Linguae Britannicae Lexicon Britannico-Latinum, cum adjectis & infertis ejufdem Authoris Adagiis Britannicis fapientiae veterum Druidum reliquiis, & aliis Antiquitatis Britannicae Gallicaeque nonnullis monumentis. Amftelodami. Apud Joannem Janffonium. clolocliv. in-4°.

ches pourries du Grec et Latin, qui encor vont debuoir leur origine où vous voyez. Tant il y a, nous verrons des plaifans difcours et bien doctes fouftenus par des exemples, au dire de l'autheur, indifputables. Je vous envoyeray le motet du Collegue 9) de Monfieur Gobert, nous l'avons effayé et trouvé faire beau bruict, à quoy je croy bien que ces Meffieurs luttent uniquement, aille de la parole comme il plaift à Dieu, et ainfi tout trepigne ou galoppe, qui est une etrange forte de devotion et peut estre touchera plus les coeurs du S. P. Q. R. que les nostres, mais pour tout cela, l'auteur temoigne entendre bien son mestier et que s'il vouloit s'y appliquer d'une autre sorte (qui peut estre n'est pas auiourd'huy de la mode) il le feroit en perfection, car veritablement l'harmonie en est belle. Nous essayerons aussi celle de Monsieur Gobert.

Je feray tres content de vous envoyer un motet de ma façon à 5 ou 6 pour le faire essayer à Rome, ou peut être, mon stile symbolizeroit autant aveq l'humeur de la nation, que celuy du meilleur Catholique Romain, mais le moyen de plus songer à ces passetemps, tout mon loysir se trouvant si entrecouppé ut hanc etiam vix, Tityre, ducam?

Je ne fache point d'homme Grec aujourd'huy en ces quartiers icy qui nous puisse esclarcir de la musique dont vous parlez et demeure

Monsieur

Vostre tres humble feruiteur, C. Huijgens.

A la Haye. 9 cal. Jan. Anni ciolocxlvii quem deus prosperrimum det ac felicissimum.

<sup>9)</sup> Luigi Rossi, qui, le 17 octobre, avait envoyé quelques airs italiens à Constantyn Huygens, par l'entremise de Gobert.

# Nº 23b.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à M. MERSENNE.

23 DÉCEMBRE 1646.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse au No. 23.

#### Monsieur

Vous m'excuferez de ce que j'ay tardè fi longtemps fans vous envoyer ce que i'ay trouuè touchant l'affaifement de la chaifne, fi vous confidérez bien ce que je m'en vais vous dire; c'est que quand j'ay trouuè quelque chose de nouveau en Mathematiques je ne la mets pas incontinent par escrit, mais il me suffit de le pouvoir faire quand je veus, ou quand on m'en demande la demonstration: De la sorte doncques je n'avois encore rien escrit de cet affaire de la chaisne qu'une ou deux propositions, et voyla pourquoy il m'a fallu quelque temps pour mettre en ordre les autres théorèmes qui eftoyent nécessaires à sa parfaicte intelligence. Il y a beaucoup d'autres choses que j'av ainsi par la teste sans les avoir escrites encore, mais feulement calculées par lettres, comme font les centres de gravité de beaucoup de choses et entre autres de la sphère, du cercle, du Conoide hyperbolique, et de leurs fegments; les tangentes, quadratures, et centres de gravité de la parabole et des efpaces contenus des courbes 1) dont vous escrivez au volume tresdocte de physicomathematique 2), en la prefation des mechaniques 3). Une autre démonstration de ce qui est contenu au livre d'Archimède, de sphaera et cylindro, et de Conoïdibus et sphaeroidibus; mais rien encor de ce qui concerne les centres de percussion, dont vous m'avez escrit par vostre derniere, pourtant je ne manqueray pas de faire tout ce que je pourray pour en trouver la démonstration, bienque jusques à cett'heure il me femble qu'elle furpasse de beaucoup la capacité de mon esprit. De trouuer 10000000000 nombres, dont nul ne soit premier et qui se suivent immédiatement, c'est chose très difficile.

Il y a une autre question en mesme matiere, qui est plus aisée, que je ne sçay pas resoudre pourtant, à sçavoir, Trouver un nombre premier qui soit plus grand qu'un nombre donnè comme 1000000, sans l'examiner pourtant par la division, car ainsi, il est bien aysè. C'est chose très certaine que s'il y a moyen de trouuer la solution de ces problèmes et d'une infinité de semblables, que ce

<sup>1)</sup> Mersenne y traite des courbes paraboloïdes qui tournent autour de leur axe.

<sup>2)</sup> Cogitata Physico-Mathematica. Voir la Lettre No. 20, note 2.

<sup>3)</sup> Tractatus Mechanicus theoreticus et practicus. Voir la Lettre No. 20, note 2.

doit estre par l'aide de l'Algèbre par lettres, dont j'estime les vertus comme le bonheur d'estre

Monsieur

Vostre tres humble et tres obeissant ferviteur, Christian Huygens.

A la Haye, le 23 Decembre 1646.

# Nº 27ª.

Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne.

14 JANVIER 1647.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale, Elle est la réponse au No. 24.

#### Monsieur

Vous avez trop grande opinion de mon Archimede mais je sçay bien qu'il ne dementira jamais celle que vous en devez avoir. Je luy envoyeray le tiltre de la sele-nographie de Hevelius ¹), si cest auteur ne me donne partage dans ce nouveau monde, il faict prejudice au bon droict qui desja m'y est acquis ²), par la division du mathematicien de Bruxelles ³), dont vous aurez veu le project ⁴), puis que c'est chose qui vous touche ⁵) aussi pour vostre contingent.

Ce que le lunettier de Naples 6) publiera de ses observations faictes par son telescope de 15 ou 20 pieds, est plus receuable que ce que faict esperer vostre sourbe d'Advocat de son instrument plus court que d'autres, et plus estendu de veüe qui est paradoxe en optique.

Je voudroy que ces observations Napolitaines?) parvinssent jusques à nous, et si

1) Voir la Lettre No. 40, note 2.

On trouve sur la carte de la note 4, au limbe nord-ouest, une montagne annulaire avec le nom "Hugenii"; depuis, Hevelius la nomina "Lacus hyperboreus inferior" et Riccioli "Mercurius", nom qui lui est resté.

3) Michael Florentius van Langeren. Voir la Lettre No. 24, note 2.

4) Planifphaerium Lunae a fe mediantibus telefcopiis observatum Auct. M. Fl. van Langeren Mathematico. Bruxellis. 1647.

De cette carte de la Lune il existe une édition antérieure, sous le titre:

Plenilvnii Lvmina Avstriaca Philippica. Haec nvsqvam vulgata, generi tamen hvmano maxime vtilia, imo necessaria, Michael Florentivs van Langren, Mathematicus et Cosmographus Regius Orbi Terrarvm proponit. Bruxellae. V. Idus Februarij clolocxlv. in-plano.

5) A droite de la partie inférieure de l'axe vertical de cette carte on trouve une autre montagne annulaire, désignée par le nom "Mersenne".

6) Francesco Fontana. Voir la Lettre No. 24, note 6.

7) Ce sont les "Novae coelestium terrestriumque rerum observationes". Voir la Lettre N°. 24, note 7.

vous avez moven de me recouvrer parfois de femblables productions nouvelles en quelque partie de la philosophie ou autre matiere que ce soit, vous m'obligerez de me les faire achepter fans prendre efgard aux prix que je porte volontiers et attens en suitte la nouvelle philosophie 8) in 4° que vous me promettez. M. Tassin sera bien content de fournir l'argent, et je donneray bon ordre à le faire rembourser. Maintenant que ma jeunesse est parvenue à la capacité de juger des belles choses et sublimes, je m'y divertis plus volontiers que jamais aveg elle. Nostre musicien 9) continue à se comporter sagement et desjà se trouve dans une presse de 20 escoliers, outre celà j'espere encor luy faire du bien aveg le temps. Nos grands violistes 10) font partis aveg la famille de Monsieur l'Electeur, vers Cleves; mais le meilleur des deux reviendra. Son Altesse l'a demandé à Monsieur l'Electeur et j'espere que nous y ajousterons l'excellent joueur d'espinette, Beer 11) que je vous ay nommé et celebré autrefois. Ce feront deux bonnes pierres mises en œuvre, pour bastir dessus un plus grand concert, que je minute, si Dieu donne vie à Son Altesse. Le violiste s'appelle Stephelius 12), et a une science monstrueuse sur cet instrument où je pense avoir excellè jusques ores en nos Provinces, mais je ne me tiens pas digne de le debotter. Vous avez ouy beaucoup de bonnes chofes, mais celle-cy yous furprendroit. Je voy qu'il faut attendre aveg quelque patience tantost le loyfir, tantost la santé du Sieur Ballard, et l'affaire n'estant pas de haulte importance je m'y accommode volontiers, fi ce n'est pour la peine que vous vous en donnez. Je vous supplie de dire ou de mander en billet à M. Gobert (je ne feauray luy escrire pour ce coup) que je transposeray quelques Basses que j'ay veu qui le chocquent en ce qu'elles montent pardessus le subject. Je donneray celà à fon goust car pour moy j'en ay quelqu'autre pensée qu'il ne vault pas la peine d'estendre par lettre.

Je vous rends l'offre de la nouvelle année, si j'en suis demeuré en faulte, ce qui n'arrivera jamais ou j'auray moyen de vous temoigner que je suis

#### Monsieur

Vostre tres humble et tres affectionné seruiteur C. Huygens.

A la Haye, le 14 janvier, 1647.

 <sup>8)</sup> Consultez la note 9 de la Lettre N°. 24.
 9) Avril. Voir la Lettre N°. 24, note 4.

<sup>10)</sup> Consultez la Lettre N°. 18", page 550 de ce volume.

Voir la Lettre N°. 67, note 6.
Voir la Lettre N°. 18<sup>a</sup>, note 12.

## Nº 31ª.

J. H. Dauber à Constantyn Huygens, père.

7 FÉVRIER 1647.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Monsieur

L'honneur que vous me faites par vostre derniere est trop grand pour estre exprimé par mes parolles, et combien que je sçache tres bien qu'il est au dessus de mes merites, je ne laisse pas d'estre ravi d'avoir acquis en si peu de temps que je suis icy ce threfor inestimable de vostre bienveillance, lequel je mets à plus haut prix que mon imagination mesme n'est capable de concevoir. Car combien que je sois porté naturellement à estimer toutes les personnes d'honneur et de reputation, si faut il que je confesse, que depuis tant d'années que la renommée publie voz merveilles par tout et notamment depuis que j'ay eu le bonheur de confiderer de prés ce grand genie qui est en vous et le concert admirable de tant de rarez qualitez et naturelles et acquifes que vous possedez en un degré tres eminent, je suis devenu tellement passionné de tant de merites, que je ne me puis assez louer de ma bonne fortune, de ce qu'elle me donne les occasions de vous en tesmoigner une partie. Je vous supplie feulement tres humblement Monsieur de croire que je ne me gouverne pas par l'interest, de quoy mes actions passées peuvent rendre tesmoignage et notamment la derniere par laquelle j'ay quitté à Sedan des charges tres honorables et refusé encor de plus grandes pour me conserver la qualité d'homme d'honneur: ma plus forte passion, s'il m'est permis de le dire, est l'amour de la vertu et le zele que j'ay pour le fervice de ceux qui la possedent entierement. Je sçay tres bien que vous pouvez tout à la Cour et que vous estes en tresgrande consideration par tout par ces qualitez eminentes de Conseiller et secretaire d'Estat de Son Altesse, aussy que nous tous vous devons du respect tant en ceste qualité que pour estre nostre Curateur, mais je voudrois Monsieur, si vous me permettez ceste saillie, que vous ne sussiez ni l'un ni l'autre, à fin que vous puffiez voir plus clairement que c'est vostre personne que j'estime principalement et bien que je condamne les sentimens de quelques Docteurs Catholiques qui croyent que l'adoration de l'image fe termine en l'image mefme fans aucune relation, comme il est tres vray neantmoins que j'ay de la veneration pour vous fans faire reflexion au Prince de qui vous dirigez les plus importants actions, l'espere vous en pouvoir rendre preuue en la personne de Monsieur vostre fils 1) qui doit venir, lequel je recevray tres volontiers chez moy auffy toft que ma femme fera icy, ce qui fera comme j'espere apres Pasques, et en attendant il pourra estre logé et eftre en pension avec moy chez Monsieur Henrich Jostes receveur des grains de Son

<sup>1)</sup> Christiaan Huygens.

Altesse qui vous est tresacquis et fort homme de bien. Pour ce qui concerne vostre troisieme 2), encor qu'il soit capable de faire beaucoup à la fois, je suis bien aise pourtant que vous avez trouué bon de le descharger d'une partie de ce qu'il avoit entrepris, l'auray un foin tresparticulier de luy, Monsieur, et luy prescriray à l'avenir comme il ne sera plus tant distrait, plus exactement ce qu'il devra faire, Outre le college ordinaire et les leçons publiques je luy ay donné avec le fils de Monfieur Berk une heure en particulier, je luy ay auffy reccommandé outre la lecture de mes escrits que je dicte, la paraphrase Grecque de Theophile 3), luy infinuant peu à peu quasi aliud agens en ceste heure particuliere quant et quant une introduction in iuriforudentiam Graecorum, pour entendre cy apres les Bafiliques et autres Iuris Confültes Grecs desquels j'ay tousjours fait plus d'estat que des Latins, et nous voyons que le grand Cujas 4) a tiré des Grecs ses meilleures interpretations 5); J'v mesle pourtant comme aussy en toutes mes autres lecons beaucoup de la pratique d'aujourd'huy ne sterilem omnino Jurisprudentiam hauriant, si vous trouvez Monfieur une autre methode meilleure, je vous supplie de me le mander, ne desirant finon de leur tefmoigner à l'un et à l'autre que je scay qu'ils sont voz fils et vous en donner toute la fatisfaction possible, faites moy la faveur de croire que je m'y employeray de tout mon pouvoir et que je demeureray de tout mon coeur

#### MONSIEUR

Vostre treshumble et tresobeissant seruiteur Dauber.

A Breda ce 7 Febrier 1647.

<sup>2)</sup> Il s'agit ici de Lodewijk Huygens.

<sup>3)</sup> Inftitutiones Juris Civilis in graecam linguam per Theophilum Antecessorem olim traductae, ac sussissimal planissima, explicatae; nunc uero primum in lucem restitutae & recognitae, cura & studio Viglii Zvichemi Phrysij. Quarum eximia utilitatem eiustem praesatio ad Opt. Max. Imp. Carolum abunde declarat. Basileae in Officina Frobeniana. Anno M.D.XXXIIII. Cautum est Caes. & Catholicae Maiestatis priuilegio, ne quis aut hunc, aut alium per nos aeditum librum impune intra quatuor annos imprimat, ut uersa pagina docebit. in-folio.

<sup>4)</sup> Jacques Cujas, fils d'un tondeur de drap Cujaus, naquit à Toulouse en 1522, et mourut le 4 octobre 1590 à Bourges. Après avoir été passé, en 1554, dans une nomination à Toulouse, il devint en 1556 profèsseur de droit à Bourges. Plus tard il s'établit à Paris, puis à Valence, où il resta 17 ans jusqu'en 1575, quand il retourna à Bourges. Il était jurisconsulte renommé et a été le chef d'une nouvelle école.

<sup>5)</sup> Jacobi Cviacii, Ivreconfvlti Praeclarissimi, Operum Postvmorvm Papinianus, hoc est, in omnia Aemilii Papiniani Ivreconsvitorvm Coryphaei opera, recitationes accuratissimae a multis multum expetitae. Sunt autem in Quaessionum Libros XXXVII, Responsorum libros XIX, Definitionum libros II, De adulterio libros II, Δουνομενον librum singularem. Omnia ex Manvscriptis Codicibvs, qva potuit optima side & diligentia, ex recensione magni nominis

S'il vous plaist Monsieur de faire venir quelque chose de Paris ou que vous ayez quelque commission à donner, je tiendray à honneur que vous en chargiez ma semme devant qu'elle se mette en chemin.

#### A Monsieur Monsieur DE Zülichem

Chevalier, Confeiller et fecretaire d'Estat de Son Altesse Monseigneur le prince d'Orange.

A la Haye.

## Nº 46ª.

#### A. RIVET à CONSTANTYN HUYGENS, père.

28 MARS 1648.

La lettre se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Monsieur,

Hier, vostre second fils¹) me rendit la vostre du 23 de ce mois, Je suis bien aise si Monsieur Bosterhuysen ²) vous a contenté, & s'il est content de sa rencontre. C'est une revelation qu'il a eüe depuis que je parlay a luy en presence du Recteur³) & de Monsieur Bornius⁴), & luy enjoigny en vos noms & au mien, de lever ce scandale, congediant cette semme au plustost, sinon qu'il luy eust telle obligation qu'il la voulust prendre a semme. Il me dit avec emotion qu'il aimeroit mieux mourir, que ce seroit sa ruine, & qu'elle n'avoit rien, qu'il la renvoyeroit après les gelées passées. Cependant des lors il la cognoissoit intus & in cute. A present, puis qu'elle est sa femme, je n'ay plus rien à dire, n'y ayant interest que pour le devoir de nos

I. C. nunc primum in lucem edita. Cum indice gemino, legum feilicet explicatarum, rerum & verborum, quae potifimum in his Commentariis continentur. Cum gratia & privilegio Caefar. Maiest. ad decenn. 1595. Francosvrti, Ex Officina Paltheniana, sumtibus Petri Fischeri, in-4°.

<sup>1)</sup> Christiaan Huygens.

<sup>2)</sup> Consultez sur Johan Brosterhuysen la Lettre No. 16, note 1.

 <sup>5)</sup> Lodewijk Gerard van Renesse. Voir la Lettre N°. 15, note 1.
 4) Henricus Bornius était professeur à l'Ecole Illustre de Breda. Voir la Lettre N°. 26, note 2.

charges. J'ay dit a vostre dit fils ce que luy & ses compagnons devoient en cette occurrence. Vous scavez qu'en telles choses il est mal-aisé de retenir les langues. mais après un jour ou deux cela s'esvanouist. S'il faict bien son devoir d'ailleurs, il ne s'en parlera plus. Mais, par le nouveau programe je voy qu'il faict eftat seulement d'employer deux heures, ou pluftost quarts d'heures de la sepmaine a expliquer trois ou quatre vers d'Homere bien maigrement, & deux autres dans le jardin qui tiendront lieu d'alternative. Or vous scavez Monsieur, que les herbes ne se monstrent que trois mois de l'an, & ce sur les cinq heures du soir par pourmenade. & que les botaniques ne remettent rien pour cela des heures de l'auditoire public. Il n'aura aussi point d'Escholiers s'il ne les oblige par quelques colleges particulieres comme font les autres, et les attire par sa diligence. Mais de tout cela et autres necessaires reformations publiques & particulieres on viendroit mieux a bout, si apres un etablissement arresté vous veniéz icy avec Monsieur de Henvliet 5), & que par commun concert a un chacun fust prescrit ce qu'il devroit faire. Ce retardement faict beaucoup de mal; car l'incertitude qu'on publie artificieusement retient les Escholiers de venir icy; decourage ceux qui font bien, et je crains que si cela dure, les meilleures & plus neceffaires pieces nous eschapent, & que tout nostre faict s'en aille a neant. Je ne doubte pas que cela ne vous touche vivement, & que vous n'y portiéz ce que vous pouvéz. T'en ai dit un mot en passant a son Altesse, en la lettre que je luy ai escrite par mon fils 6). J'attendray par Monsieur Haufman 7) ce qu'il nous en apportera de vostre part. Monsieur Dauber me louë fort la diligence, la modestie, & le jugement de son escholier 8). Monsieur Bornius est a Amsterdam en estat de recevoir la benediction nuptiale 9) la sepmaine apres quasi modo pour retourner a ses charges. Il prend honneste alliance & accommodée. Mais je fcay auffi qu'on nous le tente d'ailleurs 10). Aidèz nous donques Monfieur a conserver l'acquis, & acquerir de nouveau, & me donnèz sur tout vos bons advis, faisant estat asseuré que je suis & seray le reste de mes jours

> Vostre tres-humble & tres-affectionné serviteur, ANDRÉ RIVET.

#### Monsieur

Ma bonne femme, c'est à dire vieille, toute travaillée qu'elle est de Catharre, vous

<sup>5)</sup> Johan Polyander à Kerckhoven, Seigneur de Heenvliet, qui, avec Rivet et Constantyn Huygens, père, était Curateur de l'Ecole Illustre de Breda. Voir la Lettre No. 26, note 1.

 <sup>6)</sup> C'est Frederic Rivet. Voir la Lettre N°. 60, note 1.
 7) Hausman tenait la table pour les étudiants.

<sup>8)</sup> Christiaan Huygens.

<sup>9)</sup> Il épousa Catharina van Ceulen d'Amsterdam, née en 1624, et fille de Elias van Ceulen.

<sup>10)</sup> En effet, en 1651 il fut nommé professeur extraordinaire à Leiden.

baise tres-humblement les mains, comme faict sa niepce, elles se tiennent fort obligées de vostre souvenir. Cette ci ayant appris l'Ebreu par routine avec son Pere prossite en la grammaire par communication avec Monsieur Dauber, qui trouue son esprit plus souple que de plusieurs Escholiers. Son Pere est entré en l'an 80 de son aage, list et presche publiquement, a faict encor imprimer une Decade de nouveaux sermons, et sur ce que la Cour commence a leur retrancher de la somme promise, il me dit qu'il a un heritage a demie lieuë de Sedan, où il va E vient a pied, E se range a estre jardinier, laboureur de bonne soy, E berger, sa gayeté luy est entierement revenuë.

De Breda le 28 Mars 1648.

Je vous fupplie, Monsieur, aux occasions donner a mon fils vos bous advertissemens pour sa conduite & conversation en vostre Cour; et l'honorer de vos bonnes graces.

A Monfieur Monfieur De Zuvlicheim Confeiller & Secretaire de Son Altesse, & Curateur de l'Illustre Eschole & College d'Orange de Breda.

A la Haye.

# Nº 47ª.

Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne.

6 AVRIL 1648.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse au No. 46. Mersenne, répondit par le No. 48.

#### Monsieur

Je vous donne de bon coeur la bienvenue dans le nouvel estat de convalescence. Caressez en ce succes aveq moderation de travail, et ubi confirmatus sueris, revenez à vos slustes sans scrupule. Un peu de beau temps m'avoit aussi fait commencé à faire penser aux essays du Canon, mais nous avons faict recidive et nous voyci de nouveau non pas dans les nuages, mais un peu dans la grelle, et ce qui a accoutumé de les accompagner, durant la lune de mars. Mon Archimede sera dans peu icy et je l'entretiendray amplement sur vos discours mathematiques. Ne laissez pas de

pouffer le jeufne Pascal <sup>1</sup>) à nous donner le corps <sup>2</sup>) dont il nous a faict veoir le fquelete <sup>3</sup>). Il fault tenir la main à penetrer tout ce mystere de l'Argent vif descendant au tube. Mais croyez moy, qu'a la fin, il n'y aura que les phenomenes de Monsieur Descartes, qui en viendront nettement à bout. Tout autre principe m'est trop groffier, depuis que j'ay gousté ses fondemens desquels j'ay accoutumé de dire le proverbe italien: Si non e vero, e ben troyato.

Je ne sçauray vous dire plus de circonstance de ces merveilleux basteleurs des Indes; mes rapporteurs vivent loing d'ici. Par occasion je m'en informeray plus amplement et cependant attendray la machine à voler 4), mais, comme je pense vous avoir dit, bien plus encor les veritables temoignages des experiences faictes en Poloigne. Il ne me vient rien de nouveau en fantaisse dont je puisse vous entretenir je reviens donq à ceste ancienneté, mais qui ne viellira jamais, que je suis d'entiere affection

Monsieur

Vostre tres humble ferviteur C. Huygens.

A la Haye, le 6 Avril, 1648.

Un seigneur anglois m'a faict venir de france un beau viel grand luth <sup>5</sup>) de Bologne, le meilleur que je touchoy jamais. Pensez si le present me ravit. Il regne dans son creux le plus doux tonnerre qu'on puisse entendre.

Je ne sçauray vous le peindre mieux.

Encor ne m'avez-vous jamais voulu dire, quel moule de Luth vous estimiez que doibve rendre la plus belle resonnance et pourquoy. Je sçay quelque chose par experience, qui me trompe rarement, mais mon Archimede aura charge d'en raisonner sur la theorie.

<sup>1)</sup> Voir sur Blaise Pascal la Lettre N°. 46, note 3.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre No. 655, note 9.

<sup>3)</sup> Voir l'ouvrage cité dans la Lettre Nº. 46, note 4.

<sup>4)</sup> Consultez la Lettre N°. 46.

<sup>5)</sup> Ce luth "à neuf cottes" lui fut envoyé de Londres par le luthier J. Gaultier; le gentilhomme anglais ne voulut le céder à Huygens que pour 30 livres sterling.

# Nº 47b.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à M. MERSENNE.

20 AVRIL 1648.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Mersenne y répondit par le No. 49.

#### Monsieur

Estant venu de Breda icy a la Haye par occasion des vacances de Pasque j'y ay trouvè le livre de S. Vincentio <sup>1</sup>) que j'avois fort souhaittè d'examiner à loisir, et d'autant plus parce que je voyois que tous les Mathématiciens à qui j'en avois parlè se trouvoyent empeschez a en venir à bout, n'osants dire absolument s'il a rencontrè la quadrature ou non.

D'abord doncq j'ay appris ce qu'il entend per ductionem plani in planum, et après, commençant par la proposition 53, libri 10 de quadratura Circuli, j'ay trouuè bien de la difficulté en quelques propositions auxquelles il me renvoyoit. La dite 53e est bien aysée a entendre; de là il faut venir à la 52 qui precede, qui est encor aysée: de là à la 44e qui est obscure, mais parce qu'il faut que tout ce qui ayde à la démonstration soit vray et qu'au commencement de celle-cy il se sert de la proposition 43, je m'addressois à celle-là, et de là estant renvoyè au corollaire 2 de la 42, je me suis arrestè à la fin de cettuicy, là ou il dit Habita cubatura totius solidi ABQE ducto in APCB, eodem artificio obtinebitur cubatura folidi quod fit ex fegmento PPZZ ducto in fegmentum ZRRZ <sup>a</sup>). Il me femble que cecy cloche bien fort; et certes je ne comprens pas cet artifice dont il parle icy, car c'est bien autre chose de faire un cube esgal à toute la ungula parabolica qui est produite per ductionem parabolae ARB in seipsam, que de faire un cube esgal à la partie de la mesme ungula, produite per ductionem fegmenti ZRRZ in feipfum. Que s'il y a quelqu'un de vos Archimèdes qui l'entende autrement, je seroy ravy d'en sçavoir leur advis: comme aussi leur jugement de tout ce grand livre qu'ils ont leu sans doute il y a long temps. Quant à moy je ne fais que venir icy, ne l'ayant jamais veu autrement que quelques fois chez Monsieur Pell<sup>2</sup>) à Breda qui ne me l'a jamais voulu prester, ny m'en dire une fentence definitive encor qu'il l'ayt eu affez long temps. Pourtant j'y ay trouuè des choses assez jolies comme sont les cubatures ungularum cylindricae et parabolicae, encor que je ne les aye pas apprifes de là toutes deux, car pour la première Monfieur Pell sçait bien que je la luy ay dite avant que le livre fust venu. Mais quant à la Quadrature, je vous asseure qu'à peine je me puis imaginer que l'Auteur mesme croye l'avoir trouuée, car donnant les moyens de

<sup>1)</sup> Opus geometricum quadraturae circuli. Voir la Lettre Nº. 25, note 6.

<sup>2)</sup> John Pell était professeur de mathématiques à Breda. Voir la Lettre No. 9, note 2.

cognoiftre la proportion du Cercle à un rectiligne, pourquoy ne la faict il veoir aussi bien, car cela luy devoit estre plus aysè qu'à aucun autre de la supputer, ce me semble; au moins il y eust mieux employè sa peine qu'a ramasser toutes les sections coniques avecque leur proprietez, et beaucoup d'autres choses superflues.

C'est une belle experience que celle de la vessie dans le vuide que vous avez communiquée à mon père 3), mais je ne doute point, que ceux qui l'ont faite, avant que d'en veoir l'essect en ayent bien sçeu la cause, qui est l'air qui est restè dans la vessie qui est contraint de se dilater pour estre egalement distribuè par tout l'essace vuide, tant qu'il est possible. Je vous prie que quand vous en aurez fait d'autres de la forte comme de la clochette et de la pesanteur de l'air, de m'en faire part, et de croire que je suis

MONSIEUR

Voftre très humble ferviteur Chrestien Huygens.

Ce 20 d'Avril 1648.

") Conferant la proposition suivante aveq ce corollaire on verra qu'il faut escrire ZQQZ en lieu de ZRRZ [Huygens?] 4).

# Nº 49<sup>a</sup>.

Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne.

3 MAI 1648.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse au No. 46.

#### Monsieur

N'ayant que peu de matiere et moins de loifir à vous entretenir pour ceste fois, je veux vous dire en trois mots sur la difficulté que je voy vous exercer touchant la vessie platte qui s'ensie dans le vuide, que mon petit Archimede la resoult ainsi:

<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 46.

<sup>4)</sup> Huygens a bien copié.

que l'air, qui est notoirement dans ceste vessie aplatie, s'ensle ou s'estend tant qu'il peut pour secourrir la nature dans ce vuide vel quasi qui est dans le tuyau. Voyez si ce garçon raisonne mal à vostre advis. Ce n'est pas trop sottement parlé, et peut estre aura on de la peine à trouver quelque chose de plus solide. Nisi quid tu docte tributi.

Voyons cependant ce que le jeusne Pascal a produict si publici juris est; celà ferait trop long, pour estre remis à nostre venue en France, qui n'est pas des plus certaines pour encor. J'envoyeray à Amsterdam informer de ce que vous demandez de Blau <sup>1</sup>) et demeure

Monsieur

Vostre tres humble ferviteur G. Huygens.

A la Haye, le 3 may, 1648.

# Nº 57ª.

Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne.

20 JUILLET 1648.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale.

#### Monsieur

A faulte de meilleur discours quelqu'ami vous pourra avoir apprins comme, par une indisposition survenue, mon voyage de Bourgogne s'est esvanoui 1). Par confequent nous ne sommes pas pour nous veoir au premier jour. Dicamus quod res est; fata obstant, et continuons de nous veoir en papier, comme les occasions s'en presenteront.

Celle que vous m'avez donnée touchant les effays du Canon <sup>2</sup>) n'est pas ablata, mais dilata; mais depuis que me voicy sur pied, les pluyes et les tempestes sont si continuelles sur nos costes, que de memoire d'hommes il ne s'est point veu d'esté

<sup>1)</sup> Le libraire Joan Blacu. Voir la Lettre N°. 46, note 19.

<sup>1)</sup> Voir la Lettre N°. 55.

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 48.

si defreglé. Je pense que vous y avez la part qu'y ont tous les voysins, mais admirez aveq moy s'il est veritable, comme on dit qu'en Poloigne tout le bled se brusle et seiche aux champs. Nous sommes à la veille 3) de faire un voyage de parade au Baptesme 4) du jeusne Prince Electeur de Brandebourg 5) a Cleves, au retour j'iray m'appliquer tout de bon a vostre artillerie.

Voyci en attendant un mot 6) de mon Archimede, qui ne sera pas icy encor de quelques sepmaines. Je ne sçay de quoy il vous entretient, et demeure

fans varier

Monsieur

Vostre très humble serviteur C. Huygens.

A la Have, le 20 juillet, 1648.

# Nº 57<sup>b</sup>.

CHRISTIAAN HUYGENS à M. MERSENNE.

12 JUILLET 1648 1).

Appendice au No. 57°.

La lettre se trouve à Paris, Bibliothèque Nationale. Elle est la réponse aux Nos. 50 et 51.

#### Monsieur

Il est bien raison que je vous demande pardon de ce que je n'ay pas respondu à deux de vos lettres qu'à cest'heure. Si j'eusse osè attendre encor une sepmaine je vous aurois envoyè mon traittè de la chaisne 2) que j'ay nouvellement reveu et corrigè, et augmentè de la nouvelle demonstration du premier theorème, qui m'a donnè plus de peine presque que tout le reste du traittè, il a fallu 3 vel 4 lemmata

4) Le baptême eut lieu le 2 août. [Dagboek.]

6) Voir la Lettre N°. 57<sup>b</sup>.

2) Consultez les Lettres Nos. 20, 21 et 23.

<sup>3)</sup> En effet, Constantyn Huygens partit le 30 juillet pour Clèves, et en revint le 7 août [Dagboek.]

<sup>5)</sup> Wilhelm Heinrich, né le 21 mai 1648, mourut le 24 octobre 1649.

<sup>1)</sup> Cette lettre se trouvait incluse dans la Lettre No. 57%.

quae ad conica spectant devant que de le pouvoir demonstrer, et pourtant j'ay aymè mieux prendre toute ceste peine que de bailler la demonstration de Stevin pour suffisante, car il me semble qu'elle ne l'est pas.

Il ne me reste maintenant qu'a descrire mon traitte, et je vous l'envoyeray aussi tost, assin que vous en disposiez apres comme bon vous semblera. Nos vacations seront bientost, et quand je seray a la Haye j'espere de voir faire l'experience du Canon 3) laquelle je croy avoir esté differée par l'indisposition de mon Pere ou pour mon absence qui suis

Voftre trefhumble ferviteur Chrestien Huygens,

A Breda le 12 de juillet 1648.

# Nº 69.

Constantyn Huygens, frère, à Christiaan Huygens. Geneve 5 janvier 1650.

La lettre se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

Nous l'avons publiée, Tome I, page 115, d'après la minute; l'original continue ainsi:

J'ay trocqué ma petite aveq un peu de rabat contre une autre qui est à la mode aveq la boete de Cristal de roche tout lice en sorte que l'on voit le mouvement dedans comme si la boete n'estoit que de glace. Le quadrant est esmaillé aveq des belles sigures la grandeur de ma monstre est cellecy, vous prendrez bien de plaisir à la voir. Je suis

Vostre tres affectionne frere et serviteur, C. Huigens.



<sup>3)</sup> Voir la Lettre Nº. 48.

## Nº 71.

# Constantyn Huygens, frère, à Christiaan Huygens.

#### 8 FÉVRIER 1650.

La lettre se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

La copie, publiée Tome I, page 117, est incomplète. Ajoutez après les mots "huysen en staen":

Vous ne me mandez rien pendant que je cours le monde, mais le temps va venir que je vous rendray choux pour choux, ne craignez pas. Je penfe que j'iray icy aux nopces de la vieille maiftresse 2) de Crommon fille de Monsieur Turetini qui a cette heure fait un party beaucoup plus avantageux qu'elle n'auroit fait si Crommon auoit tenu sa parole, qu'il avoit donnée aveq si bonne forme circonstanciée de bon nombre de faux serments que monsieur Lunati 3) qui m'enseigne l'Italien et en ce temps la luy servoit de maquereau d'honneur, dit (ayant appris qu'il estoit siancé aveq Mademoiselle 4) de Gheer) que ce sera grand bonheur pour luy si le diable ne l'emporte la premiere nuiét de ces nopces.

et à la fin:

Je vous prie de m'escrire touts les huict jours et j'en feray de mesme. Adieu.

# Nº 75.

#### Constantyn Huygens, frère, à Christiaan Huygens.

#### FÉVRIER 1650.

La lettre se trouve à Amsterdam, Archives Municipales.

Dans la copie, publiée Tome I, page 121, il manque le commencement et la fin de la lettre originale, qui commence ainsi:

#### MON FRERE

Je viens de receuoir voftre derniere <sup>3</sup>) qui m'apprend les nouvelles du mariage de la Cousine Boudaen <sup>4</sup>) qui fait une alliance considerable in ogni maniera. Il y a

<sup>2)</sup> Voir la Lettre N°. 77, note 3.

<sup>3)</sup> Consultez la Lettre Nº. 78.

<sup>45</sup> Mademoiselle de Geer était la fille de Lodewijk de Geer. Celui-ci demeurait à Amsterdam dans le "Huis met de Hoofden" et avait des relations commerciales et politiques avec la Suède; il épousa en 1612 Adriana Gerard, née à Dordrecht et décédée en 1634 après lu; avoir donné 14 enfants.

<sup>3)</sup> Lettre qui manque dans nos collections.

<sup>4)</sup> C'est la troisième fille du conseiller Balthasar Boudaen. Consultez la Lettre N°. 72, note 5.

quelque temps que dans une lettre de vous ou de Tootbroer 5) j'appris les qualites du perfonage rares et exquifes en forte que je ne doubte plus de la race qui en proviegnera, l'estalon et la cavalle-estant de si belles bestes. Pour ce qui est du pucellage de Monsieur van Son 6) je ne scay qu'en dire mais celuy de la dame je pense qu'il y a long temps qu'il est en voye.

et finit ainsi:

Au reste nous irons voir par ca et par là des belles dames qui se tiennent au pais et auxquelles on me recommande d'icy. Sic vita trahitur pour se desennuyer. Quand je retourneray, la Cousine Anne 7) ne doibt pas auoir peur de me voir avec une peruque, car je l'ay desja posée, mais elle me verra avec un tour qu'on accommode soubs mes cheveux en sorte qu'il semble tenir à la teste et donne sorte bonne mine. Saluez ma Cousine et dites luy qu'il n'y a rien de capable pour me faire revenir si ce n'est qu'elle me prie de ses nopces. Adieu.

# $N^{\circ}$ 272°.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à A. COLVIUS.

[18 MARS 1656.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens. Colvius y répondit par le No. 273.

# Reverendo Clariffimoque Viro Domino Andr. Colvio Christianus Hugenius S. D.

Observationem de Saturni luna¹) tibi mitto, quam viri quidam²) egregii in Galliâ agenti³) ut publici juris facerem hortati sunt. Tibi vero jam antehac eam nisi fallor, exposui, uti et Doctissimo Collegae tuo anglicanae ecclesiae ministro⁴). Ei si placet

5) Lodewijk Huygens.

7) Anna van Dorp. Voir la Lettre N°. 55, note 5.

2) Chapelain. Voir la Lettre Nº. 270.

3) Lisez: agentes.

<sup>6)</sup> Ce van Son était le fiancé de Mademoiselle Boudaen.

<sup>1)</sup> Son ouvrage, de Saturni Luna". Voir la Lettre N°. 267, note 1.

<sup>4)</sup> Huygens désigne ici le pasteur R. Paget. Voir la Lettre N°. 273, note 3.

exemplar horum unum imperties; reliqua quibus videbitur. Porro Calthovio <sup>5</sup>) ubi eum videris dices, optimo fuccessu lentes nos expolire in ea quam novissimè nobis fabricavit lamina, telescopiaque inde 24 pedum longitudine nos lunae syderibusque admovere. Ea in horto disponimus trochleisque in altum attollimus, quibuscum si priora illa 12 pedum conferantur plane vilescunt, etiamsi pro longitudine sua sinte eximia. Equidem vel ad centenos pedes ea producere me posse existimo, mirabilesque essetus polliceri ausim. Verum tanta mole, quomodo tractabilia reddi possent inventu dissicile est. Vale.

# $N^{\circ} 272^{b}$ .

#### CHRISTIAAN HUYGENS à G. VAN GUTSCHOVEN.

[MARS 1656.]

La minute et la copie se trouvent à Leiden, coll. Huygens.

# Clariffimo Viro Domino J. <sup>1</sup>) Gutschovio Christianus Hugenius S. D.

De Saturno observationem nostram <sup>2</sup>) tibi mitto Vir Praestantissime, quam nisi mitterem ingratus profecto essem, te enim autore primum perspicillis consiciendis animum adjeci, tu mihi praecepta artis nobilissimae suppeditasti <sup>3</sup>). Ergo et profectus mei rationem tibi prae omnibus ut reddam aequum est. In Gallia nuper agenti suasere viri aliquot insignes, ut novum hoc phaenomenon publici juris facerem, neque alias mihi in mentem venisset. Si placet Domino Tacqueto exemplum unum mittes. Caetera ubi videbitur distribues. Vale.

<sup>5)</sup> Voir sur Calthof la Lettre N°. 213, note 2.

<sup>1)</sup> Lisez: G.

<sup>2)</sup> Huygens désigne son ouvrage de Saturni Luna. Voir la Lettre N°. 267, note 1.

<sup>3)</sup> Consultez les Lettres Nos. 151, 152.

# Nº 289ª.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à M. H. VAN ANDEL 1).

[MAI 1656.] <sup>2</sup>)

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Monfieur van den Andel

Defen ingefloten is mij gifteren van mijn Vader van Bruffel toegefonden. Begeert dat VE die voorts aen den Heer van Roffum ³) fult doen behandigen, ende met eenen aen hem fehrijven dat hem gelieve te laeten weten tegens wat tijdt hem fal gelegen wefen tot Bommel te komen. Alfoo daertegens mijn Vader, ofte in fijn abfentie mijn Broer Lodewyck en ick, fullen mede maecken aldaer te wefen. Tot wat eynde fal hy uyt mijn vaders fehrijvens verftaen. VE volghe alleen defe ordre en laete ons weten wat den Heer van Roffum fal tot antwoordt fehrijven.

VE.

# Nº 289<sup>b</sup>.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à CONSTANTYN HUYGENS, père.

[MAI 1656.]

La minute se trouve à Leiden, coll. Huygens.

#### Monfieur mon Pere

Conformement vos ordres j'ay escrit incontinent au Recepveur ') de Zuylichem asin qu'il nous fasse scavoir le jour que Monsieur de Rossum se voudra trouuer à Bommel et luy ay envoyè quant et quant vostre lettre au dit Seigneur. Quand il nous aura fait advertir, nous ne manquerons point de l'y rencontrer et

Matthijs Huybertsz. van Andel, mort en 1657, était depuis 1643 administrateur de Zuylichem, où en 1645 il avait épousé Huibertje Boshuys, veuve de Jan van Genderen, mort en 1638, et qui avait été administrateur depuis 1630. De 1638 à 1643 l'administration avait été confiée à cette veuve.

<sup>2)</sup> Cette date suit de la Lettre N°. 289b.

<sup>3)</sup> Ce "van Rossum" est le même qui a été nommé "van Rossen" dans la Lettre N°. 290, note 2.

<sup>1)</sup> Van Andel. Voir la Lettre N°. 289<sup>a</sup>.

d'executer tout ce que porte vostre instruction. Sur la quelle toute fois nous avons quelques doubtes. Et premicrement puis que l'acte du compromis devra estre changè à cause que tous les *geerfden* <sup>2</sup>) n'y feront pas compris comme dans l'autre, si vous n'entendez pas que l'on y limite le temps qui dans cet autre estoit de 3 ans. Ou si vous le laissez au choix de Monsieur de Rossum et des autres interessez. Quand à la requeste que l'on presenterà à la Cour de Gueldre il fera malaisse de le faire à l'insceu des Paysans puis que quelques uns d'entre eux mesmes la devront signer, et peut estre de ceux qui s'en verront prejudiciez, de sorte que je ne scay comment l'on pourra eviter leur requeste antidotale, ou qu'ils ne nous previenent en la couppe du bois.

Ce qui me fasche le plus est que je ne trouve point dans aucun des pacquets, qui concernent les affaires de Zuylichem l'original de la ancienne Requeste ou il y a l'advis de l'amptman et en suitte la disposition de la Cour. Mais seulement la minute de cette requeste. Je vous prie d'y penser encore si vous ne l'avez pas mis autre part ou peut estre laissé au Receveur à Zulichem. Car vous scavez combien

cette piece nous fera necessaire 3).

La fille 4) de mon oncle Dewilm à estè enterrée de nuict, ou j'ay assistè le six

ou septieme.

Monsieur de Sterrenburg 5) et le fils aisne de Ripperda estoient sorty hier pour se battre, mais a la fin on les à trouvez et donne des gardes. Vous aurez sceu par la lettre de mon frere de Zeelhem qu'il est alle aux nopces en Zélande, ou je ne scay pas pourtant s'il sera venu a temps, n'ayant point eu de vent le premier jour et à l'autre fort contraire.

Je vous remercie bien fort des particularitez de la conference de Monsieur Stockmans 6) aveq Gutschoven ou il s'est dit tant de choses à mon avantage. Je scavois bien que ce dernier se rejouiroit en apprenant les effects de mes lunettes d'approche, parce qu'il a droit de les considerer comme les effects de sa bonne instruction.

Je fuis

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Les possesseurs intéressés.

<sup>3)</sup> Consultez la Lettre Nº. 290.

<sup>4)</sup> Joanna le Leu de Wilhem, fille cadette de David le Leu de Wilhem et de Constantia Huygens, naquit à la Haye le 31 décembre 1637 et mourut le 1et mai 1656.

<sup>5)</sup> Johan van Sterrenburg était colonel dans l'armée des Pays-Bas.

Pieter Stockmans naquit à Anvers le 3 septembre 1608 et mourut le 7 mai 1671 à Bruxelles. D'abord professeur à Louvain, et prébendaire de la cathédrale d'Ypres, il épousa une riche héritière, Dame de Latny et de Pieterbois. Depuis il fut envoyé souvent en mission diplomatique et devint membre du Conseil Privé de Bruxelles.

## Nº 510a.

CHRISTIAAN HUYGENS AUX ETATS DE HOLLANDE ET DE WEST-FRISE.

Elle a été publiée par Chr. Huygens dans son "Horologium, 1658."

# Illustrissimis ac Potentissimis Hollandiae et West Frisiae Ordinibus Dominis suis, Christianus Hugenius à Zulichem Felicitatem omnem.

Proditum est memoriae primum Romae solare horologium suisse, quod è capto Siciliae oppido quodam, annis post urbem conditam cccclxxvII, cum caetera praeda deportatum fit, locoque publico dedicatum. Cui non planè ad Latij clima descripto, eoque nec lineas horis congruentes exhibenti, quum necessitate tamen & meliorum penuria undecentum annis Populus Romanus paruiffet, Cenforem tandem Ouintum Marcium Philippum diligentius ordinatum juxta posuisse, idque munus inter censoria opera gratissimè acceptum. Mihi, Proceres Amplissimi, rem haud absimilem nec minore publico bono hodie agitanti, ut qui non in una modò urbe, fed omnium ubivis horologium inflabilem motum correxerim, fimilem quoque ab universis gratiam expectandam censuissem atque à civibus suis Quintus Marcius reportavit, fi, quemadmodum res eventusque ijdem ex intervallo redire solent, ita priscus candor & ingenuitas in terris aliquando reduces cernerentur. Verum hae cum jam diu apud majorem hominum partem desitae sint virtutes, contraque impostura & obtrectatio latè omnia obtineant; quaenam fortuna maneret inventum nostrum, fimul ac vulgo innotescere coepisset, facile equidem praevidi, neque me fefellit augurium. Ecce enim jam primum in patria hac nostra eo excessit quorundam tum audacia tum impudentia, ut nihil interdicto vestro deterriti, interpolare acceptum à nobis inventum, ac dein tanquam novum prorfus, nostroque etiam, si dijs placet, praestantius jactare ausi sint. Atque haec qui coram & ante oculos nobis sieri viderunt, nihilo meliora ab exteris regionibus imminere crebro admonuerunt. Nempe alibi quoque exorituros, & in gloriolam hanc nostram involaturos homines iniquè invidos, qui, fortè an & fibi ipsis, certè orbi universo persuadere conentur, non haec nostratium ingenijs deberi, sed à sua suorumve alicujus industria diu ante profecta fuisse. Cujus rei indignitas cum ad gentem omnem nostram, eoque ad vos etiam, Domini Illustrissimi, spectare videretur, qui nunquam aequo animo tuleritis inventorum longè praeclarissimorum, typographiae inquam & telescopij, laudem à Batavia vestra, plagiariorum fraude, averti; fateor me non levi stimulo impulsum fuisse, ut eidem hujus quoque qualiscunque reperti decus adsererem. Itaque cam quae fola ad hoc patere vifa est, viam secutus, rationem omnem & conftructionem novi automati, autor ipfe, paucis describendam & in publicum producendam suscepi; exiguo sanè volumine, sed quod brevius ctiam suisset nisi obiter ad ea quoque respondendum duxissem quae à nonnullis objici mihi, ipsumque artificij nostri fundamentum lacessere posse, prospiciebam. Hoc verò quicquid est operae, quum melioribus auspicijs lucem aspicere non posset, vestro Illustrissimo Nomini ac tutelae, ea qua decet veneratione, dicatum commissumque venio, neque tam pagellas hasce pauculas, quam inventum ipsum, ut videtur, non incelebre suturum, dedico consecroque. Vos pro solita benignitate vestra savete, ad publicam utilitatem, quoquo modo studia sua referenti, neque aliud magis in votis habenti, quam ut majoris momenti in rebus eadem posthac approbare vobis contingat. Ita Rempublicam sub imperio vestro incolumem servet, beneque fortunet Deus.

#### Nº 628a.

#### CHRISTIAAN HUYGENS à ISM. BOULLIAU.

19 JUIN 1659.

La lettre n'a pas été retrouvée, Elle est la réponse au No. 623. Boulliau y répondit par le No. 633 ').

La lettre, de 3 pages in-4°, fut achetée à la vente Charon du 7 février 1844, Rue Neuve Saint-Augustin, Paris, par un libraire de Lyon, mort depuis.

Dans le catalogue de la vente, le contenu est décrit en ces termes:

Lettre affectueuse et scientisique. Il s'excuse sur sa négligence en l'observation de la dernière éclipse, et lui annonce qu'il a reçu les six exemplaires du livre de Pascal, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Consultez la note 1 du N°. 633. Œuvres. T. II.



TABLES.



# I. LETTRES.

| N°. | Date. |         |      |                                                      | Page. |
|-----|-------|---------|------|------------------------------------------------------|-------|
| 366 | 5     | Janvier | 1657 | Cl. Mylon à Christiaan Huygens                       | I     |
| 367 |       |         |      | Appendice. Cl. Mylon à Fr. van Schooten (5 jan-      |       |
|     |       |         |      | vier 1657)                                           | 2     |
| 368 | 12    | ,,      |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten                | 4     |
| 369 | 28    | "       |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens                | 6     |
| 370 | I     | Février |      | Christiaan Huygens à Cl. Mylon                       | 7     |
| 371 | 2     | Mars    |      | Cl. Mylon à Christiaan Huygens                       | 8     |
| 372 |       |         |      | Appendice I. P. de Fermat à B. de Frenicle de Bessy. | 11    |
| 373 | -     |         |      | " II. Cl. Mylon à Christiaan Huygens                 | 12    |
| 374 |       |         |      | " III. P. de Fermat à Cl. Mylon                      | 12    |
| 375 | 9     | >>      |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten                | 13    |
| 376 | 13    | 27      |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens                | 14    |
| 377 |       |         |      | Appendice I. Fr. van Schooten à P. de Fermat         |       |
|     |       |         |      | (17 février 1657)                                    | 15    |
| 378 |       |         |      | Appendice II. Fr. van Schooten à P. de Fermat        | 17    |
| 379 | 16    | 29      |      | R. Paget à Christiaan Huygens                        | 17    |
| 380 | 18    | 22      |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens                | 19    |
| 381 | 30    | 27      |      | Lady Newcastle à Christiaan Huygens                  | 20    |
| 382 | 12    | Avril   |      | Cl. Mylon à Christiaan Huygens                       | 22    |
| 383 |       |         |      | Appendice I                                          | 24    |
| 384 |       |         |      | " II. B. de Frenicle de Beffy à Cl. Mylon            | 26    |

| N°. | Date. |           |      |                                                     | Page. |
|-----|-------|-----------|------|-----------------------------------------------------|-------|
| 385 | 14    | Avril     | 1657 | Constantyn Huygens, père, à Christiaan Huygens.     | 27    |
| 386 | 21    | 22        | ,//  | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten               | 27    |
| 387 | 27    | "         |      | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens                  | 28    |
| 388 | 18    | Mai       |      | Cl. Mylon à Christiaan Huygens                      | 29    |
| 389 |       |           |      | Appendice. B. de Frenicle de Beffy à Cl. Mylon      | 30    |
| 390 | 29    | ,,        |      | Christiaan Huygens à D. van Baerle                  | 32    |
| 391 | ?     | Juin      |      | Christiaan Huygens à Mile van Renesse               | 33    |
| 392 | ?     | ,,        |      | Christiaan Huygens à S. C. Kechelius à Hollenstein. | 34    |
| 393 | 11    | Juillet   |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens                 | 36    |
| 394 |       |           |      | Appendice                                           | 37    |
| 395 | 16    | 27        |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse                 | 37    |
| 396 | 20    | 29        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens.                | 39    |
| 397 | 27    | "         |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse                 | 40    |
| 398 | 31    | 22        |      | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens                 | 42    |
| 399 | 13    | Août      |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse                 | 44    |
| 400 |       |           |      | Appendice. Christiaan Huygens à?                    | 46    |
| 401 | 14    | 27        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens                 | 46    |
| 402 | 24    | 29        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens                 | 48    |
| 403 | 3     | Septembre |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse                 | 49    |
| 404 | 4     | 27        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens                 | 51    |
| 405 | 4     | 22        |      | Christiaan Huygens à Mile?                          | 53    |
| 406 | 7     | 27        |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse                 | 54    |
| 407 | 27    | 22        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens                 | 56    |
| 408 | 28    | 22        |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten               | 57    |
| 409 |       |           |      | Appendice I. Christiaan Huygens à Fr. van Schoo-    |       |
|     |       | -         |      | ten (27 avril 1657)                                 | 59    |
| 410 |       |           |      | Appendice II. Christiaan Huygens à Fr. van Schoo-   |       |
|     |       |           |      | ten (27 avril 1657)                                 | 60    |
| 411 | I     | Octobre   |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens               | 62    |
| 412 | 4     | >>        |      | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens                 | 63    |
| 413 | 11    | 27        |      | Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens               | 65    |
| 414 | 12    | 27        |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse                 | 65    |
| 415 | 19    | 27        |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens                   | 67    |
| 416 | 19    | 27        |      | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens                 | 68    |
| 417 | 23    | 27        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens                 | 71    |
| 418 |       |           |      | Appendice                                           | 72    |

#### I. LETTRES.

| N°.   | Date. |          |      |                                                | Page. |
|-------|-------|----------|------|------------------------------------------------|-------|
| 419   | 29    | Octobre  | 1657 | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens          | 70    |
| 420   | ?     |          | 1057 | Constantyn Huygens, père, à Christiaan Huygens | 73    |
| 421   | ?     | "        |      | Christiaan Huygens à II. Bruno                 | 77    |
| 422   | 2     | "        |      | Christiaan Huygens à H. Bruno                  | 78    |
| . 423 | ?     | 77       |      | Christiaan Huygens à son Cousin?               | 79    |
| 424   | 2     | Novembre |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse            | 79    |
| 425   | 12    | >>       |      | H. Bruno à Christiaan Huygens                  | 81    |
| 426   | 14    | "        |      | Christiaan Huygens à J. van der Burch          | 82    |
| 427   | 14    | ,,       |      | Christiaan Huygens à H. Bruno                  | 83    |
| 428   | 16    | "        |      | Christiaan Huygens à L. van Coppenol           | 84    |
| 429   | 17    | "        |      | II. Bruno à Christiaan Huygens                 | 85    |
| 430   | ?     | "        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens            | 86    |
| 431   | 23    | >>       |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten          | 89    |
| 432   | 6     | Décembre |      | Christiaan Huygens à Th. Gobert                | 91    |
| 433   | 7     | "        |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse            | 92    |
| 434   | 11    | 27       |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens          | 94    |
| 435   |       |          |      | Appendice I. H. van Heuraet à Fr. van Schooten | 96    |
| 436   |       |          |      | " II. J. Hudde à Fr. van Schooten (1 dé-       |       |
|       |       |          |      | cembre 1657)                                   | 97    |
| 437   |       |          |      | Appendice III. J. Hudde à Fr. van Schooten     | 102   |
| 438   | 18    | 27       |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens            | 102   |
| 439   | 20    | 27       |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse            | 104   |
| 440   | 22    | ,,       |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens          | 105   |
| 441   | 24    | "        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens            | 106   |
| 442   | ?     | 22       |      | Ifm. Boulliau à Jannot                         | 108   |
| 443   | 26    | >>       |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau             | 108   |
| 444   | 28    | 22       |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten          | 110   |
| 445   |       | ?        |      | E. Bartholin à Christiaan Huygens              | 113   |
| 446   | 3     | Janvier  | 1658 | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse            | 114   |
| 447   |       |          |      | Appendice, H. van Heuraet à Fr. van Schooten   | 116   |
| 448   | 4     | 29       |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens             | 117   |
| 449   | 7     | 22       |      | J. Hudde à Christiaan Huygens                  | 118   |
| 450   | 8     | >>       |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens            | 121   |
| 45 I  | 22    | >>       |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse            | 123   |
| 452   | 23    | 27       |      | S. Coster à Christiaan Huygens                 | 125   |
| 453   | 24    | >>       |      | Christiaan Huygens à J. Hudde                  | 125   |
|       |       |          |      |                                                |       |

| N°.        |     | Date.        |      |                                              | Page. |
|------------|-----|--------------|------|----------------------------------------------|-------|
| 454        | 24  | Janvier      | 1658 | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens          | 127   |
| 454<br>455 | 30  | -            | 1050 | H. Bruno à Christiaan Huygens                | 128   |
| 455<br>456 | 4   | "<br>Février |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens        | 120   |
|            | 4   | reviter      |      | Appendice. H. van Heuraet à Fr. van Schooten | 129   |
| 457        |     |              |      | (18 janvier 1658)                            | 131   |
| 458        | 8   |              |      | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens          | 131   |
| 459        | 14  | "            |      | Christiaan Huygens à J. Chapelain            | 133   |
| 460        | 15  | "            |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse          | 133   |
| 461        | 19  | "            |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens          | 134   |
| 462        | - / | "            |      | Appendice                                    | 137   |
| 463        | 21  | ,,           |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens        | 137   |
| 464        | 24  | ,,           |      | H. van Heuraet à Christiaan Huygens          | 138   |
| 465        |     | ″            |      | Appendice                                    | 139   |
| 466        | 26  | ,,           |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse          | 140   |
| 467        | 27  | "            |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens            | 142   |
| 468        | 4   | Mars         |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens          | 144   |
| 469        | 7   | "            |      | Christiaan Huygens à Cl. Mylon               | 145   |
| 470        | 8   | "            |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens            | 146   |
| 471        |     |              |      | Appendice. H. L. H. de Monmor à J. Chapelain |       |
|            |     |              |      | (28 février 1658)                            | 147   |
| 472        | 12  | ,,           |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse          | 148   |
| 473        | 14  | >>           |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens          | 150   |
| 474        | 14  | "            |      | Christiaan Huygens à N. Heinsius             | 153   |
| 475        | 22  | "            |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse          | 154   |
| 476        | 26  | 27           |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens          | 155   |
| 477        | 28  | "            |      | Christiaan Huygens à J. Chapelain            | 156   |
| 478        | 28  | 27           |      | Christiaan Huygens à H. L. H. de Monmor      | 162   |
| 479        | 5   | Avril        |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse          | 163   |
| 480        | I 2 | "            |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens            | 165   |
| 48 I       | I 2 | >>           |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens          | 167   |
| 482        | 18  | 27           |      | Christiaan Huygens à J. Chapelain            | 1 -   |
| 483        | ?   | >>           |      | Christiaan Huygens à J. Wallis               | 170   |
| 484        | 10  | Mai          |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens            | 173   |
| 485        |     |              |      | Appendice                                    | 176   |
| 486        | 2 [ | 29           |      | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens          | 177   |
| 487        | 28  | "            |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse          | 178   |
|            |     |              |      |                                              |       |

| N°. | Date.         |                |      |                                                  | Page. |
|-----|---------------|----------------|------|--------------------------------------------------|-------|
| 488 | 6             | Juin           | 1658 | Christiaan Huygens à J. Chapelain                | 180   |
| 489 | 7             | 27             | 1131 | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 182   |
| 490 | 13            | 27             |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 183   |
| 491 | 15            |                |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens            | 184   |
| 492 | 21            | 27             |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 185   |
| 493 | 28            | 27<br>33       |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 186   |
| 494 | 5             | 29             |      | Bl. Pafcal. Problèmes                            | 187   |
| 495 | 5             | Juillet        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 190   |
| 496 | 3             | 3              |      | Appendice                                        | 191   |
| 497 | ΙI            | 22             |      | J. Wallis à Christiaan Huygens                   | 192   |
| 498 | 17            | 27<br>29       |      | B. Conradus. Lettre circulaire                   | 193   |
| 499 | 19            | 27             |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 196   |
| 500 | ?             |                |      | Bl. Pascal. Addition aux Problèmes précédents    | 196   |
| 501 | 22            | 27             |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens            | 198   |
| 502 | 23            | 27             |      | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens              | 199   |
| 503 | 25            | . "            |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 200   |
| 504 | 28            | >>             |      | A. Boddens à Christiaan Huygens                  | 202   |
| 505 | 1             | »<br>Août      |      | H. Bruno à Christiaan Huygens                    | 203   |
| 506 | 8             |                |      | Christiaan Huygens à H. Bruno                    | 204   |
| 507 | 17            | 22             |      | Christiaan Huygens à A. de Bie                   | 205   |
| 508 | 17            | >>             |      | Christiaan Huygens à A. Boddens                  | 205   |
| ŭ   |               | "              |      | Constantyn Huygens, frère, à Christiaan Huygens. | 206   |
| 509 | 25            | "              |      | H. Bruno à Christiaan Huygens                    | 208   |
| 510 | <sup>25</sup> | »<br>Septembre |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse.             | 200   |
| 511 | 6             |                |      | Christiaan Huygens à J. Wallis                   | 210   |
| 512 |               | 22             |      | I. van Vliet à Christiaan Huygens                | 214   |
| 513 | 9             | 22             |      | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens              | 216   |
| 514 | 16            | "              |      | Christiaan Huygens à J. Hevelius                 | 218   |
| 515 |               | 22             |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 220   |
| 516 | 19            | "              |      |                                                  | 220   |
| 517 | 19            | 22             |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens            |       |
| 518 | 24            | >>             |      | Christiaan Huygens à J. B. Hodierna              | 223   |
| 519 | 27            | "              |      | Ifm. Boulliau à Christian Huygens                |       |
| 520 | ?             | >>             |      | R. F. de Slufe à Christian Huygens               | 229   |
| 521 | 28            | "              |      | J. van Vliet à Christiaan Huygens                | 230   |
| 522 |               | 00.1           |      | Appendice                                        | 231   |
| 523 | 4             | Octobre        |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten            | 235   |

| N°. | ** | Date.    |                                                   | Page.          |
|-----|----|----------|---------------------------------------------------|----------------|
| 524 |    | 1658     | Appendice I. Les Etats-Généraux à S. Coster       |                |
|     |    |          | (16 juin 1657)                                    | 236            |
| 525 |    |          | Appendice II. Les Etats-Généraux à S. Coster      | 237            |
| 526 |    |          | Appendice III. Les Etats de Hollande et de West-  | 23/            |
| 520 |    |          | frise à S. Coster (16 juillet 1657)               | 239            |
| 527 |    |          | Appendice IV. Les Etats-Généraux à S. Douw        |                |
| 3-7 |    |          | (8 août 1658)                                     | 240            |
| 528 |    |          | Appendice V. Les Etats-Généraux à S. Douw         |                |
|     |    |          | (8 août 1658)                                     | 240            |
| 529 |    |          | Appendice VI. S. Douw aux Etats de Hollande et de |                |
|     |    |          | West-frise                                        | 243            |
| 530 |    |          | Appendice VII. S. Coster aux Etats de Hollande et |                |
|     |    |          | de West-frise                                     | 244            |
| 531 | 5  | Octobre  | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens             | 246            |
| 532 |    | 27       | Christiaan Huygens à W. Pieck                     | 247            |
| 533 | 11 | 27       | R. F. de Sluse à Christian Huygens                | 248            |
| 534 | 13 | 27       | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens             | 249            |
| 535 | 3  | >>       | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten             | 251            |
| 536 | 18 | >>       | Ifin. Boulliau à Christiaan Huygens               | 252            |
| 537 | 10 | 27       | Planche. Figure tirée du Horologium               | <sup>253</sup> |
| 538 | 19 |          | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens               | 259            |
| 539 | 25 | 27       | R. F. de Slufe à Christiaan Huygens               | 260            |
| 540 | 26 | 22       | J. Hevelius à Christiaan Huygens.                 | 261            |
| 541 |    |          | Appendice I. M. Bernhardi à J. Hevelius (février  |                |
|     |    |          | 1658)                                             | 264            |
| 542 |    |          | Appendice II. M. Bernhardi à J. Hevelius (29 mars |                |
|     |    |          | 1658)                                             | 264            |
|     |    |          | Planche                                           | 264            |
| 543 | 30 | 27       | J. Chapelain à Christiaan Huygens                 | 266            |
| 544 | ?  | "        | Christiaan Huygens à J. van Vliet                 | 268            |
| 545 | ?  | 27       | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau                | 1              |
| 546 | I  | Novembre | Christiaan Huygens à P. Petit                     | 1 .            |
| 547 | 8  | 27       | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens                | 274            |
| 548 | 21 | 27       | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau                | 276            |
|     |    |          |                                                   | 1              |

| N°.  | Date. |                   |      |                                                  | Page. |
|------|-------|-------------------|------|--------------------------------------------------|-------|
| 549  | 22    | Novembre          | 1658 | Christiaan Huygens à Lodewijk Huygens            | 277   |
| 550  | 29    | 29                |      | P. Petit à Christiaan Huygens                    | 278   |
| 551  | 3     | Décembre          |      | A. Tacquet à Christiaan Huygens                  | 283   |
| 552  | 3     | 22                |      | Gregorius à St. Vincentio à Christiaan Huygens   | 285   |
| 553  | 6     | 22                |      | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens               | 286   |
| -554 | 13    | ,,                |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 288   |
| 555  | 16    | <b>&gt;&gt;</b> - |      | La Cour de Hollande, de Zélande et de Frise aux  |       |
|      |       |                   |      | Etats de Hollande et de West-frise               | 288   |
| 556  |       | i                 |      | Appendice. (9 décembre 1658)                     | 290   |
| 557  | 17    | >>                |      | Les Etats de Hollande et de West-frise à S. Douw | 291   |
| 558  | 27    | "                 |      | P. Petit à Christiaan Huygens                    | 292   |
| 559  | 27    | 22                |      | R. F. de Sluse à Chrittiaan Huygens              | 295   |
| 560  | I     | Janvier           | 1659 | J. Wallis à Christiaan Huygens                   | 296   |
| 561  | 3     | 22                |      | Isin. Boulliau à Christiaan Huygens              | 308   |
| 562  | 6.    | 22                |      | Bl. Pascal à Christiaan Huygens                  | 309   |
| 563  | 10    | 27                |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 311   |
| 564  | 14    | 27                |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse              | 312   |
| 565  | 16    | 22                |      | Christiaan Huygens à Isin, Boulliau              | 313   |
| 566  | 16    | >>                |      | Christiaan Huygens à P. de Carcavy               | 315   |
| 567  | 16    | 29                |      | Du Gast à Christiaan Huygens                     | 317   |
| 568. | 17    | 27                |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 318   |
| 569  |       |                   |      | Appendice. (Décembre 1658)                       | 321   |
| 570  | 17    | 22                |      | P. Petit à Christiaan Huygens                    | 321   |
| 571  | 17    | >>                |      | P. Petit à Christiaan Huygens                    | 324   |
| 572  | 17    | >>                |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 325   |
| 573  | 30    | "                 |      | Christiaan Huygens à P. Petit                    | 326   |
| 574  | 31    | 22                |      | Christiaan Huygens à J. Wallis                   | 329   |
| 575  | 31    | "                 |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 331   |
| 576  | 31    | 29                |      | Cl. Mylon à Christiaan Huygens                   | 332   |
| 577  |       |                   |      | Appendice I. Cl. Mylon à Christiaan Huygens      |       |
|      |       |                   |      | (26 janvier 1659)                                | 335   |
| 578  |       |                   |      | Appendice II. Cl. Mylon à Christiaan Huygens     |       |
|      |       |                   |      | (juin 1658)                                      | 337   |
| 579  | I     | Février           |      | G. A. Kinner à Löwenthurn à Christiaan Huygens.  | 339   |
| 580  | 5     | "                 |      | Christiaan Huygens à Bl. Pascal                  | 340   |
| 581  | 5 ·   | 27                |      | Christiaan Huygens à du Gast                     | 342   |
|      |       |                   |      |                                                  |       |

#### I. LETTRES.

| N°.        |    | Date.     |      |                                                    | Page. |
|------------|----|-----------|------|----------------------------------------------------|-------|
| 582        | 7  | Février   | 1659 | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten              | 343   |
| 583        | 7  | **        | 57   | P. de Carcavy à Christiaan Huygens                 | 345   |
| 584        | •  | "         |      | Appendice I. Bl. Pascal à P. de Carcavy (1659)     | 348   |
| 585        |    |           |      | " II. Bl. Pascal à P. de Carcavy (1659)            | 349   |
| 586        | 7  | 27        |      | P. Petit à Christiaan Huygens                      | 350   |
| 587        | 13 | 22        |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens              | 352   |
| 588        | 13 | "         |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens              | 354   |
| 589        | 20 | 27        |      | Christiaan Huygens à Cl. Mylon                     | 355   |
| 590        | 22 | >>        |      | Christiaan Huygens à B. Conradus                   | 356   |
| 591        | 23 | , "       |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau                 | 357   |
| 592        | 28 | "         |      | J. Wallis à Christiaan Huygens                     | 357   |
| 593        | 5  | Mars      |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau                 | 361   |
| 594        | 7  | "         |      | P. de Carcavy à Christiaan Huygens                 | 364   |
| 595        | 7  | 22        |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens                 | 365   |
| 596        | 7  | 29        |      | J. Chapelain à N. Heinfius                         | 367   |
| 597        | 9  | >>        |      | J. de Witt à Christiaan Huygens                    | 371   |
| 598        | 13 | "         |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau                 | 372   |
| 599        | 14 | 27        |      | Cl. Mylon à Christiaan Huygens                     | 373   |
| 600        | 14 | "         |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens                 | 375   |
| 601        | 21 | "         |      | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens                 | 378   |
| 602        | 27 | "         |      | Christiaan Huygens à J. Chapelain                  | 379   |
| 603        | 27 | 27        |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau                 | 381   |
| 604        | 27 | 37<br>A   |      | Christiaan Huygens à P. de Carcavy                 | 381   |
| 605        | 4  | Avril     |      | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens                 | 382   |
| 606        | 4  | "         |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens                  | 384   |
| 607<br>608 | 9  | "         |      | J. de Witt à Christiaan Huygens                    | 388   |
|            |    | "         |      | Christiaan Huygens à C. Brunetti                   | 388   |
| 609        | 29 | ,,<br>Mai |      | P. de Carcavy à Christiaan Huygens                 | 390   |
| 611        | 3  | Mai       |      | D. Rembrandtíz. van Nierop à Christiaan Huygens.   | 391   |
| 011        |    | ,         |      | Appendice I. Extrait des Adversaria de Christiaan  |       |
| 612        |    |           |      | Huygens.                                           | 394   |
| 012        |    |           |      | Appendice II. Extrait des Adversaria de Christiaan | 205   |
| 613        | 2  | Janvier   |      | Huygens (14 mars 1659)                             | 395   |
| 614        |    | Jantites  |      | Appendice. A. Dettonville à Christiaan Huygens     | 390   |
| ~~         |    |           |      | (? janvier 1659)                                   | 397   |
|            |    |           |      | (* janvier 1059)                                   | 39/   |

| N°. |    | Date.   |      |                                                  | Page. |
|-----|----|---------|------|--------------------------------------------------|-------|
| 615 | 8  | Mai     | 1659 | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 402   |
| 616 | 9  | "       | 37   | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens               | 403   |
| 617 |    | ,,      |      | Appendice. Leopoldo de Medicis à Ism. Boulliau   | 1-3   |
| •   |    |         |      | (avril 1659)                                     | 404   |
| 618 | 14 | ,,      |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 405   |
| 619 | 15 | 27      |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens                | 407   |
| 620 | 16 | ,,      |      | lím. Boulliau à Christiaan Huygens               | 409   |
| 621 | 22 | "       |      | Christiaan Huygens à P. de Carcavy               | 411   |
| 622 | 6  | Juin    |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten            | 412   |
| 623 | 6  | ,,,     |      | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens               | 413   |
| 624 | 7  | >>      |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens            | 415   |
| 625 | 9  | 22      |      | Christiaan Huygens à J. Wallis                   | 416   |
| 626 | ?  | 22      |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse              | 417   |
| 627 | 13 | 27      |      | P. Petit à Christiaan Huygens                    | 419   |
| 628 | 13 | ,,      |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 422   |
| 629 | ?  | "       |      | Constantyn Huygens, frère, à Christiaan Huygens. | 424   |
| 630 | ?  | ,,      |      | N. Heinsius à Christiaan Huygens                 | 425   |
| 631 | 4  | Juillet |      | Ch. Bellair à Christiaan Huygens                 | 426   |
| 632 |    |         |      | Appendice. Ch. Bellair à Christiaan Huygens      | 427   |
|     |    |         |      | Deux Planches                                    | 427   |
| 633 | 4  | ,,      |      | Ifin. Boulliau à Christiaan Huygens              | 430   |
| 634 |    |         |      | Appendice. Leopoldo de Medicis à Ism. Boulliau   |       |
|     |    |         |      | (juin 1659)                                      | 431   |
| 635 | 5  | "       |      | Christiaan Huygens à Leopoldo de Medicis         | 432   |
| 636 | 8  | ,,      |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 434   |
| 637 | 5  | "       |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse              | 435   |
| 638 | 15 | "       |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 436   |
| 639 | 16 | 27      |      | Ch. Bellair à Christiaan Huygens                 | 439   |
| 640 | 24 | 27      |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 441   |
| 641 | ?  | 27      |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse              | 442   |
| 642 | 26 | 27      |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten            | 443   |
| 643 | 29 | 27      |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 444   |
| 644 | I  | Août    |      | A. Boddens à Christiaan Huygens                  | 445   |
| 645 | I  | "       |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 448   |
| 646 | 5  | >>      |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 449   |
| 647 | 6  | 27      |      | C. Brunetti à Christiaan Huygens                 | 451   |
|     |    |         |      |                                                  |       |

| N°.  | Date. |           |      |                                                  | Page. |
|------|-------|-----------|------|--------------------------------------------------|-------|
| 648  | -     | Août      | 1659 | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 453   |
| 649  | 7     |           | 1059 | Christiaan Huygens à J. Chapelain.               | 455   |
| 650  | 14    | 22        |      | P. de Carcavy à Christiaan Huygens               | 456   |
| 651  | 14    | "         |      | Appendice. P. de Fermat à P. de Carcavy          | 458   |
| 652  | 14    |           |      | N. Heinfius à C. Dati                            | 462   |
| 653  | 15    | >>        |      | Christiaan Huygens à Fr. van Schooten            | 464   |
| 654  | 15    | >>        |      | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens               | 465   |
| 655  | 20    | 29        |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens                | 467   |
| 656  | 22    | 27        |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 471   |
| 657  | 24    | 27        |      | Gregorius à St. Vincentio à Christiaan Huygens   | 472   |
| 658  | ~4    | 27        |      | Appendice. G. F. de Gottigniez à Gregorius à St. |       |
| -3-  |       |           |      | Vincentio (2 août 1659)                          | 472   |
| 659  | 28    | 79        |      | Christiaan Huygens à Ch. Bellair                 | 473   |
| 660  | 4.    | Septembre |      | Christiaan Huygens à P. de Carcavy               | 474   |
| 661  | 4     | 22        |      | A. Colvius à Christiaan Huygens                  | 474   |
| 662  | 4     | "         |      | Christiaan Huygens à R. F. de Sluse              | 476   |
| 663  | 9     | "         |      | R. F. de Sluse à Christiaan Huygens              | 477   |
| 664  | 10    | 79        |      | Fr. van Schooten à Christiaan Huygens            | 479   |
| 665  | 11    | "         |      | Christiaan Huygens à J. Chapelain                | 480   |
| 666  | 5     | ,,        |      | J. Chapelain Note pour Christiaan Huygens        | 481   |
| 667  | 18    | "         |      | Christiaan Huygens à Ch. Bellair                 | 483   |
| 668  | 22    | 27        |      | Christiaan Huygens à D. Seghers                  | 484   |
| 669  | 22    | ,,        |      | Christiaan Huygens à Gregorius à St. Vincentio   | 485   |
| 670  | 22    | ,,        |      | Ch. Bellair à Christiaan Huygens                 | 486   |
| 671  | 25    | 27        |      | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau               | 488   |
| 672  | 28    | 97        |      | A. Tacquet à Christiaan Huygens                  | 489   |
| 673  | 4     | Octobre   |      | Gregorius à St. Vincentio à Christiaan Huygens   | 489   |
| 674  | 10    | 72        |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 491   |
| 675  | 15    | 22        |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens                | 494   |
| 676  | 17    | >>        |      | Christiaan Huygens à J. Hevelius                 | 498   |
| 677  | 30    | 22        |      | Christiaan Huygens à Gregorius à St. Vincentio   | 500   |
| 678  |       |           |      | Appendice. Christiaan Huygens à Gregorius à St.  |       |
|      |       |           |      | Vincentio                                        | 500   |
| 679  | 30    | , ,,      |      | Christiaan Huygens à G. A. Kinner à Löwenthurn.  | 503   |
| 680  | 5     | Novembre  |      | Gregorius à St. Vincentio à Christiaan Huygens   | 504   |
| 68 I | 7     | 27        |      | Ism. Boulliau à Christiaan Huygens               | 506   |
|      |       |           |      |                                                  |       |

| N°.        | Date. |          |      |                                                       | Page.      |
|------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|------------|
| 682        |       |          |      | Appendice, Ifin, Boulliau à Christiaan Huygens        | 507        |
| 683        |       | Novembre | 1659 | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau                    | 507<br>509 |
|            | 20    |          |      | Ifin. Boulliau à Christiaan Huygens                   | 510        |
| 684        | 21    | 29       |      | Appendice. Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens         | 512        |
| 635<br>686 | - 0   |          |      | 11                                                    | 1          |
|            | 28    | Décembre |      | Christiaan Huygens à G. A. Kinner à Löwenthurn.       | 513        |
| 687<br>688 | 4     | Decembre |      | Du Gast à Christiaan Huygens                          | 514<br>516 |
|            | 4     | 27       |      |                                                       | 510        |
| 689        |       |          | !    | Appendice. G. Hesius à Christiaan Huygens (1 dé-      | ~ t ~      |
| (          |       |          |      | cembre 1659)                                          | 517<br>518 |
| 690        | 4     | 22       |      | J. Wallis à Christiaan Huygens                        |            |
| 691        | 6     | >>       |      | Christian Huygens à Fr. van Schooten                  | 521        |
| 692        | 11    | 27       |      | Christiaan Huygens à Ifm. Boulliau                    | 523        |
| 693        | 11    | 27       |      | Christiaan Huygens à A. Duyck                         | 525        |
| 694        | 12    | "        |      | Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens                    | 527        |
| 695        | 18    | 27       |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens                     | 528        |
| 696        | 19    | 39       |      | J. Chapelain à Christiaan Huygens                     | 530        |
| 697        | 19    | "        |      | Ifin. Boulliau à Leopoldo de Medicis                  | 531        |
| 698        | 26    | >>       |      | P. de Carcavy à Christiaan Huygens (écrite le 13 sep- |            |
|            |       |          |      | tembre 1659)                                          | 534        |
| 699        |       |          |      | Appendice I. P. de Fermat à P. de Carcavy (1659).     | 536        |
| 700        |       |          |      | " II. P. de Fermat à P. de Carcavy (1659).            | 538        |
|            |       |          |      | Planche                                               | 538        |
| 701        | ?     | >>       |      | Christiaan Huygens à G. Hesius                        | 540        |
| 702        | ?     | >>       |      | Christiaan Huygens à Gregorius à St. Vincentio        | 542        |
|            |       |          | S    | HPPLÉMENT.                                            |            |

| $3^g$  | 16 | Août ·    | 1644                                         | Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne | 545 |
|--------|----|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 11ª    | 12 | Septembre | 1646 Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne |                                         | 547 |
| 18a    | 26 | Novembre  | Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne      |                                         | 550 |
| $19^b$ | 30 | 27        | L. G. van Renesse à Constantyn Huygens, père |                                         | 553 |
| 23ª    | 23 | Décembre  |                                              | Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne | 554 |
| $23^b$ | 23 | 22        |                                              | Christiaan Huygens à M. Mersenne        | 557 |
| 27"    | 14 | Janvier   | 1647                                         | Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne | 558 |
| 31"    | 7  | Février   |                                              | J. H. Dauber à Conffantyn Huygens, père | 560 |
|        | Ì  |           |                                              |                                         |     |

#### I. LETTRES.

| N°.             | Date. |         |      |                                                | Page. |
|-----------------|-------|---------|------|------------------------------------------------|-------|
|                 |       | 2.0     |      | A Di a Conferentia                             |       |
| 46ª             | 28    | Mars    | 1648 | A. Rivet à Conflantyn Huygens, père            | 562   |
| 47°             | 6     | Avril   |      | Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne        | 564   |
| 47 <sup>b</sup> | 20    | 22      |      | Christiaan Huygens à M. Mersenne               | 566   |
| 49ª             | 3     | Mai     |      | Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne        | 567   |
| 57°             | 20    | Juillet |      | Constantyn Huygens, père, à M. Mersenne        | 568   |
| 57 <sup>b</sup> |       |         |      | Appendice. Christiaan Huygens à M. Mersenne    |       |
|                 |       |         |      | (12 juillet 1648)                              | 569   |
| 69              | 5     | Janvier | 1650 | Addition à la lettre N°. 69                    | 570   |
| 71              | 8     | Février |      | Addition à la lettre N°. 71                    | 571   |
| 75              | ?     | ,,      |      | Addition à la lettre N°. 75                    | 572   |
| 2724            | 18    | Mars    | 1656 | Christiaan Huygens à A. Colvius                | 572   |
| $272^{b}$       | ?     | 22      |      | Christiaan Huygens à G. van Gutschoven         | 573   |
| 289ª            | ?     | Mai     |      | Christiaan Huygens à M. H. van Andel           | 574   |
| $289^{b}$       | ?     | 22      |      | Christiaan Huygens à Constantyn Huygens, père  | 574   |
| 5100            |       |         | 1658 | Christiaan Huygens aux Etats de Hollande et de |       |
|                 |       |         |      | West-frise                                     | 578   |
| 6280            | 19    | Juin    | 1659 | Christiaan Huygens à Ism. Boulliau             | 579   |
|                 |       |         |      |                                                |       |

# II. LISTE ALPHABÉTIQUE DE LA CORRESPONDANCE.

Les chiffres gras désignent les numéros d'ordre des lettres.

Les chiffres gras pourvus d'une lettre italique défignent les numéros d'ordre du Supplément, pages 545-577.

Les lettres figurent tant fous le nom de l'auteur que fous celui du correspondant. Dans le premier cas on a indiqué la date de la lettre.

M. H. van Andel (Christiaan Huygens à). 2894.

D. van Baerle (Christiaan Huygens à). 390.

E. Bartholin à Christiaan Huygens. 1657, ? 445.

Ch. Bellair à Christiaan Huygens. 1659, 4 juillet 631, 632, 16 juillet 639, 22 septembre 670.

(Christiaan Huygens à). 659, 667.

M. Bernhardi à J. Hevelius. 1658, ? février 541, 20 mars 542.

A. de Bie (Christiaan Huygens à). 507.

A. Boddens à Christiaan Huygens. 1658, 28 juillet 504; 1659, 1 août 644.

(Christiaan Huygens à). 508.

Ifm. Boulliau à Christiaan Huygens. 1657, 27 avril 387; 1658, 4 janvier 448, 21 juin 492, 28 juin 493, 19 juillet 499, 27 septembre 519, 18 octobre 536, 8 novembre 547, 6 décembre 553, 13 décembre 554, ? décembre 569; 1659, 3 janvier 561, 17 janvier 568, 31 janvier 575, 7 mars 595, 14 mars 600, 21 mars 601, 4 avril 605, 9 mai 616, 16 mai 620, 6 juin 623, 4 juillet 633, 1 août 645, 15 août 654, 10 octobre 674, 7 novembre 681, 682, 21 novembre 684, 685, 12 décembre 694.

(Christiaan Huygens à). 443, 490, 503, 516, 545, 548, 565, 591, 593, 598, 603, 615, 618, 628°, 640, 648, 671, 683, 692.

à Jannot. 1657, ? décembre 442.

Ifm. Boulliau à Leopoldo de Medicis. 1659, 19 décembre 697.

(Leopoldo de Medicis à). 617, 634.

C. Brunetti à Christiaan Huygens. 1659, 6 août 647.

(Christiaan Huygens à). 608.

H. Bruno à Christiaan Huygens. 1657, 12 novembre **425**, 17 novembre **429**; 1658, 30 janvier **455**. 1 août **505**. 25 août **510**.

(Christiaan Huygens à). 421, 422, 427, 506.

J. van der Burch (Christiaan Huygens à). 426.

P. de Carcavy (P. de Fermat à). 651, 699, 700.

- " à Christiaan Huygens. 1659, 7 février **583**, 7 mars **594**, 29 avril **609**, 14 août **650**, 13 septembre **698**.
- " (Christiaan Huygens à). 566, 604, 621, 660.
- , (Bl. Pafcal à). 584, 585.
- J. Chapelain à N. Heinfius. 1659, 7 mars 596.
  - " à Christiaan Huygens. 1657, 19 octobre 415; 1658, 27 février 467, 8 mars 470, 12 avril 480, 10 mai 484, 485, 30 octobre 543; 1659, 4 avril 606, 15 mai 619, 20 août 655, ? septembre 666, 15 octobre 675, 18 décembre 695, 19 décembre 696.
    - (Christiaan Huygens à). 459, 477, 482, 488, 602, 649, 665.
    - (H. L. H. de Monmor à). 471.

A. Colvius à Christiaan Huygens. 1659, 4 septembre 661.

(Christiaan Huygens à). 272ª.

B. Conradus à Christiaan Huygens. 1658, 17 juillet 498.

(Christiaan Huygens à). 590.

L. van Coppenol (Christiaan Huygens à). 428.

S. Coster à Christiaan Huygens. 1658, 23 janvier 452.

- " (Les Etats-Généraux à). 524, 525.
- " aux Etats de Hollande et de West-frise. 1658, 530.
- " (Les Etats de Hollande et de West-frise à). 526.

La Cour de Hollande, de Zélande et de Frise aux Etats de Hollande et de West-frise. 1658, 16 décembre **555**, **556**.

C. Dati (N. Heinfius à). 652.

J. H. Dauber à Constantyn Huygens, père. 1647, 7 février 314.

S. Douw (Les Etats-Généraux à). 527, 528.

- . aux Etats de Hollande et de West-frise. 1658, 529.
- " (Les Etats de Hollande et de West-frise à). 557.

A. Duyck (Christiaan Huygens à). 693.

Les Etats-Généraux à S. Coster. 1657, 16 juin 524, 525.

" à S. Douw. 1658, 8 août **527, 528.** 

Les Etats de Hollande et de West-frise à S. Coster. 1657, 16 juillet 526.

Etats de Hollande et de West-frise (S. Coster aux). 530.

Etats de Hollande et de West-frise (La Cour de Hollande, de Zélande et de Frise aux). 555, 556.

Les Etats de Hollande et de West-frise à S. Douw. 1658, 17 décembre 557.

Etats de Hollande et de West-frise (S. Douw aux). 529.

P. de Fermat à P. de Carcavy. 1659, août **651**, ? **699**, ? **700**.

à B. de Frenicle de Beffy. 1657, mars 372.

à Cl. Mylon. 1657, mars 374.

, a Ci. Wiylon, 1007, mars 304.

" (Fr. van Schooten à). 377, 378.

B. de Frenicle de Bessy (P. de Fermat à). 372.

à Cl. Mylon. 1657, avril 384, mai 389.

Du Gast à Christiaan Huygens. 1659, 17 janvier 567, 4 décembre 687.

" (Christiaan Huygens à). 581.

Th. Gobert (Christiaan Huygens à). 432.

G. F. de Gottigniez à Gregorius à St. Vincentio. 1659, 2 août 658.

Gregorius à St. Vincentio (G. F. de Gottigniez à). 658.

" à Christiaan Huygens. 1658, 3 décembre **552**; 1659, 24 août **657**, 4 octobre **673**, 5 novembre **680**.

(Christiaan Huygens à). 669, 677, 678, 702.

G. van Gutschoven (Christiaan Huygens à). 2726.

N. Heinfius (J. Chapelain à). 596.

à C. Dati. 1659, 14 août 652.

" à Christiaan Huygens. 1659, ? juin 630.

(Christiaan Huygens à). 474.

G. Hesius à Christiaan Huvgens, 1659, 1 décembre 689.

. (Christiaan Huygens à). 701.

H. van Heuraet à Christiaan Huygens. 1658, 24 février 464, 465.

" à Fr. van Schooten. 1657, décembre **435**; 1658, janvier **447**, 18 janvier **457**. J. Hevelius (M. Bernhardi à). **541**, **542**.

" à Christiaan Huygens. 1658, 26 octobre **540**.

" (Christiaan Huygens à). 515, 676.

J. B. Hodierna (Christiaan Huygens à). 518.

J. Hudde à Christiaan Huygens. 1658, 7 janvier 449.

" (Christiaan Huygens à). 453.

à Fr. van Schooten. 1657, 1 décembre 436, décembre 437.

Christiaan Huygens à M. H. van Andel. 1656, mai 289a.

à D. van Baerle. 1657, 29 mai 390.

" (E. Bartholin à). 445.

à Ch. Bellair. 1659, 28 août 659, 18 feptembre 667.

" (Ch. Bellair à). 631, 632, 639, 670.

" à A. de Bie. 1658, 17 août **507.** 

Christiaan Huygens à A. Boddens. 1658, 17 août 508.

- " (A. Boddens à). 504, 644.
- " à Ifm. Boulliau). 1657, 26 décembre 443; 1658, 13 juin 490, 25 juillet 503, 19 feptembre 516, ? octobre 545, 21 novembre 548; 1659, 16 janvier 565, 23 février 591, 5 mars 593, 13 mars 598, 27 mars 603, 8 mai 615, 14 mai 618, 19 juin 628<sup>a</sup>, 24 juillet 640, 7 août 648, 25 feptembre 671, 20 novembre 683, 11 décembre 692.
- " (Ifm. Boulliau à). 387, 448, 492, 493, 499, 519, 536, 547, 553, 554, 561, 568, 569, 575, 595, 600, 601, 605, 616, 620, 623, 633, 645, 654, 674, 681, 682, 684, 685, 694.
- à C. Brunetti, 1659, ? avril 608.
- .. (C. Brunetti à). 647.
- à H. Bruno. 1657. ? octobre 421, 422, 14 novembre 427; 1658, 8 août 506.
- " (H. Bruno à). 425, 429, 455, 505, 510.
  - à J. van der Burch. 1657, 14 novembre 426.
- " à P. de Carcavy. 1659, 16 janvier **566**, 27 mars **604**, 22 mai **621**, 4 feptembre **660**.
- " (P. de Carcavy à). 583, 594, 609, 650, 698.
- " à J. Chapelain. 1658, 14 février 459, 28 mars 477, 18 avril 482, 6 juin 488; 1659, 27 mars 602, ? août 649, 11 feptembre 665.
- ", (J. Chapelain à). 415, 467, 470, 480, 484, 485, 543, 606, 619, 655, 666, 675, 695, 696.
- " à A. Colvius. 1656, 18 mars 272a.
- .. (A. Colvius à). 661.
- " à B. Conradus. 1659, 22 février 590.
- " (B. Conradus à). 498.
- .. à L. van Coppenol. 1657, 16 novembre 428.
- .. (S. Cofter à). 452.
- . à A. Duyck. 1659, 11 décembre 693.
- .. aux Etats de Hollande et de West-frise. 1658, ? août 510°.
- . à du Gast. 1659, 5 février 581.
- .. (Du Gast à). 567, 687.
- " à Th. Gobert. 1657, 6 décembre 432.
- " à Gregorius à St. Vincentio. 1659, 22 feptembre 669, 30 octobre 677, 678, ? décembre 702.
- " (Gregorius à St. Vincentio à). 552, 657, 673, 680.
- .. à G. van Gutschoven. 1656, mars 272b.
- " à N. Heinfius. 1658, 14 mars 474.
- .. (N. Heinfius à). 630.
- . à G. Hefius. 1659, ? décembre 701.
- .. (G. Hefius à). 689.

### Christiaan Huygens (H. van Heuraet à). 464, 465.

- " à J. Hevelius. 1658, 16 septembre 515; 1659, 17 octobre 676.
- , (J. Hevelius à). **540.**
- à J. B. Hodierna. 1658, 24 feptembre 518.
- " à J. Hudde. 1658, 24 janvier 453.
- .. (1. Hudde à). 449.
- à Constantyn Huygens, père. 1656, mai 2896.
  - " (Constantyn Huygens, père, à). 385, 420.
  - " (Constantyn Huygens, frère, à). 509, 629. Consultez le supplément de ce Volume. 69, 71, 75.
  - " à Lodewijk Huygens. 1657, 11 octobre 413; 1658, 22 novembre 549.
  - " à S. C. Kechelius à Hollenstein. 1657, ? juin 392.
  - " à G. A. Kinner à Löwenthurn. 1659, 30 octobre **679**, 28 novembre **686**.
  - " (G. A. Kinner à Löwenthurn à). 579.
  - " à Leopoldo de Medicis. 1659, 5 juillet 635.
  - " à M. Mersenne. 1646, 23 décembre 23b; 1648, 20 avril 47b, 12 juillet 57b.
  - " à H. L. H. de Monmor. 1658, 28 mars 478.
  - " à Cl. Mylon. 1657, 1 février **370**; 1658, 7 mars **469**; 1659, 20 février **589**.
  - ", (Cl. Mylon à). **366**, **371**, **373**, **382**, **383**, **388**, **577**, **578**, **576**, **599**.
  - " (Lady Newcastle à). 381.
  - " (R. Paget à). 379.
  - " à Bl. Pascal. 1659, 5 février 580.
  - " (Bl. Pafcal à). 494, 500, 562, 613, 614.
  - , à P. Petit. 1658, 1 novembre 546; 1659, 30 janvier 573.
  - .. (P. Petit à). 537, 550, 558, 570, 571, 586, 627.
  - " & W. Pieck. 1658, ? octobre 532.
  - , à D. Rembrandtsz. van Nierop. 1659, ? 611, 14 mars 612.
  - (D. Rembrandtsz. van Nierop à). 610.
  - " à Mlle van Renesse. 1657, ? juin 391.
  - , à Fr. van Schooten. 1657, 12 janvier 368, 9 mars 375, 21 avril 386, 27 avril 409, 410, 28 feptembre 408, 23 novembre 431, 28 décembre 444; 1658, 4 octobre 523, ? octobre 535; 1659, 7 février 582, 6 juin 622, 26 juillet 642, 15 août 653, 6 décembre 691.
  - " (Fr. van Schooten à). 369, 376, 380, 411, 419, 434, 440, 456, 463, 491, 501, 517, 531, 534, 587, 588, 624, 664.
  - " à D. Seghers. 1659, 22 feptembre 668.
  - , à R. F. de Slufe. 1657, 16 juillet 395, 27 juillet 397, 13 août 399, 3 fep-

tembre **403**, 7 feptembre **406**, 12 octobre **414**, 2 novembre **424**, 7 décembre **433**, 20 décembre **439**; 1658, 3 janvier **446**, 22 janvier **451**, 15 février **460**, 26 février **466**, 12 mars **472**, 22 mars **475**, 5 avril **479**, 28 mai **487**, 6 feptembre **511**; 1659, 14 janvier **564**, ? juil **626**, ? juillet **637**, ? juillet **641**, 4 feptembre **662**.

Christiaan Huygens (R. F. de Slufe à). 393, 394, 396, 398, 401, 402, 404, 407, 412, 416, 417, 418, 430, 438, 441, 450, 454, 458, 461, 462, 468, 473, 476, 481, 486, 489, 495, 496, 502, 514, 520, 533, 538, 539, 559, 563, 572, 628, 636, 638, 643, 646, 656, 663.

- , (A. Tacquet à). **551**, **672**, **688**.
- " à J. van Vliet. 1658, ? octobre 544.
- " (J. van Vliet à). 513, 521, 522.
- " à J. Wallis. 1658, ? avril 483, 6 septembre 512; 1659, 31 janvier 574, 9 juin 625.
  - , (J. Wallis à). 497, 560, 592, 690.
- , (J. de Witt à). **597, 607.**
- " à fon coufin. 1657, ? octobre **423.**
- " à Mile? 1657, 4 septembre 405.
  - · · à? 1657, ? août 400.

Constantyn Huygens, père (J. H. Dauber à). 31a.

- , à Christiaan Huygens. 1657, 14 avril 385, ? octobre 420.
- (Christiaan Huygens à). 289b.
- " À M. Merfenne. 1644, 16 août 3°; 1646, 12 feptembre 11°, 26 novembre 18°, 23 décembre 23°; 1647, 14 janvier 27°; 1648, 6 avril 47°, 3 mai 49°, 20 juillet 57°.
- ,, (L. G. van Renesse à). 19b.
- (A. Rivet à). **46**°.

Conslantyn Huygens, frère, à Christiaan Huygens. 1658, 25 août 509; 1659, ? juin 629.

Consultez le supplément de ce Volume. 69, 71, 75.

Lodewijk Huygens (Christiaan Huygens à). 413, 549.

(J. van Vliet à). 521, 522.

Jannot (Ifm. Boulliau à). 442.

S. C. Kechelius à Hollenstein (Christiaan Huygens à). 392.

G. A. Kinner à Löwenthurn à Christiaan Huygens. 1659, 1 février 579.

(Christiaan Huygens à). 679, 686.

Leopoldo de Medicis à Ifm. Boulliau. 1659, avril 617, juin 634.

, (Ifm. Boulliau à). 697.

(Christiaan Huygens à). 635.

M. Merfenne (Christiaan Huygens à). 23b, 47b, 57b.

" (Constantyn Huygens, père, à). 3°, 11°, 18°, 23°, 27°, 47°, 49°, 57°.

H. L. H. de Monmor à J. Chapelain. 1658, 28 février 471.

(Christiaan Huygens à). 478.

Cl. Mylon (P. de Fermat à). 374.

- " (B. de Frenicle de Bessy à). 384, 389.
- " à Christiaan Huygens. 1657, 5 janvier 366, 2 mars 371, 373, 12 avril 382, 383, 18 mai 388; 1658, juin 578; 1659, 26 janvier 577, 31 janvier 576, 14 mars 599.
- " (Christiaan Huygens à). 370, 469, 589.
- à Fr. van Schooten. 1657, 7 janvier 367.

Lady Newcastle à Christiaan Huygens. 1657, 30 mars 381.

R. Paget à Christiaan Huygens. 1657, 16 mars 379.

Bl. Pascal à P. de Carcavy. 1659, février 584, 585.

- " à Christiaan Huygens. 1658, ? juin **494,** ? juillet **500**; 1659, 6 janvier **562**, ? janvier **613**, ? ianvier **614**.
- " (Christiaan Huygens à). 580.
- P. Petit à Christiaan Huygens. 1658, 18 octobre 537, 29 novembre 550, 27 décembre 558; 1659, 17 janvier 570, 17 janvier 571, 7 février 586, 13 juin 627.
  - " (Christiaan Huygens à). 546, 573.
- W. Pieck (Christiaan Huygens à). 532.
- D. Rembrandtsz. van Nierop à Christiaan Huygens, 1659, 3 mai 610.

(Christiaan Huygens à). 611, 612.

L. G. van Renesse à Constantyn Huygens, père. 1646, 30 novembre 196.

Mile van Renesse (Christiaan Huygens à). 391.

A. Rivet à Constantyn Huygens, père. 1648, 28 mars 46°.

Fr. van Schooten à P. de Fermat. 1657, 17 février 377, mars 378.

- , (H. van Heuraet à). 435, 447, 457.
- " (J. Hudde à). 436, 437.
- " à Christiaan Huygens. 1657, 28 janvier 369, 13 mars 376, 18 mars 380, 1 octobre 411, 29 octobre 419, 11 décembre 434, 22 décembre 440; 1658, 4 février 456, 21 février 463, 15 juin 491, 22 juillet 501, 19 septembre 517, 5 octobre 531, 13 octobre 534; 1659, 13 février 587, 13 février 588, 7 juin 624, 10 septembre 664.
- " (Christiaan Huygens à). 368, 375, 386, 408, 409, 410, 431, 444, 523, 535, 582, 622, 642, 653, 691.
  - (Cl. Mylon à). 367.
- D. Seghers (Christiaan Huvgens à). 668.
- R. F. de Slufe à Christiaan Huygens. 1657, 11 juillet **393**, **394**, 20 juillet **396**, 31 juillet **398**, 14 août **401**, 24 août **402**, 4 septembre **404**, 27 septembre **407**, 4 octobre **412**, 19 octobre **416**, 23 octobre **417**, **418**, ? novembre **430**, 18 décembre **438**, 24 décembre **441**; 1658, 8 janvier **450**, 24 janvier **454**, 8 février **458**, 19 février **461**, **462**, 4 mars **468**, 14 mars **473**, 26 mars **476**, 12 avril

**481**, 21 mai **486**, 7 juin **489**, 5 juillet **495**, **496**, 23 juillet **502**, ? feptembre **514**, ? feptembre **520**, 11 octobre **533**, 19 octobre **538**, 25 octobre **539**, 27 décembre **559**; 1659, 10 janvier **563**, 17 janvier **572**, 13 juin **628**, 8 juillet **636**, 15 juillet **638**, 29 juillet **643**, 5 août **646**, 22 août **656**, 9 feptembre **663**.

- R. F. de Slufe (Christiaan Huygens à). 395, 397, 399, 403, 406, 414, 424, 433, 439, 446, 451, 460, 466, 472, 475, 479, 487, 511, 564, 626, 637, 641, 662.
- A. Tacquet à Christiaan Huygens. 1658, 3 décembre 551; 1659, 28 septembre 672, 4 décembre 685.
- J. van Vliet à Christiaan Huygens. 1658, 9 septembre 513, 28 septembre 521, 522.
  - (Christiaan Huygens à). 544.
  - " à Lodewijk Huygens. 1658, 28 feptembre **521, 522.**
- J. Wallis à Christiaan Huygens. 1658, 11 juillet 497; 1659, 1 janvier 560, 28 février 592, 4 décembre 690.
  - " (Christiaan Huygens à). 483, 512, 574, 625.
- I. de Witt à Christiaan Huygens. 1659, 9 mars 597, 9 avril 607.

Son Cousin (Christiaan Huygens à). **423.** Mle? (Christiaan Huygens à). **405.** 

## III. PERSONNES MENTIONNÉES DANS LES LETTRES.

On a rangé les noms dans cette liste sans avoir égard aux particules telles que de, la, van, et autres.

Les chiffres gras défignent les pages où l'on trouve des renfeignements biographiques. Les chiffres ordinaires indiquent les pages où les perfonnes nommées font citées.

Aerssen, Seigneur de Plaat (François van). 277.

```
Aggarat (Antoine). 508.
 Albert (Charles d'). 147.
    , (Louis Charles d'). 147, 267, 317, 342, 343, 345, 439, 452, 486, 487.
 Albertina Agnes, Princesse d'Orange. 524, 525.
 Albis (de). Voyez White (Th.).
 Alhazen. 45, 47.
 Almochtaffo, 252.
 Andel (Matthijs Huibertsz. van). 574, 575.
 Apollonius. 38, 41, 42, 43, 78, 121, 226, 252, 260, 269, 275, 295, 555.
 Archimedes. 41, 43, 56, 118, 125, 126, 225, 252, 253, 269, 270, 274, 316, 502, 557.
· Ariftarchus. 55, 56, 85, 149.
 Aristoteles. 228.
 Auzout (Adrien). 11, 267, 334, 344, 345, 347, 349, 353, 355, 373, 418, 454.
 Avril. 555, 559.
 Aynfcom (Franciscus Xavier). 11, 71, 113, 206, 211, 296, 453, 484.
 Bachet (Claude Gaspard). 459, 461.
 Œuvres, T. II.
                                                                                76
```

```
Baco de Verulam (Francis). 462.
Baerle (David van). 32.
  " (Suzanna van). 32.
Ball (Peter). 192, 305.
" ( " ), fils. 192, 211, 305, 453.
. (William). 305, 520.
Ballard (Robert). 552, 555, 559.
Balzac (Jean Louis Guez, Seigneur de). 631.
Bann (loannes Albertus). 547.
Barozzi (Francesco). 70.
Bartholin (Erafmus). 10, 200.
Beaumont (Herbert van). 244, 245.
Beaune (Florimond de). 10, 113.
Becker. 209, 453.
Beens. 553.
Beer. 559.
Bellair (Charles). 209, 426, 452, 453, 454, 481, 514, 515, 516.
Berck (Pompejus). 561.
Bernard (Edward). 118.
Bernhardi (Martinus). 263.
Bie (Alexander de). 205, 209, 453.
Bigot (Emery). 167, 209, 227, 267, 316, 368, 369, 453.
Blaeu (Joan). 323, 447, 457, 498, 568.
Boddens (Abraham). 198, 205, 209, 453.
Boileau (Gilles). 383.
   " ( " ), fils. 376, 377, 379, 381, 383, 384, 385, 386, 410.
      Defpréaux (Nicolas). 383.
Boifmorand. 533, 535.
Boifrobert (François le Metel de). 377.
Bonzi. 226.
Boreel (Willem). 322.
Borel (Pierre). 195.
Borelli (Giovanni Alfonfo). 252.
Bornius (Henricus). 209, 234, 453, 464, 479, 562, 563.
Bofhuys (Huibertje). 574.
Boffe (Abraham). 4, 334.
Boudaen (Mlle). 571.
Boulliau (Ifmael). 1, 2, 5, 7, 9, 10, 29, 34, 38, 39, 54, 67, 68, 78, 157, 166, 198, 199, 209,
  260, 266, 281, 294, 311, 312, 313, 315, 322, 323, 326, 327, 334, 345, 348, 364, 374,
  388, 389, 390, 420, 421, 453, 455, 457, 469, 483, 494, 498, 499, 529, 530, 535, 536.
Boxhorn (Marcus Zuerius). 555.
```

Brahé (Tycho). 10, 78, 282, 319, 528.

Brienne (Comte de). Voyez Lomenie (de).

Brofterhuyfen (Johan). 562.

Broun (Samuel). 297, 521.

Brouncker (Lord Vifcount William). 211, 222, 297.

Brunetti (Cofimo). **71**, 179, 182, 357, 361, 375, 378, 382, 418, 422, 423, 439, 454, 473, 483, 486, 498, 499, 515.

Bruno (Henricus). 209, 453.

Brus. 209.

Buono (Paolo del). 532.

Burgh (Jacob van der). 77, 81, 84, 209.

Burgfdorf (Konrad Alexander Magnus von). 553.

Buysero (Laurentius). 203.

Caligula. 466.

Call (Jan van). 245.

Calthof. 18, 209, 250, 251, 573.

Capellanus. Voyez Chapelain (J).

Carcavy (Pierre de). 1, 4, 7, 8, 11, 187, 189, 196, 197, 209, 220, 226, 308, 314, 331, 334, 341, 344, 350, 355, 360, 365, 366, 373, 374, 389, 396, 402, 409, 412, 415, 416, 430, 435, 449, 454, 461, 509, 522, 533.

Cardanus. 446.

Carifius. 113.

Cartes (René du Perron des). 5, 10, 13, 14, 23, 41, 45, 47, 49, 55, 56, 57, 58, 64, 66, 69, 76, 79, 86, 93, 103, 115, 125, 130, 221, 225, 235, 280, 287, 334, 353, 412, 415, 417, 431, 436, 437, 443, 449, 450, 460, 465, 478, 479, 496, 499, 504, 530, 546, 548, 565.

Cats (Jacob). 230, 233.

Cato. 235.

Cavalleri (Bonaventura). 56, 78, 422.

Ceulen (Catharina van). 563.

Chambonnière (André Champion de). 548.

Chanut (Pierre de). 275, 488, 491.

Chapelain (Jean). 153, 162, 163, 209, 226, 253, 257, 258, 270, 271, 275, 276, 281, 314, 332, 376, 380, 383, 384, 402, 405, 406, 410, 442, 453, 454, 488, 491, 509, 572.

Chevreuse (Duchesse de). Voyez Rohan (Marie de).

Chiaramonti (Scipione). 227.

Claramontius. Voyez Chiaramonti. (S.).

Clavius. 490.

Coi Senex. Voyez Hippocrates.

Colletet (Guillaume). 370, 385.

Coltellino (Agostino). 463.

Colvius (Andreas). 209, 251, 453.

```
Commandinus (Federicus). 259.
Conon. 424.
Conradus (Balthafar), 331.
Cools (Joannes). $1.
Copernicus. Voyez Kopernik.
Coppenol (Lieven van). §4.
Coftar (Pierre). 383, 384.
Cofter (Salomon). 125, 209, 235, 236, 241, 244, 245, 246, 247, 272, 281, 286, 289, 200.
  291, 314, 317, 327, 331, 372, 382, 419, 420, 439, 440, 473, 483, 486, 527, 540.
Coventry (John). 453, 488.
Crommon (G. van). 571.
Cujas (Jacques). 561.
Cultellinus. Voyez Coltellino (Ag.).
Dati (Carlo). 462, 529.
Dauber (Johan Henrijk). 563.
  " (Mme). 562, 563.
Decker (leremias de). 85.
Dedel. 200.
Dettonville (A.). Voyez Pascal (Bl.).
Dhona (Comte de). 453.
Digby (George). 292, 322.
 " (Kenelm). 12, 411.
Diocles. 164, 170, 212.
Diodati (Elia). 531.
Diophantus. 59, 61, 457, 459, 461.
Divinis (Eustachio de). 38, 39, 55, 305.
Doots. 453.
Dorp (Anna van). 572.
  . (Frederik van). 32, 34.
Doublet (Elifabeth Rataller). 206.
Douw (Simon Stoffels). 218, 235, 236, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 288, 289, 290,
  291, 292, 354.
Dragon (Ifaacq). 6, 62.
Duarte (Gaspard). 20.
   " (Jacques). 20.
Dulaurens (Louis). 373, 374, 448, 454, 466.
Dupuy (Jacques). 1.
Duyck (Adriaan). 57, 58, 62, 209.
Ecchellensis (Abraham). 252.
Eibergen. 200.
Eichstadt (Lorenz). 78, 202, 321, 405, 492, 498, 509.
```

Elichmann (Johann). **463.** Elifabeth, Princeffe Palatine. 209. Elfevier (Daniel). 369, 412, 415, 447.

" (Jean). 62, 209, 317, 318, 352, 382, 427, 439, 441, 447, 448, 452, 453, 457, 474, 488, 491, 515, 527.

(Louis). 369, 412, 415, 447.

Epicurus. 480, 492.

Escoubleau (Charles d'). 174.

Estrées (César d'). 386.

Euclides. 17, 32, 66, 69, 88, 103, 113, 115, 140, 145, 252.

Eutocius. 359.

Faber (Tanaquil). Voyez Lefebure (T.).

Fabrot (Charles Annibal). 370, 549.

Fermat (Pierre de). 1, 8, 9, 13, 14, 19, 23, 24, 27, 29, 59, 61, 91, 141, 146, 211, 212, 221, 222, 249, 297, 298, 401, 411, 417, 457, 474, 533, 534, 535, 536.

Ferrier. 496.

Fèvre de la Roderie (Nicolas le). 369.

Flournoi. 364, 366, 374, 376, 378.

Fontana (Francesco). 225, 279, 323, 328, 329, 558.

Foucquet (Nicolas). 383.

Frederik Hendrik. 548, 549, 550, 553, 554, 555, 559, 560, 561, 563.

Frenicle de Beffy (Bernard). 2, 7, 9, 10, 13, 23, 24, 25, 27, 29, 88, 91, 136, 141, 146, 212, 222, 297, 460, 461, 538.

Friedrich III. 113.

Friedrich Wilhelm, Electeur de Brandebourg. 552, 553, 554, 555, 559.

Friquet. 453.

Galilei (Galileo). 41, 43, 46, 78, 189, 224, 272, 279, 403, 404, 405, 406, 431, 433, 490, 494, 531.

Gaffendi (Pierre). 78, 147, 148, 225, 255, 409, 480, 496, 499, 504, 529.

Gaft (du). 309, 310, 340, 382, 486, 514.

Gaultier (François de). 414.

Geer (Lodewijk van). 571.

, (Mlle van). 571.

Gent (Johannes van). 240, 242.

Glargues (des). 421.

Glas. 236.

Glaucus. 45.

Gobert (Thomas). 555, 556, 559.

Goldmann (Nicolas). 354.

Golius (Jacobus). 209, 227, 253, 269, 275, 320, 404, 410, 444, 453, 479, 555.

Gonzaga (Maria Louifa de). 117, 467, 498, 527.

Gottigniez (Gillis François de). 472, 490, 500, 505. Goutappel (Wouter). 290. Gregorius à St. Vincentio. 52, 55, 57, 67, 70, 71, 72, 79, 80, 87, 94, 113, 209, 339, 453, 503, 510, 514, 517, 541, 566. Grimaldi (Francesco Maria). 319. Gronovius (Johann Friedrich). 153, 234, 253, 404, 410, 493. Groot (Hugo de). 233. , Janfz. (Joannes de). 128, 129. Guenégaud I. (Henri de). 174. Guidaccio (Giovanni). 463. Guifony (Pierre). 209, 453, 468, 481, 514. Guldin (Paulus). 40, 51, 78, 359, 451. Gutschoven (Gerard van). 36, 38, 48, 49, 56, 209, 284, 311, 313, 356, 423, 450, 453, 489, 575. Hain (Claudine le). 370. Hall (Francis). 451. Hanet. 281, 294, 319, 372, 381, 382, 419, 454, 473, 483, 486, 527. Haufman (Jan Jacob). 553, 563. Heereboord (Adriaen). 209. Heinfius (Nikolaas). 143, 165, 167, 209, 230, 231, 266, 267, 268, 269, 319, 379, 380, 384, 385, 387, 404, 408, 410, 445, 448, 453, 455, 467, 469, 493, 494, 497, 510, 529 Herlitz (David). 198, 250, 251. Hero. 43. Hefiodus. 52. Hefius (Guillaume). 516, 542. Heuraet (Hendrik van). 89, 92, 94, 95, 103, 105, 110, 111, 114, 115, 121, 125, 127, 129, 130, 137, **353**, 373, 412, 416, 417, 436, 437, 443, 465, 479, 503, 522. Hevelius (Johannes). 7, 18, 55, 162, 175, 194, 209, 213, 224, 305, 405, 414, 448, 453, 467, 492, 509, 527, 528, 533, 558. Heylersich (Johann). 632. Hilten (van). 553. Hippocrates. 103.634. Hobbes (Thomas). 211, 296, 334, 364, 416, 417. Hodierna (Giovanni Battiffa). 128, 133, 175, 180, 209, 213, 217, 218, 219, 229, 248, 262, 295, 305, 453, 499, 500, 542. Hoefnagel (Suzanna). 552. Holstenius (Lucas). 445. Homerus. 86, 563. Hooft. 209.

Horn (Georg). 470. Hortenfius (Martinus). 414, 430.

Hove (van den). Voyez Hortenfius. (M.)

```
Hoven (Gerardus van). S6.
 Hudde (Johan). 89, 90, 92, 94, 95, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
   121, 122, 124, 129, 345, 353, 354, 359, 417, 465, 479, 522.
Huet (Pierre Daniel). 453, 454.
Hulft. 553.
Huygens (Christiaan), grandpère. 552.
         (Constantia). 555.
         (Conflantyn), père. 33, 34, 36, 41, 44, 46, 51, 52, 55, 65, 68, 77, 78, 81, 82, 83,
                             84, 85, 86, 146, 148, 152, 203, 204, 206, 207, 208, 200, 215,
                             277, 368, 453, 463, 475, 567, 570, 574.
                     ), frère. 110, 129, 368, 453, 494, 529, 549.
         (Lodewijk). 209, 215, 248, 269, 368, 553, 561, 572, 574, 575.
         (Philips). 32, 33, 34, 463.
         (Suzanna). 53, 54, 207, 278.
Jannot. 108, 109, 184.
Jans (Jean). 207.
Johann Casimir II. 117, 532.
Johanna. 207.
Iofina. 277.
Jostes (Hendrik). 560.
Kechelius à Hollenstein (Samuel Carolus). 198, 209, 222, 250, 251, 453, 509.
Kepler (Johannes). 78, 279, 475, 495, 529.
Kerckhoven (Johannes Polyander à). 550, 563.
Kinner von Löwenthurn (Gottfried Aloys). 209, 285, 453, 485, 490, 500, 542.
Kinschot (Caspar van). 234.
Kircher (Athanafius). 473, 490, 551.
Kopernik (Nicolas). 158, 319, 433.
Lange (Wilhelm). 113, 209, 211, 296, 297, 453.
Langeren (Florentius à). 209, 510, 558.
Langerman (Lucas). 464.
Laon (Evèque de). Voyez Estrées (C. d').
Lansbergen (Philippus van). 9.
Lefebure (Tanneguy). 369.
Lentulus Spinther (Syriacus). 203, 204, 208, 634.
Leopold I. 490, 503, 504.
Leopold Wilhelm. 490, 503.
Liancourt (Duc de). Voyez Plessis (R. du).
Liceti (Fortunio). 228.
Lingen (van der). 209.
Linus (Franciscus). Voyez Hall (Fr.).
Lipfius. 153.
```

Lipstorp (Daniel). 69, 79, 184.

Lobkowitz (Jean Caramuel). 262, 295, 500, 505.

Lomenie (Henri Auguste de). 372, 378, 381.

" (Henri Louis de). 372.

Loon (Joannes van). 105, 110.

Loubère (Antoine de la). 346.

Louis XIV. 148.

Louise Henriette d'Orange. 552.

Lucianus. 325.

Lunati. 571.

Luynes (Duc de). Voyez Albert (L. Ch. d').

Lyere. 207.

Maelcote (Otto van). 490.

Maggiotti (Rafaelo). 40, 41, 43, 49.

Magnanus. Voyez Maignan. (E.)

Maignan (Emanuel). 78, 194.

Maire (Johannes). 463.

Malcotius. Voyez Maelcote (O. van).

Malius Torquatus. (Vol. I, 552) 633.

Marchais (Antoine). 508.

Marci de Kronland (Marcus). 339, 503, 504.

Marcius Philippus (Quintus). 576.

Marlot (Guillaume). 426, 473.

Martin (André). 13.

Martinitz. 453.

Marzelière (Renée de la). 287, 319.

Mayr (Simon). 406.

Medicis (Fernando II de). 108, 109, 117, 184, 226, 295, 435, 511, 532.

", (Leopoldo de). **226**, 252, 260, 269, 295, 403, 405, 406, 413, 430, 435, 436, 441, 453, 463, 480, 494, 510, 529.

" (Maria de). 535.

Meibomius (Marcus). 113, 209, 211, 296, 297, 329, 453.

Mela (Pomponius). 454, 566.

Ménage (Gillis). 376, 377, 378, 383, 384, 385, 387, 408, 410, 631.

Merfenne (Marin). 2, 56, 99, 111, 115, 255, 272, 280, 430.

Metellus Celer. 203, 634.

Miron (Robert). 332.

Mitz (Jeremias). 389.

Moere (Jacob van der). 207.

Monmor (Henri Louis Habert de). 133, 143, 146, 156, 157, 173, 174, 209, 267, 287, 294, 320, 380, 383, 384, 386, 442, 448, 453, 454, 455, 468, 480, 488, 491, 494, 496, 509, 529, 532, 632.

Montausier. Vovez Sainte-Maure (Ch. de). Mothe le Vayer (François de la). 78. Müller (Andreas Julius). 447, 498. " (Johann). 184. " ( " ) (= Regiomontanus). 78. Muys van Holy (Arend). 240, 242. Mylon (Claude). 4, 5, 6, 13, 14, 20, 27, 143, 196, 209, 212, 258, 274, 316, 332, 343, 344, 345, 352, 353, 354, 376, 378, 382, 390, 453, 454, 509 Neile (Sir Paul). 305, 306, 358, 453, 520. Nicomedes. 43. Nierop (Hendrik). 82, 83. Nonancourt (Franciscus de). 505, 542. Noyers (des). 117, 453, 467, 498, 509, 527. Nucerius. Voyez Noyers (des). Oedipus. 86. Ogle (Sir). 548. " (Utricia). 547, 548. Orléans (Gaston Jean Baptiste de France, Duc d'). 162, 167, 175, 508. Otter (Christiaan). 209. Out-Carfpel. Voyez Moere (J. van der). Ovidius. 444, 463. Paget. 209, 453, 476, 572. Pailleur (le). 2, 4, 5, 14. Pappus. 49, 110, 259, 299, 359, 444, 476, 478. Pascal (Blaife). 1, 7, 8, 59, 61, 71, 80, 186, 196, 198, 200, 201, 210, 213, 216, 220, 276, 284, 287, 288, 298, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 320, 325, 330, 334, 342, 345, 346, 347, 352, 354, 355, 360, 361, 364, 365, 366, 374, 376, 378, 381, 382, 383, 389, 402, 406, 411, 412, 414, 415, 418, 422, 423, 426, 427, 430, 435, 437, 438, 439, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 469, 473, 474, 481, 486, 487, 496, 519, 522, 534, 535, 537, 538, 539, 565, 568, 577. Pell (John). 550, 555, 566. Pellisson (Jean Jacques). 383. (Paul). 376, 377, 381, 383, 385, 386, 387. Perriquet (Mlle). 143. Perseus. 69, 79, 88, 94, 229. Petit (Pierre). 200, **253**, 267, 270, 275, 332, 333, 355, 372, 378, 430, 431, 453, 483, 488, 491. " (Pierre le). **426**, 427, 439, 452, 515, 527, **637**. Peyrarède (Jean de). 369. Pezzo (Carlo Antonio del). 463. Philips (Tade). 394. Philo. 43, 466.

Œuvres, T. II.

Roffen (van). 574, 575. Roffi (Luigi). **552**, 556. Roffum. Voyez Roffen (van).

Pieck (Willem). 200, 247, 277. Plato. 43, 122. Platt (Dominicus). 55. Plessis (Armand Jean du). 377, 379. " (Henri de). Voir Guenégaud I (Henri de). , (Roger du). 189, 345. Plutarchus. 64, 66. Pontano (Giovanni Giovanno). 529. Poft. 209. Pot (Adrianus). 289. Poteria (Antoine). 496, 529. Prieur (Philippe le). 368, 369. Priorius. Voyez Prieur (Ph. le). Proclus. 69, 88, 94. Prunelle (Marie). 370. Pfaphon. 377. Ptolemaeus. 9, 274, 319. Puteanus. Voyez Pezzo (C. Ant. del). Pythagoras. 64, 260, 464. Regiomontanus. Voyez Müller (Johann). Regius. Voyez Roy (H. de). Renaldini (Carlo). 532. Renesse (Lodewijk Gerard van). 562. " (Mlle van). 33. Rheita (Anton Maria Schyrlaeus). 194, 225, 471. Ricci (Michael Angelo). 48, 49, 63, 107, 127, 217, 223, 260, 295. Riccioli (Giovanni Baptista). 224, 284, 319, 320, 489. Richard (Claude). 78. Richelieu. Voyez Plessis (A. J. du). Ripperda. 575. Rivet (Andreas). 548, 550, 553, 554. " (Frédéric). 563, 564. " (Mme). 563, 564. Roberval (Gilles Personne de). 3, 27, 29, 49, 52, 55, 56, 165, 169, 174, 175, 176, 180, 181, 209, 258, 266, 267, 276, 287, 298, 308, 316, 320, 330, 336, 343, 348, 352, 353, 368, 379, 384, 401, 405, 407, 448, 453, 454, 455, 456, 459, 466, 468, 469, 481, 482, 492, 520. Rochow (Otto Christoph von). 553. Rohan (Marie de). 315.

Roy (Henri de), 548. Rutgers (Johan). 269. Sainte-Mauve. (Charles de). 367. Salmasius (Claude). 464, 548. Sarafa (Alphonfus Antonius de). 200, 453. Saumaife (de). Voyez Salmafius. Scaliger (lofeph luftus). 632. Scheiner (Christoffel). 194, 262, 279, 496, 529. Scholier (Peter). 490. Schooten (Frans van). 2, 7, 9, 22, 23, 24, 29, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 51, 52, 55, 56, 64, 80, 87, 92, 102, 106, 113, 114, 115, 118, 125, 131, 138, 187, 196, 206, 209, 213, 236, 253, 275, 285, 316, 320, 334, 335, 344, 355, 360, 364, 373, 374, 388, 404, 410, 411, 416, 417, 431, 436, 437, 443, 453, 457, 493, 503, 517, 521. Schott (Gafpar). 193, 194, 389. Schröter (Wilhelm). 389. Scudéry (Madeleine de). 376, 377, 379, 383, 386, 410. Seghers (Daniel). 200, 283, 489. Séguier (Pierre). 185, 186, 377, 379, 385, 386, 388, 410. Seneca, 153. Sherburne (Sir Edward). 488, 491, 509. Singlin (Auguste D. de). 308. Sirturus (Hieronymus). 194, 279. Slingeland (Govert van). 32, 34. Slufe (René François de). 36, 58, 62, 73, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 126, 127, 164, 173, 209, 222, 223, 316, 329, 334, 337, 343, 353, 355, 359, 374, 401, 402, 443, 453, 457, 464, 479, 480, 521, 534, 536. Snoeckart van Schaumburg (Albert). 206. Soete de Villers (Alexander). 130. Solms (Amalia van). 554. Son (van). 572. Sorbière (Samuel de). 442, 453. Sourdis (Charles Marquis de). Voyez Escombleau (Ch d'). Sterrenburg (Johan van). 575. Stevin (Simon). 570. Stiphelius (Laurentius). 552. Stiphelius, fils. 552, 559. Stockmans (Pieter). 575. Suerius (Catharina). 5, 6, 65, 572. " (Jacob). 5, 6. Swann (William). 548.

```
Tabor (Johann Otto). 549.
Tacquet (Andreas). 79, 209, 303, 453, 517, 521, 540, 541, 542, 573.
Taignier. 452.
    ", fils. 452.
Taffin. 143, 266, 552, 559.
Telles de Faro (Don Fernando). 469, 481, 497.
Tellier (Jacques le). 287.
Terentius, 216.
Thebit Ben-Kora. 252.
Theo. 70, 88, 94.
Theophilus. 561.
Thévenot (Melchifédec). 143.
Thomas (Saint). 280.
Thomson (Samuel). 521.
Thou (Jacques Auguste de). 1, 5, 108, 183, 199, 258, 281, 282, 287, 331, 366, 367, 372,
  409, 414, 448, 453, 469, 481, 497, 530, 633.
Thou (Mme de). Voyez Marzelière (R. de la).
Thuanus. Voyez Thou (J. A. de).
Thuret. 468.
Thurn et Taxis (Prince de). 505.
Tiberius. 466.
Torricelli (Evangelista). 163, 179, 189, 197, 308, 422, 520.
Trommen (Abraham van der). 210.
Trouquet (François). 5, 62.
Turctini (Mlle). 571.
Underhill (Thomas). 297.
Veecken (van der). 445.
Velde (Gerrit van). 290.
Vieta (François). 437.
Villers. Voyez Soete de Villers (A.).
Vinnius (Arnoldus). 128.
Vitaulius. 204.
Vitus. Voyez White.
Vlacq (Adriaan). 6, 113, 145, 209, 281.
Vliet (Jan van). 214, 453.
Vlitius. Voyez Vliet (J. van).
Vondel (Jooft van den). 83.
Vos (Jan). $2.
Vossius (Isac). 110, 209, 231, 369, 370, 384, 404, 453, 454, 455, 466, 470, 493.
Wal (Jacob van de). 453.
Walle (Adrianus van der). 230, 234, 269.
```

Wallis (John). 38, 51, 173, 209, 210, 216, 221, 222, 229, 230, 249, 259, 260, 311, 315, 334, 364, 381, 405, 411, 437, 438, 453, 457, 460, 462, 535.

Ward (Seth). 334, 364, 417, 535.

Wendelin (Godefried). 304, 505, 510, 523, 542.

Weymann. 278.

White (Thomas). 450.

Wilhelm Heinrich. 569.

Wilhem (David le Leu de). 555, 575.

" (Joanna le Leu de). 575.

Willem III. 33, 34.

Williamson (Sir Joseph). 213.

Witt (Johan de). 209, 345, 411, 417, 457, 477, 535-

Wren (Matthew). 535.

", (Sir Chriftopher). 305, 306, 307, 312, 314, 315, 325, 330, 332, 334, 335, 343, 352, 355, 358, 359, 360, 364, 374, 402, 416, 417, 453, 535.

Wullen (Margaretha). 268.

Wijnants Janfdr. (Margaritgen). 5.

IJfbrands (Johannes). 32, 34.

## IV. OUVRAGES CITÉS DANS LES LETTRES.

Les chiffres gras désignent les pages où l'on trouve une description de l'ouvrage. Les chiffres ordinaires donnent les pages où il est question de l'ouvrage.

Th. de Albis, Exercit. de proportione Spiralis ad Circulum, 1658. 450.

Apologia pro doctrina fua, 1660. 451.

Alhasen, Opticus Thesaurus, 1572. 45.

Apollonius Pergaeus, Conicorum Libr. 4, Ed. F. Commandinus, 1566. 359.

- " Conica, Ed. M. Mersenne, 1626. 111.
- Conicorum Liber 4, Ed. H. Richard, 1655. 78.
- " Conicorum Libr. v, vI, vII, Ed. Abalphatus Afpahanenfis, 1661. 226, 252, 260, 270, 275.

Archimedes, Opera, Ed. M. Mersenne, 1626. 111.

- " Liber Affumptorum, Ed. Abrahamus Ecchellenfis, 1661. 252, 253, 270, 274. Ariflarchus Samius, De Mundi Syftemate, Ed. Ae. P. de Roberval, 1644. 55, 56.
  - De Mundi Systemate, Ed. M. Mersenne, 1647. 55, 56.

Fr. Xav. Aynfcom, Expositio, 1656. 71, 211.

J. Blaeu. Atlas. 457.

G. Boileau, Avis à Monsieur Menage, 1646. 384.

P. Borellus, De vero telescopii inventore, 1655. 195.

M. Z. Boxhorn, Originum Gallicarum Liber, 1654. 555.

T. Brahé, De nova Stella Anno 1572, 1573. 227.

- Aftronomia instaurata, 1602. 78.
- " De Mundi Aetherei recentioribus Phoenomenis Liber II. Pragae, 1603. in-4°.

H. Bruno, Davids Pfalmen, 1656. 85.

" Het boeck Jobs, den Prediker, Spreucken, Hooghe Liedt Salomons, de Klaegliederen Jeremiae, 1659. 203, 208.

H. Bruno, Het Hooghe Liedt Salomons, de Klaeghliederen Jeremiae, ? 203. Ifm. Bullialdus, Aftronomia Philolaica, 1645. 7, 321, 414, 430, 492, 506, 507, 508, 513. De lineis Spiralibus, 1657. 28, 78, 312, 313. P. de Carcary, Lettre à M. de Dettonville, 1657. 308. R. des Cartes, Discours de la Méthode, 1637. 41, 280, 496. Principia Philofophiae, 1644. 546. Specimina Philosophiae, 1646. 529. Lettres, Vol. I, 1657. 10, 69. Lettres, Vol II, 1659. 14, 334, 465, 479. Geometria, Ed. Fr. à Schooten, Ed. 2, 1659. 7, 58, 106, 353, 412, 415, 417, 431, 436, 443, 457, 465, 478, 479 B. Cavallerius, Directorium Uranometricum, 1632. 56, 78. Exercitationes Geometricae fex, 1647. 422. Cebetis, Tabula, Ed. Joh. Elichmann, 1640. 464. Sc. Claramontius, Antitycho, 1621. 228. Apologia pro Antitychone, 1626. 228. Difefa al fua Antiticone, 1633. 228. Fed. Commandinus, De centro gravitatis Solidorum, Ed. M. Mersenne, 1626. 111. Balth. Conradus, Epistola ad omnes Europae mathematicos, [1664]. 193, 356. J. Cujacius, Operum Posthumorum Papinianus, 1595. 561. A. de Dettonville, voyez Bl. Pafcal. Diophantus Alexandrinus, Arithmeticorum Libri VI., Ed. Cl. G. Bachet, 1621. 459, 461. L. Eichstadius, Ephemerides Coelestium Motuum, 1634. 78, 202, 205, 206, 321. Euclides, Στοίχειων Βιβλ. ιε, Ed. Theo, 1533. 69, 79, 89, 94. Elementorum Libri, Ed. M. Merfenne, 1626. 111. T. Fabri, Epistolarum Criticarum Pars I, 1659. 369. A. Fabroni, Lettere Inedite di Uomini illustri, 1773, 1775. 531. Ch. A. Fabrot, Epistola de Mutuo, 1645. 549. Replicatio adverfus Cl. Saumafii refutationem de mutuo, 1646. 549. Fr. Fontana, Novae coelestium, terrestriumque rerum observationes, 1646. 558. B. de Frenicle de Bessy, Théorie des Planètes, ? 9. G. Galilei, Opere. Bologne. II Vol., 1656. 78. P. Gassendus, Phenomenum rarum Romae observatum, 1629. 499. Parhelia five Soles quatuor fpurii, 1629. 499. Novem Stellae circa lovem vifae Coloniae, 1643. 225. Epistolae, 1658. 304, 635. Syntagma Philofophiae Epicuri, 1659: 78, 480. Gregorius à St. Vincentio, Opus geometricum, Quadratura Circuli & Sect. Coni, 1647. 52, 55, 57, 67, 70, 71, 80, 87, 566.

Opus geometricum posthumum ad Mesolabum, 1668. 490.

A. Guarna, Bellum Grammaticale, 1639. (Vol. I, 545). 632.

- P. Guifony, Epist. Diff. de Anonymi libello, 1665. 468.
- P. Guldin, Centrobarycae Libri 2, 3, 4, 1650, 1651. 78, 359.
- Fr. Hall. Voyez Th. Linus.
- N. Heinfius, Poematum Nova Editio, 1664. 368, 425.
- D. Herlitzius, Difcept. hiftor.-phys. von Parheliis, 1610. 198, 250, 251.
- H. van Heuraet, Epift. de curvarum linearum in rectas transmutatione, 1659. 353, 413, 417, 443, 465.
- J. Hevelius, Selenographia, 1647. 18, 194, 558.
  - De nativa Saturni facie, 1656. 213, 224, 492.
- Th. Hobbes, Six Leffons, 1656. 296.
- G. B. Hodierna, Protei Coelestis Vertigines, 1657. 209, 213, 218, 219, 233, 262, 305, 499.
- G. Hornius, Diss. de vera Aetate Mundi, 1659. 470.
  - Defensio Diss. de vera Aetate Mundi, 1659. 470.
  - , Auctarium Defensionis pro vera Aetate Mundi, 1659. 470.
- J. Hudde, Epist. 1a de reductione aequationum, 1659. 345?, 360, 417.
  - , 2a de Maximis et Minimis, 1659. 345?, 360, 417.
- Chr. Hugenius, De Quadratura Hyperboles, Exetasis, 1651. 72, 187, 202, 206, 211, 334, 443.
  - De Circuli Magnitudine inventa, 1654. 202, 443.
  - " De Saturni Luna Obfervatio, 1656. 36, 38, 224, 274, 278, 333, 339, 494, 572, 573.
  - , Ad Fr. Xav. Aynfcomium Epistola, 1656. 11, 113, 206, 296, 484.
  - ,, Horologium, 1658. 143, 182, 183, **209**, 212, 214, 216, 218, 220, 221, 223, 226, 229, 235, 248, 253, 260, 264, 266, 271, 278, 283, 284, 285, 295, 304, 309, 316, 317, 332, 333, 339, 342, 345, 365, 390, 403, 404, 468, 472, 485, 488, 490, 491, 492, 503, 522, 576.
  - De ratiociniis in ludo aleae, 1659. 19, 27, 42, 48, 51, 55, 59, 206, 503.
  - " Van Rekeningh in spelen van geluck, 1659. 42, 57, 60 503.
  - Systema Saturnium, 1659. 221, 408, 415, 417, 423, 430, 432, 435, 436, 437,
    441, 444, 445, 447, 448, 453, 454, 455, 458, 462, 464, 466, 467, 469, 471,
    474, 477, 479, 480, 484, 485, 487, 488, 489, 494, 498, 500, 503, 505, 506,
    509, 510, 513, 516, 517, 520, 527, 528, 529, 532, 535, 541, 542.
    - Horologium Ofcillatorium, 1673. 107.
- Conft. Hugenius, Otiorum Libri 6, 1625, 77, 463.
  - " Momenta Defultoria, 1644. 51, 128, 463.
    - Pathodia Sacra, 1647. 552, 555, 559.
  - Korenbloemen, 1658, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 128, 206, 463.

Kechelius à Hollenstein, Eygentliche Afbeeldinge der 3 Sonnen [1653], 35.

- J. Kepler, De stella tertii honoris in Cygno, 1606. 227.
  - " De stella nova in pede Serpentarii, 1606. 227.
  - " Aftronomia Nova, 1609, 529.
  - " Harmonices Mundi, Libri v, 1619. 475.

- J. Kepler, Tabulae Rudolphinae, 1627. 78, 492.
  - " Somnium. Opus Posth. de Astronomia Lunari, 1634. 495, 529.
- Ath. Kircher, Ars Magna Lucis et Umbrae, 1646. 551.
  - " Ars Magna Lucis et Umbrae. Ed. Auct., 1671. 551.
- C. Labbaeus, Cyrilli, Philoxeni, aliorumque veterum Gloffarii, 1679. 368.
- A. Laloverius, Propositio 36ª excerpta e 4° Libro de Cycloide, 1659. 346.
  - " Propositiones Geometricae fex, 1659. 346.
  - , Veterum Geometria promota in 7 de Cycloide libris, 1660. 346.
- W. Langius, Epistola ad Meibomium, 1656. 113, 211, 206.
- Flor. à Langren, Plenilunii Lumina Austriaca Philippica, 1645. 558.
  - .. Planifpherium Lunae, 1647. 558.
- F. Licetus, de terra unico centro motus fingularum coeli particularum, 1611. 228.
- Th. Linus, De Pfeudo-Quadratura Circuli Th. Viti, 1659. 451.
  - Refutation of the Attempt to square the Circle, 1660. 451.
- D. Lipstorp, Specimina Philosophiae Cartesianae, 1653. 69, 79.
- R. Maggiotti, Renitenza certiffima dell'acqua alla compreffione, 1648. 41, 43, 49.
- E. Maignanus, Perspectiva Horaria. Romae. 1648. in-fol. 78.
  - Curfus Philofophicus, 1652. 195.
    - Curfus Philofophicus, 1673. 195.
- Maurolycus, Sphaerica et Cosmographica, Ed. M. Mersenne, 1626. 111.
- M. Meibomius, De proportionibus, 1655. 211.
- , Responsio ad Wilh. Langii ad se epistolam, 1657. 113, 211, 296, 297, 329.
- G. Ménage, Le Parnasse réformé, 1649. 387.
- Menelaus, Sphaerica et Cosmographica, Ed. M. Mersenne, 1626. 111.
- M. Mersenne, Tractatus Mechanicus theoret. et pract., 1624. 99, 111, 115, 557.
  - Cogitata Physico-Mathematica, 1644, 546, 557.
- De Montalte. Voyez Bl. Pascal.
- Franç. de la Mothe le Vayer. Œuvres. Paris. II Vol. in-fol. 78.
- J. Muller, Difput. Mathem. de Luna ejufque Maculis, 1655. 184.
  - . Thefes Mathematicae phyficae, 1658. 184.
- Et. Noel, Aphorismi Physici, 1646. 559.
  - Examen Logicarum, 1658, 559.
- P. Ovidii Nasonis, Operum Tomi III, Ed. N. Heinsius, 1658, 1659, 1661. 369.
- Pappi Alexandrini, Mathematicae Collectiones, Ed. F. Commandinus, 1577. 259, 359.
  - Mathematicae Collectiones, Ed. C. Manolessio, 1660. 259.
- Bl. Pascal, Expériences nouvelles touchant le vuide, 1647. 469, 497, 565.
  - Récit de la grande Expérience de l'équilibre des liqueurs, 1648. 469, 565.
  - " Les Provinciales, 1657. 342.
  - " Problemata de Cycloide, 1658. 186, **187**, 190, 198, 199, 200, 210, 213, 216, 220, 226, 307.
  - " Ad Problemata de Cycloide, 1658. 196, 201.

Bl. Pascal, Réflexions sur les prix, 1658. 276, 287, 309, 314.

- Adnotata, 1658. 276, 287, 309, 314.
- , Historia Trochoidis, 1658. 276, 287, 309, 312, 314, 315, 330.
- , Récit de l'Examen, 1658. 307, 309, 311, 312.
- " Historiae Trochoidis Continuatio, 1658. 307, 314, 346.
- Lettre à M. de Carcavy, 1658. 307, 350.
- , Lettre à M. de Slufe, 1658. 307.
- " Lettre à M. A. D. D. S., 1658. 307, 346.
- , Lettres de fes Inventions en Géométrie, 1659. **307**, 334, 340, 346, 349, 354, 355, 364, 365, 374, 376, 378, 381, 383, 389, 390, 396, 402, 406, 409, 412, 414, 415, 416, 418, 422, 430, 474, 496, 522, 535.
- " Lettre à M. Huggvens de Zulichem, 1659. 307, 397, 418, 481.
- Traité général de la Roulette, 1659. 308, 350.
- " Traité de l'équilibre des liqueurs, 1662. 496.

Perseus, Spirica, 79, 88.

P. Petit, l'Usage du Compas de Proportion, 1634. 255, 274, 421.

" Observatio Eclipsis Solis, 1652. 256.

Phaedrus, Fabulae, Ed. T. Fabri, 1657. 369.

Proclus Diadochus, In primum Euclidis Elementorum Librum Comment., Ed. F. Baroccius, 1560.
20, 88.

Joannes Regiomontanus, Scripta. Norimb. 1544. in-4°. 78.

H. Regius, Fundamenta Physices, 1646. 548.

P. A. Rheita; Novem Stellae circa Jovem vifae, circa Saturnum fex, circa Martem nonnullae, 1643. 225.

Oculus Enoch et Eliae, 1645. 194.

Riccioli, Almagestum, 1651. 284, 319, 489.

- Cl. Salmafius, Disquisitio de mutuo, 1645. 549.
  - " Confutatio Diatribae de mutuo, 1645. 549.
  - , Refponfio ad Aeg. Menagium, 1645. 549.
    - De Re Militari Romanorum Liber, 1657, 548.

[L. Santenius], Deliciae Poeticae, 1796. 231.

[Chr. Scheiner], Tres Epistolae de Maculis Solaribus ad M. Velserum, 1612. 262.

- De Maculis Solaribus et Stellis circa Jovem errantibus Difquis., 1612. 263.
  - " De Maculis Solaribus Epistolae [V], 1613. 263.
    - Rofa Urfina five Sol varius, 1630. 78, 194.

Fr. van Schooten, Exercitationes Mathematicae, 1646. 42, 48, 51, 52, 55, 56, 58, 64, 503.

Mathematifche Oefeningen, 1659. 62.

G. Schott, Mechanica Hydraulico-Pneumatica, 1657. 389.

- Experimentum novum Magdeburgicum, 1657. 389.
- " Magia Univerfalis Naturae et Artis, 1657, 1659. 195.
- Technica Curiofa. Mirabilia Artis. Libri 12, 1664. 193.

- G. de Scudéry, Artamène ou le Grand Cyrus, 10 Vol., 1649-1653. 410.
  - " Clélie, Histoire Romaine, 10 Vol., 1656. 410.
- L. A. Senecae, Tragoediae, Rec. J. F. Gronovius, 1656. 153.

Serenus, De Sectione Coni et Cylindri, Ed. M. Mersenne, 1626. 111.

Simplicius, Commentarius, Ed. Cl. Salmasius, 1640. 464.

H. Sirturus, Telescopium, 1618. 194.

- R. F. Slufius, Mefolabum, 1659. **311**, 313, 423, '434, 435, 437, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 457, 464, 477, 479, 536.
  - Mesolabum. Acc. de Analysi et Miscellanea, 1668. 477, 475.
- L. Stiphelius, Compendium Musicum, 1609. 552.
- J. O. Tabor, Elenchus ἐκθέσεως de Mutuo, 1644. 549.
- A. Tacquet, Cylindricorum et Annularium Liber V, 1659. 303, 517, 521.
- D. F. Telles de Faro, Redenen en omstandigheden, 1659. 469, 481, 497.

Theodofius, Sphaerica, Ed. M. Mersenne, 1626. 111.

Theophilus Antecessor, Institutiones Juris Civilis, Ed. Viglius Zuychemius Phryfius, 1534. 561.

[De Thou], Contra-Manifest van F. Telles de Faro, 1659. 469, 481, 497.

Luc. Valerius, Libri de Centro gravitatis Solidorum, Ed. M. Mersenne, 1626. 111.

- Is. Vosfius, Observ. ad Pomponium Melam de Situ Orbis, 1657. 369, 454, 466.
  - , Diff. de vera Aetate Mundi, 1659. 369, 455, 470.
  - .. Caffigationes ad Scriptum Hornii, 1659. 470.
- J. Wallis, Arithmetica Infinitorum, 1656. 51, 359.
  - Adversus M. Meibomium Tractatus Elenchticus, 1657. 210.
  - .. Hobbiani Puncti Dispunctio, 1657. 210.
  - " Commercium Epistolicum, 1658. **192**, 210, 211, 217, 221, 229, 249, 259, 297, 411, 457, 535.
  - Tractatus II. De Cycloide et Epistolaris. 1659. 518, 521.
  - .. Mechanica, five de Motu Tract. Geometr. II, 1669, 1670. 172, 173.
  - Mathefis Univerfalis. Arithmeticorum opus integrum, 1670. 210.
  - " Treatife of Angular Sections, 1685. 298.
  - " Opera Mathematica, 1695. 173.
- G. Wendelinus, Eclipses Lunares, 1573 ad 1643, 1644. 304, 635.

Th. White. Voyez de Albis.

J. de Witt, Elementa Curvarum Linearum, 1659. 371, 388, 411, 417, 535.

M. Wren, Increpatio Bar Jefu, 1659. 535.

Eigentliche Abbildung der — 1658 gesehenen fünff Sonnen, 1658. **219.** Mélanges de Littérature tirez des Lettres Manuscrites de *M. Chapelain*, 1716. **368.** 

## V. MATIÈRES TRAITÉES DANS LES LETTRES.

Dans cette Table les matières fcientifiques traitées dans ce Volume ont été groupées sous divers articles généraux, favoir:

| Algèbre.      | Cours des études des frères | Oeuvres.          |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| Arithmétique. | Huygens.                    | Optique.          |
| Astrologie.   | Géométrie.                  | Philosophie.      |
| Astronomie.   | Hydrostatique.              | Physique.         |
| Beaux-Arts.   | Mécanique.                  | Poids et mesures. |
| Botanique.    | Météorologie.               | Probabilités.     |
| Chronométrie. | Mufique.                    | Trigonométrie.    |

Pour connaître tous les endroits de la Correspondance où quelque sujet est traité, on cherchera dans la Table l'article auquel il appartient. On y trouvera, soit du sujet même, soit d'un sousarticle qui devra y conduire, la nomenclature adoptée dans l'ordre alphabétique de la Table.

Les chiffres indiquent les pages de ce Volume.

On a marqué d'un astérisque les endroits qui ont été jugés les plus importants.

L'article Œuvres se rapporte aux écrits de Huygens, soit publiés, soit restés en manuscrit ou simplement ébauchés. Il pourra servir de guide à ceux qui désirent connaître les renseignements que la Correspondance de Huygens peut sournir à l'égard de l'origine ou de l'histoire de ses travaux.

ABERRATION SPHÉRIQUE. Elimination au moyen de lentilles sphériques. 23, 27, 29, 55\*, 56\*, 63\*, 64\*, 66, 67, 181\*, 273, 279; élimination au moyen de lentilles hyperboliques ou elliptiques (voir Lentilles hyperboliques et elliptiques).

ACOUSTIQUE. 565\*.

Algèbre. Avantages de l'algèbre. 557, 558 (voir Équations algébriques, Maxima et minima).

Angle polyèdre. 113\*.

ARC-EN-CIEL. Diamètre de l'arc-en-ciel. 41.

Arcs cycloïdaux du pendule. 271\*, 484\*, 522\*.

ARITHMÉTIQUE. (voir Arithmétique des infinis, Machine arithmétique, Nombres, Problème arithmétique).

ARITHMÉTIQUE DES INFINIS. Arithmetica infinitorum de Wallis. 212\*, 299\*-303\*, 329\*, 350\*.

ASTROLOGIE. (voir Horoscopes).

Astronomie. (voir Astrologie, Chronométrie, Comètes, Éclipses, Equation du temps, Étoiles fixes, Instruments astronomiques, Longitude, Lune, Observations célestes, Planètes, Satellites, Soleil, Système de Copernic, Tables astronomiques).

BALISTIQUE. (voir Chute des graves).

BAROMÈTRE. 469\*, 497, 565\*.

BEAUX-ARTS. 27, 53, 77, 84, 570.

BOTANIQUE. 468.

CADRANS SOLAIRES. 440\*, 484\*, 551, 576\*.

CAPILLARITÉ. 468\*.

CENTRE DE GRAVITÉ. 58, 105\*, 111, 156, 164, 353\*; cercle. 557\*; ciffoïde. 168, 301\*—303\*; conique (voir Œurres: Theoremata); conoïde hyperbolique. 557\*; courbes diverses (voir Courbes diverses); cycloïde (voir Problèmes et écrits de Pascal fur la Cycloïde); parabole. 557\*; parabole cubique (voir Parabole cubique); paraboles de divers degrés. 557\*; perles de de Sluse (voir Perles de de Sluse); folides de révolution. 412\*, 418\*, 422\*, 557\*; sphère. 557\*; propriété minimale du centre de gravité. 37\*—40\*, 42—44.

CENTRE D'OSCILLATION. 549\*, 557\*.

CERCLE. Problème fur les cercles tangents. 71\*, 72\*, 80\*. (voir Centre de gravité, Quadrature).

CHAÎNETTE. Problème de la chaînette. 554, 555, 557\*, 569\*, 570\*.

CHRONOMÉTRIE. (voir Arcs cycloïdaux du pendule, Cadrans folaires, Équation du temps, Horloge, Longitude, Montres, Observations astronomiques avec l'horloge, Observations pour déterminer le temps, Pendule).

CHUTE DES GRAVES. 545\*, 546\*, 564, 568, 570\*.

Cissoïde. 144, 152; (voir Centre de gravité, Cubature, Quadrature, Tangentes).

COMÈTES. 227.

Compressibilité des liquides. 41\*, 43\*.

Conchoïde. (voir Cubature, Points d'inflexion, Quadrature).

Cône. Nouvelle démonstration des théorèmes d'Archimède fur les cônes. 557\*.

CONIQUES. 3, 4, 58, 66, 371\*, 388, 417, 567, 569, 570\*; conique tangente à cinq droites. 71\*—73\*, 80\*; les coniques d'Apollonius. 226, 252\*, 260\*, 269, 275; (voir Cercle, Centre de gravité, Ellipse, Hyperbole, Parabole).

Conjonctions des planètes. 109, 402\*, 506\*.

Conoïdes. (Ellipfoïde, Hyperboloïde et Paraboloïde de révolution). Nouvelles démonstrations

des théorèmes d'Archimède sur les Conoïdes. 557\*; (voir Centre de gravité, Cubature des folides de révolution, Quadrature des surfaces courbes).

Constructions. (voir *Problèmes divers*, Réfolution par construction des équations algébriques). Corps flottants. (voir *Euvres*: De iis quae liquido supernatant).

Courbes. (voir Cercle, Chaînette, Ciffoïde, Conchoïde, Coniques, Courbes diverfes, Courbes du troifième et du quatrième degré, Cycloïde, Ellipfe, Ellipfes et hyperboles de divers degrés, Epicycloïde, Hyperbole, Parabole, Parabole cubique, Paraboles de divers degrés, Paraboles virtuelles de Gregorius à St. Vincentio, Perles de de Slufe, Spirale d'Archimède, Spirales de Boulliau, Spirales de divers degrés, Spiriques de Perfée).

Courbes diverses.  $y^6 - 3axy^4 - 2a^2xy^3 + 3a^2x^2y^2 - 6a^3x^2y + a^4x^2 - a^3x^3 = 0$ , tangente, quadrature et centre de gravité de cette courbe. 76\*, 80, 88\*-95\*, 97\*-102\*, 104\*, 106, 111\*, 112\*, 114, 115, 119, 125;

 $x + y = \sqrt[4]{ax^3}$ , tangente, quadrature et centre de gravité de cette courbe. 76\*, 80, 87\*—90\*, 92\*—95\*, 97, 98\*, 100, 101\*—104\*, 106\*, 111\*, 112\*, 114, 115\*, 119, 125.

Courbes du troisième et du quatrième degré. 371\*, 388\*, 411\*; (voir Cissoide, Conchoïde, Courbes diverses, Ellipses et hyperboles de divers degrés, Parabole cubique, Paraboles de divers degrés, Paraboles virtuelles de Gregorius à Si. Vincentio, Perles de de Sluse, Spiriques de Persée).

Cours des études de Christiaan huygens et de ses frères. 552\*, 553\*, 560\*, 561\*, 563\*, 571.

CUBATURE d'une partie d'un cylindre droit. 422\*; ungula cylindrica et parabolica. 566\*; (voir Cubature des folides de révolution).

CUBATURE DES SOLIDES DE RÉVOLUTION. 52, 101, 303, 330; cissoide autour de l'asymptote. 144\*, 151\*, 152\*, 154\*, 155\*, 168\*, 301\*; cissoide autour d'une parallèle à l'asymptote. 164\*, 301\*, 303\*; cissoide autour d'une perpendiculaire à l'asymptote. 301\*—304\*; con-choïde autour de l'asymptote. 164\*; cycloïde, (voir Problèmes et écrits de Pascal sur la Cycloïde); hyperbole autour de divers axes. 88, 155\*, 156\*, 163\*, 164\*; parabole cubique. 52; paraboles de divers degrés. 115\*, 122\*, 557\*; perles de de Sluse (voir Perles de de Sluse).

Cycloïde. (voir Problèmes et écrits de Pascal sur la Cycloïde, Quadrature de surfaces courbes, Rectification).

CYLINDRE. Nouvelle démonstration des théorèmes d'Archimède sur les cylindres. 557\*; (voir Cubature, Quadrature).

DIAMÈTRE APPARENT DES PLANÈTES. 509\*, 521\*, 527\*.

Duplication du cube. 36, 37, 38\*, 43\*, 45, 47\*, 51\*, 53\*, 58\*, 62, 66\*, 67\*, 71\*, 180\*, 182\*, 191\*, 200, 212\*, 217, 229, 311\*, 373\*, 374\*, 418, 443\*, 444\*, 448, 454, 466\*, 536; (voir Oeuvres: Illustrium quorundam problematum constructiones, Réfolution par construction des équations algébriques).

DYNAMIQUE. (voir Chute des graves, Mouvement perpétuel, Pendule, Percussion).

ÉCLIPSES. 34, 35, 48, 54, 56, 109, 117, 255\*, 256\*, 403\*, 405\*, 413\*, 414\*, 506\*--510\*, 512\*, 513\*, 523\*, 531, 577\*.

Ellipse. Propriétés de l'ellipse. 249\*; (voir Coniques).

Ellipses et hyperboles de divers degrés. (voir Perles de de Sluse).

ELLIPSOÏDE DE RÉVOLUTION. (voir Conoïdes).

ÉPICYCLOÏDE. 334\*.

ÉQUATIONS ALGÉBRIQUES. (VOIT Équations cubiques, Résolution par construction des équations algébriques).

ÉQUATIONS CUBIQUES. 445—447; (voir Réfolution par confiruction des équations algébriques). ÉQUATION DU TEMPS. 7, 9\*, 10\*, 272\*, 281\*, 414\*, 523\*.

ÉTOILES FIXES. Détermination du lieu des étoiles fixes. 492\*, 499\*, 528\*; (voir Étoiles nouvelles, Étoiles variables).

ÉTOILES NOUVELLES. 225\*, 227\*, 228, 270\*, 275, 492\*, 509\*, 527\*.

ÉTOILES VARIABLES. 225\*, 227\*, 228.

Expériences de physique. 532.

GÉOMÉTRIE. (voir Angle polyèdre, Arithmétique des infinis, Centre de gravité, Courbes, Cubature, Géométrie Cartéfienne, Lemmes d'Archimède, Lieux géométriques, Physique mathématique, Points d'instexion, Problèmes divers, Proportions, Quadrature, Rectification, Surfaces courbes, Tangentes, Triangle, Trisection de l'angle).

GÉOMÉTRIE CARTÉSIENNE. 57\*, 58\*, 62, 130, 311\*, 313, 437\*, 449\*, 450\*; (voir Problème de Pappus).

GRAVITÉ. (voir Centre de gravité).

Horloge. Horloge de Boismorand à Angoulême. 533\*, 535\*; horloge de Galilei. 403\*-406\*, 413\*, 431\*, 432\*, 441, 494, 529, 531\*; horloge de Roberval. 175\*-177\*, 180, 181\*, 266, 267, 276, 277, 287\*, 368, 379, 380\*, 384, 385, 405\*, 407\*, 408\*, 455\*, 456\*, 468\*, 469\*, 481\*-483\*; horloge de Scheveningen. 108\*, 109, 110\*, 117, 125\*, 161\*, 327\*; horloge de Strafbourg. 258, 273, 283, 292\*-294\*, 323; horloge d'Utrecht. 161\*, 273\*, 324, 327\*; horloges de Bellair. 440\*; horloges de Hevelius. 218\*, 261\*, 405\*, 400\*; horloges de Petit. 254, 255, 256\*, 257\*, 272\*, 281\*—283\*, 294, 321\*, 322\*, 324, 327\*, 328\*, 333, 350, 351\*, 378, 419\*, 420; horloges du Grand-Duc Fernando de Medicis. 108\*, 109\*, 117\*, 531\*, 532\*; horloges fabriquées en Angleterre. 304\*, 405\*, 417\*, 520\*; horloges fabriquées en Hollande par les soins de Christiaan Huygens. 108\*-110\*, 117, 125\*, 161\*, 235\*, 267\*, 271\*, 273\*, 275\*, 276\*, 280\*, 281\*, 286\*, 288, 294\*, 313\*, 314\*, 317\*-319\*, 322\*, 331\*, 332\*, 342, 343\*, 350, 351, 352\*, 372\*, 378\*, 381, 382\*, 403\*, 404\*, 408\*, 415, 417\*, 419\*, 420\*, 430\*, 439\*—441\*, 448, 451\*—454\*, 465, 473\*, 483\*, 486\*, 488\*, 503, 506, 515\*, 527\*, 532\*; horloges fabriquées à Rome. 472\*, 473\*; horloges hydrauliques. 339; (voir Chronométrie, Inégalité dans la marche des horloges causée par la température, Quivres: Horologium, Horologium Oscillatorium, Privilèges et octrois de l'invention de l'horloge).

HOROSCOPES. 524\*, 525\*, 530\*.

HYDROSTATIQUE. (voir Corps flottants).

Hyperbole. (voir Coniques, Cubature, Quadrature, Rectification).

HYPERBOLES DE DIVERS DEGRÉS. (voir Perles de de Sluse).

HYPERBOLOÏDE DE RÉVOLUTION. (voir Conoides).

Inégalité dans la marche des horloges causée par la température. 304\*, 483\*.

Inégalités périodiques dans le mouvement de la lune. 523\*.

Instruments astronomiques. 261, 499, 527\*, 528\*.

Invention du télescope. 489\*, 490\*, 576\*.

JUPITER. 157; satellites de Jupiter. 223, 224\*, 225\*; (voir Planètes).

LANTERNE. 555.

LEMMES. Lemmes d'Archimède. 252\*, 253, 269\*, 270\*, 274\*.

Lentilles. Fabrication des lentilles. 194\*, 195. (voir Œuvres: Commentarii de formandis poliendisque vitris ad telescopia); groffissement d'un système de lentilles. 66\*, 71; (voir Lentilles et lunettes fabriquées par Christiaan Huygens, Lentilles hyperboliques et elliptiques, Œuvres: Commentarii de formandis poliendisque vitris ad telescopia).

Lentilles et lunettes fabriquées par christiaan huygens. 66, 184\*, 186, 250\*, 251\*, 273\*, 275\*, 276\*, 276\*, 279\*, 286\*, 314\*, 319, 331, 356\*, 357\*, 361\*, 372, 375\*, 376, 378, 381, 382\*, 388, 389, 410, 414, 431, 442, 510\*, 511\*, 514\*, 520\*, 573\*, 575\*; (voir auffi Tome I: 318\*, 335\*, 358, 360\*, 364\*, 380\*, 381\*, 383\*, 384\*, 387\*, 393\*, 412, 425, 471\*, 481\*, 486\*, 487\*, 527\*).

LENTILLES HYPERBOLIQUES ET ELLIPTIQUES. 66\*, 279.

LIEUX GÉOMÉTRIQUES. 371\*, 388\*, 411\*, 417\*, 457\*, 474, 535.

LONGITUDE. Détermination de la longitude. 5\*, 7\*, 22\*, 29, 166, 181\*, 224\*, 266, 405\*, 414\*, 430\*, 480\*, 530.

LUNE. 527, 529\*, 558\*; (voir Éclipses, Inégalités périodiques dans le mouvement de la lune).

LUNETTE. 2, 10, 18, 22, 23, 38, 39\*, 55\*, 133\*, 193-195, 218\*, 221\*, 227\*, 257\*, 270\*, 276\*-280\*, 294, 305\*, 323\*, 329, 330, 356\*, 357, 358\*, 361\*-364\*, 376, 402, 406, 410, 421\*, 431, 442, 469, 480\*, 490\*, 495\*, 496\*, 511\*, 521\*, 547, 558; groffiffement des lunettes. 2, 7\*, 8\*, 9, 23, 279\*, 294\*, 421\*; (voir Invention du télescope, Lentilles, Lentilles et lunettes fabriquées par Christian Huygens).

MACHINE. (voir Lanterne, Machine arithmétique, Machine volante, Mouvement perpétuel).

Machine arithmétique. 426\*-429\*, 439\*, 452\*, 469\*, 473\*, 481\*, 483, 496\*, 515\*.

MACHINE VOLANTE. 565.

MARS. 328, 529\*; (voir Planètes).

MAXIMA ET MINIMA. Méthode pour la détermination des maxima et des minima. 41\*, 44\*, 105\*, 359\*, 417; problèmes sur les maxima et minima. 41\*, 43\*, 44\*; valeur maximum de y dans l'équation  $b^2y = x^2$  (a-x). 75\*, 80\*, 88, 89; (voir Centre de gravité, propriété minimale du centre de gravité).

MÉCANIQUE. (voir Chute des graves, Machines, Mouvement perpétuel, Pendule, Percussion, Statique).

MERCURE. La planète Mercure. 276, 286\*; (voir Planètes).

Mercure. Propriétés du mercure. 532\*.

Mésolabe. (voir Duplication du cube).

Météorologie. 117, 132, 133, 144, 177, 569; (voir Œuvres: De coronis et parheliis).

MICROSCOPE. 95, 105, 110.

MIROIRS. 205\*, 323\*, 326, 421\*.

Montres. 570\*.

Mouvement perpétuel. 389\*.

Musique. 92\*, 547\*, 548\*, 550\*, 552\*, 553, 555\*, 556\*, 559\*, 565\*.

Nombres. Théorie des nombres. 11\*—13\*, 15\*—17\*, 19, 20, 23, 24\*, 25\*, 27\*, 29\*—32\*, 64, 66, 88\*, 91\*, 136\*, 137\*, 141\*, 146\*, 192\*, 210\*—212\*, 221\*, 222\*, 235, 249, 259, 260\*, 297\*, 298\*, 445—447, 457\*, 458\*—462\*, 474\*, 534\*, 535, 557\*, 558\*; nombres amicaux 26\*, 212\*; nombres parfaits 17\*, 32\*.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES AVEC L'HORLOGE. 255\*, 256\*, 272\*, 281\*, 283, 284.

OBSERVATIONS CÉLESTES. 509\*, 521\*; (voir Astronomie).

Observations pour déterminer le temps. 484\*.

Octrois. (voir Privilège et octrois de l'invention de l'horologe à pendule).

ŒUVRES. Exetasis Cyclometriae Cl. Viri Gregorii à S. Vincentio. 206, 211, 566\*, 567.

Theoremata de Quadratura hyperboles, ellipsis, et circuli, ex dato portionum gravitatis centro. 163\*, 164\*, 202, 334\*, 443\*, 557\*.

De Circuli magnitudine inventa. 202, 443\*.

Illustrium quorundam problematum constructiones. 36, 37, 38\*, 443\*; voir plus particulièrement pour les problèmes traités dans cet ouvrage: 2. Cubum invenire dati cubi duplum, et 3. Datis duabus rectis duas medias invenire (voir Duplication du cube); 4. Quadrato dato et uno latere producto, aptare sub angulo exteriori rectam magnitudine datam quae ad angulum oppositum pertineat. 444\*, 476\*, 478\*; 8. In conchoïde linea invenire confinia flexus contrarii. 443\*, 465\*, 479\*.

De Saturni luna observatio nova. 36, 38\*, 49\*, 55\*, 68, 142, 147, 148\*, 157, 167, 174, 175, 213, 218, 224\*, 253, 257, 261\*, 262\*, 274, 278, 305\*, 306\*, 329, 331\*, 339, 433\*, 471\*, 494, 495, 498, 572, 573; pour ce qui se rapporte à la découverte de l'anneau de Saturne, annoncée dans l'anagramme à la fin de cet écrit, voir Œuvres: Systema Saturnium.

Ad C. V. Fran. Xav. Aynscom, S. I. Epistola. 11, 113, 206, 211\*, 296, 484\*.

De ratiociniis in ludo aleae. 1\*, 7, 8, 9, 19\*, 27\*, 28\*, 42\*, 48, 51\*, 55\*, 57\* -62\*, 206\*, 271\*, 503\*, 504\*.

Horologium. 5\*, 6, 7, 22\*, 29\*, 35\*, 38, 39, 46\*, 55\*, 56, 108\*—110\*, 117\*, 133\*, 143, 147, 148, 157\*, 160\*—162\*, 165, 166\*, 169\*, 173\*—176\*, 181\*, 183\*, 185, 186, 209\*, 212, 213\*, 214, 216, 218\*, 220, 221, 223, 224\*, 226, 229, 235, 248\*, 253\*—258\*, 260, 261\*, 266\*, 267\*, 270\*—273\*, 275\*, 276, 278, 280, 282, 283\*, 284\*, 285, 295\*, 304\*, 305\*, 309, 310\*, 316, 317\*, 321\*, 322\*, 324, 327\*, 332, 333, 339, 340\*, 342, 345, 351, 355, 365, 385, 390, 396, 403\*, 404\*, 413\*, 431\*—433\*, 441\*, 442\*, 448\*, 455\*, 456\*, 468, 469\*, 472\*, 475, 485, 503, 515, 516, 517\*, 518, 520\*, 522\*, 576\*, 577\*.

Contributions aux Commentaires de van Schooten fur la Geometria Renati Defcartes. Cas particulier des ovales de Defcartes où elles deviennent des cercles. 23, 27, 29, 55\*, 56\*, 63\*, 64\*, 66, 67, 181\*, 273, 279.

Systema Saturnium. 1, 2, 18, 68, 104\*, 106\*, 108\*, 109\*, 117, 127\*, 128, 131, 133\*,

134\*, 135, 140, 142, 143, 147\*, 148\*, 157\*—167\*, 169\*, 173\*—175\*, 180\*, 181\*, 209, 213\*, 217, 218\*, 219, 221\*, 223\*, 224\*, 225, 226, 253, 260, 261\*, 262\*, 268, 274\*, 279, 295, 305\*—307\*, 319\*, 320\*, 328, 330, 333\*, 358\*, 364\*, 377, 379, 380\*, 385, 408, 409, 415, 417\*, 418\*, 423\*—425\*, 430\*, 432\*—435\*, 436, 437\*, 441\*, 444, 445, 447, 448\*, 453\*—455\*, 458, 462\*, 463\*, 464\*—467\*, 469, 471\*, 473, 474, 475\*—477\*, 479\*, 480, 484, 485, 487, 488, 489\*, 490\*, 491, 492\*, 494\*, 495\*, 498\*, 500\*, 503, 505\*, 506, 509\*—511\*, 513, 514\*, 516, 517\*, 518\*, 520\*, 523\*, 524\*, 527, 528\*, 529\*, 532\*, 533\*, 535, 541\*, 542\*; (voir *Œurres:* de Saturni luna observatio nova).

Regulae de motu corporum ex mutuo impulfu. 69\*, 79\*, 86\*, 87\*, 93\*, 94\*, 103\*, 115\*, 123.

Horologium of cillatorium. 107\*; (voir Arcs cycloïdaux du pendule, Quadrature des furfaces courbes, Conoïdes, Rectification: cycloïde, parabole, parabole cubique).

De iis quae liquido supernatant (inédit). 41, 42\*, 339.

Dioptrica. 29, 36, 66\*, 339, 356\*, 475, 481\*, 485\*, 490, 496, 503\*, 529\*, 530; (voir Optique).

De coronis et parheliis. 198\*, 219\*, 250, 251, 263\*—265\*, 496\*, 499\*, 503, 504\*, 529\*. Commentarii de formandis poliendisque vitris ad telescopia. 496\*; (voir Lentilles, fabrication des lentilles; Lentilles et lunettes fabriquées par Christian Huygens).

OPTIQUE. (voir Aberration sphérique, Arc-en-ciel, Invention du télescope, Lentilles, Lentilles et lunettes fabriquées par Christiaan Huygens, Lunettes, Microscopes, Miroirs, Œuvres: Dioptrica; De coronis et parheliis; Commentarii de formandis poliendisque vitris ad telescopia, Problèmes d'Alhazen, Réfraction).

PARABOLE. (voir Centre de gravité, Coniques, Cubature, Paraboles de divers degrés, Quadrature, Restification).

Parabole cubique.  $b^2y = x^2 (a-x)$ , centre de gravité, quadrature, tangente de cette courbe. 47\*, 49, 50\*-52\*, 58, 62, 73, 74\*, 75, 80, 88, 89, 93\*, 94\*, 95, 96\*, 99, 101, 106, 111\*, 112\*, 114\*-116\*, 119, 120, 121, 122\*-124\*, 126, 135, 334\*, 337\*. 338\*, 355; (voir Cubature des folides de révolution, Maxima et minima, Points d'inflexion);

 $a^2x = y^3 + 2ay^2 + a^2y$ , centre de gravité, quadrature, tangente de cette courbe. 76\*, 80, 88\*, 89, 90\*, 92-95, 97\*-99\*, 101\*-104\*, 106\*, 107\*, 111\*-114\*, 115, 119\*, 120\*, 121, 122\*, 124\*, 125, 126\*, 127\*, 132\*, 134;

 $ay^2 = x^3$ . (voir Restification).

Paraboles de divers degrés. 98-101; (voir Centre de gravité, Parabole cubique, Quadrature, Redification).

Paraboles virtuelles de gregorius a st. vincentio. 52, 55, 57, 67, 70\*--72\*, 79\*, 80\*, 87\*. (voir *Quadrature*).

PARABOLOÏDE DE RÉVOLUTION. (voir Conoïdes).

PARALLAXE DU SOLEIL. 523\*.

Pendule. Découverte de l'ifochronisme du pendule. 531\*; (voir Arcs cycloïdaux du pendule, Centre d'oscillation, Horloge).

PERCUSSION. (voir Œuvres: Regulae de motu corporum ex mutuo impulfu).

Perles de de seuse. (courbes comprises dans l'équation ( $a \pm y$ )"  $y_s = b^r + s - p x p$ ), centre de gravité, cubature des folides de révolution, quadrature, tangentes, 121\*, 122\*, 168\*, 179, 180, 337\*, 338\*, 353\*, 374\*, 417\*, 438\*;  $b^2y = x^2$  (a-x) (voir Parabole cubique);  $ay^3 - y^4 = a^2x^2$ , quadrature et cubature du folide de révolution 107\*, 116\*, 122\*, 123\*, 124\*, 132\*, 134, 135\*, 140\*, 144\*, 149\*—150\*, 154\*;  $ay^3 - y^4 = x^4$ , cubature des folides de révolution. 135\*, 140\*, 144\*, 149\*—151\*, 154\*.

PHILOSOPHIE. (voir Philosophie Cartésienne).

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE. 465\*, 546, 548\*.

Physique. (voir Acoustique, Baromètre, Capillarité, Compressibilité des liquides, Expériences de physique, Mercure, Optique, Physique mathématique, Pompe pneumatique, Verres explosifs, Vide). Physique mathématique. 42\*.

PLANÈTES. (voir Conjonction des planètes, Diamètre apparent des planètes, Jupiter, Mars, Mercure, Saturne, Système de Copernic, Tables astronomiques, Vénus).

Poids et mesures. 255\*.

Points d'inflexion de la parabole cubique  $b^2y \equiv x^2 (a-x)$ . 74\*, 75\*, 96\*, 97, 116\*; de la conchoïde (voir *Oeuvres*; Illustrium quorundam problematum constructiones.)

Pompe pneumatique. 389\*.

Privilèges et octrois de l'invention de l'horloge a pendule. 183\*, 185\*, 186\*, 200\*, 213\*, 218\*, 235\*—251\*, 260, 268, 288, 289\*—292\*, 354\*, 468\*, 485, 576\*.

PROBABILITÉS. (voir Oeuvres: De ratiociniis in ludo aleae).

PROBLÈME ARITHMÉTIQUE. 525\*, 526\*.

PROBLÈME D'ALHAZEN. 45\*, 47.

PROBLÈME DÉLIAQUE. (voir Duplication du cube, Problèmes géométriques).

PROBLÈME DE PAPPUS. 45\*, 47\*.

PROBLÈMES DE PLANIMÉTRIE. 450\*.

Problèmes de statique. 391-393, 394\*-396\*.

Problèmes et écrits de pascal sur la cycloïde. 186\*—190\*, 196\*, 197\*, 198, 199\*—201\*, 210\*, 213, 216, 220\*, 226\*, 276, 284, 287, 307\*—309\*, 310—313, 314\*, 315\*, 320, 325, 326, 330\*, 333\*, 334\*, 340\*, 341\*, 344\*—348\*, 360, 364\*—366\*, 373\*, 374\*, 376, 379, 381—383, 389\*, 390, 396\*, 411\*, 412, 415, 416\*, 418\*, 422\*, 430, 435, 457, 474, 496, 518\*—520\*, 522, 535\*, 577. (voir Redification: cycloïde).

Problèmes divers. (voir Cercle, Conique, Maxima et Minima, Oeurres: Illustrium quorundam problematum constructiones, Problème arithmétique, Problème d'Alhazen, Problème Déliaque, Problème de Pappus, Problèmes de planimétrie, Problèmes de slatique, Problèmes et écrits de Pascal sur la Cycloïde, Problèmes géométriques).

Problèmes géométriques. Méthode de de Slufe pour la réfolution par conftruction des problèmes géométriques. 39\*, 43\*, 47\*, 182\*, 311\*, 423, 424, 437\*, 442\*—444\*, 449\*, 450\*, 464, 476\*—478\*.

Proportions. Théorie des proportions. 113, 114, 211, 296, 297, 574.

QUADRATURE. (voir Quadrature de surfaces courbes, Quadrature de surfaces planes).

QUADRATURE DE SURFACES COURBES. Conoïde elliptique et hyperbolique. 134\*, 141\*, 316\*,

330\*, 341\*, 344\*—346\*, 348\*, 350\*, 366\*, 372, 397\*, 423\*, 435, 437, 474, 485\*, 490, 491\*, 500\*—504\*, 540\*; conoïde parabolique. 80\*, 88, 90, 95, 104\*, 107, 112\*, 113\*, 115\*, 126, 131\*, 134, 138, 316\*, 330\*, 341, 344, 345, 346\*, 348\*—350\*, 353\*, 366, 372\*, 374\*, 375\*, 396, 416, 423, 435, 502\*, 503, 504, 519\*, 520\*, 540\*; partie d'un cylindre droit. 422\*, 491; fphère. 56, 118, 119, 126\*; furface de révolution de la parabole autour d'une perpendiculaire à l'axe. 540\*; furfaces de révolution de la cycloïde. 360\*, 438\*; furfaces de révolution en général. 353\*, 539\*.

QUADRATURE DE SURFACES PLANES. 105\*, 111\*; cercle. 51, 113, 134, 164, 450; (voir Œurres: Exetafis, Theoremata, De circuli magnitudine); cifloïde. 154\*, 155, 164\*, 167\*, 168\*, 170\*—173\*, 177, 178\*, 179\*, 182, 212\*, 299\*—301\*, 304, 329\*, 330, 358, 359\*, 518\*; conchoïde. 164\*, 212\*, 298\*, 299\*; conique. (voir Œurres: Theoremata); cycloïde. (voir Problèmes et écrits de Paſcal ſur la Cycloïde); courbes diverſes. (voir Courbes diverſes); hyperbole. 134, 155, 156, 164, 259\*, 548\*. (voir Œurres: Theoremata, Reĉiſication: parabole); parabole. 118, 126\*; parabole cubique. (voir Parabole cubique); paraboles de divers degrés. 334\*, 417; paraboles virtuelles de Gregorius à St. Vincentio. 79\*, 80\*, 87\*, 94\*; perles de de Sluſe. (voir Perles de de Sluſe).

Rectification. Méthodes générales. 334\*, 353\*, 412, 413\*, 416\*, 431, 436\*, 437\*, 539; cycloïde. 312\*—316\*, 325\*, 326\*, 330\*, 332, 334\*—336\*, 343\*, 347\*, 352\*, 353\*, 355, 360, 373\*, 396\*—402\*, 416\*, 418\*; hyperbole. 373; parabole. 80\*, 88, 90, 95, 104\*, 112\*, 116\*, 130, 138, 313\*, 316\*, 334\*, 341, 344\*, 345\*, 353\*, 355, 416\*, 418\*, 423, 435\*—437\*, 501\*, 502\*, 503, 540\*; parabole cubique  $ay^2 = x^3$ , 416\*, 417\*, 436\*, 503; paraboles de divers degrés. (voir ici-même: Méthodes générales); fpirale d'Archimède. 334\*, 346\*, 347, 365\*, 401\*, 412\*, 418\*, 422\*, 423\*, 435\*, 450\*, 451\*, 456, 458, 474\*, 486, 534\*, 536\*—538\*; fpirales de divers ordres. 538\*, 539\*.

RÉFRACTION. 454\*, 466; détermination de l'indice de réfraction. 280\*, 323, 328\*, 420\*, 421\*; (voir Arc-en-ciel).

Résolution des équations algébriques par construction. 2-4, 5\*, 7, 9, 12, 13\*, 14\*, 22, 27, 311\*, 443\*, 536\*; (voir Problèmes géométriques).

SATELLITES. (voir Jupiter, Œuvres: De Saturni luna observatio nova, Systema Saturnium).

SATURNE. (voir Œuvres: De Saturni luna observatio nova, Systema Saturnium, Planètes).

Soleil. (voir Cadrans solaires, Équation du temps, Parallaxe du soleil, Taches du soleil).

SPHÈRE. (voir Centre de gravité, Quadrature, Trigonométrie sphérique).

SPHÉROÏDE. (voir Conoïde elliptique).

Spirale d'archimède. (voir Rectification).

SPIRALES DE BOULLIAU. 312, 313, 326.

SPIRALES DE DIVERS ORDRES. (voir Rectification).

Spiriques de persée. 52\*, 55, 57, 66, 67, 69\*, 70\*, 79\*, 88\*, 94\*.

STATIQUE. (voir Centre de gravité, Chaînette, Problèmes de flatique).

SURFACES COURBES. (voir Cône, Cylindre, Surfaces de révolution).

Surfaces de Révolution. (voir Conoïdes, Cubature des solides de révolution, Ellipsoide de

révolution, Hyperboloïde de révolution, Paraboloïde de révolution, Quadrature de furfaces courbes, Sphère, Sphéroïde, Tore).

Système de copernic. 529.

Tables astronomiques. 202, 403\*, 414\*, 492\*, 506\* -510\*, 513\*, (voir Inégalités périodiques dans le mouvement de la lune).

TACHES DU SOLEIL. 219\*, 262\*, 263\*, 498\*, 499\*.

Tangentes. 417\*; ciffoïde. 155\*; paraboles de divers degrés. 557\*; (voir Courbes diverses, Parabole cubique, Perles de de Sluse).

Télescope. (voir Lunette).

Tore. 79\*, 521\*, (voir Spiriques de Persée).

TRIANGLE. Propriété du triangle. 212, 298.

TRIGONOMÉTRIE. (voir Trigonométrie sphérique).

TRIGONOMÉTRIE SPHÉRIQUE. 56.

TRISECTION DE L'ANGLE. 45, 298.

TROCHOÏDE. (voir Cycloïde).

VERRES EXPLOSIFS. 20, 21.

Vénus. 109, 323, 328\*; conjonction de Vénus avec une étoile fixe 319, 321\*; (voir Planètes).

VIDE. 469\*, 496\*, 497\*, 565\*, 567\*, 568; (voir Baromètre, Pompe pneumatique).



## ADDITIONS ET CORRECTIONS

### AU TOME I.

Les pièces contenues dans le Supplément du tome II rendent néceffaires les additions fuivantes.

## Page.

19 N°. 12 ajoutez: Elle est la réponse au N°. 11a.

Christiaan Huygens y répondit par le Nº. 23h.

Constantyn Huygens, père, y répondit par le N°. 27a. 47 24

Constantyn Huygens, père, y répondit par les Nos. 47ª, 49ª. 83 46

Elle est la réponse au N°. 47ª. 87 48

Elle est la réponse au N°. 47b. 80 49

Christiaan Huygens y répondit par le N°. 57b. 92 50

Christiaan Huygens y répondit par le N°. 57b.

, 273 note 2. Substituez: C'est la Lettre Nº. 272ª.

#### Au lieu de

lisez

10 note 1 minorite minime 75 No. 40 ligne 2 observations

observations 4)

et ajoutez la note: 4) Voir l'ouvrage cité dans la Lettre N°. 85, note 5.

322 ligne 8 restiturus restituturus 16 expoliamur expoliamus à Paris o à Agen 342 note 392 ligne 15 defuratus defaecatus

398 note 1 le 18 février 1654 à Paris le 8 février 1654 à Angoulême

| Pag      | е        |    | Au lieu de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lisez .                                                                   |
|----------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 398      | note     | 3  | Substituez: Le Chancelier est Pier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | re Séguier. Voir la Lettre N°. 492, note 1.                               |
| "        | ,, ,, 4  |    | 15 août 1613, décédé à Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 août 1613, décédé à Paris le 23 juillet 1692                           |
|          |          |    | le 23 juillet 1693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 22       | 22       | 5  | ajoutez: de Monmor naquit en 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 599 à Paris, où il mourut le 20 janvier 1679.                             |
| 431      | 29       | 1  | Les autres douze chants, en 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Il y avait encore plus de 15 000 vers; les douz                           |
|          |          |    | vers, n'ont jamais vu le jour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | derniers chants ont été publiés par M. Her<br>luison, en 1882, à Orléans. |
| 533      | 22       | 1  | envoya à de Carcavy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | envoya à Mylon. Consultez la Lettre N°. 297                               |
|          | ligne    |    | dedito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dedito 5)                                                                 |
|          |          |    | et ajoutez la note: 5) Lisez: dedit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 538      | note     | Ι  | Andrietta de Roque Lobieca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Andietta de la Roque Lobejac                                              |
| "        | ligne    |    | The state of the s | alias 6)                                                                  |
|          |          |    | et ajoutez la note: 6) Lisez: alias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 540      | ligne    | 25 | proderint et protudant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | proderunt et protrudunt                                                   |
| 541      | "        |    | faxillas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | faxillas 4)                                                               |
|          | ,,       | J  | et ajoutez la note: 4) Lisez: favill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 542      | ligne    | 25 | regalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | regulis                                                                   |
|          |          | -  | ligne 6. Herlerfiegij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Heilerfigii <sup>1</sup> )                                                |
| •        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Heylersich (Hildersich) naquit au commence                                |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | il étudia à Bremen. Parti de là pour les Pays-Bas                         |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G. J. Vossius, puis à la Haye chez Michael Pauw                           |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prince Willem II, dont il fut plus tard le secré                          |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t de ce prince, il dut se retirer en Allemagne. I                         |
|          |          |    | se maria en 1627 et était fort instr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
| 543      | ligne    | 27 | fcribet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fcribit                                                                   |
| 554      | "        |    | prodiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | prodiisse                                                                 |
| "        | 27       |    | mutationis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | metationis                                                                |
| 545      | 22       |    | alulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aculei                                                                    |
| "        | 22       |    | malae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | male                                                                      |
| 27       | 29       | •  | ftringamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fringimus                                                                 |
| 22       | "        |    | Grammaticalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grammaticalis 12)                                                         |
| "        | 77       | J  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rammaticale: Opvs denvo correctum, & per Ca                               |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ndreas Gvarna Saliternanus. Zutphaniae. Typi                              |
|          |          |    | Christophori Lomeieri. Anno MD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cxxxix. in-8°.                                                            |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en 1511 à Cremona, et souvent réimprimé, M.1                              |
|          |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | phie dans les Versl. en Meded. Afd. Letterkund                            |
|          |          |    | der Kon. Akad. van Wetenschapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en, te Amsterdam. Derde Reeks. Deel IV. 1887                              |
|          |          | _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 546      | ,,       |    | invita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inrita                                                                    |
| 546<br>" | ?"<br>?" | 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | inrita diffimulem percurrendum                                            |

| Dan |       |      | Au lieu de                                                                     | lisez                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pag |       |      |                                                                                |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | ligne |      |                                                                                | bidui tridui                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "   | 27    | 23   | exactos                                                                        | exactos 2)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      | et ajoutez la note: 2) Lisez: exacts                                           | as                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29  | 29    | 33   | ingenios                                                                       | ingenuos                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | 22    | 9    | φονάι                                                                          | φῦναὶ                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  | 22    | 10   | πόνων                                                                          | πόνον                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  | 22    | ΙI   | έπαινεῖσαι                                                                     | $\hat{\epsilon}$ παινεῖσ $\theta$ αι            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "   | 22    | 2 I  | mantiano                                                                       | manliano 3)                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      | et ajoutez la note: 3) Cette expre                                             | ession désigne un régime de sévérité excessive, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      | d'après le caractère du Consul Manlius Torquatus, qui vivait dans le 4e siècle |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      | avant J. C.                                                                    |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  | 22    | 27   | fervis                                                                         | fervis 4)                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      | et ajoutez la note: 4) Lisez: servus                                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 29    | I 2  | tui                                                                            | tuo                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 22    | 16   | . Si                                                                           | , fi                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27  | note  | 1    | espagnol                                                                       | Béarnais                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | ligne | 14   | marte                                                                          | Marte                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | 22    | 33   | page 252                                                                       | page 254                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | "     | 20   | Herlersigius                                                                   | Heylerfieg                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32  | 22    | 26   | intercalez: Hildersich. Voyez Hey                                              | lerfieg.                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Lode  | wijk | Huygens. Ajoutez: 29, 30, 32, 33                                               | , 58, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 560. 561.     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Sur " | LE   | NTILLES ET LUNETTES FABRIQUÉES                                                 | PAR CHRISTIAAN HUYGENS" consultez ici la        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      | 624.                                                                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# AU TOME II.

| Pag | е     |     | Au lieu de                            | lisez                                       |
|-----|-------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | note  | 3   | 1610                                  | 1610, le 26 septembre, et y mourut en 1677. |
| 2   | 99    | 3   | secrétaire                            | secrétaire. En 1663 il tomba en disgrâce.   |
| 9   | ligne | 5   | calcul                                | calcul 4)                                   |
|     |       |     | et ajoutez la note: 4) Voir l'Appene  | dice II, N°. 373.                           |
| 13  | "     | I   | Cubns                                 | Cubus                                       |
| 30  | 22    | 22  | 26. 27                                | 26. 27 4)                                   |
|     |       |     | et ajoutez la note: 4) Lisez: 27. 28. |                                             |
| 31  | 22    | 23. | 176631949                             | 1766319049                                  |
| 33  | note  | 1   | Renesse                               | van Renesse                                 |
| 35  | 29    | 3   | afbeeldiuge                           | afbeeldinge                                 |
| 36  | note  | 2   | N°. 393                               | N°. 394                                     |
| Œu  | vres. | T.  | Н.                                    | . 80                                        |

```
Au lieu de
                                                             lisez
Page
 48 ligne I Les cina mots "fortasse utraque diversa est ab" doivent suivre à la fin de la page 44.
                                                de Sluse
 71 note I Sluse
 74, 75 Les notes 1, 2 doivent être numérotées 2, 3.
                                                fequentium 4)
 76 ligne I sequentium
              et ajoutez la note: 4) La troisième figure ne s'y trouve point. Consultez la page 80.
 83 Les notes 2, 3 doivent être numérotées 3, 4.
 85 La note 2 doit être numérotée 3.
 91 Les notes 5, 6, 7 doivent être numérotées 6, 7, 8.
                                                possédons
 " note 2 possedons
           3 géométrique
                                                géométrique continue
 97 No. 436, ligne 6 Slufius 8)
                                                Slufius 2)
102 N°. 438 par le N°. 447
                                                par le Nº. 446
103 ligne 27 Coi Senis
                                                Coi Senis 1)
              et ajoutez la note: 1) De Sluse désigne ainsi Hippocrate.
107 Les notes 1, 2 doivent être numérotées 2, 3.
III ligne 13 nemini
                                                memini
123 No. 451 ligne 4 uicideris
                                                incideris
129 note 2 No. 435.
                                                Nº. 453.
                                                4b + a^{2}
131 ligne 94b+a
              et ajoutez la note: 2) Nous écririons (4b + a)
132 La note 4 doit être numérotée 2.
154 ligne 25 nonquam
                                                nunquam
165 ,, 24 vray femblable
                                                vrayfemblable
169 Nº. 482 v répondit
                                                y répondit
170 note 1 avait déjà envoyé
                                                n'avait pas encore envoyé
              entre le 6 septembre 1658 et le 31
                                                après le 31
182 ligne 28 GC
                                                GC 1)
              et ajoutez la note: 1) C'est-à-dire que AH et GC sont diamètres conjugués.
184 note 2 1654 i
                                                1654 il
                                                describatur
191 ligne 15 scribatur
197 , I fuerimus
                                                fuerimus
 " La note I doit être numérotée 2.
200 ligne 2 γεούνασι
                                                γούνασι
202 note
            2 prae
                                                prae-
203 ligne 25 Celerem
                                                Celerem 6)
              et ajoutez la note: 6) Bruno cite îci, à l'occasion de son jeu de mots:
                 a) Metellus Celer, fils de Metellus Nepos, Proconsul de la Gaule. Et
                 b) Lentulus Spinther, né l'an 73 avant J. C. qui épousa Metella et fut Pro-
              quaestor de la Syrie, d'où peut-être le surnom Syriacus.
200 note
            2 Poot
                                                Post
```

| Page  |       |      | Au lieu de                              | lisez                                                |
|-------|-------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 216   | >>    | 6    | X<br>X<br>S                             | P X 4)                                               |
|       |       |      | et ajoutez la note:4) Ce signe veut dir | e: Χοιστῦν, c'est-à-dire, après la naissance de J.C. |
| 2191  | note  | 5    | Jahre,                                  | Jahres,                                              |
| 223   | 22    | 2    | Lette                                   | Lettre                                               |
| 39    | ,, ,  | 4    | toutes ouillée                          | toute souillée                                       |
| 225   | 22    | 10   | Ajoutez: Voir encore la Lettre No       | °. 519.                                              |
| 227   | 22    | 8    | Virginio                                | Virginia                                             |
| 231   | 29.   | 1    | A. Santenius                            | L. Santenius                                         |
| 243 I | N°. 5 | 529  | Westfrise                               | West-frise                                           |
| 247 1 | ligne | 33   | heeft                                   | heeft 2)                                             |
|       |       |      | et ajoutez la note: 2) Voir la pièce    | N°. 528.                                             |
| 253   | 22    | 4    | jointe                                  | jointe 7)                                            |
|       |       |      | et ajoutez la note: 7) Voir la Lettre   | e N°. 537-                                           |
| 259 1 | note  | 1    | Epift olicum                            | Epiftolicum                                          |
| 267,  | 268   | Les  | notes 4, 5, 6 doivent être numérotées   | 5, 6, 7.                                             |
| 268 1 | note  | 7    | la Hollande                             | Hollande                                             |
| 270 I | Les n | otes | I, 2, 3 doivent être numérotées 2, 3,   | 4•                                                   |
| 274   | 29    |      | 3, 4 doivent être numérotées 1, 2.      |                                                      |
| 280 1 | note  | 3    | auroit                                  | auoit                                                |
| 281,  | 283   | Les  | notes 4, 5, 6, 7, 8 doivent être nume   | érotées 5, 6, 7, 8, 9.                               |
|       |       |      | DE ZELANDE ET DE                        | ZELANDE ET                                           |
| 304 1 | ligne | 6    | quod ratio                              | quadrati                                             |
| 22 1  | note  | 24   | Ajoutez: Consultez la page 25 de l      | 'ouvrage suivant:                                    |
|       |       |      | O 10 11 YYY 7 11 1 Y                    | Patterfor Tourses of Asses of Server                 |

Gotifredi Wendelini Lyminarcani Eclipfes Lynares ab Anno M.D.LXXIII ad M.DC.XLIII observatae: qvibvs Tabylae Atlanticae svperstrvvntvr earymqve Idea proponityr, Antverpiae, Apud Hieronymym Verdyssiym. M.DC.XLIV. Cum Priuilegio & permissu Superiorum. in-4°.

L'inégalité de Wendelin se trouve mentionnée dans le Horologium; sur ses expériences, on peut consulter l'ouvrage suivant:

Petri Gassendi Diniensis Ecclesiae Praepositi et in Academia Parisiensi Matheseos Regii Professoris Epistolae, qvibvs accesservnt Clarissimorvm qvorvndam ad ipsvm Epistolae et Responsa. In qvibvs hvmaniorvm, Philosophicarvm, et Mathematicarvm Rervm complura luculenter admodum enucleantur, atque explicantur. Tomvs Sextvs. Cvm Indicibvs necessaris. Lvgdvni, Svmptibus Lavrentii Anisson & Joannis Baptistae Divmet. M.DC.LVIII. Cvm Privilegio Regis. in-folio.

Et nommément les lettres de Wendelin du 20 octobre 1643 (page 457), du 25 octobre 1643 (page 458) et du 26 novembre 1646 (page 493).

307 ,, 32 c. α. qu'il auoir

qu'il auoit

```
Au lieu de
                                                             lisez
Page
310 note. 4 ajoutez: Elle s'appelait Renée de la Marzelière.
325 No. 572 ligne 13 meriro
328 ligne 28 l'autre
                                                l'autre:
333, 334 Les notes I à 12 doivent être numérotées 2 à 13.
333 ligne 15 n'estoit
                                                m'estoit
336 Remplacez tous les C par des c.
 " ligne 3 femircircumfe-
                                                femicircumfe-
337 La note au-dessous de la page doit être numérotée 1).
345 La note 4 doit être numérotée 7. Et ajoutez-y: si ce ne sont les deux lettres que nous rencon-
              trerons plus tard, comme éditées par van Schooten. Voir la Lettre No. 502, note 5.
346 ligne 14 mail
                                                mais
                                                qu' Auzout a en vue
347 note 12 qu'il a en vue
357 No. 592 par le No. 624.
                                                par le Nº. 625.
          3 Pappus
                                                Apollonius
350 note
360 ligne 3 falte mad
                                                faltem ad
         13 phrontiftere
                                                phrontiftere 7)
              et ajoutez la note: 7) Port-Royal des Champs.
          2 Constantijn
                                                Constantyn
368 note
                                                patrem V. III." ... Lettre
           5 patrem" V. III.... Lettte
 27
           7 Bacilicis... Carole
                                                Basilicis ... Carolo
369
                                                Medicis
           11 Médecis
 22
          22 Fabert
                                                Fabrot
370
           6 M. Colletet
                                                G. Colletet
376
                                                Foucquet
          10 Fouquet
380 ligne 24 otij
                                                otij 6)
              et ajoutez la note: 6) Huygens fait allusion ici aux vers 560-564 de Vergilius,
              Georgica, Libro IV.
386, 387 Les notes 4, 5, 6, 7 doivent être numérotées 5, 6, 7, 8.
389 note
          5 tentato
                                                tentatum
391 ligne 20 D)
                                                D) 9)
              et ajoutez la note: 9) Ajoutez: de grootste boog GBF.
           16 boge BGF
                                                boge BGF 10)
392
              et ajoutez la note: 10) Lisez: BGF, diens boge is
                                                ick 11) defe
          25 ick dese
              et ajoutez la note: 11) Intercalez: in
393 note
            4 commencement
                                                commencement et par la confusion des angles
                                                FBG et FBD avec les arcs homonymes.
            8 Ajoutez: littéralement: Payez le porteur.
413 N°. 623 Ajoutez: Chr. Huygens y répondit par le N°. 628".
418 ligne 4 εύρήωατα
                                               εύρηματα
```

| Page          | Au lieu de                                                                  | lisez                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 418 note 8    | Bouillau                                                                    | Boulliau                                         |
| 421 ligne 32  | Have .                                                                      | Haye                                             |
| 426 note 5    | Le Petit                                                                    | Pierre le Petit                                  |
| 430 N°. 633   | Ajoutez: Elle est la réponse au No                                          | 2.6284.                                          |
| 433 ligne 1   | fruftretur                                                                  | frustretur                                       |
| 435 N°. 637   | par le N°. 641                                                              | par le N°. 638                                   |
| , note 5      | Bouillau                                                                    | Boulliau                                         |
| 444 N°. 643   | ligne 13 excuffivt                                                          | excuffi vt                                       |
| 445 note 2    | Janffz.                                                                     | Janfz.                                           |
| 446 lignes 19 | $(a, 20. \square^{r3})$ ipfius $a \otimes Vb$<br>et biffez la note $(a, 3)$ | □rum ipsius a & V b                              |
| 450 note 5    | TK                                                                          | FK                                               |
| 456 N°. 650   | par le N°. 600.                                                             | par le N°. 660.                                  |
| 457 ligne     | 5 faictes                                                                   | faictes                                          |
| 458 " 7       | repects                                                                     | respects                                         |
| 463 note      | 1617                                                                        | 1613                                             |
| 464 " 14      | Nicolas                                                                     | Nikolaas                                         |
| 468 ligne 20  | fort                                                                        | fort                                             |
| 476 ,, 1      | doctiorefgratias                                                            | doctiores gratias                                |
| 478 Dans la   | figure effacez un des E.                                                    |                                                  |
| 486 ligne 21  | 4 asin                                                                      | afin .                                           |
| 490 ,, 8      | 3 murmure                                                                   | murmure.                                         |
| 496 note (    | 5 le 13                                                                     | du 13                                            |
| 499 ligne     | 6 habeo                                                                     | habeo.                                           |
| 510 ,,        | 3 Leopold                                                                   | Leopold 5)                                       |
|               | et ajoutez la note: 5) On verra dar                                         | as la correspondance de 1660 pourquoi le Prince  |
|               | n'avait pas répondu à Chr. Huyg                                             | ens.                                             |
| 513 N°. 680   | 6 Ajoutez: Kinner à Löwenthurn y                                            | répondit par le N°. 705.                         |
| 515 note      | 3 Ajoutez: le Petit était l'imprimeur                                       | de Port-Royal et par-là eut beaucoup à souffris  |
|               | de la persécution des Jésuites, c                                           | ui souvent firent mettre son imprimerie sous les |
|               | scellés.                                                                    |                                                  |
| 517 ligne     | 2 nularum                                                                   | nularium                                         |
| 518 note      | 3 page 542—569                                                              | pages 542—569                                    |
| 519 ligne 1   | 7 convexa                                                                   | convexam                                         |
| 521 note      | 2 Changez-la en: Voir la Lettre N                                           | °. 688.                                          |
| 528 N°. 695   | , ligne 12 vrayfemblabe                                                     | vrayfemblable                                    |
|               | 3 N°. 693                                                                   | N°. 692                                          |
| 534 »         | r resulte                                                                   | résulte ·                                        |
| 537 ligne     | 5 qui est                                                                   | qui est 3)                                       |
|               | et ajoutez la note: 3) Lisez: que                                           |                                                  |

| Page        | Au lieu de                         | lisez                  |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| 548 ligne   | 27 me m'en                         | me <sup>7</sup> ) m'en |
|             | et ajoutez la note: 7) Biffez ce n | not! me                |
| 549 note    | 9 ajoutez : in-8°.                 |                        |
| 22 22       | II Straszbourg (bis)               | Strafbourg             |
| 549 note    | 11" clo lo exliv. Pair             | clo lo exliv.          |
| 551 "       | 3 àprèspere                        | après père             |
| 560 ligne   | 19 notammeut                       | notamment              |
| 571 note    | 4 lu;                              | Iui;                   |
| 576 N°. 5   | 110ª Elle a été                    | La lettre a été        |
| 586 · ligne | 11, 13 aux                         | aux                    |
| 592 "       | 16 578                             | 576                    |
| 22 22       | 17 579                             | 577                    |



# SOMMAIRE.

| Correspondance | E   |     |     |      | •    |     | •    |     |     | •   | •   | ٠   | ٠   | •  | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 1   |
|----------------|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Supplément .   |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 543 |
| TABLES         |     |     |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| I. LETTR       | ES  |     |     |      |      |     |      |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 581 |
| II. LISTE      | ALP | HA  | вет | 'IQI | UE   | DE  | LA   | C   | ORF | ESI | PON | DA  | NCI | ٤. |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 593 |
| III. Person    | NE  | s I | ME  | IT   | ONI  | NÉE | s I  | AN  | s I | ES  | LE  | TT  | RES |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 601 |
| IV. OUVRA      | GES | 6 C | ITÉ | S 1  | DAN  | s I | ES   | LE  | TTI | RES |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 614 |
| V. MATIÈ       | RES | T   | RAI | ТÉ   | ES : | DAD | vs : | LES | LE  | тт  | RES | S . |     |    |   |   |   | ۰ |   |   |   |   | c | 620 |
| ADDITIONS ET C | OR  | REG | СТІ | ON   | S.   |     |      |     |     |     |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 631 |



I Con frere, La cause de ce que je n'ag pas respondu a la vostre que m'a portre les dear beller preces de taelle donce, d'ons wous as de l'obligation, a esti, que so ne a beaucoup, à vous éserve que des gartualares duel or neovo, et re voulant pas ent De congarer mon eloquence avecy cells de Mi Common, que m'avoit dit qu'il vous en vouloit informer ab ovo. et d'autre part rasclart been que vous ne pouvier doutir de la logaaté des message si jag estime la response point du tout necessaire: In respons done maintifiant à vostre Derniere, wiceg laquelle vous m'enez cavoyet la grestion Scometrique, de laquelle vous trouverer. La solution Dans mes Commentaires que j'y ay face by dessus auss tost gar je l'ay recue : Doar vous dire la venti, vous monstrez clairencet de n'a voir par beaucous exerci l'Algebre, au moin. par tant que mor, voice quelques closes que j'es trouvées par son ayde pendant que je sais ieg. ABCEIst un corps, faiet de la urconversion de la demyn paraboli DBCE, j'ay demonstre, que a corps 1st sesqualterum du cone ABE (stant sur la mid me base el de Easte une esgale en as corgo d'est à dere

3 ... 6

gue se le con ABE 1462. le corps, que l'appelle proides parabolicam, est 3 Cey a cste demonstre d'Arclim D. mais d'une autre demonstration que la miene? ADBEC 18t un corps facet de la circonvirsion de la figure TBEC, que est es que righe du rectangle FBGC si on in now la demu parabolo BECG. j'ay demonstre que " corps est esgal à la montré da con MBC, a gran pro no pohi. pas qu'il aut esti demosstre cyderant AB :41 and lauteur de la qu'elle en laise tomber une poils C, je demonstre qu'au preme 4 temps de sa chia no elle passe un espace comme uy co, as second temps isgal as primer, 3 di tels espaces, it want juigs in E an trossim times s expans, an gentrus me > fraincy continue ta a faire chasque fois encor de plus grands por 24. Doustant au dernit tonyours deux fors le prime's space; mais il ne fant pas consideres la rique: times de l'aux, que cause à la fix (si le pords tous book & une fore grande lanteur, com misant qu'il fust ju il carvient à un poent d'ou il commisse in tromps organizafaire dispergante proces Outre very jayle monstre que s'il est jette la guela coste,

quil disert un paraboli, de tout way it incor

Dum infinitio de choses que in ingulatel por n'40

james sele la Homonstration avant que de Ciarin.

tis may mesmo, vous la trouverie a vostre vitous

your power's monsoir

Tost spil and 3 Sigot. 1646

Sans le besilye de Doelre tresaffictionne desc Opt. 1646. - Bestien Playgens.





M ongs.w is for Ex Mother Mora Bringers or grand any pum for anyone and to dream rough false, e le di guil a rale for in go some As de lipite à l' ( Man Sanday to proper for print for get in a poor daparen y was the for print thereby Upin Willyan for ha since in Went out pefforuper, pure ofoge we mig to fee I wo projust great and W ( The Sun son It's in the bay haily it o with I ill and James and go was open again of in Down Propol ( igh to Notice, In the del paper as 3 & 4 lines gir prosed in from for you work of modern the po Il a fulto deligno unger beson when or fit offing a la grandy walled DS paties de mis a que in a mon our girs paris. is of glade open charisman appeal of some and if the income El : Late and Late the first in so war love book Can Just reflect to de paper de restronate à Rom got le 23 dapper il restrant pour about sen à Ros que - for pass to got to appear to Maparian Byrack . Morand for HI Roman John I wanty or warmen with a & hard about 2 the is harmy me with or fleeplong him for some trayter oper is my the six ful wife is the Right is to gir par a formation and ofther saling quiet some he sing in an I we appear appear ight god as for 8 asks down for the so till Will was to some force to for sports it hat the file of 11 - 4 per dock sounded you I appear where it is four them on to provide where is some in which primary and closer any Car Caper to allow as at . It you safe up in to poten for ofen file deficient stains regard for the of the grade for film to film as him south in Copper to not Bull to place his I paper of to History of goods while string for my his Re form, not is Heweley this hadren see is now in It is had and in their so were discussed in him in property that so their for age a forth 2.5 marker after I string forther find place, on the - andre most fail I may plusher in goth the a grante Blow it town you from had a Mildelate to the En forthe Element of on substitution

Ensay Dering, a Dum land Ta west with services "Mirgemet his

J- 17 May 148

" I hay in you as his his day to face for four per from sig hours







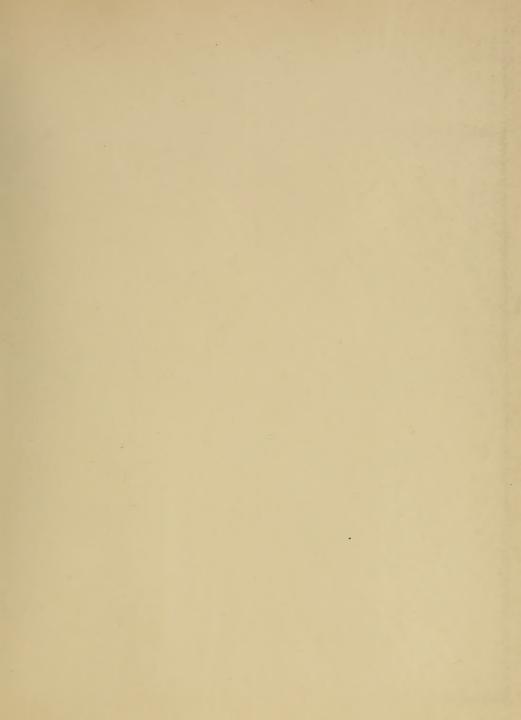





